











# BIBLIOTHECA

CLASSICA LATINA

SIVE

# COLLECTIO

AUCTORUM CLASSICORUM LATINORUM

CUM NOTIS ET INDICIBUS

## On souscrit, à Paris,

CHEZ N. E. LEMAIRE, Éditeur, rue des Quatre Fils, n° 16, au Marais BARROIS l'ainé, libraire, rue de Seine, n° 10, Fbs St-Germ.

DE BURE frères, libraires du Roi, rue Serpente, n° 7.

F. DIDOT, imprimeur du Roi, rue Jacob, n° 24.

TREUTTEL et WURTZ, libraires, rue de Bourbon, n° 17.

ANT. Aug. RENOUARD, libraire, rue de Tournon, n° 6.

BOSSANGE père, libraire, rue de Richelieu, n° 60.

BRUNOT-LAEBE, libraire, quai des Augustins, n° 33.

MONGIE aîné, libraire, boulevard Italien, n° 10.

DONDEY-DUPRÉ, impr. libr. rue St-Louis, n° 46, au Marais.

H. VERDIÈRE, libraire, quai des Augustins, n° 25.

ARTHUS-BERTRAND, libraire, rue Hautefeuille, n° 23.

PEYTIEUX, libraire, Galerie Delorme.

Et chez tous les libraires de France et des pays étrangers.

# C. VALERII CATULLI

QUÆ EXSTANT

OMNIA OPERA

EXCUDEBAT FIRMINUS DIDOT,

REGIS ET GALLICARUM ACADEMIARUM TYPOGRAPHUS.

LATIN CLASSICS

# C.VALERIUS CATULLUS

EX EDITIONE

## FRID. GUIL. DOERINGII

CUI SUAS ET ALIORUM ADNOTATIONES

ADJECTT

## JOSEPHUS NAUDET

REGIE ACADEMIE INSCRIPTIONUM ET LITERARUM HUMANIORUM SOCIUS



### PARISIIS

COLLIGEBAT NICOLAUS ELIGIUS LEMAIRE

POESEOS LATINE PROFESSOR

MDCCCXXVI V

(?/\ (2+4 , 12 1-24

# B. JOSEPHO DACIER,

#### REGIÆ ACADEMIÆ INSCRIPTIONUM

ET

#### LITERARUM HUMANIORUM

AB ACTIS,

ELEGANTISSIMO VERÆ ERUDITIONIS CULTORI,
JUCUNDA SENECTUTIS GRAVITATE VENERANDO,

RT

# JOANNI P. ABEL-REMUSAT,

DOCTISSIMO LITERABUM ORIENTALIUM PROPAGATORI,

BJUSDEM INTER ACADEMIÆ LUMINA CONSPICUO.

AMBOBUS CHARITATE INVICEM ET PIETATE CONJUNCTISSIMIS.

QUOS AMICITIA MEA NON SEPARAT,

EGO HUNC LIBRUM

D. D. D.

JOSEPHUS NAUDET.

14029



# PRÆFATIO NOVI EDITORIS.

Multi sunt, et egregii quidem, qui Catulliani carminis lepores veneresque laudaverint; nemo (quod sciam) illius naturam et indolem introspexit, nemo, quid contulerit latinis literis adjumenti, et quid vitii rursus ipsi importarit Romani moris pravitas, adhuc sategit enarrare. Itaque quod magni viri sive obliti sunt, sive omiserunt scientes, ego, quantulæcunque vires sint, supplere aggrediar. Catullum, primo peritissimum versuum concinnatorem, dein vatem præstantissimum exigere mihi propositum est.

Præcipue in Catullo eminet, seu dicendi genus, seu excogitandi vim intuearis, græcissandi consuetudo. Ita Græcorum disciplinis imbuit animum, et eorum in se succum et sanguinem transfudit, ut ipse Græcus in Italia natus, græco ingenio latine scribere videatur: idque fuit illi Græcorum vestigiis insistendi studium, ut in hoc versu Ebriosa

Catull.

set, et, quod erat usitatius, acinum in neutro genere appellare; amans tamen hiatus illius homerici, ut refert A. Gellius², ebriosa dixerit propter insequentis a literæ concentum. Ergo multiplices græci carminis modos numerosque imitari, et ad illius effigiem suum artificium variare instituit; Graiorum quidem discipulus præclarissimus, Romanorum autem doctissimus magister; quo docente et fingente, prosodia latina in molliores formas flecti, jam inde tractabilior, didicit, magnoque ars poetica proventu, haud ex libelli amplitudine, imo ex auctoris fama æstimando, adaucta effloruit.

Priores etenim sermonem ditaverant patrium magis quam carminis pangendi scientiam excoluerant; quippe quum scena felicissimum quodque ingenium ad se traxisset. Iambicos autem et trochaicos comici sermonis, tragicos etiam trimetros, quisquis fragmenta veterum poetarum inspexit, vel Ciceronem testem audiit, similes sæpissime

Carm. xxvii, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noct. Att. vII, 20.

prosæ orationi cucurrisse non ignorat. Tum latina poesis leges metiendi syllabas versumque digerendi astrictiores constantioresque, et nova modulandi carminis genera desiderabat. Lyricis cantibus, elegiæ, et leviusculis poematiis sua deerat norma, et rhythmus cuique peculiaris. Ennius, Lucilius, Plautus, Terentius cæterique hujus antiquitatis, si nil intentatum liquissent, at certe imperfectam metricam artem tradiderant posteris; quos inter Catullus musici operis princeps exstitit et ab æqualibus habitus est; adeo ut, si quis doctrinæ poeticæ specimen, qualis illa ætate fuerit, cognoscere velit, libellum Catulli satis erit evolvisse. Namque ibi occurrent quatuordecim versuum species, et aliæ quoque occurrerent, nisi multa illius carmina periissent<sup>2</sup>. Qui, quum varietates modorum tam multas adhiberet, habilem ingenii vigorem insignemque solertiam expromebat exercendo, animi causa, non sane ambitiosus industriæ frivolæ et operosæ ostentator.

<sup>&#</sup>x27;Vid. inf. Vulpii Diatrib. de Met. Catull. p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. inf. vit. Catull. p. 15.

Polymetrica istiusmodi tentamenta, quæ nemo sapiens pluris æquo æstimaverit, tamen si recte judicare cupias, ratio temporum habenda est. Quotiens dictio poetica excellentium virorum cultu et inventis eo perducta est, ut copiosa simul et perpolita niteat, vanæ multiformis versificationis argutiæ sterilitatem ingenii magis quam subtilitatem arguunt, et degeneres animos ad inania præstigiarum oblectamenta alliciunt. Jam difficilia pro pulchris, perversa pro rectis omnes captant, et stulta verborum struendorum curiositate neglectus decor sententiarum jacet. Donec vero poetice adolescit, necesse est multa agitet, multa periclitetur, et alios atque alios habitus induere gestiat, quum meliora, quibus acquiescat, reperire nititur, atque illo sudore, qui in irritum effusus forsan multis videatur, stilus paulatim subactus, ducere quo menti placuerit, docilem se præbere consuescit. Quemadmodum puer in otio occupatus semper quidlibet conatur, unde nihil agens sese fatiget; imo vero hoc agit, palæstra illa naturali, ut, membrorum artus, quodcumque voluerit exsequi, postea ævi maturus, promptius commodiusque moveantur. Veterum poetarum nostratum exemplo utar. Hodie quidem, ea, quibus tum illi se volentes cruciabant, tormenta ridere licet, nugasque laboriosas, nominibus; lais, vire-lais, triolets, quas, quo pluribus vinculis impeditæ forent, eo magis placituras existimabant. Sic tamen linguæ semibarbaræ rusticitatem edomare coperunt, materiemque, unde Malherbii illi, Cornelii, Bolæi, Racinii miranda operum efficerent, minus duram et asperam paraverunt; ut apud Romanos, antequam Varius, Virgilius, Horatius, Ovidius, Tibullus nascerentur, multi fuerant, qui linguam latinam deformarent. Absit vero (si Phœbo placet) ut Villonis, et Baïfi, omnisque Pleiados illius minime cælestis, vel ipsius Maroti rudimenta cum operibus Catulli et æqualium, aut priorum etiam, jam laurea donandis, comparare ausim; quanquam, quod ad versificandi artis profectum pertinet, aliquid similitudinis inter utrorumque momenta interesse mihi videtur; ita tamen ut Catullum eximio ingenio præditum, maximisque instructum auxiliis, adjuvante præsertim utriusque linguæ congruentia et, ut ita dicam, ὁμοιουσία, statim ad fere perfectam elegantiam, incrementis, quæ fecerit, poeticam promovisse fatear. Tullius adversus C. Verrem peroraverat, et eloquentia Romana in curia, in rostris vigebat, quum poetarum collegio Catullus accenseri cœpit, qui præterea, in scriptis Græcorum, optimos omnimodorum versuum typos invenit, quos latina lingua exprimeret. Sie vehementem sapphicum, et alcaicum majestate gravem, et stropharum periodos vel alacres et canoros, vel suaviores numerosioresque mutuavit.

Ex omnibus versuum generibus nullum est cujus affectus magis exploratos habeamus, et in quo nobis sit facilius proprium cujusque vatis morem et quasi vultum agnoscere, quam heroicus hexameter atque elegiacus; et hi quidem apud Catullum, præ cæteris, imaginis græcæ lineamenta manifeste referunt. Ibi namque sæpissime adverbia ex adjectivis deprompta deprehendes, qualia:

Amplifice vestis decorata figuris...

Cupide spectando Thessala pubes...

Quæ tarde primum clementi flamine...

CARM. LXIV, VV. 265, 268, 273.

## Crebra sunt adjectiva composita, ut:

Namque fluentisono prospectans litore...

Veridicos Parcæ cæperunt edere cantus.

Hæc tum clarisona pellentes vellera voce...

Quæ tibi flexanimo mentem perfundat amore...

Justificam nobis mentem avertere Deorum.

ibid. vv. 52, 307, 321, 331, 407.

Non raro cumulatorum epithetorum complexum talem invenies:

.... suaves exspirans castus odores

Lectulus...

Gnate, mihi longa jucundior unice vita.

ibid. vv. 87, 215.

Quum ad exemplaria græca, in quibus videas particulis expletivis aliisque vocibus haud ita sententiæ necessariis, licet phrasis in tenore non ingratis, versus abundare, sese Catullus efformare diligentissime attenderet, inde factum est, ut identidem remisse et oscitanter incedere illius carmen videatur. Latinis æque ac Graiis scriptoribus verborum sonantium, quæ profluenti sermoni tanquam auxiliaria sæpius inderentur, copia non suppetebat; at pressior eorum pleniorque oratio, qualis apud Virgilium et Horatium et cæteros horum æquales con-

stat. Sed Catullus supervacanea repetitione, aut additamento inutili languidos versus nonnunquam emittit, sicut:

Illa tempestate ferox quo tempore Theseus et:

Conjugis an fido consoler memet amore
Quine fugit lentos incurvans gurgite remos.

CARM. LXIV, 73, 182.

Qua clausula, rotunda quidem, sed vacua, sensus loquentis frigescit.

Qui Catullo maxime inter posteros delectabantur, ipsi eum hac parte nonnunquam peccare intelligebant, quum molliusculos, leviusculos versus notarent. Etiamque duriusculos esse nonnullos fatebantur. Nam aut aspera elisione claudicantes et horridos, aut congestis tardatos spondæis passim reperire est, e. g.:

Troja virum et virtutum omnium acerba cinis.
CARM. LXVIII, 90.

..... fulgenti splendent auro atque argento ...... curvis e litoribus Piræi.

CARM. LXIV, 44, 74.

Incuria equidem magis quam quod eru-

Plin. epist. I, 16.

ditio vati deficeret, nævos versibus inspersos facile persuasum habeas, si tersum et nitidum et exquisita urbanitate conditum ubique dicendi genus consideres. Utrum in eo jucunditatem inaffectatam elegantissimamque simplicitatem magis admireris, an emendationem illaboratam, vix dici potest. Quid autem laboris tolerare poterat facetissimus ille voluptariorum hominum sodalis, cui omnis industria eo spectabat, ut solutus omni cura gauderet? Carmina ex illius pectore, quasi ex aperto fonte, ut amore, aut ira, aut quovis affectu commotum erat, vel effluebant molliter, vel impetu erumpebant. Vere poeticas animi dotes a natura sortitus erat; nihil erat in sensibus tam vehemens et elatum, nihil in rebus tam grande et magnificum, quod ille et cogitando assequi et dicendo exprimere non valeret. Sed qua marcebat usque desidiosus, obfuit ingenio luxuries, et natum ad ingentia inter ludicra detinuit. Hæc est causa, cur inventionis et compositionis laude omnino caruerit, partibus quidem perfectissimus, at infelix operis summa, quoties intra angustos poematii parvuli fines non constitit. Hæc est cur sinceris Anacreontis, et Sapphus, et veterum Græcorum veneribus innutritus, nonnunquam in delicias Alexandrinorum haud satis verecundas et sobrias degeneraverit, intempestivis nonnunquam in imaginibus juveniliter exsultans, immo lasciviens pueriliter.

Gravius autem carmini crimen objicitur, quod poeta cavillatione magis quam argumentis occupatum ivit³, neque eluit quominus illud, nisi celebritati nominis, at certe notitiæ operum, officeret, præcipue apud recentiores. Librum enim tanta spurcitie fædatum quis magister legendum ingenuis adolescentibus proponere sustineat? Unde fit, ut multis nomine tantum cognitus re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex ista notatione excipias velim Manlii et Juliæ epithalamium.

Exemplo sint Carm. LXIV, vv. 62 — 65, ubi describendis Ariadnes vestibus, in summo dolore, luxuriat, et ib. vv. 311 — 320, in quibus, quum solertissime quidem lanificii partes depingeret, at loco in illo non operarias vulgares, sed Deas fatidicas exhibendas oblitus est, et Carm. LXVIII, vv. 107 — 118, qui ex amore profundo deducunt lectorem in barathrum ab Hercule effossum.

3 Carm. XVI, 5.

manserit, quippe qui ubi e literarum gymnasio excesserint, civilibus intricati negotiis, non facile studia literarum antiquarum repetant, aut, si repetere vacet, libentius, quos teneris ab annis convictores habuerint, ad eos scriptores revertantur. Legentem quoque obsitæ plurimis in locis sordes adeo offendunt, ut præfastidio nonnunquam librum emittat e manibus, et Apollinis alumnum in amicam luto suem subito conversum sectari mens abhorreat. Duos ita dispares inter se atque ita discrepantes in uno eodemque exsistere vix credibile est. At si requiras, qui fieri possit, ut, cujus carmen dictante Gratiarum decentium choro scriptum esse, et illud unguentum, quod, ut ait, puellæ suæ donarunt veneres cupidinesque fragrare videbatur, statim is canina rabie instinctus, aut lupanari ardens libidine, haustam e cloacis illuviem evomat; ad mores Romanorum respiciendum est, qui, dum luxu repentino diffluerent, auro quidem et purpura decori, at manentibus prisci ruris vestigiis, et ferocia militari domi debacchante, in vitia quæque immanissima sese ingurgitabant. Græcia capta cepit profecto et ornavit ferum victorem, nunquam penitus mitigavit, quin insititiæ populi late regis humanitati brutum aliquid et belluinum subesset usque et recrudesceret.

Ignoscendum igitur Catullo censebis, quod, qualiter Romæ viveretur, contagione se integrum purumque non servaverit. Sin autem, quanta dulcedine, quantis blandiloquentiæ illecebris lingua Romuli nepotum demulceri potuerit, scire velis, aurea illius carmina perleges. Te passim delectabunt et suaviolum dulcius ambrosia, et brachiolum teres puellæ et solatiolum doloris et turgiduli flendo ocelli, et millia dicendi venerum sine fuco. Noli credere circa tantum mollicellas quasdam voces delinimenta carminis versari; imo vero conjunctis aptissime et conspirantibusin un um delectu et compositione verborum, et suavissima sonorum harmonia, et imaginum amœnitate, felici ingenio enascuntur, sicut lætatam rore nectareo tellurem sponte rosarum germina peperisse Teius senex canebat. An elegidiorum specimina et hendecasyllabos amatorios

huc afferam<sup>1</sup>, dequibus disertissimus Rhetor haud immerito pronuntiavit : «Ce sont de petits chefs-d'œuvre, où il n'y a pas un mot qui ne soit précieux, mais qu'il est aussi impossible d'analyser que de traduire. On definit d'autant moins la grace qu'on la sent mieux. Celui qui pourra expliquer le charme des regards, du sourire, de la démarche d'une femme aimable, celui-là pourra expliquer le charme des vers de Catulle 2.» Quos eximiæ mentis jucundissimos fœtus, qui prorsus Catulliani sunt, neque sæculi obscœnitate infecti, ubi videris, etsi tristi supercilio censuram susceperis, confido non magis tibi constituram severitatem, quam gravissimo illi areopagitarum consilio, quibus ream intuentibus formosissimam calculus infaustus excidit.

Nunc, de Catullo præfatus, pauca de hac editione adjiciam.

<sup>&#</sup>x27;E. g. e multis, Carm. III, V ad Lesbiam, XXXV ad Cæcilium, XLV de Acme et Septimio, LXI, LXII epithalamia, LXXXV de amore invito, LXXXVI de formosa etc. etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Harpe, Cours de Littérature, tome II, pag. 189, édit. d'Agasse.

Fere sextus tricesimus annus est, amice Lector, u principatum inter Catulli editiones Doc ingiana obtinet, haud immerito, sive xtus plurimis in locis mutili sanationem, sive sententiarum intellectum æstimes. Namque emendationum interpretationumque Achillis Statii, Mureti, Passcratii, Vossii, Vulpii aliorumque flore decerpto, collataque, quam apud Græcos et Latinos poetas ipse collegerat, uberrima locorum messe, obscura illustravit, corrupta restituit in melius, afficta expunxit, pulcherrima quæque et genuina similium comparatione adornavit.

Talem illam editionem, amice Lector, integram ad verbum recudendam curavimus. Sed quantumvis egregium virum suspiciamus, tamen superstitiose in illius verba jurare, abdicato nostro judicio, nobis non destinatum fuerat. Itaque si quid humanitus illi excidit, ut acute dicta aut eximie excogitata præteriret, vel sensum Catulli falsa explanatione in pravum detorqueret, corrigere tentavimus, ita tamen illius annotationi nostra subjecta, ut arbiter

controversiæ cognitorque causæ lector adhiberetur.

Poetarum recentiorum, san Inostratum, multa loca, quæ Catullianis ve libus cognatione quadam proxime accedent, apposuimus; quæ si coacervare nobis placuisset, hunc librum excrescere in molem improbam facile fuit. Laborem vero a clarissimo viro Noel occupatum iterare vel furari, nobis in animum non induximus; cujus versionem laudavimus abunde, quum auctorem nominavimus. Sed quædam illi omissa passim collegimus; cætera talium studiosis ille in amplo suo thesauro composita præbebit.

Nos pœnitebat quod, urgente impigro Classicorum editore, spatium non daretur ad conferendos manuscriptos libros qui in bibliotheca regia servantur; duos tantum evolvere licuit, unum sequioris notæ N.º 7989 quinto decimo sæculo exaratum, alterum vetustiorem, at nimis mendosum ; et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cui hæc ad calcem adscripta:

<sup>«</sup>Tu, lector quicunque, ad cujus manus hic libellus obvenerit, scriptori da veniam, si tibi corruptus videbitur, quoniam a corruptissimo exemplari transscripsit. Non enim

#### XXIV EDITORIS NOVI PRÆFATIO.

epithal. Carm. LXII, quod in libro Thuaneo decimi seculi Nº 8071 Bibl. Reg. continetur, relegimus.

Nunc, omni nostri operis exposito consilio, veniam, quidquid desiderandum reliquimus; gratiam, si quid Catulliani carminis recensionem per nos profecisse judicaveris, te rogamus.

J. N.

quodpiam aliud exstabat, unde posset libelli hujus habere copiam exemplandi, et ut ex ipso salebroso aliquid tamen suggeret, decrevit potius tamen corruptum habere quam omnino carere, sperans adhuc ab aliquo alio fortuite emergente hunc posse corrigere. Valebis, si ei interpretatus non fueris.

1375 m B octob. 19 qn Casignorius laborabat in extremis.»

# PRÆFATIO

## FRID. GUILIELMI DOERINGII.

Prodeunti mihi ante decem annos ex disciplina, qua in schola Portensi usus fueram, quum variæ nec eæ inhonestæ, quibus ad specimen aliquod collectæ mihi supellectilis literariæ edendum impellerer, causæ occurrerent; animus meus, quem Præceptori, æternum mihi Venerando, Cl. Barthio, Rectori nunc scholæ Portensis meritissimo, patefeceram, ejusdem suasu et nutu inductus et inclinatus est eo, ut Catulli, quocum jam tum arctam familiaritatem contraxeram, Epithalamium Pelei et Thetidos, notulis meis instructum publici juris facerem, et captum simul novam aliquando totius Catulli adornandi editionem consilium proponerem. In quo quidem exsequendo consilio non confirmabar solum jam tum, quum juvenilem istum laborem æquis et idoneis harum rerum arbitris haud displicuisse intelligerem, sed accedebat quoque deinde auctoritas Viri, cujus plurimum in his rebus valet judicium, Summi Heynii, qui cognita ac probata, quam sequuturus eram, interpretandi ratione, ad inchoatam Catulli editionem strenue absolvendam humanissime instigavit, et mira

quadam alacritate implevit animum. Nec retundere conatus meos vel animum infringere potuit vociferatio eorum, qui lectione Catulli animos juvenum corrumpi et bonos eorum mores depravari crepant et clamitant; quum vel ea ad susceptum laborem excusandum sufficere videantur, quæ tam Heynius in præfat. ad Tibull. edit. prim., quam Barthius in præfat. ad Propertium egregie his objectionibus responderunt, et juvenes venerum poeticarum studiosos ad eos quoque poetas, qui in rebus levioribus et amatoriis ingenium exercuerunt, animi et delectationis causa post studia graviora et severiora lectitandos, quovis incitămento allexerunt et incitarunt. Quorum virorum argumenta nisi satisfaciant superciliosis quibusdam et superstitiosis morum censoribus, per me licet Catullum et cæteros poetas, quos vocant lubricos, ceu pestem detestandos et Vulcano potius quam juvenum manibus tradendos pro genio et sensu suo censeant; quos tamen, quidquid isti garriant, salva honestate et morum integritate, quamdiu honor suus Musis stabit, et nostra et futura ætate magno cum fructu et voluptate lecturos et commendaturos esse omnes antiquæ elegantiæ et venustatis spectatores nullus dubito. Versatus autem sum in recensendo et explicando Catullo ita, ut primum, quantum fieri posset, textum darem emendatissimum, deinde sensum locorum obscurorum breviter explanarem, et tam exquisitiores vel insolentiores loquendi formas notarem, quam ad notandas singulas poetæ virtutes et elegantias animum adverterem. Quod igitur ad primum attinet, non unam alteramve editionem, ad quam textum excudi curarem, sequutus sum (animum enim, ex quo textum ad editionem Bipontinam conformaturus eram, et fere ab initio conformavi, ineptis passim et parum probabilibus in illa deprehensis lectionibus, mutavi deinde) sed ex antiquis et potioribus editionibus in Variet. Lect. indicatis, eas delegi et in textum recepi lectiones, quæ vel proxime ad antiquæ lectionis formam accedere, vel rei sensuique accommodatissimæ esse viderentur. Ubi in locos incidi, e quibus, excussis et in partes vocatis lectionibus omnibus, nullo modo elici et extorqueri posset sensus commodus, ibi vel in notis, vel in Var. Lect., quod ad locum sanandum suppeditabat ingenium, modeste proposui, longissime ab hac temeritate remotus, ut conjecturam, vel maxime probabilitate se commendantem, in textum importarem. Neque ego tamen, quamquam in larga conjecturarum segete spectari vulgo solet ingenii ubertas et fertilitas, a recepto milii veteres interpretandi more recessi, aut in posterum recedam, ad quem, si ulla ratione expediri et interpretatione juvari potest locus difficilior et paullo impeditior, haud temere illum nova forma induere audeo. quidquid alii de ingenii mei tarditate judicent. Speraveram quidem, quum ad enarrationem Catulli accingerer, me forte, concesso mihi usu Codicis Catulliani, qui in Bibliotheca Guelferbytana servatur, ad textum emendatiorem reddendum aliquid conferre posse; sed quum Cl. Werns-

dorf, Professor Helmstadiensis, diligenter hoc codice examinato, nihil plane bonæ frugis inde capere posse futurum Catulli editorem humanissime mihi significasset, spem illam abjeci. Illud autem doleo et mecum dolebunt omnes qui Catullum amant, quod duorum nobilissimorum Criticorum, Duckeri et Brouckhusii, in Catullum anecdota, nunquam e tenebris in lucem prolata sunt: Duckeri quidem animadversionum in Catullum exiguam partem (ad Carm. XVIII, XIX, XX, in Priapum) delibavit et publicavit Burmannus Sec. ad Anthol. Tom. II, p. 574; sed de Brouckhusii in Catullum commentariis nil scimus, nisi quod eorum aliquoties mentionem injicit Burmannus Sec. ad Propert. et Dorville ad Chariton. Bernardus autem de iis scribit (in vita Reiskii p. 420): Catullum prelo subjiciet Wetstenius bibliopola, cui editioni accedent Commentarii inediti Brouckhusii ex bibliotheca Dorvillii. — Quod ad interpretationem attinet, qua Catullum illustrare studui, quilibet, vel me non fatente, facile sentiet, me ad cam rationem, qua novam lucem Tibullo et Virgilio affundere et corum lectoribus facem splendidissimam accendere sustinuit Heynius, imitandi studium direxisse; sed nemo, opinor, adeo me mihi Suffenum esse arbitrabitur, ut quod solus fere Heynius in poetarum interpretatione præstitit, et pro insigni ingenii et doctrinæ copia facile præstare potuit, id in Catullo me præstitisse, vel unquam pro ingenii et doctrinæ tenuitate præstare posse, stulte mili persuadeam; immo gra-

tissimo animo publice profiteor, me ne hanc quidem qualemcunque Catullo navare potuisse operam, nisi præcepta ab Heynio in Tibullo et præcipue Virgilio ad omne poetarum studium proposita mature imbibissem, et ad ejus normam virtutes poeticas et dictiones exigere didicissem. Ne quid ostentationis causa facerem, et ambitiose ad vanam doctrinæ gloriolam aucupandam undique omnia corraderem, non solum diligenter mihi cavi, sed etiam plurimam partem eorum, quæ olim magno cum studio ex commentariis aliorum ad Catullum constipaveram, quum parum utilitatis inde ad poetæ explicationem redundare videretur, resecui vel plane delevi. Quod autem ad instituendam cum Græcis, e quibus totus Noster pendet, comparationem spectat, animus est, si Deus vitam concesserit, alio tempore ad exemplum studii, quod Virgilio cum Græcis comparato olim impendit Ursinus, in libello peculiari institutam Catulli cum Græcis comparationem proponere.

Institueram quidem primum rationes meas ita, ut unus tomus omnia Catulli carmina complecteretur; sed quum ob nimis longas propter externarum rerum conditionem mihi faciendas moras jure suo operis finem urgeret humanissimus libri redemptor, Hilscherus; facile adductus sum, ut Catulli carmina, genere elegiaco scripta, ad tomum secundum reservarem; quem, si ad otium, quo nunc fruor, pristina animi, graviter, dum hæc scribebam, unici filii morte perturbati, tranquillitas et serenitas accesserit,

#### 6 PRÆFATIO FRID. GUIL. DOERINGII.

brevi tempore absolvam. Quod si autem in condonandis erroribus, quos pro ingenii et virium imbecillitate hine illinc me commisisse facile prævideo, lectorum humanitatem expertus fuero, nec plane inutilem laborem me suscepisse intellexero, non solum mirifice lætabor, sed ad alios quoque, quos meditor, labores, præcipue ad Plauti recensionem, fidenti animo pergam. Scribebam Gothæ, a. d. XXIX. April. A. R. S. MDCCLXXXVIII.

## ERNESTO

SAXONUM GOTHANORUM ET ALTENBURGENSIUM

## DUCI

CATULLUM AB SE RECOGNITUM

## D. D. D.

## FRIDERICUS GUILIELMUS DOERING.

Curus vis fieri, Catulle, munus?
Festina tibi vindicem parare,
Nec dentes metuas maligniorum,
Rumoresque senum severiorum,
Qui vultu tetrici Catoniano
Horrent versiculos pii poetæ;
Et quidquid lepida procacitate
Laxat lætifico labella risu,
Oderunt cane pejus et veneno;
Dic vates, pater elegantiarum,
Dic, quo vindice tutus ambulabis?

Sic dixi, lepidissimi poetæ
Curis carmina perpolita nostris
Quum spectare viderem ad umbilicum.
Respondit mihi leniter susurrans

(Ut solent animæ beatiorum) Vates Elysiis redux ab oris: « ERNESTO, PATRIÆ PIO PARENTI!» — ERNESTI cupis in sinum volare? Cepisti eximium tibi Patronum! Nam Dux optimus et disertus idem Admittet placido, suoque vultu, Quo nil supplicibus solet negare, Mellitissimum et optimum poetam Intra limina sanctioris aulæ. Quod si legerit hæc, probaveritque Hora, qua, posita severitate, Sacris otia commodat Camœnis; Tu securus eris, Catulle, nec post Lassi marmora Sisyphi revises, Sed te Fama vehet, tuosque versus Ad cælum rapido feret volatu. O, quantum tibi nominis paratum!

# C. VALERII CATULLI

## VITA

#### EX EDITIONE VULPIANA.

VALERIO CATULLO Quinti prænomen tribuit Josephus Scaliger, corruptissimi loci auctoritate fretus, ex Elegia ad Januam, v. 12: testatus præterea, se in antiquo libro Jacobi Cujacii J. C. ita scriptum manifesto comperisse. Huic Scaligeri persuasioni pondus addit Joannes Harduinus, qui (ad librum XXXVIII Nat. Historiæ C. Plinii Secundi cap. 6.) affirmat, in omnibus codicibus manu exaratis Catullum Quintum appellari. Consensus tamen eruditorum, atque editiones pæne omnes refragantur: quibus olim præiverat L. Apuleius Madaurensis, quum in Apologia priore carminum quorumdam suorum lasciviam Caii Catulli nobilissimo exemplo defendit. Et certe librarii veteres, nominum similitudine decepti, Catullum Poetam cum Catullo sæpe confundunt : idcirco factum existimo, ut quum illi Quintus prænomen fuerit, huic etiam idem affingerent. Veronensem porro fuisse nostrum poe-

1. Alius certe Quintus Catullus fuit, cujus integrum nomen Quintus Lutatius Catullus, urbanus sive urbicarius, hoc est, mimographus,

de quo videndus Scholiastes ad Juvenal. VIII, 186, ad verba, « Clamosum ageres ut Phasma Catulli;» et ad XIII, 109.—Q. Catulli \* Epi-

<sup>\*</sup> Q. Catuli, non Catulli, exhibent probatissima Gellii exemplaria. Hic est Q. Lutatius Catullus, Marii in consulatu collega, de quo G. J. Vossius in libris de Poetis et historicis lat. disseruit. N.

tam, liquido constat, quum ex Ovidio, Plinio majore, Martiale, Ausonio, cæterisque, tum ex ipsius testimonio, qui carm. XXXI, ubi, e Bithynia reversus, Sirmionem lacus Benaci peninsulam adloquitur, ad Larem domesticum salvum se advenisse gaudet. Natus est (si Hieronymus rationem recte subduxit, neque numeri in ejus Chronico depravati sunt) Olympiadis 173 anno 2, ab Urbe vero condita 667, Lucio Corn. Cinna, Cn. Octavio Coss. — Quamobrem non injuria Lilius Gregorius Gyraldus Petrum Crinitum reprehendit, quod scribere non dubitaverit: pro comperto haberi, carmen de Passere Lesbiæ ad Virgilium missum fuisse, ob illud Martialis:

Sic forsan tener ausus est Catullus Magno mittere Passerem Maroni.

Nam verisimile non est, Catullum septemdecim annis Marone grandiorem (natus est enim Maro, teste Hieronymo ac Donato, olympiadis 177 anno 3, ab Urbe vero condita 684, Cn. Pompeio Magno, M. Licinio Crasso primum Coss.) eidem adhuc puero tantum detulisse, ut nonnisi fronte perfricta, animoque obfirmato, ad ejus tribunal accedere posset. Præterea 76 forsan, quod est apud Martialem, argumenti vim omnino infringit.

gramma e Callimachi epigr. XIIII suaviter expressum refert Gellius, XIX, 9, quod incipit, Aufugit mi animus, credo, ut solet, ad Theotinum. Omitto Cinnam Catulum, Stoicum, quem audivit M. Antoninus imperator, teste Capitolino in Marci vita c. 3. Nam et hujus verum nomen Catullus erat, ut constat ex M. Antonini lib. I, sect. 13. Accedit ille, ad quem Martialis XII, 73: "Heredem tibi me, Catulle, dicis. Non

credam, nisi legero, Catulle.» (Ex edit. nost. Tom. III, p. 68.)

- r. Lib. IV, ep. 14.—Antequam de loco Martialis interpretando disputarent docti viri, videndum erat an Martialis ipse erroris non insimulandus esset, qui homines coævos, non coætaneos dum comparat, magis ad exempli proponendi quam ad computandi temporis rationem attendit. N.
  - 2. Quod Martialis scripsit, Sic

Parentem habuit Valerium, ex honesta familia municipali; cujus nimirum hospitio, si Tranquillum¹ audimus, C. Julius Cæsar uti solitus fuerit. Non amplissimam quidem pecuniam possedit, utpote qui sacculum suum aranearum plenum² ingenue fateatur, Furiumque et Aurelium inter principes amicorum observaverit; quorum alteri nec servus, nec arca, nec cimex erat, ³ alterum esuritionum patrem⁴ ipse festive appellat. Quumque divitum Romanorum familia maxima esset, neminem habuit Catullus,

Fractum qui veteris pedem grabati In collo sibi collocare posset.<sup>5</sup>

Patrimonio tamen satis lauto fuisse videtur, quod hominem eo loco natum deceret: nam et Romæ, in urbe sumptuosa, diutius commoratus est, ibique amoribus operam dedit, ac fundum in agro Tiburtino possedit: navi sua in Pontum navigavit, ac se Sirmionis herum appellare non veretur; quæ omnia profecto sunt hominis locupletis, et cui familiares copiæ non desint. Quod tamen genio indulgeret, convivia pararet, puellas a lenone redimeret, nobilium amicitiis floreret, propterea difficultate

forsan, etc., hoc non ita potest intelligi, ac si revera ad Virgilium carmina sua, vel carmen de Passere, miserit Catullus; nam alioqui non dixisset Martialis, sic forsan: sed quod Martialis sua voluerit epigrammata cum Catullianis, et Silium, ad quem scribit, comparare cum Marone; licet accurate loquendo non jam ita claruerit Virgilius, quum Catullus scriberet, ut ad eum misisse carmina sua credi possit. Sed quantacunque etiam dein fuit Virgilii fama, non dubitasset forte Catullus, si tum vixisset, passerem

suum illi jocosque mittere. Ita Martialis quoque epigrammata sua ait se offerre Silio. Jo. Isaaci Pontani autem et Boxhornii (c. 35, Quæst. Rom.) hallucinatio tribuenda calami festinationi, Catullum Martiali juniorem facientium. (Ex edit. Bipont. p. 14.)

- 1. In Julio, c. 73.
- 2. Carm. XIII, vs. 8.
- 3. Carm. XXIII, vs. 2.
- 4. Carm. XXI, vs. 1.
- 5. Carm. X, vs. 22 et 23.
- 6. Carm. XXXI.
- 7. Carm. CIII. Ex hoc carmine

nummaria sæpius erat, villasque suas pignori opponebat· Hanc vero potissimum causam fuisse crediderim, quare cum Jurisconsultis et Oratoribus, puta cum Alpheno Varo, Licinio Calvo, Tullio Cicerone assidue versaretur; homo scilicet ære alieno obstrictus, et forensibus negotiis distentus. Lucellum itaque alicunde corrasurus, Memmium prætorem in Bithyniam simul cum germano fratre sequutus est, nullo tamen successu; idque ob prætoris ejusdem nimiam cupiditatem, vel certe negligentiam. Immo vero quum in provinciam Troadem venisset, fratrem suum, quem æque ac se ipsum diligebat, immatura morte præreptum amisit. Hujus postea cineribus, ex Asia in Italiam revertens, maximo mœrore parentavit : ejusdem memoriam, ubicumque se obtulit occasio, mira pietate semper coluit. Navigatione demum absoluta, phaselum, quo mare transmiserat, Castori et Polluci, habitis eo tempore navium servatoribus, illustri carmine dedicavit.

Postquam ex ephebis excessit, in castris amoris cœpit stipendia facere: in primis autem Clodiam, præstanti mulierem forma, quam mutato nomine Lesbiam vocare consuevit; Hypsithillam quamdam, Aufilenam Veronensem, et Juventium puerum deperiit. Amores quoque suos mollissimis versibus complexus, eo scribendi genere haud minorem consequutus est gloriam, quam sublimi vereque divino Æneidos poemate vates Mantuanus. Amici ejus plurimi enumerantur: Cornelius Nepos, cui libellum suum muneri misit; Verannius et Fabullus, Furius et Aurelius; Licinius Calvus, orator vehemens, et nobilis poeta, quem prisci scriptores fere semper Catullo adjungunt; Alphenus Varus, JC.; Cæcilius, qui de Matre Deorum poema conscripserat; Manlius Torquatus, e gente patricia ro-

illud male elicit Vulpius; nam in eo Catullus non cum lenone, sed cum homine qui lenocinium non

professus agebat, rem habuit. N.
1. Pace tua, Catulle, laudes
tuas plus æquo extollenti Vulpio,

mana, cujus nuptias elegantissima ode celebravit, et ad quem est illa epistola, quam tanti Muretus fecit; Cinna, Smyrnæ auctor; Cornificius fortasse ille, cujus esse Rhetoricorum ad Herennium libros quatuor nonnulli putaverunt; Hortalus, poeta mediocris; Cato, non ille Uticensis, morum severitate insignis, at literator quidam, cujus mentionem facit Suetonius in libro de Illustribus Grammaticis, c. XI; denique Cœlius Veronensis. M. Tullium Ciceronem in causa forensi (quænam illa fuerit, ignoratur) videtur patronum adhibuisse, cui profecto ob acceptum beneficium venusto epigrammate gratias agit. Quamquam igitur Asinium Pollionem diligeret, hominem Ciceroni tantopere infestum, a Tullio colendo non abstinuit : sed videlicet Asinius, mortuo demum Catullo et Cicerone ipso, adversus eximii oratoris manes inimicitias exercuit; nam Catullo florente, ac hendecasyllabos scribente, puer2 adhuc erat. Iambicis et Phalæciis versibus in pessimos quosque homines, nullo discrimine, invectus est: neque ipsi Cæsari, quantumvis rerum potito, pepercit, quin calami aciem in sinistram ejus liberalitatem, atque alia vitia distringeret. Mamurram, Gellium, Vatinium, Vettium, Cominium, quos vehementer oderat, propriis nominibus per ora hominum traduxit, ac stili acerbitate confixit. Lusit præterea in Volusium, ineptum (ut ipse quidem existimabat) annalium scriptorem; in rivalem Egnatium, malum poetam: in Suffenum, quem Cæsiis et Aquiniis literarum venenis adnumerat; postremo, in Sextium, oratorem, cujus frigidissima oratione molestam gravedinem se contraxisse per jocum affirmat.

etiamsi Martialem auctorem habeat (inf. p. 23), non assentiar. N.

1. Nescio quo auctore Vulpius Asinio Pollioni amicum fuisse nostrum poetam affirmet; nam ex carmine XII, neque ex aliis Catulli operibus, tale quidquam divinari certe non potuit. N.

<sup>2.</sup> Carm. XII, vs. 9.

<sup>3.</sup> Carm. XXIX, vs. 16.

Græcis literis non leviter imbutum fuisse, ex eo colligi potest, quod suavissimam oden poetriæ Sapphus et Callimachi elegiam de coma Berenices, mundissimis carminibus latine reddiderit; ob id etiam fortasse a Tibullo, Ovidio, Martiale doctus appellatus. Et ideirco mirum videri debet, Julium Scaligerum, ea virum eruditione, quodque non minimum est, Veronensem, ideoque municipi suo saltem hoc nomine devinctum, hæc de Catullo monumentis mandavisse: Catullo docti nomen quare sit ab antiquis attributum, neque apud alios comperi, nequedum in mentem venit mihi; nihil enim non vulgare est in ejus libris. Quamquam postea mutato consilio, qui mos est homini, παλινωδίαν canere cogatur, Galliambicum ejus carmen divinum autumans, et poema de nuptiis Pelei ac Thetidos, verum aditum et gradum ad Æneidos divinitatem esse pronuntians. Nonne probabilius de nugis poetæ nostri Cornelius Nepos, vir gravissimus, judicium tulerat, quum eas esse aliquid putabat? Nonne benignius, et justius cum ipso egere Pompeius Saturnius, ac Sentius Augurinus, quorum uterque, teste Plinio in epistolis, Catulliani carminis imitationem sibi gloriæ fore augurabantur. Sed hæc alias: nunc id, quod cæpimus, agamus. Quintilianus et Diomedes inter poetas Iambicos Catullum reponunt. Ante Horatium profecto iambicis versibus gloriam Catullus adeptus fuerat, ut falso scripserit Horatius3 lib. I, Epist. 19, 23 et 24.

1. In Hypercritico, seu lib. VI, poetices, c. 6.—Qui doctum poetam poetæ appellavere, eo nomine illum laudabant quod peritus artis suæ, egregius carminum conditor, doctus vates esset, at non utpote ingenti eruditionis supellectile instructum, et, Scaligeriano more, prætumidum audebant extollere. Ita noster Bolæus gallicum verbum

docte intendit: seuls dans leurs doctes vers ils pourront vous apprendre, etc. Art. poet. Ita Cat. ipse XXXV, 17.

2. Lib. I, epistola 16; lib. IV,

epistola 27.

3. Valde dubitandum est, an Horatius laudem voluerit in se trahere, quod cæteris præivisset apud Latinos iamborum auctor: namque et ante Catullum multi hoc carminis

Ostendi Latio .....

Hieronymus Lyricis adnumerat: reliqui, Epigrammatographis. Ego vero, si modo fas est meam sententiam aperire, variis potius adjungerem; nam certe in ejus poematis nonnulla excedunt Epigrammatis modum. Ambigitur jure a nonnullis, utrum hæc solum paucula, quæ hodie ex stant, ab illo scripta fuerint, an vero longe plura, quæ vetustas nobis inviderit. Ansam ad dubitandum dat Plinius, qui de Incantamentis aliquid a Catullo exaratum

genere usi fuerant. At neminem opinor priorem Horatio vel satiricum
carmen, more Archilochi, iambis
condidisse (Epod.), vel iambica lyricis, inseruisse. At reprehendendus alio nomine mihi videtur Horatius, quod multis in locis sibi
glorietur, quasi primus ante omnes
in Latium numeros modosque Lyræ
Graiæ intulerit, videlicet oblitus
Catulli, optimi sane fidicinis, nisi
non dulcissimum resonent quæ ad
Lesbiam, et Manlium, et Aurelium
canebat. N.

1. Dubitandum minime est, opus Catulli ad nos lacerum pervenisse. Longe enim plura scripsisse testes sunt veteres Grammatici, qui de ejus poematiis ea producunt, quæ hodie non exstant. Itaque apud Virgilium (Æn.V, 609), per mille coloribus arcum, ibi Servius: De Iride arcum in genere masculino dixit Virgilius; Catullus et alii in feminino, referentes ad originem. Atqui tale nihil hodie in Catullianis. — Præterea ejus opus videtur in genera carminum distincta fuisse, Hendecasyllabos, Heroica, Lyrica, Elegiaca. Itaque Charisius citat Catullum in Hendecasyllabis; quod sane non fecisset, nisi ita tributum fuisset volumen. Rursus apud Virgilium legimus Et quo te dicam carmine? Ibi Servius refert, Virgilium, quum sciret Rhæticum vinum summopere laudaria Catone, contra autem vituperari a Catullo, ne se in eam dissensionem interponeret, hoc modo locutum : atqui in hodiernis Catullianis nulla nota ejus rei exstat. Denique Nonius ex Priapeo Catulli adducit de meo ligurire libido est. Quare admodum mutilum opus Catullianum ad nos pervenisse minime dubium est. Quid præterea dicam, quæ citat ex Catullo Maurus Terentianus, quæ nusquam comparent? Hæc de carminibus Catulli deperditis Jos. Scaliger, quibus inepte quidam Phasma et Laureolum e Juvenale ac Tertulliano adjungunt. Vid. Sam. Petitum ad Leges Atticas, p. 245 sqq., et Pamelium ad Tertullian. c. 14, contra Valentinianos. Phasma Q. Lutatii Catulli, et Laureolum Nævii vel Laberii, neutrum vero Catulli esse, eruditis jam notatum. - Carmen Catulli de incantamentis citat Plin. XXVIII, 2:

innuit, cujus ne vestigium quidem superest. Et Catullus ipse affirmat (Carm. LXVIII, vs. 17) se satis multa lusisse,

Jucundum quum ætas florida ver ageret.

Nisi Raphaeli Eglino Iconio Tigurino auscultare velimus,2 qui Cirin, poema elegantissimum, Virgilio abjudicans, Catullo attribuit propter stili similitudinem. 3 Catulli profecto esse videntur tria carmina in Priapum, quæ doctis viris nonnullis post Carm. XVII collocare placuit; non ita dissimili sunt oratione ac stilo. Quod e puris iambis confectum est, Phaseli nitorem proxime attingit: et quædam in iis continentur, quorum imitatio in Eclogis Virgilianis apparet; Virgilius enim a Catullo plura sumpsit; tum comparativus ostreosior (Carm. XVIII) auctorem suum satis clamat; hujusmodi enim comparativis longioribus Catullus mirifice delectatur. Neque Terentiano Mauro, vetusto atque emunctæ naris Grammatico, repugnare ausim, qui testatur, Catullum plures versus eo Priapeio sive Antispastico metri genere composuisse. Decessit poeta noster annos aliquot natus ultra quadraginta, ut adversus Eusebii Chronicon ostendo ad ejus carm. LII et CXI.4

Ithyphallica memorat Terentianus Maurus. (Ex Fabric. Bibl. Lat. Tom. I, c. 5.)

1. Hist. nat. XXVIII, 2.

2. In vindiciis Ciris Catullianæ adversus Jos. Scaligerum.

3. Præter rem omnino Cirin Catullo tribuit Eglinus, quem Catulli non raro imitatorem docet Leonhardus Friso libro tertio de poemate; neque verius alii carmen de Vere, sive Pervigilium Veneris ad Catullum auctorem retulerunt; quorum sententiam confutat Lip-

sius, libro I Electorum, carm. V. (Ex Fabric. Biblioth. Lat. tomo I, cap. 5.)

4. Catullum quoque Cæsari superstitem fuisse contendit Jos. Scaliger ad Eusebii num. MDCCCCLX, assentiente Is. Casaubono ad Suetonii Cæsarem, cap. 73, et Franc. Carpentarius in Carpentarianis, p. 452 sqq. ita ut per Valerium in Epistola Ciceronis ad Trebat. VII, 11, Catullus possit intelligi (edit. Bipont. p. 14). Cf. nos in argumento ad Carm. XXXIV.

#### NONNULLA

## VETERUM SCRIPTORUM

DE

## C. VALERIO CATULLO

#### **TESTIMONIA**

A VULPIO COLLECTA.

Cornelius Nepos, in T. Pomp. Attico, cap. 12.

IDEM L. Julium Calidum, quem post Lucretii Catullique mortem, multo elegantissimum poetam nostram tulisse ætatem, vere videor posse contendere . . . . expedivit.

Horatius, lib. I, Satir. 10, 19.

Nil præter Calvum et doctus cantare Catullum.

Tibullus, lib. III, Eleg. 6, 41.

Sic cecinit pro te doctus, Minoi, Catullus.

Propertius, lib. II, Eleg. 19, 39. Edit. Bipont.

Ista meis fiet notissima forma libellis, Calve, tua venia; pace, Catulle, tua. Idem, lib. eod. Eleg. 25, 87.

Hæc quoque lascivi cantarunt scripta Catulli, Lesbia queis ipsa notior est Helena.

Ovidius, lib. III Amorum, Elegia 9, 61.

Obvius huic venias, hedera juvenilia cinctus Tempora, cum Calvo, docte Catulle, tuo.

Idem, libro eod. Eleg. 15, 7.

Mantua Virgilio gaudet, Verona Catullo.

Idem, lib. II Tristium, vs. 427 et sqq.

Sic sua lascivo cantata est sæpe Catullo Femina, cui falsum Lesbia nomen erat. Nec contentus ea, multos vulgavit amores, In quibus ipse suum fassus adulterium est.

Velleius Paterculus, Historiae Rom. lib. II, cap. 36.

Quis enim ignorat, diremptos gradibus ætatis floruisse hoc tempore Ciceronem, Hortensium....auctoresque carminum Varronem ac Lucretium, neque ullo in suscepti operis sui carmine minorem Catullum?

M. Seneca rhetor, Controversia 19.

Erat enim (Calvus) parvulus statura, propter quod etiam Catullus in Hendecasyllabis vocat illum salaputium disertum.

(Vid. carmen Catulli LIII.)

L. Seneca philosophus, in Apocolocyntosi Claudii Cæsaris.

Nec mora, Cyllenius illum collo obtorto trahit ad inferos,

Illuc unde negant redire quemquam.

(Versus est Catulli, e Carmine III.)

Plinius major, Præfatione Hist. Nat.

Namque tu solebas meas esse aliquid putare nugas, ut objicere moliar *Catullum* conterraneum meum (agnoscis et hoc castrense verbum): ille enim, ut scis, permutatis prioribus sætabis, duriusculum se fecit, quoniam volebat æstimari ea a Veraniolis suis et Fabullis.

(Vid. carm. I et XII poetæ nostri.)

Idem, lib. XXVIII, cap. 2.

Hinc Theocriti apud Græcos, Catulli apud nos, proximeque Virgilii, incantamentorum amatoria imitatio.

Idem, lib. XXXVI, cap. 6.

Hic namque est Mamurra Catulli Veronensis carminibus proscissus, quem et res, et domus ipsius clarius, quam Catullus, dixit habere, quidquid habuisset comata Gallia.

(Vid. carmen XXIX nostri poetæ.)

Idem, lib. eodem, cap. 21.

Sed et ii pumices, qui sunt in usu corporum lævigandorum feminis, jam quidem et viris, atque, ut ait Catullus, libris.

(Vid. carm. I et XXII.)

Idem, lib. XXXVIII, cap. 6.

Nonius Senator, silius Sturmæ Nonii ejus, quem Q. Catullus poeta in sella curuli visum indigne tulit.

(Vid. carmen LII.)

Plinius junior, lib. I, Epistola 16.

Facit versus (*Pompeius Saturninus*), quales *Catullus* meus, aut Calvus. Quantum illis leporis, dulcedinis, amaritudinis, amoris! Inserit sane, sed data opera, molliusculos, leviusculosque, duriusculos quosdam: et hoc quasi *Catullus* meus, aut Calvus.

Idem, lib. IV, Epistola 14, loquens de Hendecasyllabis.

Scimus alioqui, hujus opusculi illam esse verissimam legem, quam Catullus expressit: Nam castum esse decet pium poetam Ipsum, etc.

(Vide carmen XVI.)

Sentius Augurinus ap. eumd. lib. IV, Epist. 27.

Canto carmina versibus minutis, His, olim quibus et meus *Catullus*, Et Calvus, veteresque....

Corn. Tacitus, lib. IV, cap. 34, Annalium, in Oratione Cremutii Cordi.

Carmina Bibaculi et *Catulli*, referta contumeliis Cæsarum, leguntur.

Juvenalis, Satira 6, 7.

.... haud similis tibi, Cynthia, nec tibi, cujus Turbavit nitidos exstinctus *Passer* ocellos.

Suetonius, in Julio, cap. 73.

Valerium Catullum, a quo sibi versiculis de Mamurra perpetua stigmata imposita, non dissimulaverat, satisfacientem eadem die adhibuit cœnæ; hospitioque patris ejus, sicut consueverat, uti perseveravit.

Quintilianus, lib. I Instit. Oratoriæ, cap. 5.

Sicut Catullus ploxemum circa Padum invenit. (Vide carmen XCVI.)

Idem, ibid. cap. 5, ubi de aspirationibus.

Erupit brevi tempore nimius usus, ut choronæ, chenturiones, præchones adhuc quibusdam inscriptionibus maneant; qua de re Catulli nobile Epigramma est.

(Vide carmen LXXXIII.)

Idem, lib. VI, cap. 3.

Et Catullus quum dicit,

Nulla in tam magno est corpore mica salis, non hoc dicit, nihil in corpore ejus esse ridiculum. (Vide carmen LXXXV.)

Idem, lib. X, cap. 1.

Iambus non sane a Romanis celebratus est, ut proprium opus: a quibusdam interpositus: cujus acerbitas in *Catullo*, Bibaculo, Horatio.

(Meminit præterea de Catullo Quintilianus, lib. 1X, cap. 3 et 4; item lib. XI, cap. 1 et 3.)

Martialis, lib. I Epigr. Epistola ad lectorem.

Lascivam verborum veritatem, id est, epigrammaton linguam excusarem, si meum esset exemplum; sic scribit *Catullus*; sic Marsus, sic Pedo, sic Getulicus, sic quicunque perlegitur.

Idem, lib. I, epigr. 62.

Verona docti syllabas amat vatis.

Idem, lib. II, epigr. 71.

Protinus aut Marsi recitas, aut scripta Catulli.

Idem, lib. IV, epigr. 14.

Sic forsan tener ausus est *Catullus* Magno mittere *Passerem* Maroni.

Idem, lib. V, epigr. 5.

Sit locus et nostris aliqua tibi parte libellis, Qua Pedo, qua Marsus, quaque *Catullus* erit.

Idem, lib. VII, epigr. 14.

Accidit infandum nostræ scelus, Aule, puellæ: Amisit lusus deliciasque suas.

Non quales teneri ploravit amica Catulli Lesbia, nequitiis Passeris orba sui.

Idem, lib. VIII, epigr. 73.

Lesbia dictavit, docte Catulle, tibi.

Idem, lib. X, epigr. 78.

Nec multos mihi præferas priores, Uno sed tibi sim minor Catullo.

Idem, lib. eod. epigr. 103.

Nec sua plus debet tenui Verona Catullo.

Idem, lib. XII, epigr. 44.

Lesbia cum tenero te posset amare Catullo.

Idem, lib. XIV, epig. 77, quod inscribitur, Cavea Eborea.

Si tibi talis erit, qualem dilecta Catullo Lesbia plorabat, hic habitare potest.

Idem, lib. eodem, epigr. 195.

Tantum magna suo debet Verona Catullo, Quantum parva suo Mantua Virgilio. (Vide et epigr. 152, ejusdem libri.)

A. Gellius, Noct. Attic. lib. VII, cap. 20.

Catullus quoque elegantissimus poetarum. (Et infra eod. capite.)

Idem, lib. XIX, cap. 9.

Ecquis nostrorum poetarum tam fluentes carminum delicias fecisset? nisi *Catullus*, inquiunt, forte pauca, et Calvus itidem pauca.

(Vide eumdem lib. VI, cap. 16.)

Ausonius Drepanio Pacato Latino.

Cui dono lepidum novum libellum, Veronensis ait poeta quondam, Inventoque dedit statim Nepoti.

Macrobius, lib. II, Saturnal. cap. 1.

Saturnalibus, optimo dierum, ut ait Veronensis poeta. (Vide carmen XIV.)

L. Apuleius, in Apologia.

Eadem igitur opera accusent C. Catullum, quod Lesbiam pro Clodia nominarit.

### DE. C. VAL. CATULLO TESTIMONIA.

Sidonius Apollinaris, lib. 11, epistola 10, ad Hesperium.

Reminiscere quod sæpe versum complevit Lesbia cum Catullo.

Severinus Boethius, de Consol. Philosoph. lib. III, prosa 4.

Num vis ea est magistratibus, ut utentium mentibus virtutes inserant, vitia depellant? Atqui non fugare, sed illustrare potius nequitiam solent; quo sit, ut indignemur, eos sæpe nequissimis hominibus contigisse: unde Catullus licet in curuli Nonium sedentem, strumam appellat.

(Vide carmen LII.)

Diomedes Grammaticus, lib. III, cap. 6, de Iambico.

Cujus carminis præcipui scriptores apud Græcos Archilochus, Hipponax, apud Romanos Lucilius, et Catullus, et Horatius, et Bibaculus.

Terentianus Maurus, in Tractatu de Literis, Syllabis, Pedibus et Métris, v. 838, ubi de Phalæcio hendecasyllabo.

Exemplis tribus hoc statim probabis, Docti carmine quæ legis Catulli, etc.

Idem, tractatu eodem, v. 1031.

Hune lucum tibi dedico, consecroque, Priape, etc.

Et similes plures sic conscripsisse Catullum Scimus....

(Vide carmen XVIII.)

## VULPII DIATRIBE

### DE METRIS CATULLI.

Versuum genera, quibus in epigrammatibus cæterisque poematiis utitur Catullus, numero quatuordecim occurrunt. Principem locum obtinet Phalæcius hendecasyllabus, qui constat e spondæo, dactylo, ac tribus trochæis, hoc pacto:

Quoi dō | nō lĕpĭ | dūm nŏ | vūm lĭ | bēllŭm.

In prima tamen sede, apud antiquiores poetas trochæum, vel iambum loco spondæi nonnunquam recepit, ut in sequentibus:

Arĭ | dā mŏdŏ | pūmĭ | ce ēxpŏ | lītŭm Mĕās | ēsse ălĭ | qūid pŭ | tārĕ | nūgăs.

In altera, poeta noster carmine 57, 7, creticum, sive amphimacrum semel usurpavit:

Uno în | lēctŭlō | ērŭ | dītŭ | li āmbŏ.

1. Quod Catullo in primo loco tum hujusmodi versuum, tum aliorum quoque, pedem variare placeat, hæc est licentia non illius propria et singularis, at omnium communis. Siquidem primus cujusque versus numerus basis est, in qua vates quasi proludit et sese ad canendum præparat, liberiore modo. N.

2. Vulpius, quum in Phalæcium

intrudere amphimacrum pedem voluit, non reminiscebatur latinos poetas, veteres quidem sæpissime, hoc more Græcorum usos fuisse, ut si longa syllaba quæ posset elidi, in subsequentem vocalem incurreret, dimidiata, non absumpta omnino, remanere posset, nempe ex longa in brevem contraheretur, quia ratio metricæ artis, tum Latinæ tum Græcæ, tempore pronun-

Versus autem ille initio carminis 40,

Quænam te mala mens, miselle Ravide,

hypermeter est, sive una syllaba redundans: quem hac ratione metimur, ut postrema syllaba per synalæphen elidatur a prima subsequentis, quæ incipit a vocali:

Qūænām | tē mălă | mēns mĭ | sēllĕ | Rāvĭ—de Agīt...

Hoc primo genere versus utitur *Catullus* trecies novies, videlicet carmine 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58.

II. Sequitur secundo loco Iambicus trimeter, seu senarius, acatalectus. Hic sex pedibus constat, qui omnes possunt esse iambi, ut:

'Aīt | fŭīs | sĕ nā | vïūm | cĕlēr | rīmūs

Interdum vero in locis disparibus, puta in primo, tertio, quinto spondæus admittitur, pes iambo ἰσοσύλλαβος, etsi non ἰσόχρονος: nonnunquam etiam imparisyllabi, ut anapæstus——, dactylus———, tribrachys———. At in locis paribus, nempe secundo, quarto, ultimo, extra comædiam, et fabulas Phædri Æsopias, comico fere stilo scriptas, præter iambum vel tribrachyn cæteri pedes vix recipiuntur. Exempla mixti Iambici:

Sēlla în | cŭrū | lī strū | mă Nō | mīūs | sĕdēt Per con | sula | tum pe | je rat | Vati | nius.

tiandi, duobus syllabis brevibus unam longam æquiparabat. Hanc corripiendæ per elisionem syllabæ licentiam non abrogatam fuisse apud cultissimæ ætatis scriptores, arguunt hæc, præter multa, exempla duo:
....imponere Pelio Ossam.
Virg. Georg. I, 281.
....Cocto num adest honor idem?

Horat. Sat. II, 2, 28. N.

Hoc genere Catullus utitur quater, nimirum carmine

- 4. Phaselus ille, quem videtis, hospites.
- 20. Ego hæc, ego arte fabricata rustica.
- 29. Quis hoc potest videre, quis potest pati.

illa porro tria carmina constant ex Iambicis puris. E mixtis et puris hoc Iambicis est; ut modo dixi:

52. Quid est, Catulle, quod moraris emori?

III. Succedit superioribus Choliambus, sive Scazon, in omnibus præcedenti conveniens, si duos ultimos pedes excipias; etenim ordine præpostero quintus pes semper est iambus, ultimus semper spondæus, ut:

Fūlsē | rĕ qūon | dām cān | dĭdī | tĭbī | sōlēs.

Hoc genus a Catullo septies adhibetur:

Carmine 8. Miser Catulle, desinas ineptire.

- 22. Suffenus iste, Vare, quem probe nosti. 31. Peninsularum, Sirmio, insularumque.
- 37. Salax taberna, vosque contubernales.
- 39. Egnatius, quod candidos habet dentes.
- 44. O funde noster, seu Sabine, seu Tiburs.
- 59. Bononiensis Rufa Rufulum fellat.

IV. Quarti generis est Sapphicus hendecasyllabus, qui constat e trochæo, spondæo, dactylo, et rursum duobus trochæis, ut:

Sīve in | ēxtrē | mos pene | trābit | Indos

quamquam interdum poeta noster altera in sede trochæum collocaverit. Exempla sunt:

|     | cās să |           |       |             |
|-----|--------|-----------|-------|-------------|
|     | nunti  |           |       |             |
| Oti | um, Ca | tulle, ti | bi mo | lestum est. |

Hi autem versus abundant semipede, qui absorbetur a prima vocali subsequentis;

Nullum amans vere, sed identidem omnium. Qui illius culpa cecidit, velut prati.

In sequente autem non servatur synalæphe, sed hiatus relinquitur quarto loco,

Gāllĭ | cūm Rhē | num hōrrĭbĭ | lēsquĕ | ūltĭ:

Hoc genere versus utitur *Catullus* bis, nimirum in duabus odis, quarum utraque est dicolos tetrastrophos; constant enim ex duplici genere versuum, Sapphico et Adonio, singulæque earum strophæ quaternis versibus concluduntur:

Carm. 11. Furi, et Aureli, comites Catulli.

51. Ille mi par esse deo videtur.

V. Quinti generis est Adonius, versiculus exiguus, qui constat dactylo et spondæo, ut:

Iliă | rūmpēns.

Utitur eo Catullus bis, ut paullo ante diximus.

VI. Ad sextum genus pertinet Trochaicus Stesichorius, quem Antispasticum etiam vocant, Priapeium, et Angelicum; qui versus constat sex pedibus : choreo vel spondæo, dactylo, cretico - - - , rarius dactylo, iterum choreo vel spondæo, iterum dactylo, postremum choreo, ut:

Et să | līre pă | rātum hăbes | sed ve | reris in | eptă Quemdam | munici | pem meum | de tu | o volo | ponte Nutri | o, magis | et magis | ut be | ata quot | annis. Pro queis | omnia ho | noribus | haec ne | cesse Pri | apo rījācēt super nātă sĕ | cūrī sā Ligu Tantum | dem omnia | sentiens quam si | nulla sit | usquam rustica arida confor mata se Quercus curi parva fe | rens manu | semper | munera | larga:

r. Hunc versum ab heroico hexametro in molliora deslexo lasci- generatum dicunt. N. Utitur eo versu Catullus ter, nimirum:

Carm. 17. O Colonia, quæ cupis ponte ludere ligneo.

18. Hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape:

19. Hunc ego, juvenes, locum, villulamque palustrem.

VII. Septimi generis est Iambicus tetrameter catalectus, qui constat septem pedibus, et cæsura in fine. Ad eum porro faciendum servantur omnia, quæ ad Iambicum trimetrum pertinent. Exemplum sit:

Rěmît | të pāl | lĭūm | mĭhī | mĕūm | quŏd īn | vŏlās | tĭ.

In sequenti versu est amphibrachys——secundo loco, anapæstus tertio:

Quum de | via mu | líer a | lites | osten | dit o | scitan | tes.

in sequenti autem spondæus loco septimo:

Invî | să tūr | piter | tibî | flăgel | lă con | scribil | lent.

Catullus hunc adhibet semel, carmine 25.

Cinæde Thalle, mollior cuniculi capillo.

VIII. Octavi generis est Choriambus, qui constat quinque pedibus, nimirum spondæo, tribus choriambis - - - et pyrrhichio, ut:

Vēntos | īrrītă fēr | re ēt něbulās | āĕrĭās | sĭnĭs.

Hoc versus genere conscripta est Horatii lib. I, Ode 18.

Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem.

Utitur eo Catullus semel carmine 30.

Alphene immemor, atque unanimis false sodalibus.

IX. Noni generis est Pseudo - phalæcius δεκασύλλαβος, qui fit ex duobus spondæis, ac tribus choreis, ut:

Fēmēl | lās ōm | nēs ă | mīcĕ | prēndī Quas vul | tu vi | di ta | men se | reno.

interdum spondæo et quatuor choreis; cujusmodi

Te în cir | cō te ĭn | ōmnĭ | bŭs lĭ | bēllĭs.

Tribrachys autem loco spondæi prima in sede positus, occurrit illo versu:

Cămeri | um mihi | pessi | mæ pu | ellæ.

Utitur eo Catullus semel, quamvis intermisceat legitimos hendecasyllabos, carmine 55:

Oramus, si forte non molestum est.

X. Decimi generis est Glyconius, qui fere constat spondæo, et duobus dactylis, ut:

Jām sēr | vīrĕ Thă | lāssĭŏ.

At Veronensis poeta sæpenumero trochæum usurpat in prima sede; cujusmodi sunt illi:

| Cingë   | tēmpŏră  | flörĭbŭs  |
|---------|----------|-----------|
| Suave o | lentis a | maraci    |
| Flamme  | um cape  | lætus huc |
| Huc ve  | ni nive  | o gerens. |

aliquando iambum, ut in hoc

Puel | læ et pue | ri integri.

Utitur eo Catullus bis, nempe in duabus odis, quarum prima est dicolos tetrastrophos; constat enim e Glyconio versu et Pherecratio; singulæ porro ejus strophæ quaternis versibus finiuntur: altera est dicolos pentastrophos, quæ iisdem versuum generibus conscripta est, sed strophas habet e quinis versibus:

Carm. 34. Dianæ sumus in fide. 60. Collis o Heliconii.

XI. Undecimi generis est Pherecratius, qui fere constat spondæo, dactylo, atque iterum spondæo, ut:

Exēr | cētĕ jŭ | vēntām.

Catullus tamen in prima sede frequentius trochæum collocat; cujusmodi sunt

| Lūtĕ . | ūm pĕdĕ  | soccum  |
|--------|----------|---------|
| Frige  | rans Aga | nippe   |
| Semper | ingene   | rari    |
| Sospi  | tes ope  | gentem. |

nonnunquam et iambum, ut in illis ::

Puel | læque că | nāmus Hymen | o Hyme | næe.

semel secundo loco spondæum adhibuit:

Nūtrī | ūnt hū | mōrē.

Hoc genere versus bis utitur, nempe carmine 34 et 60, cum Glyconio.

XII. Duodecimi generis est Hexameter; cujus notissima structura. *Catullus* non raro adhibet spondæum pro dactylo in quinta sede, veluti:

|           |          |        | gunt super |       |       |
|-----------|----------|--------|------------|-------|-------|
| Non prius | ex il    | lo fla | grantia    | decli | navit |
| Eruit     | illa pro | cul ra | dicibus    | extur | bata. |

Hoc genere versus utitur poeta noster bis perpetua serie,

Carm. 61. Vesper adest, juvenes, consurgite; Vesper Olympo. 63. Peliaco quondam prognatæ vertice pinus.

alternis vero cum Pentametro, a carmine 64, usque ad

#### 32 VULPII DIATRIBE DE METRIS CATULII.

finem libri. Nonnulli apud Nostrum occurrunt hypermetri, cujusmodi sunt exempli causa:

Inde pater divum sancta cum conjuge, natisque. Et qui principio nobis terram dedit, auctore.

XIII. Decimi tertii generis est Pentameter Elegiacus, æque notus. Est autem Catullus, more antiquiorum poetarum, in hoc genere nonnumquam duriusculus; qualia enim sunt illa!

Troja virum et virtutum omnium acerba cinis.

Quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit.

Vere, quantum a me, Lesbia, amata mea es.

Divum ad fallendos numine abusum homines.

Nec desistere amare, omnia si facias.

et si qua sunt alia similia.

XIV. Decimi quarti generis est Galliambicus, de quo vide in Argumento ad Carm. LXIII.

# C.\* VALERII CATULLI

#### **VERONENSIS**

AD

## CORNELIUM NEPOTEM

LIBER.

## CARMEN I.

Quoi dono lepidum novum libellum, Arida modo pumice expolitum?

\* Caii. Scaliger legit Quinti. Refutatus jam a Passeratio et Vossio.

Arg. Modeste dedicat poeta libellum suum Cornelio Nepoti, tanquam benevolo ingenii sui æstimatori; ac simul ipsius Cornelii doctos labores multis extollit laudibus.

1. Sensus est: Cui dono offeram jocosa carmina, novo modo et a nostri temporis more recedente a me jam decantata et confecta? Quoi pro cui ex veteri scribendi modo, vid. Broukhus. ad Tibull. 1, 9, 64, et Observat. Miscell. tom. I, pag. 134. Adjecta lepidum et novum nullo modo ad externum libri ornatum referenda sunt, quod putabat doctiss. Harlesius in Chrest. Poet. Lat. et J. M. Heintzius in Chrest. Poet. Nam lepidum h. l. est jocosum, festivum, facetum, leporis plenum. Ipse poeta mox carm.VI, 16, «volo te ad cælum lepido vocare versu. » Novus vero li-

bellus dicitur, quod Catullus tum primus ejusmodi jocosa carmina publici juris faciebat. Pari modo carmina nova vocantur apud Virgil. Eclog. III, 86, et novæ fides apud Horatium, Od. xxvi, 10. - Nimis argutatur Doer. in verbo novum. quod plane recentem librum, ut Gallice dicimus un livre nouveau, non genere novo conscriptum significat : namque multi et priores et coætanei jam tum argumento fere similia conscripserant. Terentius sæpe sæpius novam fabulam ita usurpat; Hecyr. prol. 4, 6, 45. Heautont. prol. 29, 34, 43. N.

2. Nonnulli arido perperam; nam quum in utroque genere occurrat pumex, sicut cinis apud Nostrum et finis apud alios [de nostra voce vide exempla apud Burmann. Sec. Anthol. II, p. 507], εὐφωνίας causa h. l. cum plurimis editionibus legendum est

Corneli, tibi: namque tu solebas
Meas esse aliquid putare nugas,
Jam tum, quum ausus es unus Italorum
Omne ævum tribus explicare chartis,
Doctis, Jupiter! et laboriosis.
Quare habe tibi, quidquid hoc libelli est,
Qualecunque: quod, o patrona Virgo,
Plus uno maneat perenne seelo.

arida. — Arida m. p. expol. h. e. modo absolutum, et ad umbilicum perductum. Nam veteres solebant membranas publicandas pumice expolire, lævigare, et æquare: conf. inf. c. XXII, 8, et Tibull. III, 1, 9.

3-7. Sensus est: Tibi, Corneli, libellus meus offerendus est, nam, quanti me facias, satis declarasti jam olim Chronicis tuis. Scripsit enim Cornelius Nepos, præter Vitas imperatorum, multa alia temporis injuria nobis erepta. In his numerantur Chronicorum libri tres, qui h. l. vocantur tres chartæ; nam chartæ, sicut Græcorum χάρται, passim vocantur ipsi libri vel volumina. Horat. Epist. II, 1, 161. «Serus enim Græcis admovit acumina chartis. » Conf. Horat. IV, 8, 21. Ovid. Trist. III, 1, 4, et infra LXIII, 45. Complexus autem fuerat Cornelius in his tribus libris unus Italorum (quod nullus Romanorum adhuc tentaverat) omnis ætatis res memorabiles (omne ævum), et id quidem multa cum doctrina et diligentia. Jupiter est exclamatio admirationi inserviens. Sic sæpe Græcis & Zev, nobis o Dieu! in his igitur libris Cornelius solebat putare (putavit) esse aliquid (είναί τι) pretium aliquod habere nugas Catulli, carmina lepida. Eleganter et modeste!—Doeringio in explanando

horum versuum sensu, non assentior, quippe qui non facile crediderim Cornel. Nepotem in historia tot atque tantas res complectente, Catulliani lusus mentionem fecisse, neque verba Catulli tale aliquid innuere reperiam; quorum sensus hic esse mihi videtur: Solebas laudare, quamvis jam maximum opus ipse edidisses. N.

8. Accipe igitur hunc qualemcunque libellum, qui sub tutela Minervæ æternitate gaudeat. Nam patrona Virgo haud dubie est Minerva, quæ perpetuo epitheto dicitur casta, h. l. virgo. Nec minus ingeniorum et artium celebratur fautrix. Horat. A. P. 385. « Tu nihil invita dices faciesve Minerva. »

9. Nostram lectionem tuentur Stat. MSS. et edd. optimæ. Patrima Scal. patroa Voss. et Vulp. quod ora per virorum tentabat Jovianus Pontanus probante Barthio ad Stat. II, Theb. 651, quod o perenna virgo volebat Munckerus ad Antonin. Liberal. c. 16, quod o Patrone gyro Plus uno maneat perenne secli conjecit Nic. Heinsius in Notis ad Catullum, quæ adjectæ sunt ejus Adversariis a Burmanno editis a p. 633-653, nimis audacter! cur enim non bene latine Minerva dici possit patrona, quod negat Heinsius, equidem non video.

### CARMEN II.

AD PASSEREM LESBIÆ.

Passer, deliciæ meæ puellæ, Quicum ludere, quem in sinu tenere, Quoi primum digitum dare adpetenti, Et acris solet incitare morsus: Quum desiderio meo nitenti Carum nescio quid lubet jocari,

5

Arg. Primum statim carmen post dedicationem est lepidissimum. Laudat poeta in illo passerem, quem Lesbia in deliciis habebat, non alio profecto consilio, quam ut aures Lesbiæ permulceat decantatis passeris ejus laudibus, et sic mercedem carminis aucupetur dulcissimam. — Quamvis igitur argumentum hujus carminis est simplicissimum, cujus generis multa alia tam veteres, quam recentiores poetæ tractaverint; non defuerunt tamen allegoriarum captatores, qui et hic nescio quid obscœni sub passeris nomine latitare subodorarentur. Corradinus de Allio censet adeo, poetam hoc carmine alloqui passerem Lesbiæ ægrotantem; sed ipse ægrotasse videtur, quum hæc scriberet. Constat denique, in more positum fuisse apud veteres, ut pueri æque ac puellæ aves ad lusum et oblectationem exquirerent. Vid. Bochartus Hierozoic. p. 16. Cf. Martial. lib. I, epigr. 8. — Hoc testatur et Manilius: «Totamque per urbem Qui gestant caveis volucres ad jussa paratas, Quorum omnis parvo consistit passere census.» Astr.V, 385. N.

3. Ac patentes Vossius, quam le-

ctionem ex librorum vett. auctoritate se reposuisse ait. Sed nostra lectio multo est accommodatior. — Quoi pr. dig. da. adp. primus digitus est extrema digiti pars (le bout de doigt) ἄχρον τοῦ δακτύλου. Sic prima aqua apud Ovid. Her. XVIII, 100, dicitur aqua extrema, quæ litus alluit, (et prima fabula apud Ter. Adelph. prol, V, 9). Pari modo ultimus dicitur infra c. XI, pratum ultimum est prati extrema pars. Adpetenti h. e. apprehendere et mordere cupienti.

5. Quum desiderio mei intuentis Parum nescio quid lubet jocari Heinsius in notis ad Catullum libro citato ex conjectura parum probabili.

6. Piget fere omnes conjecturas, quas VV. DD. ad hunc locum attulerunt, chartæ illinere. Et solatiolum sui doloris credo, Voss. ut solatiolum Vulp. Pro credo ut v. sq. tentabat Scaliger credunt. Difficultatem nimirum hujus loci peperit ingrata repetitio particulæ ut et diversa ejus significatio. Hinc diversæ sententiæ, conjecturæ, et explicationes. Heinsius in notis ad Cat. pro ut legendum esse suspicatus est Tu, et, quum ne sic quidem difficultates remotas vi-

(Ut solatiolum sui doloris: Credo, ut tum gravis acquiescat ardor),

deret, versus ita constituendos et transponendos esse putavit: Corde quum gravis acquiescit ardor, Ut solatiolo sui doloris Tecum ludere, sicut ipsa, possim. Denique totum versum excidisse putat, quo donatum sibi a puella passerem poeta sit testatus.— Audacissimus omnium in hoc loco emendando fuit Corradinus de Allio, qui, ut molliter dicam, non emendavit, sed misere sæpe corrupit et mutilavit poetam. Nam quamvis libros Manuscriptos jactet, non unius tamen assis æstimandæ sunt plurimæ, quas affert, lectiones. Has igitur non recenseho, quodcunque autem in editione reperitur frugi, bona fide laudabo et proferam. Quid mihi de hoc loco emendando et explicando videatur, mox dicam. -Handius omnium veterum editionum consensu fretus, quæ dant Et solatiolum, etc. mutatum in est ab aldinæ auctore, censet, levissima mutatione, voci et substituendum est, et sic totam sententiam interpretandam. Est solatiolum doloris sui credo, ut, etc. « Hoc solatiolum est quod morsus dolor affert, nempe, utardor acquiescat. »Vereor ut medela omnibus sana videatur. Ego sic aldinam, probam quidem, lectionem exponi velim: passer.... quoi digit. dare.... solet.... quum lubet amabili tecum joco indulgere, quod est illi ut solatiolum, et quod agit ea mente, credo, ut ardorem inquietum ludo fallat, etc. Repetitio particulæ in sensus diversos distractæ unus est e multis quos in scriptis Catulli maxime illaboriosis in-

curia fere non invenusta nævulos fundere debuit. N.

5 — 9, Locus corruptissimus, quem levi medela sanari posse puto, si particulam ut v. 7, in in vel ad mutaveris, et locum sic interpunxeris: «Quum desiderio meo nitenti Carum nescio quid lubet jocari; In solatiolum sui doloris Credo, ut tum gravis acquiescat ardor. » Desiderio meo nitenti, h. e. puellæ meæ formosæ. Desiderium vocatur puella, cujus desiderio amator flagrat. Sic πόθος apud Bion. Idyll. I, 83. Nitere autem, nitidus et nitor passim de pulchra fæminarum forma. Ovid. Met. XII, 405. Hylonome, qua nulla nitentior famina. Horat. I, Od. v, 13, «quibus intentata nites; » lib. II. Od. XII, 19, nitidæ virgines. Od. I, 19, 5, « urit me Glyceræ nitor. » -6. Carum nescio quid dulce quid, suaviter. Jam sensus erit: puella mea lacessere solet passerculum suum ad ejusmodi morsiunculas inprimis tum, quando illi (pro quo eleganter: desiderio meo nitenti) lubet suaviter jocari et animi causa ludere, haud dubie (credo) in doloris sui levamen, ut tum (inter jocandum) æstus animi et fluctus componantur. Ergo Lesbiæ fuit passer id, quod nobis fere male affectis instrumentum aliquod musicum.—9. Ad possem subintellige si, quæ particula nonnunquam omitti solet. Vid. Burmann. ad Ovid. Amor. III, 3, 9. Si possem, inquit poeta, eodem modo, ac puella mea, passere illo uti ad levandas animi curas, tam gratum id mihi foret, quam quod gratissimum.-

Tecum ludere, sicut ipsa, possem, Et tristis animi levare curas; Tam gratum mihi, quam ferunt puellæ Pernici aureolum fuisse malum, Quod zonam soluit diu ligatam.

Nihil opus est particulam si subintelligere. Hoc loco possem est optativum, et sic vehementius ferturoratio. N.

9. Posse Vossius, Vulpius et alii; male ut modo dixi. N.

foret. Pernici puellæ, Atalantæ, Schænei filiæ, quæ cursu certavit cum procis suis, et victa tandem objecto malo aureo nupsit Hippomeni. Ovid. Metamor. X, 609. Fuerunt autem duæ Atalantæ, quæ sæpe confunduntur. Vid. Spanhem. ad Callimach. Hymn. in Dian. 216, et Perizon. ad

Ælian. lib. X, c. 1. — Tam gratum id mihi, Muret. tam gratum est, Vossius et Vulpius.

13. Quod zonam sol. d. ligat. h. e. quod malum aureum effecit, ut viro traderetur, qui tandem zonam solveret. Solvebatur autem zona, qua virgines contra vim libidinosorum præcinctæ fuerunt, a sponso, primo concubitu. Diligenter et fuse hunc morem exsecutus est Schraderus ad Musæum, p. 343—349, Cf. Ernesti ad Callimach. Hymn. in Dian. 16, et Burmann. ad Ovid. Heroid. ep. II, 116.

## CARMEN III.

LUCTUS IN MORTE PASSERIS.

## Lugete, o Veneres, Cupidinesque,

Ang. Deflet poeta in hoc carmine mortem passeris Lesbiæ, quem vocat, melliti; sed melle dulcius est ipsum carmen flebilibus modis deductum et plane ad doloris sensum compositum. Si verum est, quod verissimum puto, maximam veterum carminibus dignitatem conciliari gravitate sententiarum, quibus repente sæpe lectorem in rebus ludicris occupatum ad seria abripiunt, nominatim Horatius, Tibullus, Propertius et Anacreon; profecto hoc Catullia-

num carmen jure sibi hanc laudem vindicat. Nam quem non horrore quodam perfundat Orci descriptio? — Non pænitebit cum nostro contulisse Ovidii epicedium in mortem psittaci Amor. II, el. 6. Ejusdem argumenti carmen apud Statium II, Silv. 4, et Lotichii, poetæ suavissimi, carmen in funus Delphini lib. II, Eleg. 7. Eleganter carmen nostrum transtulit in vernaculum Ramlerus in Oden aus dem Horatz, Berolini 1769.

Et quantum est hominum venustiorum!

Passer mortuus est meæ puellæ,

Passer, deliciæ meæ puellæ,

Quem plus illa oculis suis amabat:

Nam mellitus erat, suamque norat

Ipsam tam bene, quam puella matrem:

Nec sese a gremio illius movebat;

Sed circumsiliens modo huc, modo illuc,

Ad solam dominam usque pipilabat.

- 2. Quantum est hom. venust. h. e. quotquot sunt homines elegantes et delicati. Nam venustus non semper ad formam, sedjad morum sæpe suavitatem et elegantiam refertur, et idem est, quod nobis: gentil, galant, infra carm. XXII, 2, homo est venustus, et dicax, et urbanus, XIII, 6, ad Fabullum venuste noster. Cicero de Orat. II, c. 56. Sed cum omnium sis venustissimus et urbanissimus. Idem Pro Domo c. 34, de facilitate jocandi sermo venustus et urbanus. Contra *invenustus* , quidquid elegantiæ et honestati repugnat, gauche, grossier. Infra carm. XII, 5, de furto sudarii res est sordida et invenusta. Nec huc traxerim felicitatem amoris, quam notionem interpretationi suæ immiscet Cl. Harlesius in Chrestom. Poet. Lat. 155, quamvis venustus eleganter alias dicitur, cui Venus in amore favet, invenustus (άναφρόδιτος) cui non favet. Vid. Hemsterhus. ad Lucian. t. I, p. 242. Sed hæc notio huc non quadrat. Citantur enim Veneres, Cupidines, et elegantissimi quique homines ad lugubres passeris exsequias non aliam ob causam, quam quod ipse passer fuerat dulcissimus mellitissimusque.
  - 4. Hic versus abest in Stat.

MSS. et aliis editionibus, sed Scaliger eum in suo MS. invenit. Tuetur eumdem Cantabrigensis edit. ex fide MSS. Auget certe hic versus vim doloris, nec displicet ejusdem versus ex superiori carmine iteratio.

10

- 5. Quem plus oculis suis amabat, hoc est, quo nihil ipsi fuit carius. Ab oculis enim, pretiosissima corporis nostri parte, variæ summi declarandi amoris formulæ petitæ sunt; conf. Mosch. Idyll. III, 9, et quæ ibi observat elegantissimus Manso. Plura vid. apud Rittershus. ad Oppian. Halieut. I, 703, et Spanh. ad Callimach. H. in Dian. 211. Plautus sæpius: oculitus amare; cf. infra carm. XIV, 1.
- 6. Ipsa Vossius et MSS. Stat. Suamque norat Ipsam tam bene; suam ipsam, hoc e. suam dominam. Nam ipsa substantive pro domina dicitur more Græcorum, qui sæpe dominum αὐτὸν, et dominam αὐτὰν vocant. Sic Plautus, Casina, act. 1v, 2, 10: «Ego eo, quo me Ipsa (domina) misit»; vid. quos laudat doctiss. Harlesius ad Chrestomath. Græc. p. 51.
- 10. Pipiabat Vossius et Cantabrigiensis; alii piplabat, pipulabat, pipilabat; pippicbat Muret.—Ad do-

Qui nunc it per iter tenebricosum,
Illuc, unde negant redire quemquam:
At vobis male sit, malæ tenebræ
Orci, quæ omnia bella devoratis:
Tam bellum mihi passerem abstulistis.
O factum male! O miselle passer,
Tua nunc opera, meæ puellæ
Flendo turgiduli rubent ocelli!

minam hoc est versus vel adversus dominam.

11-14. Iter tenebricosum: nos, le noir sentier de la mort. Sallust. Catil. LII, S. 14, inferorum loca sunt tetra, inculta, fæda atque sormidolosa, ubi vid. similia exempla a Cortio collecta. — 12. Illud MSS. Stat. — Unde neg. red. q. Similiter Orcusapud Oppianum, Halieut. IV, 394, ἀνίκβατος ἄίδος εὐνή vocatur, ad quem locum alia exempla, fati necessitatem describentia, dabit Rittershusius. Cf. Antipatri epigr. in Analect. Vet. Poet. Græc. 90, t. II, p. 37, edit. Brunck. ές γάρ άκαμπτον, Ες τον ἀνόστητον χῶρον έβης ἐνέρων. — Sic Racin. Phed. act. II, sc. 1:

Mais il n'a pu sortir de ce triste séjour, Et repasser les bords qu'on passe sans retour.N.

14. Quæ omnia bella devoratis. Simillima plane de Orco est querela Veneris mortem Adonidis lugentis apud Bion. Idyll. I, 35, τόδε πᾶν καλὸν ές σὲ καταβρεῖ. Cf. Ovid. Amor. II, vi, 39.

16. Bellus ille passer Ald. et Col. o malæ tenebræ Muret. o factum male, væ pusille passer Meleager, qui in antiquis libris invenerat, bonum factum male bellus ille passer. — O factum male! Exclamatio in rebus adversis. Sic Cicero de morte Alexionis ad Attic. lib. XV, epist. I, O factum male de Alexione: contra in rebus lætis O factum bene; cf. Vulpius. — Tua opera h. e. tua causa, propter te. — Vestra nunc opera Aldus. cuja nunc opera Vossius. Nostram lectionem tuentur Cantabrig. Vulp. et omnes fere libri scripti. — Turgiduli ocelli. Sæpe genæ tumidæ et oculi tumidi ex fletu dicuntur. Tibull. I, viii; 68: Et tua jam fletu lumina fessa tument. Ubi vid. illustrissimus Heyn. in Observat. p. 77, edit. nova.

## CARMEN IV.

DEDICATIO PHASELI.

Phaselus ille, quem videtis, hospites, Ait fuisse navium celerrimus, Neque ullius natantis impetum trabis

ARG. Phaselum suum concelebrat poeta ob insignem sibi olim præstitum usum, nunc vero emeritum et recondita quiete senescentem. Summa ejus laus ponitur partim in celeritate, partim in roboris firmitate, qua tot et tanta emensus fuerit itinera. Suavissime autem ipsum Phaselum inducit deprædicantem merita sua et denique solemni modo Castori et Polluci se consecrantem. Cæterum vix dubitari potest, quin totum hoc carmen ad Græci cujusdam poetæ exemplum compositum et adumbratum sit; adeo spirat Græcorum indolem, leporem et in usu metaphorarum audaciam. Nec desunt exempla, ubi ipsæ naves vel merita sua extollentes inducuntur, vel deo cuidam dedicantur; cf. Antiphili epigramm. xxvi, in Analect. V. P. G. tom. II, p. 176, et Macedon. 22, 23, tom. III, p. 117, edit. Brunck. Est autem hoc carmen, quod meris iambis constat, numeris suis absolutissimum, tantaque arte et facilitate compositum, ut, artemne magis in illo admireris, an leporis et ingenii venustatem, ipse nescias. Hinc recte judicat Vulpius, vel ex hoc uno carmine perspici posse, cur Veteres docti nomine Nostrum insignierint.

Expressit autem hos iambos totidem iambis græcis puris Jos. Scaliger, qui leguntur in ejus notis ad h. carmen. Cf. Parodiæ ad Phaselum Catulli a diversis auctoribus scriptæ cum notis philol. Andr. Senftlebii Lips. 1642, 8.

1. Phasellus. Aldus et Statii MSS.

— Phaselus est navicula longior et simul angustior, mira inprimis velocitate nota, quam præstabat prora longe et oblique supra aquam porrecta. Fuse de hac voce et ejus etymologia disputat Vossius ad hunc locum.

2. Ait fuisse nav. celerrimus; ex noto græcismo, casus primus pro casu quarto. Virg. Æn. II, 377, sensit delapsus in hostes: vid. Bentleius ad Horat. Epist. I, vri, 22.

3-6. Sensus: et potuisse cujuslibet navigii velocitatem superare,
sive remorum sive velorum usu certandum fuisset. Trabs pro navi ex
primo navium usu; cava trabs apud
Virgil. Æneid. III, 191. Palmula
proprie remi pars extrema, in modum palmæ protenta, ταρσὸς κώπης.
Præterire, cursu superare, παρέρχεσθαι, παρατρέχειν, volare, velociter
navi currere, ut Virgil. Æneid. III,
124; sic πετᾶσθαι apud Græcos:
vid. Interpret. ad Hygin. p. 122,

10

Nequisse præterire, sive palmulis
Opus foret volare, sive linteo.
Et hoc negat minacis Adriatici
Negare litus, insulasve Cycladas,
Rhodumve nobilem, horridamve Thraciam,
Propontida, trucemve Ponticum sinum;
Ubi iste, post Phaselus, antea fuit

edit. Stav. Hinc ipsa navis vocatur πολυπλανέων άνέμων πτερόν apud Macedon. in Analect. Vet. Poet. Græc. tom. III, epigr. xxIII, p. 117, edit. Brunck. Contra eleganti metaphora id, quod de navigio proprie dicitur, transfertur ad volatum. Ita Virgilius dixit remigium alarum, Æneid. I, 301, et VI, 19. Cæterum observandum est, tres diversas metaphoras hic conjungi, natare, ire, volare ut mox 12, ubi pro fronde coma, quæ loqui et sibilum edere dicitur. Quam quidem poetæ ab una metaphora ad aliam transilientis audaciam graviter taxat Muretus. Sed recte observat Ernesti in Initiis Rhetor. §. 319, non nimis huic legi adstringendos esse poetas, quibus, quum exarserunt ingenii calore, non licet ita expendere omnia severe ad præcepta magistrorum, et id modo tenendum esse, ne subjecto, metaphorice expresso, tribuamus, quæ isti metaphoræ non conveniant. Cf. Klotz. Lect. Ven. p. 417 seq. et Tollius ad Longin. 32, 2, p. 173.—Handius de Manuscripto, ut ait, optimæ notæ, quo usus est Hieron. Columna, huc transfert aliam lectionem: Neque ullius volantis impetum alitis Nequisse præterire.

6. Voss. quia in nonnullis MSS. legerat negant, reponit nec aut, sed

male; nam sic perit quæsita poetæ elegantia.—Et hoc negat negare, hoc affirmare ait, litus minacis Adriatici. Adriaticum mare est sinus maris Mediterranei inter Italiam et Illyricum; minax, procellosum, impetuosum. Cyclades insulæ maris Ægæi. Rhodus insula Cilicii vel Carpathii maris, colosso, mercatura, artibus et philosophia nobilis, clara vocatur apud Horat. Od. I, vII, I. Thracia, regio ultra Macedoniam, septemtrionem versus; horrida vel ad feros et barbaros mores trahendum est, quo sensu Germania horrida dicitur apud Horat. Od. IV, vIII, 22, vel ad asperam et gelidam regionem. Propontis, pars maris in-Hellespontum et Bosporum Thracium. Ponticus sinus mare Euxinum. Animadvertant autem tirones in hoc carmine elegantem metaphoram ab affectu iræ ad mare translatam in adjectis trux, minax, impotens; confer. doctiss. Harles. ad hunc locum in Chrest. Lat, Poet. contra ira fervere, æstuare, fluctuare etc. dicitur.

10-19. Ubi, in regione Ponti, quæ largissimo arborum navibus struendis aptarum proventu nota. Hinc naves ibi exstructæ nobilitatem suam jactabant. Horat. Od. I, xiv, 11: «Quamvis Pontica pinus Silvæ filia nobilis Jactes et genus et no-

Comata silva: nam Cytorio in jugo
Loquente sæpe sibilum edidit coma.
Amastri Pontica, et Cytore buxifer,
Tibi hæc fuisse et esse cognitissima
Ait Phaselus: ultima ex origine
Tuo stetisse dicit in cacumine,
Tuo imbuisse palmulas in æquore,
Et inde tot per impotentia freta
Herum tulisse; læva, sive dextera
Vocaret aura, sive utrumque Jupiter
Simul secundus incidisset in pedem;
Neque ulla vota litoralibus Diis

men inutile. » Mira autem suavitate recordatur Phaselus usu et ætate nunc exesus, se olim inter arbores frondosas floruisse in jugo Cytorio, et foliorum agitatione dulcissimos susurros edidisse, quod dicitur 12, loquente coma edidit sibilum. Eleganter enim arboribus vox et cantus tribuitur a poetis. Petronius Carm. 120: « Mollia discordi strepitu virgulta loquuntur»; ubi similia exempla larga manu dabunt interpretes pag. 567, edit. Burm. et ad Virgil. Eclog. v. 28. Sed satis notum vel ex primo versu Theocriti: « Adó τι το ψιθύρισμα καὶ ἀ πίτυς. » Simili modo pristinæ suæ conditionis memor navis inducitur in epigramm. incerti cujusdam poetæ græci in Analect. Vet. Poet. Græc. tom. III, epigr. 385, pag. 232, edit. Brunck. « Ούρεσιν έν δολιχοίς δλωθρήν πίτυν ύέτιος με Πρόβριζον γάιης έξεκύλισσε Νότος. Ενθεν ναῦς γενόμην, ἀνέμοις πάλιν ὄφρα μάχωμαι. Ανθρωποι τόλμης ου ποτε φειδόμενοι.» Amastris urbs Paphlagoniæ, Sesamum olim nuncupata, proxima monti Cytoro, qui

buxifer dicitur propter abundantiam buxorum. Virgil. Georg. II, 437: «Et juvat undantem buxo spectare Cytorum.»

15

omnes interpretantur, ab antiquissimis inde temporibus, at potius ex antiquissima et nobilissima arborum stirpe; nam arbores ducunt quasi familiam quamdam, ideoque apud poetas matrum filiarumque nomine audiunt. Ex ea nube exemplorum, quæ interpretes adduxerunt, unum huc facit a Statio laudatum ex Cornelio Nepote, in Attico cap. I, Pomponius Atticus, ab origine ultima stirpis Romanæ generatus.

19-22. Læva, sive dextera v. a. sive utr. etc. Sensus: Explevi boni navigii partes sive ab una tantum parte (a dextera vel a sinistra), sive ab utraque parte ventus secundus ita adspiraret, ut plenis velis currere liceret. Pedes dicuntur a nautis funes, quibus inferiores veli anguli puppim versus adducuntur. Quod si igitur ab utraque parte ventus secundus adflat, ab utraque

25

Sibi esse facta, quum veniret a mare Novissimo hunc ad usque limpidum lacum. Sed hæc prius fuere: nunc recondita Senet quiete, seque dedicat tibi, Gemelle Castor, et gemelle Castoris.

etiam parte expansis pedum ope velis ille excipitur, et hoc est : incidit ventus in utrumque pedem sive utroque pede curritur, sin vero ventus obliquus spirat, et vel a dextera vel a sinistra vocat, tunc uno tantum pede inferior veli angulus ad excipiendum ventum attrahitur. Acriter autem de hac dictione disputarunt Scaliger et Vossius ad hunc locum, Salmasius ad Solin. p. 400, Potter ad Lycophron v. 1015, Grævius ad Cic. lib. XVI, ad Attic. ep. vi, Burmannus ad Ovid. Fast. III, 565, et plures alii. Sed nemo accuratius rem excussit quam illust. Heyne ad Virgil. Æn. V, 830. — Jupiter pro vento est res nota. Hinc vocatur ούριος, cujus celebre fanum fuit in ora Ponti Euxini, de quo erudite Wesseling. ad Diodor. Sicul. et Petit. Commentar. LL. Attic. lib. V, IV, p. 503.

22 seqq. ornate pro: se nunquam expertum fuisse tempestatem. Nam sæviente tempestate nautis suscipiebantur vota in litore diis sol-

venda, quod nunquam opus habuit Phaselus. Dii litorales sunt dii quivis marini in litore expiandi; conf. Virgil. Georg. I, 436. — Sibi esse facta pro a se facta, ut solet, vel astricta, vel prosa oratione. Cf. Sen. consol. ad Marc. 20. N, — A mare novissimo, remotissimo, Pontum Euxinum puta. Limpidus lacus est Benacus, ad quem sita fuit Sirmio peninsula.

23. A mari Stat. in Maffei lib. in aliis amaret. Sed nostram lectionem a mare defendunt grammatici; cf. Sanctii Minerva, lib.VII, p. 195, novissime in MSS. Scalig. et Statii.

25. Sed hæc prius fuere (mais ce temps est passé)! vid. de hac formula Gataker in Dissertat. de n. instrum. stylo p. 115. — Recondita quiete. Eleganter dictum pro, Nunc senet reconditus quiete.

27. Gemelle Castorum et gemelle Castoris invenit Vossius in libris MSS.—Gemelle Castor et gem. Cast. Castor et Pollux, navigantibus propitii. Cf. Hor. I, 111, et ib. doct. Jan.

## CARMEN V.

#### AD LESBIAM.

VIVAMUS, mea Lesbia, atque amemus, Rumoresque senum severiorum Omnes unius æstimemus assis.
Soles occidere et redire possunt:
Nobis, quum semel occidit brevis lux, Nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum;
Dein mille altera, dein secunda centum;

Arc. Hilari animo assurgit poeta, et puellam suam ad delicias faciendas evocat mortis admonitu.— Eodem argumento ad mutui amoris cohortationem abusi sunt alii nequitiæ magistri. Propert. I, xix, 25, II, xv, 24; Tibullus I, 1, 70. Plura exempla collegerunt Muretus ad hoc carmen et Burmannus ad Lotich. II, eleg. 8, 65. Cæterum eomparare est cum Nostro Martial. VI, 34.

- 1. Vivamus: genio indulgeamus etamorem exerceamus. Horat. epist. I, vi, 65: « sine amore jocisque Nil est jucundum, vivas in amore jocisque. » Petronius cap. 34, pag. 164: « Ergo vivamus, dum licet esse bene », ubi vide Burmannum. Sic Zñy apud Græcos.
- 2. Rumores sen. sev. quicquid de amore nostro spargant et crepent senes morosi.
- 4-7. Soles occidere et red. poss. Accommodate Horat. Od. IV, vir, 13: « Damna tamen celeres reparant cælestia lunæ »; colorem inde

duxit Lotich. Eleg. III, 7, 23: «Ergo ubi permensus cælum Sol occidit, idem Purpureo vestit lumine rursus humum; Nos, ubi decidimus, defuncti munere vitæ, Urget perpetua lumina nocte sopor. » Vid. quæ ibi notavit Burmann. Sec.

- 5. Quum semel occidit lux, nox una perp. est dorm. Certatim hinc sententiam exornarunt poetæ; cujus exempla ubivis. Unum ponamus ex Moscho Idyll. II, 108: ὀππότε πρῶτα θάνωμες ἀνάκοοι ἐν χθονὶ κοίλα, Ευδομες ἐῦ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. Nox pro somno; vid. Drackenborch. ad Silium Ital. III, 216.
- 6. Simonides, apud Stob. Serm.
  126: Κρυφθεὶς δέ ὑπὸ γῆς κεῖται θνητὸς τὸν ἄπαντα χρόνον. Poeta quidam nostras sic vatem Veronensem imitatus est:

L'inutile vieillesse au tombeau nous appelle; Et quand notre nuit vient, elle vient éternelle.

N.

8. Dein mi altera da secunda centum Voss. in suis exempl. et sic est in Dein usque altera mille, deinde centum:
Dein, quum millia multa fecerimus,
Conturbabimus illa, ne sciamus,
Aut ne quis malus invidere possit,
Quum tantum sciat esse basiorum.

ibi laudat.

oppressis, quorum rationes sunt conturbatæ, quæ sibi non constant, non paria faciunt. Cf. Burmann. ad Petron. cap. 39, p. 169, et quos

9. Deinde usque altera mille omnes Statii MSS. et Cantabrigiensis. — Usque, sine intermissione, uno tenore. — Millia fecerimus, hoc est, millium basiorum summam fecerimus. Quod quum non intelligeret Heinsius, indulsit corrigendi libidini, qui pro fecerimus mavult, in notis ad Catullum fixerimus; male. Millia facere est summam facere vel conficere millium. Eadem summa vel numerus versu sequenti dicitur conturbari, computo seu rationibus turbatis; proprie enim conturbare dicitur de decoctoribus et ære alieno

libro manuscripto et edit R. nisi

quod in priore verba transponuntur

altera mi da secunda centum. Stat.

MSS. Dein mille altera deinde secunda

Cantabrig. Dein mille altera, da se-

cunda centum!

12. Ne quis malus, invidus et hinc maleficus, veneficus; malus enim, ut græcorum κακός, sæpe de rebus magicis et veneficis usurpatur. Vid. Drackenborch. ad Sil. Italic. VIII, 500, et Burmannus ad Petron. Carm. LXIII, p. 318. Invidere, invidia nocere. Homines invidi autem aliorum bonis nocere tentabant nimia laude tanquam fascinationis genere. Cf. Virg. Eclog. VII, 27, 28, et ibi Cerdanus. Invidere igitur hoc loco est, quod in patria lingua superstitiosis dicitur ensorceler; quod mox Carm. VII, 12, mala lingua fascinare dicitur.

## CARMEN VI.

AD FLAVIUM.

FLAVI, delicias tuas Catullo,
Ni sint illepidæ atque inelegantes,
Velles dicere, nec tacere posses.
Verum nescio quid febriculosi
Scorti diligis: hoc pudet fateri.
Nam, te non viduas jacere noctes
Nequidquam tacitum cubile clamat,
Sertis ac Syrio fragrans olivo,

Arg. Frustra a Flavio petierat Catullus, ut sibi indicaret amoris sui delicias, et, quo beatus vulnere, qua periret sagitta, secum communicaret. Ex hac igitur Flavii tergiversatione suspicatur, illum laborare in vili aliqua morbosaque meretrice, quæ salva honestate indicari non possit; quam quidem suspicionem alia quædam signa externa confirmabant. Iterum nunc rogat Flavium, ut, cuicumque tandem amori vacet, diutius ipsum ne celet, addita promissione, se celebraturum esse ejus amores lepidis carminibus.

- 1. Delicias tuas. Puellam, qua delectaris, tuos amores. Catullo eleganter pro mihi, summæ familiaritatis declarandæ causa. Pace Doeringii dicere liceat, non reperio quam vim summæ familiaritatis declarandæ habeat nomen Catullo pro mihi positum. N.
- 2. Ni sint illepidæ atque inel. ni sit prostibulum, veluti mox v. 4, vocatur scortum febriculosum.

- 3. Velis et possis conjectat Heinsius in not. ad Catullum. parum recte. Cogita, Catullum jam antea explorare voluisse Flavium de ejus amore, sed illum tergiversatum esse: vid. argumentum supra.
- 7. Nequaquam vult Heinsius in notis ad Catullum; præter necessitatem! - Recte Heinsius, frustra renitente Doer. N.—Nequidq. tacit. cubile clamat: quamvis tu taces, frustra tamen tacet cubile, immo clamat atque ad claram solis lucem profert nequitiam tuam. Quilibet autem, vel me non monente, facile sentiet, quam suaviter cubili nequidquam tacito clamor tribuatur respectu alti, quo amorem suum dissimulabat Flavius, silentii. Tacitus et clamare eleganter ad res inanimatas transferuntur etiam apud alios. Sic tacita vestis apud Propertium I, IV, 14, ubi de utroque exempla collegit Passeratius.
- 8. Vetus lectio Sertis Assyrio et Sertisque Assyrio; pro fragrans alii flagrans, male; vid. Drackenborch.

Pulvinusque peræque et hic et illic Attritus, tremulique quassa lecti Argutatio inambulatioque: Nam mi prævalet ista nil tacere.

ad Silium Ital. XV, 117, et Bentleius ad Horat. Od. II, xII, 25.

—Sertis ac Syr. fragr. olivo. Non capillos tantum unguentis saturare solebant homines delicati et beatiores, sed lectulos etiam inungere rebus odoriferis. Sic infra LXIV, 87, suaves odores exspirare lectulus dicitur; cf. Muretus.

9. Hic et ille Stat. qui priorem et interiorem lectum intelligit.

10. Lecti argutatio non de crepitu lecti cum Statio intelligenda, sed eodem fere sensu, quo inambulatio. Sic fullones apud Nonium in fragm. veteris scriptoris IV, 34, dicuntur argutari pedibus (ὀξυποδεῖν); conf. Ernesti ad Tacit. Annal. XI, 28. - Nimium, opinor, Ernesti auctoritati Doeringius detulit, quum eodem fere sensu vocem argutatio intelligendam quo inambulatio existimaverit, videlicet nominis falsa interpretatione ductus. At idem Nonius sic vocem argutari explicat, ut sola, loquaciter proloqui, juncta cum verbo pedibus, subsilire significet. Atque ita fere dici possit argutari manibus, oculis, pro celeriter movere manus, oculos. Argutationem igitur eodem sensu quo sonitum, crepitum, Catullus mihi videtur adhibuisse, et hunc locum ita explanari velim: lectusque tuus ita quassatus, ut compago male consistat, et, vel minimo impulsu, tremula crepitet (argutetur) et vacillet (inambulet).N.

12. Prisca lectio, testante Scaligero, fuit: Nam ni ista prævalet nihil tacere, Cur non tam latera exfututa pandam, Nec tu quid facias ineptiarum? unde fecit; Nam, ni stupra, valet nihil tacere, Cur? non tam latera exfututa pandant?] Nec tu quid facias ineptiarum. Antiquitatem lectionis Scaligeri confirmant Stat. MSS. et Vossii exempl. nisi quod ille pro pandam legit panda et hic pandas, habet tamen Commelini liber in margine pada. Vossius hunc locum corruptum ita restituere conatus est: Nam ni istapte, valet nihil tacere, Cui non jam latera exfututa pandant Noctu quid facias ineptiarum? Quam lectionem recepit Grævius et Vulpius. Nec multum discedit edit. Cantabrigiensis, quæ pro cui non exhibet cui nunc. Heinsius in not. ad Catullum tentat: Quum nil prævalet ista mi tacere, Cur nunc jam latera exfututa pandas. Bondanus in Var. Lect. p. 130, ex Excerpt. MSS. a Rhunkenio acceptis, affert: Nam ni te pudeat, nihil taceres. Idem vir doctus testatur in margine Aldinæ editionis legi Ni te pigeat, quod fortasse ex eodem fonte fluxit. Totum locum autem sic refingit Bondanus: Nam ni te pudeat, nihil taceres, Quum nunc tam latera effututa pandant, Noctu quid facias ineptiarum. Quæ quidem lectio commodum sane et orationis seriei valde accommodatum sensum fundit, sed nimis videtur vis facta esse antiquæ lectioni. Pari modo se habet cum plurimis emendationibus Corradini de Allio, in quibus sæpe

Cur nunc tam latera exfututa pandas, Ni tu quid facias ineptiarum? Quare quidquid habes boni malique, Dic nobis. Volo te ac tuos amores Ad cælum lepido vocare versu.

nec vola nec vestigium antiquæ lectionis apparet. Bipontina editio, ad quam textus editionis nostræ conformatus est, sequitur Gottingensem. — In hoc loco tam emendando quam explicando mirum in modum se torserunt interpretes. Vid. Var. lect. sup. Sed nondum remotæ sunt difficultates, quibus tam verba, quam ipse sensus laborat. Quam nos dedimus lectionem in textu, contra loquendi rationem et orationis nexum explicant: Nam mihi prodest ista nil tacere. Quid? si duabus voculis transpositis hunc in modum legatur versiculus : « Nam nil prævalet ista mi tacere», hoc sensu: nam nil prævalet, nulla causa tantum apud te valere debet, ut ista, quæ amorem tuum spectant, mi, tibi amicissimo, taceas, reticeas. Tacere aliquid, pro reticere passim dicitur. Terent. Eunuch. I, 11, 23, Cornel. N. X, 11, 5. Aut egregie fallor, aut egregie sic omnia cohærent sibique respondent. Nec quemquam offendere debet particula Nam, quam, quia præcesserat v. 6, mutavit Nic. Heinsius in Quum. Sed non vidit utramque particulam habere, quo referatur. Primo loco nam referendum est ad verba nescio

quid febriculosi scorti diligis, nam id testatur cubile. Altero loco, ad verba nec tacere posses, nam tibi sum amicissimus, cui nil reticeri debet.

—Hic versiculus sine ulla verborum transpositione facile intelligi potest.

Nam nil tacere ista mihi prævalet, i. e. non reticere quæ tu agis male mihi satius videtur; neque quo particula nam referatur laborandum est. Abrupta oratione vivide erumpit Catulli indignatio, quasi diceret, Te insectabor et arguam, namque nolo reticere quæ reprehendi debes; ita sæpissime Horatius cæterique poetæ. N.

13. Cur nunc tam latera exfututa pandas, etc. Cur latera Venere adeo exhausta et viribus defecta ostendas, præ te feras, explices, nisi noctu illa lassentur palæstra? vel: Cur incurvas (a pandare) et pandicularis quasi latera infirma, nisi Veneris usu nimio noctu exerceantur? Ovid. Amor. III, x1, 13: «Vidi, quum foribus lassus prodiret amator, Invalidum referens emeritumque latus. »

15. Quidquid habes. Imitatus est Horat. Od. I, xxvII, 17: « quicquid habes, age, Depone tutis auribus. » — Boni malive vult. clariss. Jani ad hunc Horatii locum.

15

10

## CARMEN VII.

AD LESBIAM.

Quæris, quot mihi basiationes
Tuæ, Lesbia, sint satis superque?
Quam magnus numerus Libyssæ arenæ
Laserpiciferis jacet Cyrenis,
Oraclum Jovis inter æstuosi
Et Batti veteris sacrum sepulcrum;
Aut quam sidera multa, quum tacet nox,
Furtivos hominum vident amores:
Tam te basia multa basiare,
Vesano satis et super Catullo est,
Quæ nec pernumerare curiosi
Possint, nec mala fascinare lingua.

Arc. Ingentem basiorum copiam petit a Lesbia. cf. Carm. V.

4. Laserpiciferis Cyrenis. Cyrenæ, una e quinque urbibus regionis Cyrenaicæ in Africa prope Ægyptum, laserpicio (σιλφίω) nobilis. Vid. de hac nobilissima apud Veteres planta Salmasius ad Solin. p. 249. Cyrenæis fuisse propriam et conspici eorum nummis impressam egregie docet Hemsterhusius ad Pollucem, IX, viii, 60, p. 1026-1028, cf. Trillerus ad Grot. Christ. patient. p. 257.

5. Oraclum Jovis int. æst. Innuit Jovem Hammonem, cujus templum et oraculum fama celeberrimum fuit in Libya. Describit illud Curtius, IV, v11, 5, ubi multa de hoc templo collegit diligentia Freinshemii. De imagine Jovis Hammonis in numismatibus et statuis expressa

agit Spanhemius, de Usu et Præst. num. diss. VII, p. 389: adde Ant. van Dalen de Oracul. gentil. cap. 9, p. 209 seq. Æstuosus non ad Jovem sed ad Libyam referendum, ubi arena æstuabat, æstu fervebat, vel maris instar flante Euro agitabatur.

6. Et Batti veteris sacrum sepulcrum. Sacro honore colebatur sepulcrum Batti, quia primus Cyrenarum conditor fuit. De quo vid. Spanhem. ad Callimach. Hym. in Apoll. 76.

r 1. Curiosi, invidi. Videndum ad Garm. V.—Importuni rerum alienarum scrutatores. Unde sequiori ætate ita nominati publicæ inquisitionis ministri. C. Th. VI, tit. 29. N.

Virgil. dicitur, Eclog. VII, 28: «baccare frontem Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

## CARMEN VIII.

AD SE IPSUM.

MISER Catulle, desinas ineptire, Et, quod vides perisse, perditum ducas. Fulsere quondam candidi tibi soles, Quum ventitabas, quo puella ducebat Amata nobis, quantum amabitur nulla.

Arg. Frigere coperat amor Lesbiæ, ejusque animus a Catullo abalienari. Quod quum animadvertisset, pari modo ad illam contemnendam animum induxit et obfirmavit. Sed cogita, Catullum post multas variasque animi commotiones acquiescere demum in hoc consilio, et tandem aliquando amoris ineptias intelligere. In hac igitur seriori cogitatione repente fit philosophus et secum instituit colloquium. Cf. Ov. Amor. III, 11 .- Ni fallor, aliud sentit Catullus atque Doeringius hoc argumento indicat : namque tantum abest, ut vates animum obsirmaverit philosophusque fiat; ut vel quum maxime amori repugnet urgenti, quidquid conetur, ostendat se vinculis, quæ excutere non valeat, impeditum. Hæc fuit non unius ingeniosi viri arguta exprimendi amoris commentatio, ut amori nuntium remittere se velle diceret; quo vehementius se ad obdurandum hortatur, eo se magis fatetur vulnere debilitatum. N.

1. Heinsio in not. ad Catullum placebat: Miser Catulle, desine ah! ineptire, Et, quod vides perisse, perditum duce. — Miser cui tantos cru-

ciatus amor, tantum amaritudinis propinat. *Ineptire*, hic suaviter pro inepte amare; amori, cujus aliquando nos pæniteat, indulgere. Sic *ineptus amor* apud Tibullum, I, Eleg. 1v, 24.

3. Candidi soles, nulla nube obscurati, felices. Cf. Salvagnium ad Ovid. Ibin 219, et Cort. ad Sallust. Catil. V, 7. Sic apud Græcos λευκὸν φάος. Vid. Spanhem. ad Callimach. Hymn. in Cer. 123.

4. Heinsius legendum censet quo puella dicebat pro condicebat. Idem jam, in mentem venerat Brouckhusio ad Propert. lib. III, Eleg. xxII, et Ian. Dousæ filio in not. Catull. citra necessitatem! Sæpe autem in his vocibus inter se commutandis peccarunt librarii. Vid. quos laudat Drackenborch, ad Sil. Ital. XII, 221. — Quo puella ducebat, vocabat, me venire jubebat; consulto fortasse posuit verbum ducere, quia fallaciæ notionem simul complectitur; eleganter enim dicitur de puellis, quæ falsa spe amatores lactant; Gallic. mener son amant par le nez. Propertius, lib. II, Eleg. xvII, vers. 1: «Mentiri noctem, promissis ducere amantem. »

Ibi illa multa tam jocosa fiebant, Quæ tu volebas, nec puella nolebat. Fulsere vere candidi tibi soles. Nunc jam illa non vult: tu quoque, impotens, noli; Nec, quæ fugit, sectare; nec miser vive: Sed obstinata mente perfer, obdura. Vale, puella: jam Catullus obdurat, Nec te requiret, nec rogabit invitam. At tu dolebis, quum rogaberis nulla,

6. Tum jocosa alii. — Ibi illa multa tam jocosa fiebant. En novam sane poetæ verecundiam, verecunde nunc circumscribentis amoris nequitias, quibus olim cum Lesbia indulserat! facere et sieri passim de re Venerea. Vid. Burmann. ad Petron. 39.

g. Voss. in Commelini codice invenit tuque inepte et impote, in aliis impotens, et sic est in Edit. R. et L. in omnibus vero MS. deerat pes extremus. Scaliger restituit impotens ne sis. Vossius ex vestigiis veteris lectionis: tu quoque ipse te refer. Statius tu quoque impotens esto, et hinc vult tu quoque, impotens, noli, quæ postrema lectio reperitur etiam in margine lib. Heinsii, ubi tanquam mantissa additur hæc lectio: Jam nunc et illa non vult, tu quoque et noli. Cantabrigiensis Vossianam lectionem amplectendam putat, modo pro refer legatur obdura. Servavit tamen in textu nostram lectionem. Heinsius, cujus celebrata in emendandis poetarum carminibus, nescio quo fato, tam parum ingeniolo meo probatur sagacitas, emendat in not. ad Cat. tu quoque impotem mentis, Nec, quæ fugit, sectare. -Tu quoque, impotens, noli. Sensus: nunc illa te contemnit, vicissim illam contemne contemptus. Hæserunt in hoc loco et ad conjecturas confugerunt interpretes, sed non cepisse videntur impotentem jam dici hominem invenustum, qui nihil in amore valet et pollet, qui rejicitur et repulsam fert. Potens contra est, qui felix et fortunatus est in amore. Infra Carm. C, 8: Sis felix, Cæli, sis in amore potens. » - Meræ interpretis argutiæ. Suam sibi Catullus dementiam, animum sui impotem, exprobrat, et se ad viriliter obdurandum exacuit. Trop faible cœur, sache donc aussi la dédaigner. N.

11. Sed obstinata mente perfer, obdura: imitatus est Ovid. Amor. III, 11: « Perfer, et obdura; dolor hic tibi proderit olim. » Obdurare est animum contra aliquid munire, durum facere, firmo et parato animo aliquid ferre, tenacem esse propositi. Idem dicitur infra Carm. 76, animo se affirmare, et apud alios durare animum.

12. Vale, puella, abi in malam rem. Sic xaips apud Græcos; cf. Davis. ad Cic. de Nat. Deor. lib, I, cap. 1, sub fine. - Non imprecatur amans, sed valedicit infidæ. N.

14. Quum rogaberis nullam, Sce-

Scelesta, nocte. Quæ tibi manet vita?

Quis nunc te adibit? quoi videberis bella?

Quem nunc amabis? quoius esse diceris?

Quem basiabis? quoi labella mordebis?

At tu, Catulle, destinatus obdura.

lesta, noctem Vossius et Cantabrigiensis; vetus lectio fuit nulla Scelesta necte vel nete. Scaliger in suo MS. rere, quæ tibi manet vita, h. e. cogita, tecum reputa. Muretus ex libro quodam veteri affert: Scelesta, quæ nunc, quæ tibimanet vita? vulgata lectio Scelesta tene? Heinsius pro liberalitate sua: quum rogaberis nulla, Scelesta, nulla; quæ tibi manet vita? vel, quum rogaberis nulli, Scelesta, noctem. - Malim Vossianam lectionem: nullam noctem, quum facile scribi potuerit nulla nocte et simul lineola deleri. N.—At tu dolebis. Similiter Hor. Epod. XV, 11: «O dolitura mea multum virtute Neæra; Nam, si quid in Flacco viri est, Non feret assiduas potiori te dare noctes, Et quæret iratus parem.»-Quum rogaberis nulla, Scelesta, nocte, hoc est, de nulla nocte. Scelesta, perfida. Quæ tibi manet vita? quam spreta in posterum vives! Observa manere admittere etiam casum tertium, cujus exempla vid. in Sanctii Minery. II, 4; cf. Ernesti in Clav. Cic. s. v. manere.—Handius conjectura ex manuscripto, quod dat quæ te tum, deducta, sic corrigebat: quæ dehinc manet vita? aut cum Santenio: quæ tibi imminet vita? Monstrum hoc loquendi Handio videtur, tibi manet. At illi refragatur Liv. I, 53, et Claudian. in Eutrop. II. 470.

11,479.

18. Quoi labella mordebis. Frequentes sunt poetæ in commemorandis amantium morsiunculis, tanquam ferventissimi amoris signis. Vid. Passerat. ad Propert. III, vIII, p. 451, Brouckh. ad Tibull. I, vI, 14, et Sciop. ad Lus. c. 87, p. 92.

19. Destinatus recte dicitur, qui alicui rei devotus et addictus est, cui certa et fixa sedet sententia. Nam destinare sæpe est constituere, decernere, ut certum sit; ita Græcorum πέπηγε constitutum est. Malim tamen obstinatus propter vs. 11. Obstinatus, Vossius cum plurimis. Nostram lectionem defendit Scaliger et Ger. Joan. Vossius in Art. gram. lib. II, cap. 14.

# CARMEN IX.

AD VERANNIUM.

Venistine domum ad tuos Penates,
Venistine domum ad tuos Penates,
Fratresque unanimos, anumque matrem?
Venisti. O mihi nuntii beati!
Visam te incolumem, audiamque Hiberum

Arg. Verannio, arctissimo familiaritatis vinculo secum conjuncto, congratulatur felicem reditum ex Hispania, eique, quam gratus hic nuntius ad aures suas acciderit, declarat; mox magis declaraturus lætitiam suam mutuis amplexibus, et mutuo de ejus itinere instituendo colloquio. Dulcissimum est hoc carmen et mollissimos amicitiæ sensus spirat. Comparent poetices studiosi Horat. I, Od. 36, et Juvenal. Sat. XII, in reditum Catulli, miramque in simili argumento varietatem et copiam agnoscant.

2. Alii antistas vel antistes; sed nostra lectio omnium antiquorum librorum auctoritate munitur, teste Vossio. — Handius contendit non recte Doeringium dixisse hanc lectionem antistans omnium antiqq. libb. auctoritate munitam, siquidem antistas melioris notæ codicibus exhibetur. Itaque hanc lectionem retinet, atque omnibus... trecentis parenthesi includit, quasi intercisa oratio exultanti animo magis conveniat. Sed codices primos habuisse antistas, et lineolam vetustate vel casu aliquo deletam fuisse vel ne-

glectam manu subsequentium librariorum, extra omnem dubitationis aleam ponendum est. N. — Antistans, præferendus mihi ingenti amicorum turbæ; antistare alicui est antecellere aliquem. Gell. I, vII, cap. 5, qui cæteris antistabat.

4. MSS. Stat. uno animo sanamque et uno animo suamque. Comel. lib. senemque, quam lectionem dare etiam Codices Vaticanos testatur Brouckhus. ad Tibull. I, vii, 88. Scal. lib. unanimes suamque. L. MS. tuamque. Edit. R. unanimos suamque. Nostra lectio debetur Faerno, quem sequutus est Vossius, et hunc Cantabrigiensis. Cæterum sollemnis est lectionis diversitas in unanimus et unanimis, exanimus et exanimis, inermus et inermis aliisque similibus. Vid. Drackenb. ad Sil. Ital. V, 584.

4. Anumque matrem. Adjective sumendum anus, ut infra LXVIII, 47, charta anus, et LXXVIII, 10, fama anus. Apud Ovid. Art. Am. I, 766, cerva anus. Martial. VI, 27, amphora anus.

6. Hiberum loca intellige non vicos tantum et oppida, sed etiam situs et regiones: nam late patet vox

Narrantem loca, facta, nationes, Ut mos est tuus; applicansque collum, Jucundum os, oculosque suaviabor. O quantum est hominum beatiorum, Quid me lætius est beatiusve!

loca, sicuti Græcorum, χῶροι χωρία. Vid. Salmas. ad Solin. p. 690. Hiberi sive Iberi sunt Hispani ab Hibero fluvio sic dicti.

8. Applicansque collum. Admovens collum meum, applicata ad te cervice. Conf. Sen. Troad. vers. 795, a Timidum juvencus applicat matri latus. » N.

9. Jucundum os, oculosque suaviabor. Intimi amoris signum apud Veteres fuit oculorum osculatio. Sic Eumæus apud Homerum Telemachum excipiens, Odyss. XVI, 15: «Κύσσε

δέ μιν κεφαλήν τε, καὶ ἄμφω φάεα καλά.» Cic. Epist. ad Fam. XVI, 27, tuosque oculos dissuaviabor. Ubi plura in hanc rem attulit Cortius. Cf. infra Carm. XLVIII.

ganter pro vulgari: nemo me est felicior et beatior.— O quantum est etc. quid me lætius inter eos quotquot sunt lætiores. Eadem formula usus est Horatius in Serm. II, vi, i: « Non quia, Mæcenas, Lydorum quidquid Etruscos Incoluit fines... nemo generosior est te. » N.

# CARMEN X.

#### DE VARRI SCORTO.

### VARRUS me meus ad suos amores

Arc. Catullus, quum redux factus esset ex Bithynia, ubi commoratus fuerat inter comites prætoris Memmii, forte fortuna a Varro deducebatur ad ejus amicam, in cujus ore primo statim obtutu expressa videbat nequitiæ et vitæ meretriciæ indicia. Mox inter ipsos exoritur colloquium, in quo egregie adumbrata est retorrida meretricularum viros emungendi calliditas, sed elusa a Catullo ridiculo modo; nam quum meretrix inhiaret jam jam captando præmiolo vel certe lectica-

rios ex Bithynia adductos Catullum sibi concessurum esse speraret, repente derisa et multis conviciis cumulata relinquitur. Multum suavitatis et leporis habet hic dialogus propter nativam rei ex vita communi petitæ descriptionem.

1. Varrus: haud dubie intelligendus Alphenus Varus, qui ex tonsore vel sutore factus est jurisconsultus. Addictus fuit sectæ Epicureæ, et multa scripta reliquit. Scripsit ejus vitam Henr. Brenckmannus, Amstelodami 1709. Meminit ejus soda-

10

Visum duxerat e foro otiosum; Scortillum, ut mihi tum repente visum est, Non sane illepidum, nec invenustum. Huc ut venimus, incidere nobis Sermones varii: in quibus, quid esset Jam Bithynia, quomodo se haberet, Et quonam mihi profuisset ære? Respondi, id quod erat: nihil neque ipsis,

litatis infra Carm. XXX. — Visum ad suos amores, h. e. amicam suam; amores pro amica passim. Sic infra, XXI, 4, pædicare cupis meos amores; et XLV, 1, suos amores tenens in gremio. Cf. XXVIII, 6; XL, 7, et alibi. Visere ad aliquem est notus loquendi modus, Terentio, Lucretio, Plauto aliisque familiaris. Exempla conduxit Heins. ad Ovid. Amor. II, 11, 21.

2. Otiosum animadverte quam commode positum hoc vocabulum, quantamque vim ex ipso loco trahat, quum phrasis negligenter desinere yideatur. N.

3. Scortillum, referendum ad amores, qui, quales fuerint, nunc describuntur. — Ut mihi t. repente v. e. quemadmodum statim primo adspectu judicabam.

6. Quid esset jam Bithynia, in quo statu jam esset hæc provincia, quomodo se haberet, quam lucrosa et quæstuosa esset respectu redituum (comment la province se travaillait en finances.) Et quant. mihi prof. æ. et quantum ego inde reportassem lucelli. Vana sunt quæ contra hunc locum disputat vir doctus in Observ. Miscell. vol. V, p. 2 et 3; de importuna ejus emendatione vid. not. seq.

7. Stat. MSS. quomodo posse ha-

beret, et italibri veteres teste Vossio. qui inde procudit quomodo ops se haberet. Vossium refutat vir doctus in Miscellaneis Observatt. quæ cura Dorvillii prodierunt vol. V, p. 2. Sed magis displicet ipsius prolata conjectura: quomodo os haberet? Fingit sibi nimirum V. D. scortillum rogasse poetam, an ex irrumatione quæstum fecisset? et quantum sibi os impurum profuisset? — Cui explicationi profecto omnis orationis series reclamat; nec cætera, quæ viro docto ad totum hoc carmen vel disputata vel observata sunt, tanti ponderis mihi videntur ut iis commemorandis immorer. Nostram lectionem tuentur libri veteres fere omnes.

8. Quantum mihi profuisset ære Veteres libri Scaligeri et Vossii; quod, quum parum latine dictum esse censeret Scaliger, mutavit in: Quantum mihi profuisset: e re Respondi, improbante Gronovio lib. III, de Pecun. Vet. cap. 17, ubi plura egregie carmen nostrum illustrantia invenies. Ipse eleganter conjicit Ecquonam; nam simili modo loquitur Poeta Carm. XXVIII, 6: «Ecquidnam in tabulis patet lucelli Expensum? » Heinsius in not. ad Cat. offert: Et quanto mihi profuisset ære.

9. Statii MSS. omnes neque in

Nec prætoribus esse, nec cohorti, Cur quisquam caput unctius referret: Præsertim quibus esset inrumator Prætor, nec faceret pili cohortem. At certe tamen, inquiunt, quod illic

ipsis. Sed modus metri facile evincit, tò in delendum esse. Vossius ex vetusto lib. Commelini recepit nihilmet ipsis, quem more suo sequitur Vulpius. Editiones tres antiquissimæ mihi neque ipsis, unde Scal. et Stat. mihi nec ipsi, quod rejicit Gronovius l. c. pag. 550. Editiones nonnullæ nihil neque ipsi, fortasse quia non concoquere poterant pluralem.—Malim ipsiquod ferunt nonnullæ editiones; ita personas ordinant Latini, ut se primo quisque nominet. N.—Nihil neque ipsis, Bithynis puta; neminem enim offendere debet, quod præcesserit Bithynia, quum frequens sit hoc loquendi genus [ Syllepsin nominant Grammatici ] optimis quibus que scriptoribus. Vid. Gronov. de Pec. Vet. II, 4, et Sanctii Minery. IV, cap. 10, ibique Perizonium. Nec prætoribus, in universum, quibus administratio hujus provinciæ contigit; nec cohorti, prætoris comitibus, qui fuerunt præfecti, medici, scribæ, præcones et alii (la suite). Cur quisquam caput unctius referret, h. e. cur quisquam propter lucrum ibi collectum lautior et ditior rediret (quelque gain qui donnât moyen de faire figure); unctus enim inde, quod ditiores et elegantiores homines se delibuere solebant pretiosis unquentis, eleganter transfertur ad omnia quæ sunt lauta et splendida, et quidquid beatiori conditione gaudet. Sic sunt infra Carm. XXIX, 23, uncta patrimonia. Conf.

v. 4, apud Martial. V, 46, cœna uncta i. e. lauta et opipara.

10

storibus, refragrante Gronov. l. c. præconibus Heinsius in not. ad Catul. emendandi libidine abreptus.—At orationis non probus hic tenor: «nec prætoribus, nec cohorti...quibus prætor». Itaque non spernenda conjectura Mureti videtur. N.

12. Inrumator prætor C. Memmius Gemellus, qui fuit homo nequam, non nisi pravis animi sui libidinibus indulgens et devorandis aliorum bonis avide inhians, nulla comitum ratione habita. Non enim significationis proprietas urgenda est in voce inrumator, sed in universum turpioris vitæ notio subjicienda, quod apparet ex Carmine XXVIII, 10, ubi eadem obscænitate ejusdem Memmii sordida notatur avaritia: «O Memmi, bene me, ac diu supinum Tota ista trabe lentus inrumasti. » Cf. Carm. XXXVIII, 8, et Scaliger ad hunc locum. — Nec faceret pili coh. post nec subintellige qui.

13. Libri scripti Scal. non facerent. Vossius non faceret. Gronovius in l. c. num facerent? vel non faciens. Quarum postrema lectio egregie favet orationi. Cæterum bene se habet et nostra tam L. MS. quam edit. Cantabrigiensi confirmata.

14. Conjecturam Turnebi inquit, id quid illic, et Scaligeri inquiit pro inquiunt, damnavit jam Gronovius.

Natum dicitur esse, comparasti

Ad lecticam homines: ego, ut puellæ

Unum me facerem beatiorem,

Non, inquam, mihi tam fuit maligne,

Ut, provincia quod mala incidisset,

Non possem octo homines parare rectos.

At mî nullus erat, neque hic, neque illic,

Fractum qui veteris pedem grabati

In collo sibi collocare posset.

- Quod illic natum dicitur esse, ex eo, quod ibi lucratus esse diceris (du bien que tu t'es amassé). Natum, sicut Græcorum τὸ γιγνόμενον άργύριον, eleganter dicitur, quod quacunque de causa provenit, et rei familiari quasi subnascitur. Vid. Gronovius, de Pec. Vet. 255. Alii explicant : cujus rei proprius usus est in Bithynia.—Longe a vero deerrare videtur Doeringius, aliorumque sententiæ accedo. Si quidem natum aliquid, nata res usurpatur eo sensu ut rei statum et naturam, quomodo facta fuerit et provenerit, ostendat. Sic Plautus, Bacch. act. II, sc. 3, v. 40. Sic alii vulgo: e re nata. N.

15. Pro natum, malebat Meleager notum, probante viro docto in Observat. Miscell. 1. c. male. Pro esse alii ære vel asse.

16. Ad lecticam homines, hoc est, lecticarios [φορειοφόρους]. De lectica veterum post Lipsium Elector. lib. I, cap. 19, copiose et accurate disputat Schefferus, de Re Vehiculari lib. II, cap. 5, pag. 85. — Ut me facerem h. e. me fingerem, jactarem, simularem. Sic facere se ferocem apud Plaut. Curcul. IV, 111, 7, ad quem locum plura exempla collegit Gronov. in Plautin. p. 92.

17. Beatiorum Avantius, contra nitente Scaligero.

18. Non mihi tam fuit maligne, non adeo maligna fortuna usus sum, non adeo pressus fui angustiis.

19. Quæ mala tres antiquissimæ ed.

20. Ex corruptis lectionibus octo literas, octo litas, octo mines reposuit Vossius octo Midas, i. e. mancipia Phrygiaca, vel Bithynica; admodum dure! salva res est, vulgata lectione servata. — Parare [πορίζεσθαι] octo homines rectos, h. e. erectos et proceros. Sic recta servitia apud Suet. Cæsar. cap. 47, sunt apta forma et statura, ut recte ibi explicat Ernesti. Lectica autem, vel a quatuor, vel a sex, vel ab octo servis portabatur, et hinc vocatur octophorus vel octophorum, cujus usu nobilis inprimis fuit Bithynia. Cic. Verr. V, 11, «nam, ut mos fuit Bithyniæ regibus, lectica octophoro ferebatur».

habebam servum, neque hic, neque in provincia, in cujus collo vel vetus et fractus grabatus suspendi et gestari posset. Grabatus est lecticarum genus vile et exiguum. Multus est in hac explicanda voce Vossius. Pedes autem dicuntur asseres, vel furculæ, quibus inni-

Hic illa, ut decuit cinædiorem, Quæso, inquit, mihi, mi Catulle, paullum Istos commoda; nam volo ad Serapin

tentem lecticam humeris subibant lecticarii.

dole et more procacis et perfrictæ frontis scortilli. Eadem voce impudentiam hominis turpiori libidine diffluentis notat Martialis lib. VI, xxxix, 12. « Quartus cinæda fronte».

26. Bipontina editio, quam typis describendam curavimus, exhibet lectionem Scalig. paullum Istos: commodo nam volo ad Serapin Deferri, quam ut in textum reciperem, a me impetrare non potui. Licebit mihi et in nonnullis aliis locis discessionem facere ab edit. Bipont. ubi meliores lectiones idoneis ex causis præferendæ videntur. Antiquissima lectio, in quam conspirant omnes MSS. Statii, est nostra, Paulum istos commoda: unus tamen habet paululum sequenti syllaba ultimam absorbente. Jam vero quum producatur ultima in commoda, metri rationi succurrere studuit Scaliger conjectura, mutato commoda in commodo, parum feliciter! nam primum hujus ipsius vocis ultima correpta eget auctoritate et exemplo, cujus, quantum ego scio, nullum apud veteres exstat; deinde, licet cum Scaligero commodo explices in tempore, tamen nescio, quid frigoris habet. Melius consultum fuit tam numerorum modulo quam ipsi sensui in edit. Ald. I, ubi legitur: Istos commodita volo ad Serapin deferri. Sed nullius libri MS. consensu firmatur. Pari modo haud inepte legi possit cum viro docto in Observatt. Miscell. 1. c. Istos commoda, enim volo ad Serapin; modo ejusmodi lapsus librariorum in permutandis particulis vou nam et enim veritatis quandam haberet speciem. Itaque vel dicendum est, Catullum corripuisse ultimam in commoda [quod putat Vossius, quamvis non satis hanc insolentiam adstruere videantur allata exempla, puta et tempera, quorum prius dubium apud Pers. IV, 9, vel adverbialiter exponitur a grammaticis; alterum non nisi in veteri inscriptione occurrit]; vel lenior ineunda est emendandi ratio. Lenissimum autem puto, si quis pro commoda reponat commode, ut sit vocativus. Eleganter autem dicitur commodus, vel qui est benignus, liberalis, obsequiosus, bon, obligeant, ut apud Horatum, IV, Od. VIII, 1, 2, «Donarem pateras, grataque commodus, Censorine, meis æra sodalibus », vel qui commodo et opportuno tempore nos convenit. Terent. Andr.V, 11, 3. «Ego commodiorem hominem, adventum, tempus, non vidi». Sensus igitur erit: Quæso, mi Catulle, paullum istos mihi seleganter reticet verb. cede vel mutua, commode, note mihi liberalitate tua, vel, tu qui commodo et opportuno tempore jam me convenis; nam volo ad Serapin deferri. Cui contorta videtur mea explicatio, meliora afferat. - Handius improbat correctionem Doeringii, ut pote quæ non satis sine commentario auctoris liqueat, neque simpliciter intelligatur. Idem

30

Deferri. Mane, inquii puellæ; Istud, quod modo dixeram me habere, Fugit me ratio: meus sodalis Cinna est Caius: is sibi paravit. Verum, utrum illius, an mei, quid ad me?

me in edit. Bipont. quamvis alias ejusmodi hiatus amet Catullus. Alii mane tum vel manedum. Ultima in mane corripitur, uti in cave, vale, jube, vide, responde. Vid. Voss. de Analog. lib. III, cap. 25. Ex veteri scriptura inquit, recte fecit Scaliger inquii. Heinsius in not. ad Cat. totum versum audacter, ut solet, sic refingit: Deferri. Itane? inquio puellæ.—Supervacaneum tò me quod vett. MSS. et multæ editiones receperunt, ne versus claudicaret: namqne in mane secunda syllaba per elisionem, non absor-

28. Istud; quod m. d. m. h. fugit me ratio: pro istud rationes grammaticæ postulabant istius. Sed consulto et eleganter jam neglexit poeta constructionem, ut hominis temere errantis et repente ad se redeuntis confusam loquendi rationem imitaretur. Sensus est: In eo, quod me possidere dixeram, erravi et deceptus fui, alibi animum habui, quum id dicerem, status rei me fefellit.

betur, sed dimidiatur. Vid. quæ no-

tavimus p.1. N.

30. Cinna. Poeta nobilis, qui scripsit carmen Smyrnam, quod decem annis elimavit. Laudatur infra Carm. XCV; cf. Virgil. Eclog. IX, 35, et Martial. X, 21.

31. Vossius: Verumne illius, an mei. Idem vers. seq. legit: quæ mihi paravit. Statius ex veteri lectione parassim fecit paratis.

nullius codicis auxilio hunc locum fatetur sanari posse, et quum utendum sit conjectura, suam proponit, quam libenter recipiam: Quæso, inquit, mihi, mi Catulle, paullum Istos (sub. da, concede); commodum enim volo ad Serapin. Commodum significare opportuno tempore, in tempore, gallice tout justement, evincit allatis Plautiet Terentii exemplis Stich. II, 111, 40, Mercat. I, 11, 106, Eunuch. II, III, 3, 51. N. — Paullum istos commoda: affectabat autem mèretrix non sine causa octophorum, utpote quod muneri mitti solebat puellis. Martial. IX, 111, 11: «Octo Syris suffulta datur lectica puellæ.» Nam volo ad Serapin deferri, h. e. ad templum Serapidis, haud raro enim ipsi dii pro templis poni solent. Sic apud Chariton. lib. IV, cap. 4. Παρθένος είς Αφροδίτην δαδίζουσα, ubi vid. Dorvillius et Albertus in Observat. in nov. Test. p. 254-256. Erat autem hoc templum eo tempore extra Urbis pomærium [quapropter speciosam lecticæ postulandæ causam habebat meretrix quod adibant mulierculæ vel procurandæ valetudinis, vel exercendæ libidinis causa. Vid. Vossius ad h. l. et Jablonskius in Pantheo Ægypt. lib. II, cap. 5, 6.

27. Mane me, inquii, puellæ pleriquelibri veteres. Nam me παρέλκει, uti sæpe apud Plautum et Terentium. Itaque non extrudi debebat

Utor tam bene, quam mihi pararim. Sed tu insulsa male, et molesta vivis, Per quam non licet esse negligentem.

32. Utor tam bene, quam mihi pararim. Post quam subaudi si. In animo habuit poeta tritum illud: amicorum omnia esse communia.

33. Nonnullæ antiquiores edit. insulsa, mala et molesta, vel male et nimis molesta es, vel mala et nimis molesta es. Vossius: Sed tu invisa, male et molesta vivis. Heins. in not. ad Cat. conjicit: Sed tu insulsa vale et molesta ubivis, vel cuivis: in vers.

ult. idem malit negligenti pro negligentem, quod jam in mentem venit Dousæ. — Molesta vivis eleganter pro es.

34. Per quam non licet esse negligentem, cujus rapacitas caute vitanda est (avec laquelle il faut être sur ses gardes).—Immo: per quam non licet loqui non cogitantem, neque satis verba pensantem, ne deprehendas. N.

## CARMEN XI.

AD FURIUM ET AURELIUM.

Furi et Aureli, comites Catulli,

ARG. Sublimiori spiritu exsurgit poeta, et ipso, quo nunc utitur, graviori carminis genere, in altum eniti et paulo serioris argumenti rem moliri et promittere videtur. In qua quidem opinione tenet lectores usque ad versum 15, ubi inopinata conversione suaviter eludit lectoris exspectationem. Nam postquam satis laudaverat spectatam sibi Furii et Aurelii amicitiam, ad officia gravissima quæque amici causa suscipienda paratam, expetit sibi novum ab ipsis amicitiæ officium: quod quale quantumque fuerit, ipse lector cognoscat. Exsplendescithoc carmen eximiis magni poetæ virtutibus, sive verborum delectum et ornatum plane lyricum respicias, sive inexspectatam conversionem et ingeniosam inventionem admireris, qua summam gravitatem repente excipit lasciva

levitas. — An satis mentem Catulli Doeringius intellexerit, dubito: namque vates vero doloris impetu fertur, et quum infidam in remotissimas terrarum partes fugere, si possit, animo destinet, amicis, quorum paratam ad sequendum, quoquo iter ille intenderit, fidem egregiis ornat laudibus, mandat ut puellæ novissima verba et nequitiæ exprobrationem ipsius nomine ferant, quando et ipse, quod non dicit, sed facile suspiceris, eam adire reformidet. Iram igitur et læsum amorem, in hoc carmine, non cavillantis jocum video. Ita Ovidius (Rem. am.) monet quisquis ob offensam cum puella discidium facere voluerit, abstinendum convicio et omni conventu, ne recrudescatamor, 684 sqq. N.

1. Furi et Aureli. Innui putant interpretes Furium Bibaculum, elegan-

Sive in extremos penetrabit Indos, Litus ut longe resonante Eoa

Tunditur unda; Sive in Hircanos, Arabasque molles, Seu Sacas, sagittiferosque Parthos, Sive qua septemgeminus colorat

τοι ἀνδρῶν Homero sunt Æthiopes Odyss. I, xxIII.

3. Longe ubi litus nonnulli. Litus ut longe resonante. Tò ut, sic Græcorum ἴνα, est ubi. Ita Carm. XVII, 10. Cf. Cerd. ad Virg. Æn.V, 329.

— Eoa unda est mare orientem versus, Oceanus, unde surgere putabatur Aurora, πως. Longe sonans exprimit illud Homericum πολύφλοισβον.

5. Sive in Hircanos, Arab. molles. Hircani Asiæ populi. Arabes autem dicuntur molles, quia clementia cæli emollit et enervat. Tener Arabs apud Tibull. II, 11, 4, ubi vid. Broukh.

6. Passeratius in vet. quodam libro cotiriferosque, collato Virgilio Æneid. X, 169, in margine H. lib. pharetriferosve. Sed nostræ lectioni addicunt libri fere omnes: modo observes Catullum, more Græcorum, spondæi loco in altera regione posuisse trochæum, ut versu 15, Pauca nunciate meæ puellæ. — Sacæ populi proximi Scythis. — Parthi sagittiferi, populi Orientis, mira dexteritate sagittas tractandi et in fuga retrorsum jaciendi satis noti. Cf. Burman. Sec. ad Propert. III, vii, 54, et quos ibi laudat.

7. Sive qui in edit. R. et in quibusdam Stat. MSS. in Maffei lib. que, unde legendum putat Stat. quæ. Vossius ex libb. veteribus, ad quos sæpe provocat, profert quis pro quibus. —MS. 1165, Bib. R. que, i. e.

tis ingenii poetam, passim veteribus laudatum, et L. Aurelium Cottam prætorem, qui legem promulgavit de judiciis equestri ordini restituendis. Sed recte judicat Vulpius, vix quicquam certi de illis pronuntiari posse, quum plures omnino fuerint iis temporibus tam Furii, quam Aurelii. Nec eosdem fuisse puto, quos infra acerbis versibus insectatur, Aurelium nempe in Carm. XXI, Furium in Carm. XXIII. Comites Cotulli, me comitaturi, mecum adituri remotissimas terræ partes. Idem tanquam certissimum veræ amicitiæ argumentum exspectat Horatius a Septimio, Od. lib. II, vi, i: «Septimi, Gades aditure mecum, et Cantabrum indoctum juga ferre nostra, et Barbaras Syrtes, ubi Maura semper Æstuat unda»; ubi plura hujus generis exempla excitavit clar. Jani, nostri loci non immemor.

2. Alii penetrarit. Perperam: nam sequitur versu nono gradietur.—Sive in extremos pen. Indos. Extremi vocantur Indi, ut mox vs. 11, ultimi Britanni tanquam remotissimi populi. Eodem sensu apud Ciceronem India vocatur extrema, Verr. V, c. 65: et sic passim extremæ oræ dicuntur vel pro India, vel pro alia quacunque remotiori regione in ultimo quasi orbis termino ex opinione Veterum sita. Cf. Burmannum Sec. ad Anthol. Tom. I, p. 264, έσχα-

Æquora Nilus;

Sive trans altas gradietur Alpes, Cæsaris visens monumenta magni, Gallicum Rhenum, horribilesque ultimosque Britannos;

Omnia hæc, quæcumque feret voluntas Cælitum, tentare simul parati, Pauca nunciate meæ puellæ

Non bona dicta:

Cum suis vivat valeatque mœchis,

quæ, quod cum Statio malim. Nam sæpe librarii que pro quæ scripsere. N.—Septemgeminus Nilus, h. e. septenus, per septena ostia in mare se exonerans. Ovid. Amor. III, v1, 39. « Ille fluens dives septena per ostia Nilus. » Hinc vocatur ἐπτάπορος apud Dionys. Perieg. 264. Conf. Eustath. ad Dionys. Perieg. 226, vel έπτάβρους. Vid. Salmasius ad Solin. c. 32, p. 295. Cf. Maillet. Descript. Ægypti, p. 49. Colorat æquora h. e. aqua lutosa, qualem fere vehit Nilus ex agris inundatis relabens, colorem inducit mari ab aqua marina diversum.

10. Cæsaris visens monumenta magni: ex hoc versu conjicias scriptum esse hoc carmen, antequam Cæsar arma contra patriam cepisset; namque Catullus Cæsari fuit inimicus, simul ac ille Romæ hostis. N.—Monumenta Cæsaris intellige tropæa et quidquid ad ejus factorum conservandam memoriam publice exstabat.

runt alii horribilesque et ultimosque contra linguæ indolem: ne quid mutes, cogita et alibi Catullum non repudiasse ejusmodi hiatus [ut sæpe

Virgilius et alii. Exempla quædam collegit clar. Barthius, quem omnis felicitatis meæ auctorem et unicum studiorum meorum moderatorem veneror, ad Propert. II, 1x, 45], et fortasse ipsum horrorem aspero duarum vocalium concursu exprimere voluisse. Britannos horribiles refer ad externum cultum. Vulpius in hanc rem laudat Cæsar. de bell. Gall. lib. V, cap. 11.

15

12—16. Sensus: Vos igitur, qui ad omnia, quæcumque fata ferent, mecum subeunda pericula parati estis, jam, quæso, probate mihi vestram fidem, et puellæ hæc pauca, sed haud jucunda verba nunciate.

— Tentare exquisite dicitur de explorandis rebus cum periculo et audacia conjunctis.—Non bona verba proprie male ominata, οὐκ εὕφημα, vid. Brissonius de Formulis, p. 11 sq. Edit. Paris. deinde de quolibet ingrato nuntio, qui animum turbat, pungit et urit.

17, sq. Sensus: Res suas sibi habeat et procul a me discedat cum infinita copia mechorum, quorum nullum vero amore complectitur, sed frequenti libidinis usu enervat, conficit et frangit.—Valeat. Hoc est

20

Quos simul complexa tenet trecentos, Nullum amans vere, sed identidem omnium Ilia rumpens.

Nec meum respectet, ut ante, amorem, Qui illius culpa cecidit; velut prati Ultimi flos, prætereunte postquam Tactus aratro est.

verbum non semper fausta ominantis, at quocumque animo se ab aliquo separantis vel cum offensione. Vid. carm. VIII, 10. N.—
Complexa tenet, eleganter: amore suo irretitos detinet.— Ilia rumpi dicuntur in re venerea. Prop. II, xvi, 14: «Rumpat ut assiduis membra libidinibus.» Cf. Scioppius ad Lus. carm. XXII.

21. Nonnullæ antiquiores edit. spectet velut ante. In margine St. lib. speret velut. Sed sic offendit ingrata repetitio particulæ velut in vers. sq. —Ut ante nec meum speret duraturum, ut ante multa pertulit, amorem meum, quem negligit ut deinde repetat. Hæc innuit respectare, i. e. omissum in præsens tempus tamen respicere et servare oculis. N. --Nec amplius amorem meum curet, qui plane ex animo propter ipsius inconstantiam et levitatem deletus et eradicatus est. Quod expressit elegantissima comparatione floris, qui vomere aratri succisus in perpetuum florere desinit. Non neglexit hanc suavissimam comparationem in rem suam vertere Virgil. Æn. IX, 435. Nec minus feliciter Lotichius, lib. IV, 5, 97. « Sic jacet, in culto flos qui nitidissimus agro Vomere succisus prætereunte fuit. » Conf. infra, Carm. LXII, 39 sqq.

22. Pratum ultimum est prati extremitas, viæ vicina. Cf. ad Carm. II, 3, pari modo explicari fortasse possunt ἐσχατιαὶ apud Theocrit. Idyll. XIII, 25, ut agrorum extremitas significetur, licet aliter sentiat ad h. l. Casaubonus et Hemsterhusius ad Lucian. T. I, p. 143. Pascuntur enim oves in agrorum margine et extremitate.

23. Pro ultimi in quibusdam legitur ultimus, male: pro tactus exhibet Vossius ex vetustissimo exempl. Thuan. fractus, quod tam flori plane succiso, quam ipsi comparationi amoris plane finiti magis favere videtur. Proponit etiam Vossius stratus, quod fecit ex antiqua lectione tractus; sed hæc corrupta lectio magis confirmat to fractus, una tantum mutata littera. Cæterum turpiter in hoc loco emendando se dedit Heinsius in not. ad Cat. pro prati legi jubens parati, metro, ut ait, sic exigente. Immo jam est versus hypermeter, cujus ultima in prati a prima vocali sequentis versus absorbetur, ut vers. 19, omnium Ilia rumpens. En festinationem Magni Heinsii!

# CARMEN XII.

#### AD ASINIUM.

MARRUCINE Asini, manu sinistra
Non belle uteris in joco atque vino;
Tollis lintea negligentiorum.
Hoc salsum esse putas? fugit te, inepte,

Arg. Asinius, dexteritatis suæ ostentandæ causā, quam haberet in surripiendis aliorum bonis, sudarium Catullo clam abstulerat inter pocula. Quod quum ægre ferret Catullus, exprobrat Asinio hoc furtum, tanquam rem parum honestam et neutiquam homine ingenuo dignam, eumque monet, ut mox remittat sudarium, eo nomine inprimis sibi carum, quod pignus amicitiæ sit; si cessaverit, graviter hanc injuriam se ulturum esse hendecasyllabis minatur. — Non ostentandæ dexteritatis, sed quod placeret, potiundi causa, hoc fecisse Asinium, neque hoc Spartanum furtum crediderim. Nam ita Romæ vivebatur, ut juvenes non æqui servantissimi et alieni abstinentes essent. Adibant multi puellas blanditiis, ut incautas spoliarent veste et aufugerent. Ovid. Art. Am. III, 445. N.

1. Pro Marrucine Avantius legebat Inter cænam, refutatus a Mureto et Scaligero. 1—4. Marrucine Asini: Asinius cum vi jam vocatur Marrucinus, propter fidem Marrucinorum Romanis inprimis spectatam. Conf. Vossius. Fuerunt autem Marrucini populi Italiæ inter Vestinos et Pelignos. Manu sinistra n. b. u. parum

honeste in conviviis incuriosorum et hilaritati genioque indulgentium convivarum lintea surripere studes sinistræ manus agilitate. Usus sinistræ in suffurandis aliorum bonis passim notatur a Veteribus. Furtifica vocatur Plauto in Pers. II, 11, 44: nata ad furta Ovid. Met. XIII, 111. De more illo convivarum linteis vel mappis insidiandi vid. Martial. XII, 29, ubi eodem furti genere male audit Hermogenes; cf. eumdem, VIII, 59. — Lintea sunt sudaria, ut ex v. 14, apparet, ex lino confecta, quibus vel ad sudorem faciei detergendum, vel ad nares expurgandas utebantur.

4. sqq. Hoc salsum e. p. Hoc lepidum et facetum esse putas? prends-tu cela pour un trait d'esprit? erras, homo insulse et honestatis sensu destitute, res est vel maxime contumeliosa et indecora. Quamvis pro valde, admodum passim dicitur: quamvis diu dicere pro valde diu apud Cic. Rosc. Amerin. XXXII, Cf. Burm. ad Phædr. I, xxvIII, I, et Drackenb. ad Liv. I, IV, p. 31. Crede Pollioni. Est hic Asimius Pollio, tam gratia apud Augustum, et amicitia, quæ cum Horatio et Virgilio illi intercedebat, quam ingenio et gran-

IO

Quamvis sordida res et invenusta est.
Non credis mihi? Crede Pollioni
Fratri, qui tua furta vel talento
Mutari velit: est enim leporum
Disertus puer, ac facetiarum.
Quare aut hendecasyllabos trecentos
Exspecta, aut mihi linteum remitte,
Quod me non movet æstimatione,
Verum est mnemosynon mei sodalis:

dioris spiritus carminibus notissimus. Cf. Virg. Eclog. III, 84, et Hor. Od. II, 1.

8. Vossius e lib. Vatic. mulctari, quam lectionem tanquam meliorem et elegantiorem vulgatæ præfert. De errore quidem librariorum in commixtis his duobus verbis non dubium est; vid. Burm. ad Anthol. t. II, p. 528, sed vulgata vel hanc ob causam videtur præferenda, quia vel maxime docet, fratrem quovis pretio fratris culpam redimere velle; illud vero votum, ut frater talento mulctetur, parum honestum sit. Mutari. Sensus: si facta infecta fieri possent, furta tua lubenter frater tuus vel talento redimeret et permutaret. Mutare rem re vel cum re pro permutare ex antiquo emendi vendendique more sæpiuscule occurrit. Sic Medea apud Ovid. Met. VII, 59, 60: «Quemque ego cum rebus, quas totus possidet orbis, Æsonidem mutasse velim ». Verte in voc. Gallic. corrompre. Vide quos laudat de usu hujus verbi Drackenb. ad Liv. tom. II, p. 130.

9. Passeratius et Vossius legi volunt difertus pro differtus; sed primum hæc locutio æque exemplo caret, ac nostra disertus leporum;

deinde vix dici posse puto in bonam partem differtus leporum. Nonnulli pater pro puer, male! judicante Vossio.—Sed non cum Vossio consentit Handius et reponendum pater evincit exemplis ex Petronii cap. CXXXII, Pater veri, Prop. II, XXXII, 38, Pater chori, et Barth. ad Stat. Theb. III, p. 815, petitis. Sic Pater esset hic autor præcipuus. N. . . Disertus nove jam dictum videtur de eo. qui alicujus rei, ubi facundia inprimis opus est, bene peritus invenitur. Pollio igitur, elegans et urbanus juvenis [sexcenties enim apud Veteres tam juvenes, quam ipsi viri blande vocantur pueri], non ferre poterat illepidos et inficetos fratris sui jocos. — Terent. in Eunuch. V, vII, 10: « At etiam primo callidum et disertum hominem », ubi disertus pro peritus, versutus sumitur, ut hic apud Catullum. N.

10. Hendecassyllabi, ut iambus, erant propria vatum dicteriis aliquem carpentium tela. N.

12. Quod me n. m. æst. quod non pretii sed amicorum causa æstimo, in quorum memoriam illud accepi.

13. Mnemosynon, græce dictum, ut amat Catullus. Virg. Æn.V, 538, 572: « Monumentum et pignus

Nam sudaria Sætaba ex Hiberis Miserunt mihi muneri Fabullus Et Verannius. Hæc amem necesse est Ut Veranniolum meum et Fabullum.

amoris». Nos Gallice: un souvenir. N.

14. Ex corrupta lectione Setaba exhibere fecit Vossius Setabe ex Hibera, ut sit ipsum urbis nomen. Sed quum plurimæ editiones et libri scripti offerant Setaba, et plane eodem modo Sudarium Setabum dicatur Carm. XXV, 7, tenenda est nostra lectio. Rectius autem per diphthongum exhibetur Sætaba, quod ex nummo antiquo ab Antonio Augustino memorato Dial. VII, in quo SÆTABIS scribitur, probatum ivit Drackenb. ad Sil. Ital. III, 374. — Setaba. Non recordatus est Vossius, quum frustra vulgatam lectionem corrigere tentaret, sæpissime factum esse tum apud antiquos, quum apud recentiores, ut res fabrefactæ, urbis nomine, ubi vel inventæ vel perfectæ essent, appellarentur. Ita Latini, Sericam; sic nos, de la Valencienne minutissimum e lino textum. N. — Sudaria Sætaba ex lino Sætabo ab urbe et fluvio Sætabi in Hispania sic dicto, ubi optimus lini proventus fuit. De Hiberis, Hispanorum populo vid. ad Carm. IX, 6.

16. Alii, quos sequuta est Bipontina editio, pro hæc legunt hoc, ut referatur ad linteum; sed illud magis favet orationi. — Male damnat Bip. lectionem Doeringius; elegantiorem Handius restituit sic: Hoc amem necesse est Ex Veranniolum et Fabullum, i. e. in hoc munere amem Veranniolum simul et Fabullum. N. — Hæc amem necesse est. Nam verum est, quod ait Ov. Epist. XVII, 71: «Utque ea non sperno, sic acceptissima semper Munera sunt, auctor quæ pretiosa facit». Cf. Mart. IX, 99.

17. Male in nonnullis edd. Et pro

Ut legitur.

## CARMEN XIII.

AD FABULLUM.

## COENABIS bene, mi Fabulle, apud me

Arc. Fabullum ad cœnam invitat Poeta satis lepide et familiariter; nam quum ipse rebus, ut ait vel fingit, angustis laborans bonam et lautam cœnam parare non posset, rogat Fabullum, ut afferat secum quidquid ad bonam et lætam cœnam pertineat. Ipse autem spondet,

se quolibet modo Fabullo amorem suum probaturum et unguentum suavissimum oblaturum esse. Eleganter expressit hoc carmen Gætzeus in Carminibus Teutonicis, t. II, p. 232.

1. Canabis bene. Similiter exorditur Martialis, lib. XI, epigr. 52:

Paucis, si tibi dii favent, diebus,
Si tecum attuleris bonam atque magnam
Cœnam, non sine candida puella,
Et vino et sale, et omnibus cachinnis.
Hæc si, inquam, attuleris, venuste noster,
Cœnabis bene: nam tui Catulli
Plenus sacculus est aranearum.
Sed contra accipies meros amores,
Seu quid suavius elegantiusve est;

K O

« Cœnabis: belle, Juli Cerealis, apud me ».

2. Favint dedit Vossius pro faverint ex antiqua, ut ait, lectione; faxint male! nam sic penultima contra leges hendecasyllabi longa est.

4. Càndidà puella h. e. pulchra. Cf. Brouckh. ad Tib.IV, 17.

- 5. Et sale metaphorice. Horat. Serm. I, X, 3: « quod sale multo urbem defricuit».
- 6. Fabulle noster Venet. Gryph. et aliæ editt. antiq.
- 8. Plenus sacculus aranearum. Eleganter et facete ita dicitur sacculus, qui pecunia vacuus non usu teritur. Res enim, quæ sine usu aut vacuæ jacent, vel situ vel aranearum textura obduci solent. Hinc Hesiodus araneas e vasis, quæ diu non usui fuerant, ejiciendas suadet rusticis felici messe gaudentibus, in Εργ. 475. ἐκ δ' ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια..... Conf. Plaut. Aulul. I, 11, 5, 6.

9. Meos amores quædam e vetustis.

— Accipies meros amores: quidquid amorem meum probet spiretque, luculenta voluntatis meæ et placendi studii signa. Sic frugali illi cænæ in Ovid. qua Jupiter et Mercurius a Baucide et Philæmone excepti sunt, Metam. VIII, 677, 678: «...super

omnia vultus Accessere boni, nec iners pauperque voluntas ». Idem placendi studium promittit Chytræo ad se invitato Lotichius, VI, xiv, 7: « Ante tamen ponas vacui jejunia ventris, Frigidus exstincto stat meus igne focus; Signa voluntatis rectæ sincera dabuntur.» - Handius rejicit ut obscuram, et parum idoneam Doeringii interpretationem, recte quidem; namque amores idem quod benignitas valere non probari potest. Sed ille reponendum contendit meos amores, et explicat : « puerum cujus suavitati atque elegantiæ opponitur unguentum a puella donatum». Quæ explanatio non magis quam Doeringii sententia placet. Apud venustum poetam cœnabitur : ergo ibi habitant meri amores, atque spirant in domini sermonibus; Fabullus inter conversandum cum amico suo eos audiet, accipiet. N.

10. Seu q. s. el. est, quod magis tibi arrideat et elegantiam meam declaret; nam unguentum tibi dabo suavissimum fragrantissimum que ex ipso Veneris myróthecio profectum. De unguento Veneris, quod καλὸν vocat Homerus, vidend. Vossius ad hunc locum. Auctores nimirum exi-

Nam unguentum dabo, quod meæ puellæ Donarunt Veneres, Cupidinesque; Quod tu quum olfacies, deos rogabis, Totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

miæ præstantiæ et pulchritudinis a poetis vel Venus, vel Amores, vel Cupidines perhibentur. Similis locus est apud Prop. II, xxix, 17: "Adflabunt tibi non Arabum de gramine odores, Sed quos ipse suis fecit Amor manibus." Usus unguentorum apud Veteres in conviviis, quibus ora et capita perfricare solebant delicatiores, satis notus est. Promittit igitur Catullus non nisi externam elegantiam, ipsam autem

cœnæ curam relinquit Fabullo. Meros amores explicant interpretes vel de unguento, vel de puella, cujus copiam Fabullo facturus sit Poeta. Sed illi explicationi repugnat particula Seu; huic, versus quartus. — Seu quod rectius, ex mea sententia. De aberratione librariorum in quid et quod, vid. Drackenb. ad Liv. t.V, p. 161.—Elegantiusve est. Handius supprimi est velit, haud frustra. Tum Seu quid bene se habet. N.

## CARMEN XIV.

AD CALVUM LICINIUM.

Ni te plus oculis meis amarem, Jucundissime Calve, munere isto Odissem te odio Vatiniano:

et orator clarissimus [de quo vid. Cic. ad Div. XVII, 24; XV, 21; et Val. Max. IX, x11, 7], joci causa miserat Catullo, intima familiaritate secum conjuncto, pessimorum poetarum carmina, et quidem, uti eo importunius illi obstreperent poetæ importunius illi obstreperent poetæ importunissimi, ipsis, lætitiæ destinatis, Saturnalibus. Altos igitur clamores extollit Catullus ob creatam hoc joco sibi molestiam et interceptam lætissimo die lætitiam, et hanc amici protervitatem mittendis undique collectis et corrasis poeta-

rum quisquiliis se remuneraturum esse prædicit.

2. Munere isto, h, e. propter istud munus. Sensus: Nisi tu mihi esses in deliciis, gravissimo propter missum mihi munus te odissem odio, vel, tanto odio, quanto te odit Vatinius, acerrimum criminum suorum accusatorem. Posteriori explicationi favet locus Carm. LIII, 3. De communi, quo omnes boni Vatinium, omnium bipedum nequissimum, prosequebantur odio, est locus classicus apud Macr. Sat. II, 6.

3. Odio Vatiniano, non, ut Doe-

Nam quid feci ego, quidve sum locutus,
Cur me tot male perderes poetis?

Isti dii mala multa dent clienti,
Qui tantum tibi misit impiorum.
Quod si, ut suspicor, hoc novum ac repertum
Munus dat tibi Sulla literator;
Non est mi male, sed bene ac beate,
Quod non dispereunt tui labores.
Dii magni, horribilem et sacrum libellum,
Quem tu scilicet ad tuum Catullum
Misti, continuo ut die periret,

ringius exponit, quo Vatinius persequitur Calvum, sed quo omnes communi adversus Vatinium consensu invehuntur. N.

- 5. Male perderes, h. e. male mulctares, cruciares, enecares.
- 6. Mala multa dant, tanquam meliorem lectionem obtrudit Vossius sine idonea ratione.
- 7. Tantum impiorum, h. e. tantam pessimorum poetarum farraginem. Poetæ impii sunt, qui iratis Musis ad sacram poesin accedunt, vulgus profanum...at qui Musarum sacris rite initiati sunt, vocantur sacri, sancti, pii. Ipse noster se pium vocat Carm. XVI, 5. Conf. Virg. Æn. VI, 662, 668.
- 8. Hoc novum hoc repertum Stat. refertum parum eleganter conjecit Vossius. Novum ac repert. mun. novo more composita et ingeniose excogitata carmina εἰρωνικῶς! de voce novus cf. ad Carm. I, 1. Reperire pro excogitare sæpe apud Plautum et Terentium. Carmina labore reperta apud Lucret. III, 420.—Repertum interpretando hoc verbo non satis felix mihi videtur Doeringius. Reperire opponitur τῷ invenire, si-

quidem hinc res quæ sponte aut casu provenit, tibi contingat; quod labore quæsiveris, consequaris; ergo intellige: Sulla, tuus cliens, quum quo tibi munere gratificaretur sedulo cogitaverit, hoc novum reperit. Ironice dictum, sed non de inventione operum, immo de judicio ea deligentis. Haud facile Handio credideris qui repertum explicat quasi repartum. N.

9. Sylla Muret. et alii. Sillo vel Silo in antiq. quibusdam editt.— Sulla Cornelius Epicadus, Lucii Cornelii Sullæ libertus, ut putant interpretes. Vide Suet. de Ill. Gramm. c. 12. Literator, grammaticus, h. e. poetarum interpres. Vid. Sueton. id lib. laud. cap. 4.

to. Non est mi male... non doleo et indignor, sed mirifice gaudeo, operam tuam forensem non frustra commodari clientibus.

12. Sacrum libellum, exsecrandum, detestabilem, άρξητον. Sic morbus, ignis, serpens et alia sacra (iερά), dicuntur. Vid. Drackenb. ad Sil. VIII, 100, et ad Liv. I, 1, p. 268.

14. Contin. ut d. per. — Sensus:

Saturnalibus, optimo dierum.
Non, non hoc tibi, salse, sic abibit;
Nam, si luxerit, ad librariorum
Curram scrinia: Cæsios, Aquinios,

ut toto illo die, ipsissimis Saturnalibus, qui dies in optimis et lætissimis diebus festis habetur, periret, h. e. misere se haberet et pessime afficeretur Catullus tuus; vel: ut continuo h. e. illico periret, tanquam supplicio afficeretur. Vocantur enim mala carmina supplicia, v. 20. — Continuo posterior Doeringii explicatio sine dubio potior. Quid enim Catullum coegisset totum diem legendo durare? At statim atque deceptus librum inspexit, lethali quodam tædii sensu afficitur et enecatur. Continuo adverbialiter sumendum, i. e. vita non ultra hoc festum producta ipso die, optimo dierum, scilicet Saturnalibus, perire. N.

15. Saturnalia apud Romanos in memoriam aureæ ætatis, per Saturnum, in regni societatem a Jano receptum, Italiæ populis præstitæ. summa hilaritate in mense decembri celebrata, et ab initio quidem uno tantum die peracta et finita sunt; sed postea inde a C. Cæsaris temporibus plures dies illis celebrandis additos esse notum est vel ex Macrob. Saturn. I, 10, ubi de hac re est locus classicus. Hinc Saturnalia prima de primo Saturnalium die, dicuntur apud Liv. XXX, 36, ubi vide, quæ observat Gronovius. Secunda et tertia vocantur a Cic. ad Attic, XIII, 52. Apparet igitur, vel unum tum adhuc diem, quum hæc scriberet Catullus, sacrum fuisse Saturnalibus, vel unum certe diem, qui proprie nuncupa-

retur Saturnalia, præ cæteris festum solemnemque habitum esse. Nec quemquam offendere debet loquendi id genus paullo insolentius, continuo die, Saturnalibus, quum ipse Liv. dicat, II, 21, Saturnalia institutus festus dies. Conf. Gron. ad Liv. I, q. Constat denique ad munera, quibus invicem se excipiebant Saturnalibus, etiam libros pertinuisse, quos pauperes divitibus vel clientes patronis obtulisse tradit Lucianus in Chronosolon s. legislator Saturnalium, cap. xvi, p. 398, t. III, edit. Reitz. Cf. Martial. V, xvIII, 4. Plura de Saturnalibus præter Macrob. l. c. vid. apud Liv. XXII, 1, Stat. Silv. I, 6, et Lipsum in Saturn. I, 2, sqq.

tat Vossius. Magnam vim habet repetitio particulæ non, de qua elegantia vide Bentleium ad Horatii Od. III, xxiv, 25, et Drackenb. ad Sil. II, 25. Salse, ad fraudem aliis faciendam, ingeniose. — Sic abibit, tam impune feretur. Particulis sic et ita sæpe ex serie orationis aliquid addendum est explicatione, quod diligenter observent tirones.

17. Luxerit V. MS. luserit. — Si luxerit, h. e. simul ac illuxerit dies, primo mane. Fortasse etiam dedit poeta illuxerit, quod est usitatius, quum facile fieri potuerit, ut prima syllaba il ab antecedente particula si absorberetur.

vabantur libri vel thesauri. Isid. Orig. XX, 9. Hor. Serm. I, 1, 120,

#### CARMEN XIV.

71

Suffenum, omnia colligam venena, Ac te his suppliciis remunerabor. Vos hinc interea valete, abite Illuc, unde malum pedem tulistis, Secli incommoda, pessimi poetæ.

Si qui forte mearum ineptiarum Lectores eritis, manusque vostras Non horrebitis admovere nobis; Pædicabo ego vos, et inrumabo.

25

ep. 11, 1, 113. N.—Aquinos perperam in vetustioribus; nam in voce Aquinios duæ syllabæ in unam coalescunt. — Malum poetam Aquinium notat ețiam Cicero Tuscul. V, 22.

19. De Suffeno conf. infr. carm. XXII. Venena, carmina mala, sunt abominanda et exsecranda, quibus inest multum veneni et pestilentiæ, ut loquitur Noster infra, XLIV, 12.—« Proscripti Regis Rupili pus atque venenum » Vid. Hor. lib. I, Sat. 7, 1. N.

20. His suppliciis, poetis malis, quorum lectione tanquam pæna gravissima afficimur et pæne enecamur. Remunerabor, ulciscar, ἀντι-δωρήσομαι, parem gratiam tibi referam. Simili modo enim gratiam referre passim in malam partem dicitur Terentii Eunuch. act. II, sc. 3, 93, et IV, 4, 52.

22. Attulistis reperit et idem refutavit Scaliger.

23. Secli incommoda, terræ pondera, ἄχθος ἀρούρης.

24-27. Contra MSS. et librorum veterum fidem in nonnullis editionibus attexuntur hi quatuor versiculi Carm. XVI, ad Aurelium et Furium, ubi apparent etiam in edit. Bipont. Versus quartus Pædicabo ego vos, et inrumabo, qui abest in librr. vett. debetur liberalitati et ingenio clariss. Vossii. Videntur omnino hi versus ἀποσπασμάτια longioris carminis; assuas sis vel infercias. Incommode certe adjecti sunt Carm. XVI. Nos in assignando his versibus loco sequuti sumus auctoritatem MSS. ad quam Statius et editor Cantabrigiensis provocant. Cæterum versu primo, Si qui forte, etc., male legunt in Bipontin. qua, et cui vitiose in edit. prima Mureti.

## CARMEN XV.

#### AD AURELIUM.

Commendo tibi me ac meos amores,
Aureli: veniam peto pudentem,
Ut, si quidquam animo tuo cupisti,
Quod castum expeteres, et integellum,
Conserves puerum mihi pudice;
Non dico a populo: nihil veremur
Istos, qui in platea modo huc, modo illuc
In re prætereunt sua occupati;
Verum a te metuo, tuoque pene,

Arg. Aurelio ea lege commendat puerum suum, ut caste hunc florem custodiat, nec solita libidinis suæ explendæ cupiditate illum contaminare audeat.Quod si fecerit et usque eo audaciæ progressus fuerit, ut illum corrumpat, gravissima, tanquam mechum, affectum iri pena minatur. — Factum autem hoc esse ab Aurelio ex Carm. XXI, apparet, unde acerbæ inter eum et Catullum inimicitiæ exortæ sunt.— Qui non omni honestatis sensu destitutus est, argumentum hujus carminis abominabitur, sed orationis elegantiam admirabitur. — Sed lusum poeticum rectius, quam Doeringius exponit hoc argumento, sentias oportet; namque in eo acumen poematii situm est, ut non vere tradat custodiendos amores, sed tradere simulet, quo magis ex improviso lepidiusque telum satiricum in eum detorqueat, et pro custode insidiatorem Aurelium declaret. N.

1. Meos amores, amoris mei deli-

cias, puerum meum. Cf. ad Carm. X, 1.

2. Veniam peto pudentem; aber ich bitte um züchtige Verschonung. Fortasse excidit particula at post veniam.

— Pudentem. Non nimiam, modestam, quam facile et jure concedas. Contra impudens, nimius, qui non justos intra limites consistit. Horat. Carm. IV, 13, 4: «Ludisque et bibis impudens» Item Virgilius, injustus, Georg. III, 347: «Injusto sub fasce viam quum carpit». N.

3. Si quidquam animo t. c. Quod. Eleganter et ornate pro: si ullus puer fuit, quem castum velles et indelibatum.

7. Istos ex populo. Nomen collectivum populus sæpissime excipit pluralis. «Clamor concursusque populi, mirantium quid rei esset» Liv. I, 41; conf. Drakenborch. ad Liv. XXXV, cap. 26, \$ 9, t. IV, pag. 945, et quos laudat Cortius ad Sallustium, Jugurth. XXVIII, p. 540.

8. In r. p. s. accupati negotiis suis

15

Infesto pueris bonis, malisque.

Quem tu, qua lubet, ut lubet, moveto
Quantum vis, ubi erit foris paratum.

Hunc unum excipio, ut puto pudenter.

Quod si te mala mens, furorque vecors
In tantam impulerit, sceleste, culpam,
Ut nostrum insidiis caput lacessas;
Ah! tum te miserum, malique fati,
Quem attractis pedibus, patente porta,
Percurrent raphanique, mugilesque.

exsequendis intenti modo huc, modo illuc discurrunt, nec quidquam a negotiis suis alienum curant.

deformibus. Cf. Vulp. — Bonis malisque, malim interpretari, referendo ad mores, verecundis et protervis. N.

tu qualubet ve moveto, unde tentat Quem tu, qualibet, ut velis moveto, parum recte ob sequens Quantum vis.—Ut lubet. Vet. MS. ut jubet. N.

interpunctionem post foris, et explico: ubi erit foris (in angiportu), scortum aliquod ad exercendam libidinem paratum; nam puella parata dicitur, quæ facile copiam sui facit. Propert. I, 1x, 25. Cf. Burm. ad Ovid. Met. V, 603, qui paratum malit referre ad quem, conferat illud de Priapo apud Ovid. Fast. I, 437. Quantum vis, quantum tibi lubet. — Comprobanda Doeringii interpunctio. Deliciis indulge, modo non apud me. N.

13. Ut puto pudenter. Credo non quidquam nimis poscere. N.

14. Quod si te mala mens, etc. Quod si ab immodica et insana animi tui libidine hoc impetrare non poteris, ut ab hoc puero abstineas, tum, etc. Expende verborum ornatum et compara Carm. XL, 1.

16. Nostrum caput eleganter pro me. Male trahunt interpretes ad puerum. Insidiis, furtivo amore; cf. XXI, 7.

17. Miseri exhibet Græviana edit. quam lectionem more suo tuetur MSCTOrum jactator Corradinus de Allio. — Malique fati sc. hominem. Homo mali fati est infelix.

18. Atratis pedibus Vossius et MS. Commel. in aliis editt. adstrictis vel artatis. — In describenda ignominiosa illa adulterorum deprehensorum pæna ραφανιδώσει et παρατιλμῶ otium nobis fecerunt interpretes, et ad hunc locum et ad Aristoph. Nub. 1079, cf. Kusterus. ad Suid. s. v. ραφανίς. Alias mæchorum pænas commemorat Schefferus ad Ælian. V. H. XII, 12. Attractis pedibus, diductis et divaricatis, ut recte explicat Muretus. — Patente porta, τῷ πρώκτω, cui immittebantur raphani et mugiles, mugiles sunt genus piscium, de quibus vid. Plin. IX, 17, et ad Juven. X, 317.

### CARMEN XVI.

AD AURELIUM ET FURIUM.

Pædicabo ego vos, et inrumabo,
Aureli pathice, et cinæde Furi;
Qui me ex versiculis meis putatis,
Quod sint molliculi, parum pudicum;
Nam castum esse decet pium poetam
Ipsum: versiculos nihil necesse est;
Qui tum denique habent salem ac leporem,
Si sunt molliculi, ac parum pudici,
Et, quod pruriat, incitare possunt,
Non dico pueris, sed his pilosis,
Qui duros nequeunt movere lumbos.

Arg. Castitatem suam bonus et castus, si Diis placet, Catullus probare vult Aurelio et Furio, quibus illa ex mollioribus ejus versiculis suspecta reddita fuerat. Quam quidem male de se susceptam opinionem evellere ex eorum animis studet partim eo, quod sacri poetæ, in quos vel maxime cadat morum integritas, non ex carminibus suis dijudicandi sint, partim edendo, [en castitatis specimen!] ubi marem se præstiturus sit, specimine. Compara cum Nostro Martial. I, 36.— Errat Doeringius, si putat Catullum Aurelio et Furio minari fore ut eos pædicet inrumetque. Formula hæc est procaciter aliquem eludendi, ut qui gallice contemptum alicui significare volunt, sæpissime inhonesto et impudico verbo utuntur. N.

2. Pathici et cinædi dicuntur, qui muliebria patiuntur.

3. Putastis Cantabrig. et sic etiam infra, v. 13.

. 10

4. Pium poetam, rite Musarum sacris operantem vid. ad Carm. XIV, 7. Versicul. nih. nec. e. sc. castos esse. Eamdem castitatis speciem et alii præ se ferunt nequitiarum magistri. Ovidius, Trist. II, 354: « Crede mihi, mores distant a carmine nostri; Vita verecunda est, Musa jocosa, mihi.» Cf. Martial. I, v, 8, et plura vide apud Raderum.

8. Si sint lib. Comel. et Pal.

papyr.

9. Possint, Comel. — Quod pruriat, eleganter pro libidine. Conf. Martial. I, xxxvi, 10 et 11.

10. Iis pilosis legitur in paucis. Hispidosis in margine lib. Comel. cum quibusdam impressis. — Hispilosis, hispidis, vietis et enervatis.

11. Qui duros neq. etc. h. e. qui exfututa pandunt latera, ut supra lo-

Vos, quod millia multa basiorum Legistis, male me marem putatis; Pædicabo ego vos, et inrumabo.

quitur Noster VI, 13. Cf. Sciopp. ad Lus. XVIII, 4.

vitiose in lib. Comel. — Quod legistis de multis meis basiationibus versiculis celebratis (cf. Carm. V, et VII), male marem me putatis cinædum, mollem. Vid. Nic. Heins. ad Ovid. Art. Am. I, 524. — Vos, quod legistis Vos, meis quandoque le-

ctis versibus quæ millia multa meorum basiorum referunt, creditis effeminatum, et facile quævis passurum; at vobis mihi masculas vires probabo sufficere. Ego vos p. et i. Duplici sensu turpiter in verbis ludit, dum significare vult eos sibi esse contemptui, et se inferiores, qui potius a Catullo vulnus patiantur quam ab iis Catullus. N.

## CARMEN XVII.

AD COLONIAM.

O colonia, quæ cupis ponte ludere longo,

ARG. Acciderat ætate Catulli, quod sæpe accidere solet, ut homo insulsus et veternosus conjuge uteretur elegantissima formosissimaque. Quam quidem indignam rem quum vix ferre posset puellarum patronus et elegans harum deliciarum prospectator Catullus, in gratiam puellæ, Coloniam quamdam, quæ loca lutosa et palustria ponte sublicio junxerat, precibus adit, ut stupidum illum hominem de ponte illo in lividissimum paludis locum deturbet, si forte hoc modo fieri possit, ut stolidus ejus veternus repente excitetur, et supinus animus in gravi cœno derelinquatur.—Est hoc carmen elegantissimum, sive verborum ornatum, sive lepidam stulti et tardi hominis descriptionem spectes. — Versus sunt ithyphallici

ex heroicis efficti, sed molles enervatique.—Quis locus fuerit Colonia, non certo affirmari potest. Muretus suspicatur fuisse oppidulum prope Veronam, quod hodieque nomen servet. At Scaliger et Vossius malunt intelligere Novum Comum, coloniam paullo ante a Cæsare deductam.

in plurimis editt. vett. Ald. Gryph. Muret. pro longo dedit Vossius ligneo, non male, quia idem pons mox ponticulus dicitur. — Sensus est: O Colonia, quæ tam lubenter velis ludos facere in ponte longo, ubi in promptu tibi est saliendi facultas, sed (inepta) frustra et nimis anxia times fulcra lignea ponticuli trementis et adsultantis, ne præceps ille cadat et in lutosa palude corruat, unde in pristinum statum

Et salire paratum habes : sed vereris inepta Crura ponticuli adsulitantis, inredivivus

revocari nequeat, ede igitur, quæso, Colonia, in meam gratiam jucundissimum et maximo risu dignissimum spectaculum: (Sic) quod si feceris, opto, ut pons tuus plane ex animi sententia tam firmus fiat, ut vel Martis sacerdotes in illo saltare et sacra suscipere possint. » Multum pulveris in hoc loco explicando ab interpretibus commotum est, neque tamen ullus rem satis adsecutus videtur. Ludere, luserunt enim olim et ludicra spectacula ediderunt in pontibus, quod et adhuc fieri in Italia, Pisis atque Venetiis, testatur Vulpius et Corradinus de Allio.

2. Salire paratum habes, in promptu tibi est τò salire, h. e. saliendi facultas. Vulpius et quos ille sequitur argutantur. — Paratum habes idem sonat quod parata es. N.—Inepta tam ad Coloniam, quam ad crura trahi potest. Qui ad crura referre malit, cogitet ligneas columellas ad pontem fulciendum infirmas nec satis aptas. —Hæc sane præferenda vocis inepta interpretatio; nam non immerito, inepte veretur Colonia ne ponticulus male fultus corruat, immo recte veretur male cohærentium, non bene aptorum crurum ruinam. N.

3. Ac sulcis tantis antiquissima lectio, in quam conspirant omnes Statii et Scalig. MSS. et editio R. ex sulcis tantis in L. MS. teste editore Cantabrigiensi, unde Vossius admodum ingeniose ponticuli asculis stantis h. e. parvis tigillis seu perticis innitentis. Nostra lectio adsulitantis, quæ rei maxime consentanea videtur, ingenio Scaligeri debetur, sed

improbatur Vossio, quia sic dactylus in sede tertia ponitur, ubi debebat esse creticus, quo sublato rhythmus adeoque tota vis carminis ex sententia Vossii perit. Mureti editio prima ab anno 1554, quæ cum Ald. II a et Gryph. in plurimis fere consentit, habet sub his totus. Quod ad antiquam illam lectionem ex sulcis tantis attinet, modo metri ratio constet, non adeo inepta sed explicatione fortasse emollienda videtur, ut ponticulus ex sulcis tantis irredivivus dicatur, oui nunquam restitui et revocari queat ex tantis sulcis h. e. fossis. At sulcus aquæ occurrit apud Ovid. in Nuce 66. Certe tale quid, quo referatur; postulare videtur vox irredivivus. — Nulla est quæ magis sententiæ simul et metri rationi congruat lectio, quam Vossiana. Neque ex sulcis, neque quidquam tale vox irredivivus postulat. Ut versus consistat, necesse est tertium locum cretico teneri; præterea mens Catulli fuit, ut pontem non ita firmum describeret. Tò adsulitantis dactylum dat pro cretico: assulis stantis cui lectiones vulgatæ non repugnant, absolutum numeris omnibus et sententiæ compotem versum restituit. N. — Irredivivus eleganter dic. de rebus inanimatis, quæ irreparabiles sunt, denuo excitari et restitui nequeunt. — Pro irredivivus, quod agnoscunt omnes Stat. L. MS. et cunctæ editt. est in Meleagri MSS. irredivivis. In antiquissima R. in reclivis corrupte. Nic. Heinsius tentabat in Not. ad Cat. p. 638, irrecidivus. Sed nihil lucramur hac permutatione.

Ne supinus eat, cavaque in palude recumbat;
Sic tibi bonus ex tua pons libidine fiat,
In quo vel Salisubsulis sacra suscipiantur;
Munus hoc mihi maximi da, Colonia, risus.
Quemdam municipem meum de tuo volo ponte
Ire præcipitem in lutum, per caputque pedesque;
Verum totius ut lacus putidæque paludis
Lividissima, maximeque est profunda vorago.
Insulsissimus est homo, nec sapit pueri instar

4. Ne supinus eat, retro labatur in paludem, unde erectus fuerat. Suaviter et venuste! Sic apud. Liv. XXX, 10, supinus telorum jactus, h. e. tela quæ non evolant sed in terram decidunt.—Cavaque in palude, profunda et alta. Sic infra undæ cavæ XCV, 5, flumina cava apud Virg. Georg. I, 326, et ipsa palus cava apud Ovid. Met. VI, 371; cf. Burmann. ad Ovid. Ib. 228; et ad Lucan. I, 396.

5. Ex tua libidine plane ex voto tuo. De voce libido in bonam partem vid. Drackenb. ad Sil. XI, 312.

6. Salisubsuli sacra suscipiunto vel Salisubsuli sacra suscipiant in MSS. Statii, optt. editt. et Membr. Voss. unde admodum probabilis, quam in textum recepimus, ab ingenio Statii profecta est lectio. Vossius proposuit Salii ipsulis sacra suscipiunto, quam conjecturam ambitiose, ut solet, arripuit Vulpius. Ipsulæ autem vel ipsules, docente Festo, « erant lamellæ necessariæ sacris, quæ ad rem divinam conferre dicebantur maxime, specie virorum et mulierum. »—Saliaribus sacra suscipiantur Avantius. Salisubsuli sacra suscipiuntur Muretus, qui propter fraudem ex Pacuvio laudati loci, cujus nec vola nec vestigium exstat, ubi Salisubsulus Mars dicatur, graviter jam reprehensus est a Vossio. In antiquis quibusdam editt. corrupte legitur Salii vel Subsalii sacra suscipiant. Corradinus de Allio, cujus plurimæ emendationes dignæ sunt, quæ cum municipe Catulli in lividissimam paludem migrent, lepide obtrudit : in quo vel salis subsilis, sarta suscipiantur. — Salisubsuli haud dubie intelligendi sunt Salii, Martis sacerdotes, qui sacra celebrabant tripudiis et saltationibus, de quibus vid. Cuper. Observ. IV, 2. Finxit autem, opinor, hanc vocem Poeta ad rei imaginem magis exprimendam.

7. Munus h. m. De ludis et spectaculis et proprie quidem gladiatoriis sæpe obvium munus apud Tullium. Vid. Clav. Cic. Ern. Ita Noster ad ludos in pontibus editos alludit. Cæterum simili obtestatione cum obtestandi particula sic et alii poetæ graviter exordiri solent carmina. Tibull. I, 4; Hor. Od. I, 3.

9. Per caputque pedesque, ut, quantus quantus sit, a vertice usque ad talos immergatur.

10. Ut pro ubi vidend. supra ad Carm. XI, 3.

Bimuli, tremula patris dormientis in ulna. Quoi quum sit viridissimo nupta flore puella, Et puella tenellulo delicatior hædo, Asservanda nigerrimis diligentius uvis;

13. Matris in ulna habet margo H.

L. — Tremula ulna, quæ leni motu concutitur. Dignus est, quem in hanc rem adscribam locum ex Calpurn. Eclog. X, 27 seqq. ubi Silenus parvulum Bacchum, quem in ulnis gestat, tremulo brachiorum et crepitaculorum concussu ad somnum invitat. « Quin et Silenus parvum veneratus alumnum Aut gremio fovet, aut resupinis sustinet ulnis, Et vocat ad risum digito, motuque quietem Allicit, aut tremulis quassat crepitacula palmis. »

14. Viridiss. flore puell. in flore ætatis constituta. Flos de juvenili ætate, sicut Græcorum ἄνθος, ἀχμή, sexcenties apud poetas. Exemplorum nubem vide apud Klotzium ad Tyrtæum pag. 23-25. Handius revocat codicum et veterrimarum editionum lectionem: cui jocum sit viridissimo, etc. unde elicit: cui jocus viridissimo..., i. e. cui puella talis jocus est, non sedulo servatur. Vulgata quæ Handio displicet, mihi expeditior videtur, neque pessimum orationis nexum, quem suspicatur, inesse credo, si quidem quum sit non interpretor quia sit, ut ille, sed etiamsi puella sit. N.

ex antecedenti versu supplendum est sit. — Ut puella L. MS. et antiquissimæ tres editiones. Sit puella ob elegantem repetitionem (quam equidem non sentio), vel Sed puella conjecit Nic. Heins. in not. ad Cat. l. c. Si conjectura opus sit, mihi vide-

tur particula ah, quæ passim eximiæ rei admirationi inservit, admodum loco nostro accommodata esse. Infra Carm. LXI, 46: «Quis deus magis ah magis appetendus amantibus. »—Nihil mutandum videtur. Et hic sumitur pro et quidem. N. — Tenellulo delicat. hædo. Imitatus est Ovid. Met. XIII, 791, de Galatea quæ tenero lascivior hædo. Referenda autem est hæc comparatio partim ad teneritatem, partim ad protervitatem et lasciviam. Una igitur imagine expressit Noster, quod duabus in tali Galateæ descriptione Theocr. Idyll, XI, 20, άπαλωτέρα δ' ἀρνὸς, Μόσχω γαυροτέρα.

т5

16. Asserv. nig. dil. uv. cautius tractanda quam uva matura, unde levi motu acina defluunt. Nimirum virgo immatura est aspera, sed matura ad amoris lusus facilis et proclivis. Cæterum et alii poetæ hac comparatione ab uvis petita et ad puellas translata delectati sunt. Theocritus l. c. φιαρωτέρα όμφακος ώμᾶς. Horat. Od. II, v, 10: «Tolle cupidinem immitis uvæ. » — Uvæ nigerrimæ sunt maturæ. Rem unice illustrat locus Columellæ, qui ab interpretibus laudari debebat, libi XI, c. 2, 69, p. 758, edit. Gesneri: «Naturalis autem maturitas est, si quum expresseris vinacea, quæ acinis celantur, jam infuscata et nonnulla propemodum nigra fuerint.» Atque huc pertinet epigr. xv Philodemi in Analect. Vet. Poet. Græc. Brunckii, t. II, pag. 86: Οὔπω σαι Ludere hanc sinit, ut lubet, nec pili facit uni,
Nec se sublevat ex sua parte, sed velut alnus
In fossa Liguri jacet supernata securi,
Tamtundem omnia sentiens, quam si nulla sit usquam; 20
Talis iste meus stupor nil videt, nihil audit.
Ipse qui sit, utrum sit, an non sit, id quoque nescit.
Nunc eum volo de tuo ponte mittere pronum,
Si pote stolidum repente excitare veternum,
Et supinum animum in gravi derelinquere cœno, 25

καλύκων γυμνὸν θέρος, οὐδὲ μελαίνει Βότρυς ὁ παρθενίους πρωτοδολῶν χάριτας.»

17. Ludere, παίζειν in re venerea. Propert. II, xxv, 21. — Male Deoringius explicat in re venerea; pro glossemate malim: lascivire, puellari levitati indulgere. N.—Uni antique pro unius. — Plaut. Stich. V, 4, 49: « Uni animi sumus. » Terent. Andr. III, 6, 2: « nulli consilii » p. nullius, et « mihi solæ» p. soli Eunuch. V, 6, 3. N.

18. Nec se sublevat ex sua parte, scilicet ubi stipes ille semel jacet. Interpretes subodorati sunt nescio quam obscænitatem.

in paucis. Jacet separata Muret. superata vel seu parata in quibusdam. — Fossa Liguri ita appellata a possessore, cui nomen fuit Ligurius, ut jam suspicatus est Vossius. — Supernata, h. e. succisa, ut ducta metaphora sit ab iis, quibus in modum pernarum suillarum, femina excisa sunt.

20. Quasi pro Quam si vult Statius, reclamante editore Cantabrigiensi. — Usquam, id est, omnino nulla.

21. Merus stupor Passeratius ex

conjectura, male! — Talis iste stupor meus; proprie debebat esse qualis alnus..., Talis iste meus stupor; sed poetæ ad hanc diligentiam grammaticam non exigendi sunt. Meus stupor: eleganter Latini, quem deridendum propinare volunt, suum vocant. Phædr.VII, 32: «homo meus se in pulpito totum prosternit », ubi vid. Scioppius. — Stupor suaviter pro stupidus.—Sic pro scelesto homine scelus posuit, Terent. Eunuch. IV, 3, 3, et Plaut. Amph. II, 1, 7, Bacch. V, 1, 9, Mil. Glor. III, 2, 14; ac ad eam rem facit illud Mart. XI, 93: « Non vitiosus homo es, Zoile, sed vitium.» N.

22. Qui sit MSS. Stat. et Meleagri omnes. Is se quis sit vel Is se qui sit offert ingenium N. Heinsii.

23. Hunc eum volo Pal. Papyr. Hunc ego eum Comel.

24. Si pote, si fieri potest ut, etc.

— Vulgo apud Veteres pro potis
quoque pote datur: «Nec pote quisquam.» Ennius. N.

25. Supinum animum, languidum et jacentem. Juven. Sat. I, 66: «Et multum referens de Mæcenate supino.» — Gravi cæno, tenaci. Accommode ad hoc Tacit. Ann. I, 63. «Cætera limosa, tenacia gravi cæno.»

Ferream ut soleam tenaci in voragine mula.

26. Ferream ut soleam: nondum olim, uti nunc, equorum ungulis contra aspera, scruposa loca clavis suppingebantur soleæ ferreæ, sed nonnunquam tantum subligabantur ὑποδήματα quædam; id quod multis probare et contra Vossium, qui frustra nostræ ætatis soleas ferreas, quæ equis effigi solent, ex Xenophonte eruere atque hinc χαλκόπο-

δας Homeri equos illustrare conatus est, idoneis argumentis evincere studuit Gesnerus in Lexic. Rust. Rei rusticæ Scriptoribus apposito, cujus sententiæ subscribit Vesselingius ad Diod. Sicul. tom. II, p. 233, qui huc potius referendos putat ίπποὺς χωλεύοντας ἐξ ὑποτριβῆς [ὑπο τριβῆς ρτο ἐξ ὑποτριβῆς πανult Schweighæuserus] ex App. Mithrid. p. 371.

### CARMEN XVIII.

AD HORTORUM DEUM.

Hunc lucum tibi dedico, consecroque, Priape,

Arg. Priapo consecratur lucus in hoc haud dubie olim longioris carminis exordio, quod ab interitu vindicavit et Catullo tribuendum olim jam existimavit Terentianus Mauras in docto libello de Litteris, Syllabis et Metris inter Gramm. vet. p. 2444, cujus sententiam et alii deinde amplexi sunt, ut Marius Victorinus in Arte Gramm. p. 2598— 99, et Atilius Fortunatianus in Arte p. 2676. At Victorius in Var. Lect. XII, 3. Muretus ad h. l. et Scaliger ad Catalect. vet. Poet. non hoc tantum longioris carminis fragmentum, sed duo sequentia etiam in Priapum carmina quasi postliminio Catullo restituere conati sunt; quibus accedit Vossius, qui hæc ad calcem editionis suæ rejecit. Quod quidem ut a se impetrarent VV. DD. partim ludicro carminis genere ithyphallico, quo duo priora carmina com-

posita sunt, et quibus tertium constat puris iambis Catullianis, partim ipsa horum carminum suavitate et orationis elegantia, Catullo dignissima, inducti sunt. Nec incommode hæc tria poematia [quæ sive a Catullo sive ab alio poeta magno profecta sint, neminem certe legisse pænitebit] statim post carmen AD Coloniam, quum ob metri, tum ob argumenti similitudinem, conjunctim ab iis, quos sequimur, posita videntur. Leguntur autem hæc carmina inter Priapeia in Catal. vet. Poet. Scaligeri, cap. 85, in Priap. Scioppii, c. 86, et in Anthol. Vet. Lat. Poet. Burmanni Secundi lib. VI, 85, tom, II, p. 567, ubi præter ea, quæ jam Mureto et Vossio in Commentariis ad Catullum observata sunt, plura tam de incerto eorum auctore quam ipso carminis genere ithyphallico erudite dispuQua domus tua Lampsaci est, quaque silva, Priape Nam te præcipue in suis urbibus colit ora Hellespontia, cæteris ostreosior oris.

tantur, præcipue a Car. Andr. Duckero cujus ineditas, quæ huc spectant, observationes subjiciendas curavit Burmannus Secund. in Anthol. tom. II, pap. 574, qui, si cæteras hujus doctissimi interpretis in Catullum notas, quas in scriniis suis a Guilielmo Roellio acceptas servabat, publici juris fecisset, magnam apud Catulli lectores gratiam initurus fuisset. — Cæterum vix dubium est, quin auctor horum carminum, quicumque demum fuerit, ex græco quodam fonte hortulos suos rigaverit.

2. Si vera est lectio, de cujus integritate mihi nondum persuadere possum, sensus erit: Ubi propria nunc sedes et silva tibi dicata est, quemadmodum Lampsaci. Sed hoc durum et contra loquendi rationem videtur. Itaque pro qua et quaque legendum puto quoi et quoique ex antiquo scribendi more, de quo vid. carm. I, ad v. I, et sic tua pro tibi positum est ut sæpe. Domus Deorum est locus, quo maxime illi delectantur, et in eo sedem quasi suam figunt. Nympharum domus de antro apud Virgil. Æn. I, 168. Lampsacum est urbs Hellesponti teste Cicerone in Verr. I, 24, ubi Priapus vel natus vel nutritus credebatur. Vid. Schol. ad Apollon. Rhod. I, 932. — Quæ domus quæque silva in edit. Bipont. nescio qua auctoritate. Apud Terentianum

Maurum olim una voce mutilus versus legebatur « Qua domus tua Lampsaci est quaque Priape,», ut e Mureti et Achill. Statii adnott, intelligi potest.-Nonne etiam potuit errore librariorum qua pro quam recipi? quod si restitueris, nodus solvitur, subaudito in priore commate tam, ut fieri solet? Tam dedico tibi et facio tuum hunc lucum, quam tua est domus Lampsaci sita. N.

4. Ostreosior oris, ostreis enim omnis Hellesponti ora abundabat: præcipue tamén a Veteribus laudantur ostrea Abydena. Virg. Georg. I, 207, cf. Vineus ad Auson. p. 603 edit. Toll. Priapus autem Hellespontiacus [ut vocatur a Virg. Georg. I. 207. ] fortasse navigationis causa, cui præesse credebatur, cultus fuit in Hellesponti litoribus. Exstant enim manifesta apud Græcos vestigia, ubi Priapus navigationis præses apparet. Sic ille apud Leonidam Tarentinum in Anal. Poet. Græc. Brunckii epigr. LVII, t. I, p. 235, navigationem vernali tempore instituendam indicens addidit v. 7, 8: Ταῦθ' ὁ Πρίηπος έγων ἐπιτέλλομαι, ό λιμενίτας, Ω' νθρωφ' ώς πλώας πασαν έπ' έμπορίην. Conf. Antipat. Sidon, epigr. xxxvII, in Anal. V. P. Gr. Brunckii t. II, p. 16. Colebatur etiam Priapus Αιγιαλίτης a piscatoribus; conf. Mæcii epigr. vii et viii, in Analect. Poet. Græc. t. II, pag. 238.

### CARMEN XIX.

#### HORTORUM DEUS.

Hunc ego, juvenes, locum, villulamque palustrem, Tectam vimine junceo, caricisque maniplis, Quercus arida, rustica conformata securi Nutrivi, magis et magis ut beata quotannis: Hujus nam Domini colunt me, Deumque salutant, Pauperis tugurii Pater filiusque\*

ARG. Priapus, fœcunditatis in agris auctor, fidum se profitetur custodem pauperis villulæ, a cujus dominis, patre et filio, summa pietate colebatur. Enarratis igitur, quibus quotannis ab illis mactetur, muneribus, monet sub fine pueros, ne quid furtiva manu ex eo agro auferant, sed ad vicinum potius ditioris domini agrum pergant, ubi Priapus ejusmodi furunculos non adeo curet.

2. Tectam vim. junc. etc. Casas enim vel tuguria varii generis frondibus contegere solebat rudis antiquitas. Tibull. II, 1, 39, 40: «Illi (ruris Dei) compositis primum docuere tigillis Exiguam viridi fronde operire domum.»—Carex commune junci genus videtur (Riedgras); acuta vocatur apud Virgil. Georg. III, 231. Cum genista jungitur apud Pallad. de Re Rust. I, 22, p. 876, edit. Gesneri.

3. Confomata vult Salm. ad Solin. p. 181, repugnante Vossio, cujus lectio fomitata ex antiqua formidata conficta non minus displicet. — Quercus ar. rust. conf. sec. suave et eleganter: Ego, qui ex que cu arida effictus et configuratus sum securi

rustica. — « Olim truncus eram, etc. » Hor. Serm. I, 8. « Nam veneror seu stipes habet, etc. » Tib. I, 1, 11. N.

4. Nunc tuor magis Scaliger; nutrio pro nutrivi tacite recepit Vulpius. — Nutrivi, auxi et beavi fœcunditate. Eodem plane sensu nutrire de Cerere dicitur apud Horat. Od. IV, 5, 18: Nutrit rura Ceres; ubi, quum elegantem hujus verbi significationem non concoquere posset Bentleius, more suo turbas dedit, ad quem refutandum hic ipse Nostri locus a clariss. Jani laudari debebat.—Ut beata quotannis scil. esset, h. e. quolibet anno meliori conditione gauderet. Frustra damnat Handius hanc Mureti interpretationem. neque evincit verbum esset non potuisse commode ab autore omitti. Turbat, non sanat versum, hac proposita correctione: nutrivi magis et magis, et beata quotannis. Quo rectius versus constet, forte reponendum quæ pro ut; nam creticum tertius locus sibi poscit. N.

6. Filiusque. Sic in plerisque editionibus, deficiente ultima voce, hic versus exhibetur. Quam quidem lacunam ex ingenio supplere studuerunt Scaliger et Vossius, quorum

Alter, assidua colens diligentia, ut herba Dumosa, asperaque a meo sit remota sacello; Alter, parva ferens manu semper munera larga. Florido mihi ponitur picta vere corolla Primitu', et tenera virens spica mollis arista; Luteæ violæ mihi, luteumque papaver, Pallentesque cucurbitæ, et suave olentia mala; Uva pampinea rubens educata sub umbra.

13. Uvæ autemvel maxime ad traille tentabat filiusque coloni, hic filiusque tenellus. Et mihi succurrebat patronum, quod non incommode referri potest ad pauperis tugurii. Sed de Priapo apud Virgil. Eclog. VII, 34, « custos es pauperis horti.» Sed rectius fortasse intactas plane ejusmodi in poetis relinquimus lacunas. Paup. tugurii, inde colorem duxisse videtur Virg. Eclog. I, 61, « Pauperis et tuguri congestum cespite culmen. » — Pater filiusque. Fere similem Tibullus imaginem adumbravit, I, 10, 19-24. N.

7. Sensus est: alter me veneratur, dum assidua diligentia ita colit curatque meum sacellum, ut illud ab omni dumosa asperaque herba remotum et purgatum sit. Suspecta mihi olim videbatur lectio colens ob ingratam repetitionem ejusdemverbi ex versu 5, et hinc pro colens legendum esse putabam cavens, sed nunc vix opus videtur hac mutatione.

9. Alter, parva manu ferens usque munera larga ex ementione Dorvillii, quem laudat Burmannus Secundus in Anthol. ad h. l. sed magis arridet Schraderi to semper metri causa in sæpe mutantis correctio, suarum Observ. lib. II, c. I, pag. 12, 11.—Nobilissima hujus versus sententia est: munera parva, quæ quis pio animo offert suo se metiens modulo, sunt magna et Diis gratissima. Hinc Tibull. I, 1, 21. « Tunc vitula innumeros lustrabat cæsa juvencos: Nunc agna exigui est hostia magna soli. »—Ad rem facere allatum exemplum non videtur, namque Tibullus non benignitatem Deorum parva munera magni æstimantium, sed agri paupertatem, cui vel munuscula magno constant, expressit. N.

10. Picta corolla, variis floribus distincta, ut pictæ volucres.

11. Primitu', quamprimum florum copia fit. Vid. de hac antiqua voce Nonium Marcel. p. 154.

12. Lacteumque papaver apud Vietum et Aldum. Sed luteum papaver et infra dicitur LXI, 195. Eadem harum vocum permutatio apud Mart. III, 58, 22, ubi alii pro lactei vernæ malunt lutei.

14. Uva pamp. sub umbra educ. maturitatem nacta: eleganter enim herbæ vel fruges educari dicuntur, quæ tam aeris temperie foventur commoda, quam cura, cultu, et cæteris, quibus ad maturitatem perveniant, alimentis et subsidiis fruuntur. Sic infra LXII, 41 et 50, in Lusibus LII, 15; Tibuli. I, 1, Sanguine hanc etiam mihi (sed tacebitis) aram Barbatus linit hirculus, cornipesque capella; Pro queis omnia honoribus hæc necesse Priapo Præstare, et domini hortulum, vincamque tueri. Quare hinc, o pueri, malas abstinete rapinas. Vicinus prope dives est, negligensque Priapus. Inde sumite, semita hæc deinde vos feret ipsa.

hendam maturitatem opus habent umbra pampinea. Hinc Virgilius in Eclog. VII, 58, de vitibus nimio æstu exsiccatis, «Liber pampineas invidit collibus umbras». Rubens uva: Horatio, ubi de iisdem Priapo offerendis muneribus sermo est, dicitur certans purpuræ, Epod. II, 20.

15. Pro hanc aram, quod eleganter conjecerat Muretus, corruptam lectionem hæc arma, revocavit Vossius, haud dubie obloquendi studio abreptus; nostram lectionem defendit Burmnannus Sec. in Anthol. ad h. l. — Jacebitis pro tacebitis vitiose in Sciopp, edit. et Bipont. legitur. - Sed tacebitis, favebetis linguis. Silentium igitur Priapus imponit pueris de sacris suis, tanquam de magni cujusdam Dei mysteriis. Vulpius trahit ad impura flagitia, quæ in sacris Priapeiis committi solebant, nec evulgari debebant. Sed de his nihil jam viderant pueri. Muretus refert ad leg. XII, Tabularum, per quas sacra facere peregrinis Deis, nisi qui publice adsciti essent, non licuerit. Sed spectat fortasse hoc impositum silentium non nisi ad immolatas Priapo hostias, quem honorem majores tantum Dii sibi vindicabant.—Nec probari potest Livineii, quem Doeringius secutus est, sententia, majoribus tantum Diis hostias mactare licitum fuisse;

Vossius contra eam Petronii locum excitat, in quo Polyænus hircum et porcellum Priapo vovit. Sed Priapus nihil aliud dicit h. l. quam hæc: «Tacebitis, ne invidi audiant, nequis malus invidere possit, quum me, Priapum pauperis domini, tanta pietate cultum, meque in custodiendo ac nutriendo agro gratum videat. » Hæc Handius Sanguine Diis rusticis litabatur, teste cum multis aliis Tibullo I, 21-24. N.— Linit sanguine aram, imbuit: Theocrit. epigr. 1, 5, Βωμὸν δ' αίμάξει κεραὸς τράγος. Cf. Carmen Petron. in Priapum, cap. 133.

16. Barbarus hire. male in aliis ed. 17. Hoc necesse perperam in quibusdam.

19. Manus abstinete rapinis citra necessitatem correxerat Eggelingius, teste Burmanno Sec. in Anth. ad hunc locum.

20. Negligensque Priapi conjicit N. Heins. in not. ad Catull. p. 638. Quidni? negligensque Priapum. — Nihil agunt Nic. Heins. et Doering. quum sanum locum sanare laborant. N. — Negligens Priapus, indulgens, minus severus erga fures.

21. Inde sumite: Vulpius commode laudat Tib. I, 1, 34. Hæc ipsa; semita δεικτικῶς. Deinde, h. e. dehinc, abinde, ut apud Sallust. Jugurth. XIII, 4, ubi vid. Cortius.

# CARMEN XX.

HORTORUM DEUS.

Ego hæc, ego arte fabricata rustica, Ego arida, o viator, ecce populus Agellulum hunc, sinistra, tute quem vides. Herique villulam, hortulumque pauperis Tuor, malasque furis arceo manus. Mihi corolla picta vere ponitur; Mihi rubens arista sole fervido;

Arg. Argumentum hujus carminis a superiore non nisi carminis genére iambico differt, adeo ut Catullus, si auctor horum carminum sit, ingenium suum in simili re diverso modo exercuisse videatur. Purissimum castigatissimumque jure hoc carmen vocat Brouckhusius apud Burmannum Secundum in Anthol. t. II, p. 67; nec indignum illud habuit quod multo studio, quale tum fervebat inter viros doctos, totidem iambis puris græce redderet Josephus Scaliger, ad hoc carm. in Catal. Vet. Poet.

- 1. Ego ecce conjectat Heinsius in not. ad Catull.
- 3. Sinistra, e regione agelli ad sinistram sita, exponit Muretus. Quod quam durum sit, quum ob alterum epitheton arida, quod jam appositum est to populus, tum ob vere sinistram hujus epitheti locationem post Agellulum hunc, quilibet, opinor, sentiet. Ut nunc legitur locus, sinistra ob metri rationem rullo modo potest esse casus sextus. Sed sive cum Mureto sinistra ad po-

pulus referas, sive cum Livineio accusativum pluralem pro adverbio positum esse statuas, durissima semper manet hæc lectio: Scaliger ad Atyn Catulli 13, pro sinistra tute volebat sinistera ante. Certe vix ulla paullo leniori ratione sanari posse videtur hic versiculus, quem tanquam in re desperata audacter ita diffingere et in ordinem redigere tentaham, Agellulum, ad sinistram abinde quem vides. - Hanc lectionem ex ingenio nimis audacter Doeringius proponit, neque recte desperatum locum pronuntiat, quem haud inepte Muretus explicuit. N.

5. Tuor pro tueor, verbum Lucretianum. Tueor, Aldus et Victorius. Malasque manus h. e. nocivas, perniciosas. Cf. Tibull. III, 5, 20, et Virg. Eclog. III, 11. Ipse fur simpliciter dicitur malus apud Martial. VI, 49, 7.

6. Hujus versus triumque sequentium, qui sententiæ tenorem interrumpunt, interpolationem haud immerito Handius suspicatur. N.

7. Rubens arista: elegans epithe-

Mihi virente dulcis uva pampino;
Mihique glauca duro oliva frigore.
Meis capella delicata pascuis
In urbem adulta lacte portat ubera;
Meisque pinguis agnus ex ovilibus
Gravem domum remittit ære dexteram;
Tenerque, matre mugiente, vaccula
Deum profundit ante templa sanguinem.

ton, quod adumbrat colorem, quem referunt aristæ solis radiis percussæ.

— Sole fervido, æstate.

8. Virente pampino, autumno.

9. In aliis: «Mihi glauca dura cocta oliva frigore. » In Aldinis: «Mihi glauca duro cocta oliva frigore »; in quibusdam veteribus: « Mihi glauca duro oliva frigore, » Fortasse cocta fuit glossa τοῦ glauca et sic in textum irrepsit. Quamquam enim oliva duro frigore cocta de maturitate, quam hieme contrahunt olivæ, non inepte explicari possit, tamen, quum hæc ipsa lectio puros iambos, e quibus hoc carmen constat, turbet, non admittenda videtur ; nihilominus legi jubet Vossius: «Mihi glauca duro oliva cocta frigore.» — Duro frigore, hieme. — Oliva glauca: color glaucus est colori viridi affinis et albore quodam permixtus (gründlich). Idem epitheton et alii poetæ addere solent olivis, ut Claud. in Eutrop. II, 271, et Stat. Thebaid. II, 99. Cæterum confer Carmen LXXXIV, in Lus. apud Burm. Secund. in Anthol. p. 567, ubi pari modo Priapus recenset munuscula singulis anni tempestatibus sibi oblata.

10—11. Versus ornatissimi pro vulgari: capella lasciva in pascuis, quibus præsum, adulta inde in urbem ducitur. — Adulta lacte ubera, distenta, tumida et plena lacte. — Confusa orationis structura, si meis pascuis referas ad adulta. Statuendum: Delicata capella portat ex meis pascuis, etc.

10

15

13. Grav. dom. rem. ære dext. aperta est imitatio Virgilii Eclog. I, 36: « Non unquam gravis ære domum mihi dextra redibat. » Ex codem fonte hausit auctor Moreti vers. 81. Plura exempla vid. apud Burm, in Anthol. ad h. l.

14. In aliis teneraque, quod servavit Vossius. Sed Muretus, ut metri rationibus consuleret, dedit et propugnavit nostram lectionem tenerque fœminini significatione, quod admodum durum, nec confirmari posse videtur exemplis in hanc rem abillo allatis; carent enim illa terminatione fœminini. De pauper autem quod addit, non multum eum juvat locus Terentii IV, 6, 3, ubi lectio paupera in disceptationem adhuc vocatur. Magis igitur arridet elegans conjectura Dorvillii, quam profert Burm. Sec. in Anth. Tenella, matre.

15. Profundit sanguinem, cadit, mactatur hostia, eadem elegantia dictum, qua in Carm. sup. v. 15, aram linit. — « Illius aram Sæpe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. » Virg. Buc. I, 8.

Proin', viator, hunc Deum vereberis,
Manumque sorsum habebis. Hoc tibi expedit;
Parata namque crux, sine arte mentula.
Velim pol, inquis: at pol ecce, villicus
Venit: valente cui revulsa brachio
Fit ista mentula, apta clava dexteræ.

17. Manumque sorsum habebis, h. e. continebis, non ad furtum extendes: nam in promptu est mentula sine arte, non affabre sed temere ex ligno excisa. Crux tanquam instrumentum supplicii, a furibus sumendi; nam servi furaces apud heros severiores pænam in cruce luebant, quæ pæna jam respicitur. Cf. Lipsius de Cruce.

19, sq. Sensus: Profecto non ingrata hæc mihi pæna erit, inquis; at erit hercle, nam, secus ac puta-

veras, illa in te exercebitur. Ecce jam venit villicus, qui mentula ista, valente brachio evulsa, commode utetur clavæ loco, qua bene te mulctatum det. — Admirentur, si velint, hæc carmina, vereque Catulliana prædicent: ego difficile mihi in animum inducam idem argumentum ter a Catullo tractatum; libentius crediderim hoc ipsum ad præcedentis exemplar alia manu compositum. Desunt in multis codd. hæc tria priapeia. N.

# CARMEN XXI.

AD AURELIUM.

# AURELI, pater esuritionum,

Ang. Venerem non semper sine Cerere frigere, exemplo suo probavit Aurelius. Quamquam enim ille cum summa rerum inopia et esuritione conflictatus dicitur, tantum tamen abfuit, ut fame victus alia omnia quam libidinis explendæ nutrimenta quæreret, ut potius quovis modo Catulli puerum ad amorem pellicere machinaretur. Salse igitur Poeta perfricat hominem famelicum, a quo præcipue ne puer csurire et sitire discat, veretur,

eumque prius, quam puerum, cui frustra nectat insidias, attrectaverit, a se ipso tactum iri inrumatione, monet. — Comparetur inprimis cum nostro imitatio Martialis ad Mamurianum, I, ep. 93.

1. Pater esuritionum: proprie convivii vel cœnæ dominus venerabili nomine patris insigniri solebat, ut apud Horat. Satir. II, 8, 7. Sed ridicule vocatur Aurelius pater esuritionum, ubi, quod Terentius ait, ex hesterno jure panis ater voratur.

Non harum modo, sed quot aut fuerunt,
Aut sunt, aut aliis erunt in annis,
Pædicare cupis meos amores;
Nec clam: nam simul es, jocaris una,
Hæres ad latus, omnia experiris.
Frustra: nam insidias mihi instruentem
Tangam te prior inrumatione.
Atqui, si id faceres satur, tacerem.
Nunc ipsum id doleo, quod esurire
Ah! meus puer, et sitire discet.

- 2. Non harum modo: similiter infra XXIV, 2, 3. — Multo difficilius hic quam in Carm. XXIV, harum explicaveris: namque, in illo, to harum opponitur tantum futuri præteritique temporis mentioni aut fuerunt, Aut posthac aliis erunt in annis. Sed, in hoc loco, aut sunt valde sensum impedit. Handius non harum modo sic interpretandum esse censet: Non solum in conviviis quæ apud Aurelium aguntur. Illam vero solutionem latinitatis indoles non comprobat, quæ cum tali sensu, istarum reposcit. Harum, si cum aut sunt comcomponendum est, velim interpretari: quæ hic, Romæ, ubi sumus, habentur. Et vo aut sunt subjiciam: ubicumque loci. N.
- 5. Nam simul exjocaris una Hærens ad latus in lib. MSS. Nam simul, et jocaris Muretus et Statius. Nam simul consuescis et conversaris cum illo. Statim ac ilum convenisti. N.
- 6. Hæres ad latus: nota locutio in amoribus. Vid. Brouckhus. ad Tibull. I, 6, 26.— Omnia experiris Frustra; male interpungit Muretus. Experibis in antiquis codicibus testante et probante Mureto.

- 7. Frustra; irrito plane studio, nam dum puerum meum libidine polluere cogitas, prior ego ipse te polluam libidine. Tangere est verbum nequitiæ. Propert. II, 34, 9: «Lynceu, tune meam potuisti tangere curam. » Cf. Hor. Sat. I, 2, 45; Mart. I, 93, 2. Hinc intacta puella, casta et indelibata.
- 8. Prius L. MS. eadem lectionis varietas exercuit V.V. D. D. ad Tibull. I, 4, 32, ubi vid. Illustrissimus Heyne in Obs. p. 39, edit. nov.
- 9. Atque id si effinxit Stat. ex corrupta lectione Atqui ipsi faceres in MSS. Atqui tacerem, si id faceres satur (ich wollte gern nichts sagen), stimulat enim Κύπρις ἐν πλησμονή. Inf. XXXII, το et seq.: «Nam pransus jaceo, et satur supinus Pertundo tunicamque, palliumque.» Mart.l.c. v. 14, Denique pædica, Mamuriane, satur
- est lectionis discrepantia. Næ meus puer Muret. Me me puer in MSSC. Stat. unde Me meus legendum putat Statius. Ah me me puer Scaliger, quam lectionem recepit etiam Bipont. Meus me puer Commel. membr. quod assensu suo comprobavit Vos-

Quare desine, dum licet pudico; Ne finem facias, sed inrumatus.

sius. Sed sic contra omnem loquendi consuetudinem discet pro docebit positum est. Meus mi Meleager. Ne ...meus Passeratius ad formam ne... funera, infra, LXIV, 83. Meus jam puer Cantabr. Ah! meus puer Vulpius, quam quidem lectionem, dum melior deerat, in textum recepimus, licet et illa metro laboret et trochæum pro spondæo ab initio habeat (Errat Doeringius, dum putat non posse in hunc locum trochæum recipi. Fere basis variatin omni versu. N.) Meusmet puer Gotting. haud dubie ex edit. Corradini de Allio. Una meus puer inepte contra omnes metri leges tentat Heinsius in not. ad Catull. Quantum equidem sensu meo assequi possum, istæ fere omnes, quas recensui, lectiones vel sensum turbare, vel metri rationibus adversari videntur. Si legere mecum ex conjectura liceat : A te mox puer, vel Mox tecum puer, omnis difficultas remota et tam sensui quam metri rationibus consultum videtur. Sed non ausim ita corrigere poetas. — Handius longe omnium hic conjiciendo felicissimus, qui epitheton pueri pulchri et venusti desiderari putat, et Mellitus vere Catulliano genio consentaneum (vid. Carm. V) reponit, dum hoc verbum in codice, e quo alii descripti, obliteratum, et a librariis, ne lacuna existeret, superstites literas me duplicatas fuisse opinatur, et sic restituit quod esurire Mellitus puer et sitire discet. N.

desine, dum licet, pudicus, Ne sinem facias, sed inrumatus; vel: Quare desine, dum licet pudico, Ne sinem facias, sat inrumatus. Heins. in not. ad Catullum vult: et inrumatus, male! Notanda h. l. vocis pudicus significatio, quæ ad corpus, non ad animum attinet, i. e. a turpi contactu integer. N.

13. Ne finem facias, sc. non amplius pudicus et castus, sed inrumatus, corruptus.

### CARMEN XXII.

AD VARRUM.

Suffenus iste, Varre, quem probe nosti, Homo est venustus, et dicax et urbanus, Idemque longe plurimos facit versus.

ARG. Suffenum, hominem vanum et ineptum ridet, qui, quum bellus et urbanus videri vellet, non solum in verbosa quadam garrulitate et aliis frivolis et ventosis artibus elegantiæ gloriolam aucupabatur, sed, ut esse solet ejusmodi hominum furor, ex sacris quoque Musarum campis calamistratæ et unguentis diffluenti fronti olivam decerpere quærebat. Hoc igitur furore abreptus, facili negotio, et, ut Venusinus canit, stans pede in uno innumeros fundebat versus; et hos lepidos ingenii partus, sicuti boni parentes tenellos filiolos, tanto amore deosculabatur et tam sollicite paterna quasi cura fovebat, ut nulli sumptui parcens quovis ornamento externum splendorem illis conciliare studeret. — Sed in iisdem egregie stultissimi auctoris imago expressa fuit, adeo rus et agrestes mores redolebant versus ab omni venustate et urbanitate alienissimi. — Dum igitur Catullus in hac ridicula Suffeni φιλαυτία describenda occupatur, repente in versu 18 ab aliorum vitiorum contemplatione ad se redit, et, suo ipsius animo diligentius excusso, neminem vitiorum expertem, immo quemlibet, in quocunque demum φιλαυτίας genere sit, Suffeno quodam modo similem esse pronunciat. Qua quidem nobilissima et honestissima conversione quantum dignitatis accedat huic carmini, suus quemque sensus docebit.

1. Fuffenus mavult Muretus. Pari modo apud Livium I, 23. Mettus Fuffetius non Suffetius legendum esse contendit Drackenborch. quem vide et quos ibi de hac scribendi ratione laudat t. I, p. 98. — Vare in plurimis editt.

2. Homo venustus; (Stutzer, galant homme.)cf.ad Carm. III, 2.—Dicax, qui multus et copiosus est in serendis sermonibus, idem paullo post dicitur scurra v. 12. Urbanus qui comitate, suavitate, sale et dicteriis auram populi captat, et cultioris vitæ concinnitatem præ se ferre studet. Passim autem apud Veteres urbanus cum scurra consociari solet, quia ambitiosa urbanitatis affectatio plerumque cum scurrili quadam dicacitate conjuncta est. Plaut. Mostell. I, 1, 15: «Tu urbanus vero scurra, deliciæ popli, Rus mihi tu objectas? » Cf. Hor. Epist. I, 15, 27, 28, et Gronov. ad Plaut. Trinum. I, 2, 165.

3. Id. long. plur. fac. vers. ut solent pessimi quique poetæ, quemlibet cum Crispino apud Horat. Sat. I, 4, 16, ad certamen provocantes:

Puto esse ego illi millia aut decem, aut plura Perscripta: nec sic, ut fit, in palimpsesto Relata; chartæ regiæ, novi libri, Novi umbilici, lora rubra, membrana Directa plumbo, et pumice omnia æquata.

« videamus uter plus scribere possit. » Cf. Hor. Sat. I, 9, 23 sqq.

5. Nec sic, ut fit, in palimps. rel. nec apparent ejus versus, quemadmodum apud alios poetas, in palimpsesto, sed in chartis regiis, etc. Palimpsestus fuit charta pergamena, in qua, quod scriptum est, deleri et eradi poterat. Vid. Schwarz. de Ornament. lib. p. 25, ed. Leuschneri. Magis autem arridet Heinsii lectio releta [vid. not. sq.] hoc sensu : nec delere et emendare solet versus in palimpsesto, ut alii poetæ. Sapienter enim præcipit Horatius Sat. I, 10, 72, «Sæpe stilum vertas, iterum, quæ digna legi sint, Scripturus. »

6. Pro relata eleganter rescribendum esse suspicatur releta (a leo, levi) Heinsius, not. ad Cat. nam, si vulgatam tenemus, dicendum potius erat relata in palimpsestum — Merito Handio improbatur, quæ nimium Doeringio placet, Heinsiana correctio. Neque quidquam mutandum; siquidem in palimpsesto referre æque ac in palimpsestum latine dicitur. Cic. ad Att. VII, 3, in codice relatum. Ita vulgo referre pro scribere. N. — Chartæ regiæ Charta regia est macrocolon, membrana longior : nos, Royal-papier. Vid. Grævius ad Cic. Att. XIII, 25; XVI, 3; cf. Schwarz. lib. I, p. 24.—Novi libri intellige involucra et tegumenta liborum. De modo compingendorum apud Veteres librorum fuse ad hunc locum disputat Vossius. — Novi umbilici: umbilicus fuit bacillus teres, extremæ voluminis oræ eo consilio impactus, ut volumen ei circum volveretur, cujus eminentes utrimque partes, auro, argento vel alio metallo præmuniri solitæ, vocabantur cornua. Ov. Trist. I, 1, 8, cf. Ill. Heyne ad Tib. III, 1, 13.—Lora rubra, corrigiæ, quibus Veteres in colligandis constringendisque voluminibus usi sunt. Vid. Schwartz. l. l. p. 88,89. — Membrana directa plumbo, h. e. versus in membrana diligenter ad lineas parallelas plumbo ductas directi et exarati sunt. Vid. de hac re præter Vossium ad h. l. Salmasius ad Solin. p. 917. Schwartz. l. l. p. 33, et Funccius de Scriptura Veterum, p. 136. Græcis vocabatur hic stilus plumbeus vel tenuis illa, ut vult Salmasius, e plumbo lamina, παράγραφον, et Latinis recentioribus præductal. Paul. Silentiarius epigr. L, in Anal. Vet. Poet. Gr. t. III, 87, ed. Brunck. ita describit hoc instrumentum plumbeum, Γυρὸν χυανέης μόλιβδον σημάντορα γραμμής. Etiam Julianus Ægyp. ep. X, t. II, p. 495, hoc modo: Ακλινέας γραφιδεσσιν ἀπιθύνοντα πορείας Τόνδε μόλιβδον, etc.

8. Detecta plumbo Statt. MSC. desecta plumbo exempl. Mediol. et antiquiss. tres editt. derecta pro directa nonnulli. — Pumice omn. æq. Vid.

ad Carm. I, 2.

Hæc quum legas, tum bellus ille et urbanus Suffenus, unus caprimulgus, aut fossor Rursus videtur: tantum abhorret, ac mutat. Hoc quid putemus esse? qui modo scurra, Aut si quid hac re tritius, videbatur, Idem inficeto est inficetior rure, Simul poemata attigit: neque idem unquam Æque est beatus, ac poema quum scribit; Tam gaudet in se, tamque se ipse miratur.

9. Tum bellus. Lepide et graphice depingit bellum hominem Mart. III, 63, in Cotilum: «Cotile, bellus homo es: dicunt hoc, Cotile, multi. Audio: sed quid sit, dic mihi, bellus homo. Bellus homo est, flexos qui digerit ordine crines: Balsama qui semper, cinnama semper olet; Cantica qui Nili, qui Gaditana susurrat; Qui moyet in varios brachia volsa modos. » Cætera, si lubet, apud ipsum vide. Ille cum emphasi quadam notat aliquem jam per se satis notum. Vid. Brouckhus. ad Tibull. I, 4, 19.

et quantus quantus est. Caprimulgus proprie, qui capras mulget. — Frustra, ut opinor, laborat Handius et argutatur voce unus explicanda, et male Vulpium damnat, qui exponit: quidam caprimulgus. Idem unus quod aliquis apud Plaut. Aulul. I, 1, 38, Stich. IV, 1, 32, et Cic. ips. loc. quem Handius ut huic voci vim emphaticam adderet, attulit (de Orat. I, 29 « qui sicut unus pater milias his de rebus loquor. » N.

scil. ab illa, quam præ se ferebat, urbanitate. Mutat, h. e. mutatur: sæpiuscule enim hoc verbum odde-

τέρως usurpatur. Præter Vulpium ad h. l. vid. Cort. ad Sallust. Bell. Jugurth. XXXVIII, 10, et quos laudat Drackenb. ad Liv. III, 10, t. I, p. 577.

12. Qui modo scurra, facetus et dicax.

13. Si quid hac re tristius perperam in antiqq. quibusdam ed. — Handio non assentior qui restituere tristius conatur et prave detorquet Catulli sententiam. Sed neque Doeringio neque aliis concesserim hac re subjungendum comparativo. Quin subaudis in, et ita constituis: si quid tritius, usu edoctum magis, in hac re, sc. arte lepide et facete loquendi. Ita Ovidius voculam in omisit: «totidemque plagæ (in) tellure premuntur. » Metam. I, 48. N. — Aut si quid hac re tritius, eleganter: aut si quis magis adhuc scurra urbano tritus et subactus quasi est in loquacitate. Scurra autem honestiori illo sensu, quem primum habebat, interpretandus videtur. — Cf. Plaut. Epid. I, 1, 13, Most. I, 1, 14, Trin. I, 2, 165. Curcul. II, 3, 17. N.

15. Simul, simul ac, ut sexcenties. 17. Tam gaudet in se. Commode laudant Horat. Epist. II, 2, 107: « Gaudent scribentes, et se veneranNimirum idem omnes fallimur; neque est quisquam, Quem non in aliqua re videre Suffenum Possis. Suus quoique attributus est error; Sed non videmus manticæ quod in tergo est.

tur, et ultro, Si taceas, laudant quidquid scripsere, beati.»

18. *Idem fallimur*, h. e. eadem vel simili re.

20. Suus quoique attributus error. Similiter Propert. II, 22, 17. «Unicuique dedit vitium natura creato.» Cf. Hor. Sat. I, 3, 68. 21. Manticæ quid in nonnullis legitur.—Sed non vid. mant. qu. in tergo est. Respicitur notissima illa fabula Æsopi de duabus peris, quam tractavit etiam Phædr. IV, 9, cf. Pers. IV, 23, Hor. Sat. II, 3, 299, et quem laudat Vulpius, Seneca de Ira II, 28.

# CARMEN XXIII.

AD FURIUM.

Furi, quoi neque servus est, neque arca, Nec cimex, neque araneus, neque ignis; Verum est et pater, et noverca, quorum Dentes vel silicem comesse possunt; Est pulchre tibi cum tuo parente, Et cum conjuge lignea parentis.

Nec mirum: bene nam valetis omnes,

Arg. Furius, quum summis rerum angustiis laborans et durissima quæque paupertatis incommoda perpetiens, centum sestertia ad melioris vitæ fructum sibi optasset, enumeratis variis paupertatis commodis, salse, ut luderet hominem famelicum Poeta, ab hoc temerario voto revocatur. Comparandus omnino cum nostro est Martial. XI, 32.

1. Arca, ubi pecunia servatur. Cf. Ramiresius de Prado ad Martial. I, 77, 5.

2. Nec cimex de lectulo, quod plenius Martial. l. c. v. 1, «nec tritus

cimice lectus»; dixit.—Neque ignis, de foco. Idem ibid. «nec toga nec focus est.»—Notandum est hoc loquendi genus, nec cimex, nec araneus, pro nec lectulus, ubi cimices, nec domus, ubi araneæ habitant.

5. Est pulchre tibi cum tuo par. Felicem et beatam vitam in hac rerum tuarum conditione vivis cum par. etc.

6. Conjux lignea, h. e. arida, exsucca. Cf. Luc. IV, 1155; eodem sensu senem illum apud Terent. dici aridum puto, Heaut.III, 2, 15.

7. Bene nam valetis omnes Quem ad

Pulchre concoquitis, nihil timetis,
Non incendia, non graves ruinas,
Non facta impia, non dolos veneni,
Non casus alios periculorum.
Atqui corpora sicciora cornu,
Aut, si quid magis aridum est, habetis,
Sole, et frigore, et esuritione.
Quare non tibi sit bene ac beate?
A te sudor abest, abest saliva,
Mucusque, et mala pituita nasi.
Hanc ad munditiem adde mundiorem,
Quod culus tibi purior salillo est,
Nec toto decies cacas in anno;
Atque id durius est faba et lapillis,
Quod tu si manibus teras, fricesque,

iocum laudant Hor. Sat. II, 2, 70.

10. Non facta imp. furta, vel cædes hominum improborum.

esse aliorum periculorum, sed hæc epithetorum permutatio (hypallagen nuncupant Grammatici), poetis latinis est frequentissima. Casus subitorum periculorum dicit Cicero in Epist. ad Famil. VI, 4, ubi vide, quæ ad hoc carmen observat Victorius.

bus libris Maffei repererat, unde ipse legendum putabat *Ut qui*, reclamante Vossio.— *Atqui*. Referenda hæc particula videtur inprimis ad v. 9, ut sit: Non incendia timetis, quum tamen corpora cornu sicciora habeatis, quæ facillime flammam concipere posse videntur. Aliter nexus orationis ægre apparet. Cl. Vossius atqui explicat et certe; sed nec hoc quadrare videtur, nisi mavis atqui

explicare: porro, huc accedit quod. Sed in hac significatione nuspiam hanc particulam me legere memini. Corpora sicca plerumque gaudent salubritate, quia siccitas oritur e continentia, laboribus, et exercitationibus. Cf. Cicero Tuscul. V, 34, et Xenoph. Cyropæd. I, 2.

**1**5

20

17. Mucusque et mala pit. Mucus et pituita ita inter se differunt, ut ille de crassiori, hæc de liquidiori nasi excremento dicatur.

19. Purior salillo. Mira quadam puritate salem tractare solebant Veteres et præ cæteris vasis præcipue salinis nitorem et splendorem conciliare. Vide, quæ in hanc rem collegit Meursius ad Lycophr. v. 135, ubi sal ἀγνίτης πάγος vocatur.

20. Nec toto decies. Imitatus est Martial. lib. XII, 56, 1.

21. Lupillis præter necessitatem legendum esse censebant Guilielmius et Hottomannus.

Non unquam digitum inquinare possis. Hæc tu commoda tam beata, Furi, Noli spernere, nec putare parvi; Et sestertia, quæ soles, precari Centum desine, nam sat es beatus.

25

26. Quæ soles scil. precari. Desine precari, voto tibi exposcere, optare. Quisquis ingenium Catulli

diligit, eum non potest non pænitere, quod musam venustissimam tanta spurcitie collutulet.

# CARMEN XXIV.

#### AD JUVENTIUM PUERUM.

O qui flosculus es Juventiorum, Non horum modo, sed quot aut fuerunt, Aut posthac aliis erunt in annis, Mallem divitias mihi dedisses

ARG. Cum Juventio, egregio gentis suæ ornamento, expostulat, quod homini misero et inopi (haud dubie Furio) florem ætatis suæ attrectandum dederit, cujus egestati, utut illam excusare tentet, consulere potius debebat stipe et pecunia. Cum superiori hoc carmen conjungendum esse parum probabiliter statuit Heinsius in notis ad Catull. p. 639.

1. O qui flosculus es; egregie in gente tua exsplendescis et præmines. Flosculum et florem sæpe de cujuslibet rei præstantia, præcipue de juvenili ætate dici, in vulgus notum. Exempla vide apud Muret. ad h. l. et nos ad Carm. XVII, 14. De nobilitate autem gentis Juventiæ consule Vulpium.

2. Non horum modo, etc. cf. Carm. XLIX, 2.

4, Mihi, ut sibi, tibi, nobis, vobis sæpe παρέλκει non solum in græca et latina, sed omnibus pæne linguis. Vid. Rittershus. ad Oppian. Cyneg. I, 89. Drackenborch. ad Sil. Ital. I, 46. Burmann. ad Phædr. I, 22, 3, et quos laudat cl. Beck ad Aristoph. Aves, v. 146. — Vid. Carm-III, 16. N.—Mallem delicias mihi dedisses, Quam isti Muret. et in quibusdam vett. mi dedisses invenisse se ait Vossius in omnibus libb. script. unde fecit Midæ dedisses. Heinsius in not. ad Catullum totum locum ita constituendum arbitratur. « Mallem delicias mihi dedisses, Quam sic te sineres ab isto amari, Isto, cui neque servus est neque arca, Quid? non est homo bellus? inquies. » Sed hoc est refingere carmina, non interpretari. Isti, quoi neque servus est, neque arca; Quam sic te sineres ab illo amari. Qui? non est homo bellus? inquies. Est: Sed bello huic neque servus est, neque arca. Hæc tu, quam lubet, abjice elevaque: Nec servum tamen ille habet, neque arcam.

- 5. Isti cum contemptu pro ipso nomine.
  - 6. Sic, tam inhonesto modo.
- 7. Homo bellus cf. ad Carm. XXII, 9. — Cui nil est. Muret. Cui non est Stat. Hui! non est homo bellus, inquies? est. Meleag.

9, 10. Hoc in quibusdam. — Abjice, parvi pende. — Cicero verbum
abjicere opponit verbo extollere dicendo. Orat. 36. — Elevaque (λόγω κούφιζε,) verbis emolli et extenua. —
Nec servum tamen, est et manet tamen
homo pauperrimus.

# CARMEN XXV.

AD THALLUM.

CINÆDE Thalle, mollior cuniculi capillo, Vel anseris medullula, vel imula oricilla, Vel pene languido senis, situque araneoso;

Arg. Thallum, hominem mollissimum eumdemque rapacissimum, qui pallium et quædam alia furaci manu Catullo surrepta tanquam sua palam habere non erubescebat, graviter monet, ut mox illa sibi remittat, nisi pænas contumeliosas in molli corpore flagellis exigendas dare velit. Cf. sup. Carm. XII. Versus sunt septenarii. — Imo octon. catal.

1. Thalle est fortasse nomen fictum, adolescentiæ indicandæ causa, e græca voce θαλλὸς de germine oleæ et quavis fronde viridi dictus.—
Moll. cunic. capillo, ad omne genus pilorum transferri capillum exemplis probavit Drackenborchius ad Liv. t. IV, p. 597.

paratione ad summam hominis cujusdam impudici mollitiem describendam usus est auctor in Lus.
LXV, 1. — Vel imula oricilla. Imitatus est Cicero ad Quint. fratrem
II, 15, ubi est auricula infima mollior. — Inula moricilla vel moricula
vel molicella corrupte in libb. MSS.
unde fluxit satis lepida conjectura
Statii inula amaricilla. In edit. prima Mureti et aliis vetustioribus legitur hinnula tenella. Alia lectionis
monstra piget addere.

3. Situque araneoso. Intelligitur suspensa in locis desertis aranearum textura, natura sua mollissima, quæ etiam in Lus. LXXXIII, 29, situs

Idemque Thalle, turbida rapacior procella, Quum de via mulier aves ostendit oscitantes; Remitte pallium mihi meum, quod involasti,

araneosus dicitur, ubi vid. Burmannus Secundus.

4, 5. Locus valde impeditus et vario modo tentatus, cujus integritatem ne sic quidem, ut nunc ex emendatione Scaligeri omnibus fere probata legitur, præstare velim. Quantum fieri poterit, rem interpretatione emolliri studeamus. Comparatur Thalli rapacitas turbidæ et omnia secum abripienti procellæ, qualis fere instat, quum de via mulier (quævis saga, ή τυγοῦσα ) ostendit (se observasse ait) alites oscitantes, magno clamore (hianti ore) tempestatem præsagientes; vel, quum monet de alitibus oscitantibus. Ostendere est verbum augurale. Ad aves oscitantes fortasse referri possunt fulices, de quibus Cicero de Div. I, 8, 14, ex veteri poeta: « Cana fulix itidem fugiens e gurgite ponti, Nuntiat horribiles clamans instare procellas, Haud modicos tremulo fundens e gutture cantus.» Pro oscitantes mihi in mentem veniebat ominantes, scil. turbidam procellam. Sed nescio quid duri et frigidi in toto hoc versu remanet, qui fortasse pannus assutus scioli cujusdam est.

5. Mirum in modum turbant in hoc versu libb. vett. In plurimis est: Quum diva mulier aves (pro quo in quibusdam alites vel alios) ostendit oscitantes. In Mureti edit. I, Quum diva mater alites ostendit occinentes. Pro occinentes offert Stat. oscinentes. Notatu digna et nemini observata est lectio, quam reperi in edit.

Gryph. ab anno 1537, Quum dira maris hyems aves ostendit oscitantes. quæ quidem lectio, modo metrum constet, sensum maxime commodum fundit hunc: Quando mare sæviens in conspectum venire sinit aves oscitantes, h. e. diducto ore clamitantes. Intelligi inprimis debent halcyones vel fulicæ. Vossius ex optimo exemplari, quod olim fuit Palatinæ Bibliothecæ, profert, Quum diva Malia naves ostendit oscitantes, unde effingit: Quum clivias Malea aves ostendit oscitantes. Heinsius campum hic nactus, ubi exsultaret ingenium suum, legendum esse pronunciat in Not. ad Catull. Quum Clivias Malea aves ostendit arce nantes; vel, Quum devias mare alites ostenditobnatantes. Nostra vero lectio, Quum de via mulier, debetur ingenio Scaligeri. — Sed omnes MSS. dant diva, non de via. Handius expungendum censet totum hunc versum tanquam supervacaneum, sensus expertem, et interpolatum, ut pote qui non alio modo exsistere potuerit, quam consutis variis verbis. quæ glossatores in margine adscripserint. N.

6. Remitte pallium, quod fortasse in balneis Catullo clam subduxerat Thallus. Utebantur etiam Romani pallio in cœnis. Vid. Fulv. Ursin. in Appendice ad Petrum Ciacconium de Triclinio, p. 238. Quod involasti: eleganter dicuntur involari res, quibus summo cum impetu et celeritate manus injicitur. — Cf. quæVulp. de pallio plurima enarrat.

Sudariumque Sætabum, catagraphosque Thynos, Inepte, quæ palam soles habere, tanquam avita. Quæ nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte; Ne laneum latusculum, natisque mollicellas, Inusta turpiter tibi flagella conscribillent, Et insolenter æstues, velut minuta magno

7. Sudariumque Sætabum. sup. ad Carm. XII, 14. Catagraphosque Thynos. Vix certe affirmari potest, quid per catagraphos Thynos intelligendum sit. Achilles Statius non inepte explicat de hominibus Thynis seu Bithynis, in vestibus aut aulæis είχονικῶς acu pictis. Aliorum explicationes vid. infra. Quidquid autem fuerit, variis certe coloribus et imaginibus distinctum actum e Bithynia, cui finitima est regio Thynia, reportatum videtur. — Catagraphonque linum Muret. Catagraphonque linon in editt. Brix. et Venet. Cyrographosque Thynos invenerat Scaliger in suo MS. unde ipse conjicit chirographosque, quod et Salmasio primum arrisit, postea vero maluit cirographosque, i. e. cerographosque, et explicat de annulis signatoriis sculpturæ Bithynicæ. Catagraphonque Thynon exhibet clar. Vossius et exponit de pugillaribus membranaceis et buxeis, quorum quatuor pagellæ diversis coloribus, purpureo, croceo, viridi, coccineo pictæ et exornatæ fuerint; Bithyniam autem omnibus iis, quibus ejusmodi pugillares conficerentur, valde instructam fuisse confirmat.

8. Tanquam avita, hæreditatis jure accepta.

9. Reglutina, h. e. resolve. Eleganter de furibus, quorum manus glutine quasi et visco illitæ omnibus rebus adhærent, easque tenaciter retinent. Sic infra in Carm. XXXIII, 3, dextra inquinatior dicitur. — Laneum latusculum, h. e. molle.

10. Manusque molicellas Muret. et aliæ antiquiores.

11. Inusta flagella. Uruntur enim fere homines flagellis vehementius cæsi. Sic loris uri apud Hor. Epist. I, 16, 47: «Loris non ureris, ajo.» - Conscribillent, h. e. dilacerent, dilanient. Plaut. Pseudol. I, 5, 131, 132: «Quasi in libro quum scribuntur calamo literæ, Stilis me totum usque ulmeis conscribito.» Sic έπιγράφειν χρόα apud Hom. Il. IV, 139, et ἐπιγράφειν ταρσὸν ποδὸς XI, 388. - Etiam huic versui varias et ridiculas formas induit criticorum sedulitas. Alius mavult inlusa flagella; alius injecta, alius invisa, alius insuta, alius (facile agnosces Corradinum de Allio) vere insulse insulsa. Pro conscribillent in aliis est vel concribillent, vel constrigillent, vel consigillent, vel conserillent, vel (ohe! jam satis est?) contribillent. — Vossius exemplo probavit in conscribillent antepenultimam corripi posse, et cum hoc verbo Catulli versum constare. N.

12. Insolenter æstues, præter modum subagiteris et jacteris.—Velut deprensa navis, tempestate abrepta. Deprendere est verbum proprium in Deprensa navis in mari, vesaniente vento.

re nautica. Vid. Bentleius ad Hor. Od. I, 14, 10, et Burmannus ad Phædr. Fab. V, 4, 10. Minuta respondet  $\tau \tilde{\omega}$  magno, quo perpetuo

fere epitheto mare a poetis insigniri solet. Sic Græcis άλς δία, ἱερά. Adi Burmannum ad Val. Flacc. I, 50, et quos ibi laudat.

# CARMEN XXVI

AD FURIUM.

Furi, villula nostra non ad Austri Flatus opposita est, nec ad Favoni, Nec sævi Boreæ, aut Apeliotæ,

Arg. Argumentum hujus carminis pendet a dubia lectione versus primi, ubi pro nostra in nonnullis exstat vestra. Si vestra vera sit lectio, ut nobis videtur, omnis lusus ad Furii inopiam deridendam pertinebit, cujus villula horribili vento opposita, h. e. creditoribus oppignerata dicitur. Responderi quidem potest, et a Vulpio jam responsum est, Furium ne cimicem quidem et araneum (ut Noster de illo canit Carm. XXIII), nedum villulam possedisse; sed primum quis nescit verba poetæ non ad vivum resecanda esse, deinde verissime etiam hoc dici poterat de homine, cujus rem familiarem æs alienum superaret. Quod si vero cui altera lectio nostra verior videatur, is animo sibi fingat, Furium a Catullo pecuniam atque forsitan centum illa sestertia (de quibus vid. Carmen XXIII, 23) petiisse, Catullum autem, jocose indicato, quo ipse prematur, æris alieni pondere, has preces a se removisse. Sed mihi persuadere non possum, tam ingenue Catullum angustæ rei suæ statum patefecisse Furio, in cujus egestate carpenda ingenium suum exercere solebat. — Unde tanta Catullo verecundia, ne jocos de suis angustiis faceret, vid. Carm. X, XIII. Imo omnis carminis perit lepor, si Catullus alii irridet. No

- 1. Vestra in L. MS. et tribus editt. antiquissimis, teste editore Cantabrigiensi. Eamdem lectionem in quibusdam libris scriptam invenit Vossius.
- 2. Opposita est. Ludit Poeta in ambigua hujus verbi significatione, qua villula primum ventis, deinde pignori, ob millia quindecim et ducentos sestertium tanquam hypotheca, ut JCti loquuntur, opposita dicitur. Opponere pro oppignerare Sen. de Benef. VII, 14: «Rebus meis ad securitatem creditoris oppositis. » Alia exempla collegit Vulpius.

3. Apeliotæ, de hoc vento vid. Plin. I, 47, et Gell. Noct. Attic. II, 22.

Verum ad millia quindecim et ducentos. O ventum horribilem atque pestilentem!

4. Ad millia quindecim et ducentos sc. sestertios vel sestertium. Faciunt autem sestertium quindecim millia et ducenti ex ratione Gronovii de Pecun. Vet. III, 17, p. 549, denarium tria millia septingentos quinquaginta, coronatos ccclxxv. — Gallicæ monetæ 3108 fr. — Ducenta in quibusdam. Vid. Gronovius de Pec. Vet. modo laudatus.

5. O ventum horribilem, πγεύμα φοδερόν.

### CARMEN XXVII.

POCILLATOREM

MINISTER vetuli, puer, Falerni, Inger mî calices amariores, Ut lex Posthumiæ jubet magistræ,

ARG. Pincernam evocat Poeta ad administranda pocula mero vetustiori plena, aquam autem, vini perniciem, ad severiores migrare jubet. Est hoc carmen vere Anacreonticum, qualia complura cecinit etiam Flaccus. Cf. Epod. IX, 13.

1. Minister proprie de eo, qui pocula et epulas ministrat. Burm. Advers. p. 83. — Aliter interpungendum velim, nam minister Falerni non sanum videtur. Melius, ni fallor: minister puer, inger mihi calices Falerni, ut Plaut. hirneam vini Amphit. I, 1, 273. N.

2. Inger h. e. infunde, nihil amplius. Plaut. Pseudol. I, 2, 24. «Tu, qui urnam habes, aquam ingere. » Antique inger pro ingere, ut biber pro bibere.—Calices amariores, h. e. vino amariori impletos. Vinum amarum (herber Wein) est vinum vetus; delectat enim amaritudo in vino nimis veteri, ut ait Seneca Ep. LXIV. Eo-

dem modo vinum Falernum apud Hor. Od, I, 27, 9, dicitur severum. - Ingere Muret. contra metri rationem, pro quo ipse in notis inger legendum esse existimat. Jungere et ingue reperit in libb. vett. Vossius; junge affert Heins. in not. ad Catullum e codice Britannico Archiepiscopi Cantuariensis; misce invenit Dousa Fil. quod glossam sapit.

3. Ut lex Posthum. jub. mag. creabantur enim in conviviis apud Veteres plerumque talorum jactu (Hor. Od. IV, 4, 27: «Nec regna vini sortiere talis) » magistri convivii, quorum quidem munus vel magisterium (ut vocat Cic. Cat. Maj. II, 4,) præcipue in ferendis bibendi legibus versabatur. Iidem dicti sunt vel modimperatores, vel reges, vel domini convivii, vel cœnæ patres, vel strategi, vel dictatores, vel et arbitri bibendi. Græcis συμποσίαρχοι, βασιλείς τοῦ συμποσίου, etc.) Præter Fulv. Ursin.

Ebriosa acina ebriosioris.

At vos, quo lubet, hinc abite lymphæ,

Vini pernicies, et ad severos

Migrate: hic merus est Thyonianus.

in Appendice ad Petr. Ciaccon. p. 339 seqq. adito interpretes Ciceronis l. c. atque Petronii cap. 55, et Potter. Archæol. IV, 20, pag. 323. Posthumia autem, mulier bibula et vinolenta, quæ acina ebriosa ebriosior dicitur, admodum liberalis magistra in moderanda potatione fuisse videtur. Ebriosus est, qui sæpe fit ebrius, vinolentiæ deditus, et ebriosa acina (usitatius acinus et acinum) est nucleus uvæ (vinaceum vocat Columella) in succo et musto natans, vel succo turgens. Cf. Gronov. Diatrib. in Stat. Lib. c. 13, p. 75. Quid intersit inter ebriosus et ebrius præcipui interpretes Cic. Tusc. IV, Sen. ep. 83.

4. Acino Stat. male! vid. Gell. VII, 22.

6. Vini pernicies: contra Proper-

tius, II, 24, 27: « Ah pereat, quicumque meracas repperit uvas, Corrupitque bonas nectare primus aquas. » Ad severos, sobrios, tristes et morosos, cum quibus nihil negotii Bacchus habet. Cf. Tibull. III, 6, 21. — Ennius ita fere: « forum putealque Libonis Mandabo siccis, adimam cantare severis. » N.

7. Hic merus est Thyonianus, h. e. a nobis nil nisi merum bibitur; finge tibi Poetam in manu jam tenentem poculum. Thyonianus vel Thyoneus (Hor. Od. I, 17, 23) Bacchus ab ejus matre Thyone, quæ et Semele vocatur, ita dictus. Cf. Ritt. ad Opp. Cyneg. I, 27. De Bacchi matre, Thyone, quam ex inferis in cælum duxisse perhibetur filius, narrat Diod. Sic. III, 62 et IV, 21, ubi cf. Wessel.

### CARMEN XXVIII.

AD VERANNIUM ET FABULLUM.

Pisonis comites, cohors manis,

ABG. Verannius et Fabullus, quum sordidam Pisonis, quem in Hispaniam secuti fuerant, adeo experti essent avaritiam et illiberalitatem, ut plus expensi quam accepti in tabulis, adeoque nihil plane in provincia illis paratum esset in loculis, jocose jam post reditum de rerum suarum conditione examinantur a Poeta, qui, quam illi in Pisonis,

eamdem ipse olim in Memmii comitatu avaritiæ experientiam fecerat. Addita igitur hac admonitione, quam parum tuta spes sit in patrocinio nobilium posita, ejusmodi detestandis prætoribus, Romanæ gentis dedecoribus, mala quælibet indignabundus imprecatur.

r. Pisonis comites. Innuitur ex sententia Parthenii, quem sequitur

Aptis sarcinulis et expeditis,
Veranni optime, tuque, mi Fabulle,
Quid rerum geritis? satisne cum isto
Vappa, frigoraque et famem tulistis?
Ecquidnam in tabulis patet lucelli
Expensum? ut mihi, qui meum secutus
Prætorem, refero datum lucello;
O Memmi, bene me, ac diu supinum

Vulpius, Cn. Calpurn. Piso, qui, teste Sallustio (in Catilin. c. 18,) in citeriorem Hispaniam quæstor pro prætore (h. e. cum imperio et dignitate prætoria) missus est. Sed prætor etiam in Hispania fuit L. Calpurnius Piso, Pisonis, qui primus Frugi dictus est, filius. De quo vid. Cic. Verrin. IV, 25, et Liv. LXV, 20. In Hispaniam certe prætorem secutos esse Verannium et Fabullum, colligere possumus ex Carm. IX et XII.—Cohors inanis, nihil ex provincia reportans. De cohorte vid. supra ad Carm. X, 11.

2. Aptis sarcinulis et exp. Sarcinæ aptæ sunt, quæ commode gestari possunt, ad gestandum bene aptæ et accommodatæ, parvæ et habiles. Expeditæ parum oneratæ, concinnæ.

- 5. Cum isto Vappa. Hæc vox translata a vino corrupto notat hominem nequam et nullius pretii, quemadmodum et apud Aristophanem öξίνης.
- 6. Ecquidn. in tab. pat. etc. Sensus est: Num expensum in tabulis vestris tanquam lucrum et acceptum apparet? ut mihi olim accidit, quum prætorem meum in Bithyniam secutus datum h. e. expensum (das zugesetze) lucri et accepti loco in tabulis scribere cogerer. Facie-

bat igitur in tabulis, ubi lucrum vel acceptum apparere debebat, utramque paginam expensum. Conf. Gronov. de Pec. Vet. III, 17, pag. 557. Patet eleganter et proprie in ratione tabularum pro est, exstat, apparet. — Omnis sententiæ vis et acumen in eo vertitur, quod in finem rejiciatur et inexpectata post lucelli veniat vox expensum. N.

- 8. Ratum in lucello vel datum in lucello tentat Heinsius in notis ad Catullum.
- 9. Graviter ipsum Memmium jam alloquitur, cujus in simili amicorum casu recordatio antiquum ex sordida ejus avaritia et illiberalitate sibi inflictum dolorem refricuerat. Quæ quidem inopinata ad hominem absentem nequam ἀποστροφή quantam vim habeat ad vehementiorem animi commotionem exprimendam, non sensisse videntur, qui novum carmen hic incipere statuerent, et ab antecedente sejungerent. De Memmio vid. sup. ad Carm. X, 12. Bene me ac diu sup. etc. h. e. turpiter et inhoneste me tractasti, sordide et illiberaliter mecum egisti. Verbis igitur obscenis et'impudica imagine rem non obscenam, sed turpem inhonestamque expressit. Vid. ad Carm. X, 12. Si verborum

**I** ()

Tota ista trabe lentus inrumasti. Sed, quantum video, pari fuistis Casu; nam nihilo minore verpa Farti estis. Pete nobiles amicos. At nobis mala multa Dii Deæque Dent, opprobria Romuli Remique.

15

proprietatem spectes, supinus adumbrat σχήμα hominis muliebria patientis. Trabs est τὸ ἀνδρῶν αί-Soiov. Cf. Barth. Advers. LXI, 12. Quemadmodum columna apud Martialem, XI, 51. Lentus, Veneris usu lassus, languidus, confectus. Propert. II, 15, 8. — In edit. Muret. et aliis hic novum carmen exorditur, sed contra fidem MSS. et antiquissimarum editionum, ut testantur Vossius, Statius et editor Cantabrigiensis. Certe, quæ sequuntur, optime respondent antecedentibus. Qui hoc carmen divellunt, fuisti pro fuistis in v. 11, et Es fartus pro Farti estis in v. 13, invitis codicibus legunt. Heins. in not. ad Cat. misere in hoc carmine emendando fluctuat. Modo pro Es fartus vult Is fartus, modo probat, quod Achill. Stat. scripti codices habent, pari fuistis Casu et Farti estis, modo recte codicem Oxoniensem ex uno duo epigrammata facere judicat. — Pro lentus, Vossius ex veteribus libris re-

posuit tentus. — Ergo Vossius vim illius vocis in hoc loco non intelligebat, quam valde ἐπιδεικτικῶς Catullus adhibuit dut enarraret quam facile et secure (Gallice sans se géner) Memmius amicos ludificaretur. Habet aliquid simile Voltarius in Henriad. lib. 10 : Il fatigue à loisir son terrible adversaire. N.

12. Nam nihilo minore verpa farti estis. Ab æque turpi homine male mulctati estis, æque sordidi et impuri hominis avaritiam experti estis.

13. Pete nobiles amicos: cum indignatione quemlibet ab aditu ad viros nobiles revocat; I nunc, quisquis es, inquit, et a nobiliorum patronorum liberalitate exspecta commoda: hoc est petere et adire amicos potentes! tanta ab iis redundare solet utilitas.—Eadem mente Virg. Æn. VII, 42: « I nunc, ingratis offer te, irrise, periclis », etc. N.

15. Opprobria Rom. Rem. Romanæ gentis dedecora, ἐλέγχεα, λῶθαι, cf. Bentleius ad Hor. Od. 1, 37.9.

# CARMEN XXIX.

IN CÆSAREM.

Quis hoc potest videre, quis potest pati, Nisi impudicus, et vorax, et aleo, Mamurram habere, quod Comata Gallia

ARG. Contumeliosis proscindit Cæsarem conviciis, quod Mamurram (quocum turpiter ille consuesse videtur, conf. Carm. LVII) ad summas importuna sua liberalitate evectum divitias profuse jam omnia perdere et deglutire, et ad explendam libidinem strenue consumere, tam æquo animo videat et patiatur. Simillimum igitur Mamurræ censet ipsum Cæsarem, qui ejusmodi hominem ferre et fovere possit, eumque ignominiosis illis dictis, quæ proprie in Mamurram cadebant, maligno dente lacerat et perstringit. Graviter inprimis et salse ab illo quærit, an eo nomine et consilio ad orientes populos debellandos profectus sit, ut ingentes divitiarum copias Mamurræ dissipandas devorandasque pararet. — Quamquam igitur hoc contumelioso in Cæsarem carmine vix quidquam cogitari potest audacius et poetæ periculosius, illum tamen tam leni fuisse ingenio tradit Sueton. (Cæs. cap. 73.) ut, quod vix credas, Catullum, a quo sibi versiculis de Mamurra, perpetua stigmata imposita non dissimulayerat, satisfacientem, h. e. dementiam facti excusantem, cadem die adhibuerit cana, hospitioque patris ejus, sicut consueverat, uti perseveraverit, h. e. patri Catulli hospitium, olim institutum, propter injuriam a filio acceptam, non renunciaverit, ut recte ibi interpretatur, et egregie tam ad illas Scaligeri subtilitates ad Eusebii Chronicon MDCCCCLX propositas, quam ad Vossii argutias ad h. l. respondet Ernesti. — Cæterum Mamurra fuit præfectus fabrum Cæsaris in Gallia, de cujus insano luxu est locus classicus apud Plin. XXXVI, 6. Conf. Bayle Dictionnare historique et critique, v. Mamurra. t. II, p. 2020.

2. Helluo Voss. quem sequitur Bipont. non plane inepte puto ob vers. 17, ubi est helluatus est. Sed nostram lectionem aleo mordaciter tenent antiquissimæ editt. fere omnes. Eadem vox restituenda videtur Sallustii Catil. XIV, 2, ubi pro ganeo rectius in quibusdam legitur aleo ob sequentem vocem manu.

3. Habere, h. e. possidere, in manu et potestate sua habere, ut ëxew apud Græcos. Vid. si tanti est, Drackenborch. ad Sil. Ital. V, 264 et Græv. Cic. ad Ep. ad Div. VII, 29. Quod uncti habebat, quibuscumque bonis et lautioribus rebus gaudebat, cf. supra, ad Carm. X, 11.—Comata Gallia intelligitur Gallia omnis Transalpina præter Narbonensem

Habebat uncti et ultima Britannia? Cinæde Romule, hæc videbis et feres? Es impudicus, et vorax, et aleo. Et ille nunc superbus et superfluens Perambulabit omnium cubilia, Ut albulus columbus, aut Adoneus?

provinciam, ut in vulgus notum.— Ultima Britannia vid. Carm. XI, 11.

4. Habebat omnis Muretus; cuncta Scaliger, unde ipse restituit unctum. In MSS. Statii erat cum te, unde Faernus acutissime revocavit uncti.

5. Cinæde Romule. Romulus vocatur Julius Cæsar vel in universum pro Romano, ut gens Romula, tellus Romula, vel quia virtute bellica æque ac Romulus de patria meruerat; de virtute bellica enim nihil detrahit Cæsari Poeta, imo eum vocat imperatorem unicum; eo gravius additur cinædus ob suspectam consuetudinem cum Mamurra, quamquam jam Nicomedis contubernio æterna fere pudicitiæ ejus macula inusta fuerat; unde notissima illa cantilena: Gallias Cæsar subegit, Nicomedes Cæsarem. Vid. Suet. Cæs. cap. 49. Muretus et Jan. Dousa in Præc. c. 3, in contemptum potius Romulos dictos fuisse volunt eos, qui Romulo essent dissimillimi; in quorum sententiam cf. Curtius ad Sallust. in Lepid. Fragm. p. 937, 6. Es impudicus. Si hoc potes ferre et videre tu ipse, es impudicus, etc. - Hoc videbis. Heins. in not. ad Catull.

6. Expunxit hunc versiculum Vossius, quem in libris MSS. abesse præter Vossium testantur Scaliger et editor Cantabrigiensis. Exstat tamen in edd. Gryph. Muret. Græv.

et aliis, nec turbare, immo egregie rem et orationem, meo quidem sensu, juvare videtur.

7. Superfluens non libidine, ut argutantur interpretes, sed divitiis et omni rerum copia ad quælibet pro animi libidine impetranda abundans et instructus, ut apparet ex instituta comparatione in versu 9. Hinc arrogans, insolens, ὑπερφίαλος. Circumfluens. Vid. Barthius ad Claud. IV cons. Hon. 139.—Perambulabit, graphice pro conscendet, polluet.— Incedunt per ora vestra magnifice. Sall. Jug. 31. N.

9. Ut albul. col. aut Adon. Utraque comparatio non ad libidinem, [in laude enim potius est columbarum castitas. Propert. II, 15, 27: « Exemplo junctæ tibi sunt in amore columbæ, Masculus et totum femina conjugium.»], sed ad externum splendorem et superbiam referenda videtur, quatenus Mamurra quolibet ornamentorum et pigmentorum genere condecoratus muliercularum oculos præstringere et auro, quod, ut Venusinus de Danae canit, medios ire amat per satellites, facilem accessum sibi parare solebat. — Albulus columbus est pulcher, qui placet ob colorem, ut Adonis ob externam formæ speciem placebat. Adoneus pro Adonis, ut apud Plaut. Menæchm. I, 2, 35. Sic Achilleus pro Achilles, Ulixeus pro Ulixes.

Cinæde Romule, hæc videbis et feres?
Es impudicus, et vorax, et aleo.
Eone nomine, Imperator unice,
Fuisti in ultima Occidentis insula,
Ut ista vostra diffututa mentula
Ducenties comesset, aut trecenties?
Quid est? ait sinistra liberalitas,
Parum expatravit; an parum helluatus est?
Paterna prima lancinata sunt bona;
Secunda præda Pontica: inde tertia

Non video igitur, cur in hoc loco tam interpretando quam corrigendo adeo se torserint interpretes. Maffei, Scalig. et Stat. MSS. offerunt aut idoneus præter unum, in quo est aut ydoneus, unde recte a Statio et Scaligero haud dubie genuina nostro vindicata est lectio aut Adoneus, pro quo nimis ingeniose vult Vossius Aidoneus. In vetustioribus quibusdam contra metri rationem legitur aut Dionæus. Heins. in not. ad Catull. vult Ut albulus columbulus Dioneus, sed sic legerat jam Muretus.

11. Ex corrupta lectione Ft si impudicus male fecit Vossius Est impudicus.

tinis dicitur, qui parem sui non habet, qui in genere suo præstantissimus est. Vid. Heins. operose hujus vocis usum adstruentem ad Ovidii Met. III, 454.—Ultima Occid. ins. Britannia.—Ista vostra diffut. ment. lepida Mamurræ pathici descriptio.—Ducent. aut trecent. h. e. ducenties aut trecenties centena millia sestertium.—Comesset, dilapidaret, decoqueret. Sic comedere nummos apud Cic. ad Att. II, 2; Bona comedere in

Div. IX, 20. Cf. Interpret. ad Horat. Epist. I, 15, 40, et Victor. Var. Lect. IV, c. 6.

XO.

15

16-17. Quid est? ait sin. lib. Quid tum? ait importuna tua liberalitas, ais male et importune jam liberalis. — Parum expatravit, non adeo multum absumpsit libidine. Eodem sensu apud Suetonium, Cæs. c. 51, dicitur aurum effutuere. Sed quæso, pergit Poeta, an parum helluatus est? num dici hoc potest parum? mox recenset ipse perdita et consumpta bona. Verissima mihi visa est nostra in textum recepta lectio, in quam conspirant libri veteres Vossii et Scaligeri. In MS. Statii Quid est. Alit sinistra liberalitas. Hinc Faernus: Quid abstulit. Quid est alit, vel alid pro aliud. Statius an hæc sinistra liberalitas Parum expatravit? ex conjectura Avantii probata Mureto et aliis, repetita nunc in edit. Bipont. Vulpius ad Statii conjecturam textum conformavit.

18. Primum male in vett. quibusdam. — Lancinata, h. e. lacerata, dissipata. Vid. Cortius ad Sallust. Cat. XIV, 2.

19. Secunda præda Pont. Vossius accipit de lucro Cæsari olim ex con-

Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus.
Hunc, Galliæ, timetis, et Britanniæ!
Quid hunc, malum, fovetis? aut quid hic potest,
Nisi uncta devorare patrimonia?
Eone nomine, Imperator unice,
Socer generque perdidistis omnia?

tubernio M. Thermi prætoris et familiaritate Nicomedis, Bithyniæ regis, facto; alii intelligunt spolia, quæ superato Ponti rege Pharnace Cæsar retulerat. — Tertia Hibera recte interpretatur Vossius de præda belli Lusitanici.

20. Quam auxit perperam nonnulli. Quas et aurifer Tagus sc. prædas attulit, parum ingeniose tentabat et interpretabatur Scaliger. —
Quam scit, de qua facta præda testis
est Tagus, Lusitaniæ fluvius notissimus; sæpe enim fluvii rerum præclare gestarum testes advocantur a
poetis. Cf. inf. LXIV, 358; Tibu. I,
7,11; Virg. Eclog. 21; Hor. Od. I,
4,38.

21. Hunc Gallice timent, timent Britanniæ ex ingenio Avantii, quem optimæ editt. secutæ sunt. Hunc Galliæ timet et Britanniæ Stat. MS. sic tamen, ut inter verbum timet, et id quod sequitur paullum quid desit, quod eleganter supplevit Faernus, pro timet una syllaba is addita, timetis legens. Hunc Gallia timent et Britanniæ in edit. Reg. I. Timentque Galliæ hunc, timent Britanniæ Turnebus; at Scaliger, qui in libro suo invenerat Hunc Galliæ timent tellus et Britannia, totum versum, ex quo ne extundi quidem possit sana sententia, spurium esse indicat. - Sensus est: Hunc igitur hominem nequam, Mamurram, vos o Galli et Britanni timetis, ne omnia vestra bona deglutiat!

Sed cur per deos immortales istum fertis et patimini? malum, elegans particula de irascentibus et subito cum indignatione in verba erumpentibus. (Nos: beym Himmel!) Terent. Heautont. IV, 3, 38: «Quid malum, me ætatem censes velle id adsimularier? » Cf. Eunuch. IV, 7, 10; Adelph. IV, 3, 4. Plaut. Casin. I, 1, 3, et sæpe alibi. Quid hoc malum fovebis tanquam concinnius commendat Vossius. Uncta patrimonia, opima et opulenta.

24. Eone nomine, sc. ut Mamurra quod profunderet, haberet.—Sic apud Curtium (VII, 14): « Natura mortalium hoc quoque nomine prava et sinistradici potest, quod », etc. N.

25. Socer generque, Cæsar et Pompeius, perdidistis omnia? sc. bello. Urbis opulentissimæ editiones fere omnes ante Scaligerum; multum dure et frigide! — Cf. Nostras Ginguené qui, instituta disputatione de ordine chronologico quatuor Catulli adversus Cæsarem epigrammatum, comparavit criticorum sententias, unde interpretationem hujus Carminis veram eliceret (les noces de Thet. et de Pélée trad. en vers franç. par Ging. 1812, in-18, p. 111-6).

### CARMEN XXX.

#### ALPHENUM.

ALPHENE immemor atque unanimis false sodalibus, Jam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi; Jam me prodere, jam non dubitas fallere, perfide. Nec facta impia fallacum hominum cælicolis placent; Quæ tu negligis, ac me miserum deseris in malis. Eheu! quid faciant dehinc homines, quoive habeant fidem?

Arg. Flebiliter queritur de perfidia Alpheni, a quo, quum summam in arctissima ejus secum contracta amicitia et sanctissima sibi data fide poneret fiduciam, turpiter deceptus, et in re, ubi probare ille debebat præstitam fidem, præter omnem opinionem derelictus est; cujus quidem violatæ fidei deos ultores et vindices fore sibi persuasum habet. Quid illud fuerit, ubi Catullo defuerit Alphenus, non certo affirmari potest. Fortasse fraudem ei fecit in re amatoria, in quam ab ipso antea irretitus fuerat, cui quidem opinioni favere præcipue videntur v. 7 et 8. Cæterum mollissimus in hoc carmine sensus regnat, qui facile tangat et ad commiserationem moveat animum. Cf. Carm. LXXIII.—Occasionem hujus carminis falso divinat Doering. quoniam in interpretando versu 8 erravit: nam inducens in amorem non significat deducens ad veneris illecebras, sed alliciens ad amorem tui, videlicet officii et amicitiæ dolosa specie. N.

1. Alphene, vid. ad Carm. X, 1.

immemor sc. datæ fidei. Unan. false sodalibus, h. e. qui fallere soles sodales unanimos, ut falsus amicis apud Claud. Cons. Honor. IV, 278.

3. Me prodere, hoc est, me deserere, destituere. Sic infra, Carm. LXIV, 190, Ariadne se vocat proditam, se a Theseo desertam. Vid. Gronov. Observ. III, 20, et Græv. ad Cicer. pro L. Flace. c. 41.

4. Nec facta impia. Nec pro non, vid. Drackenborchius ad Livium, I, 3, 27, t. I, p. 629 et 630. Eadem gravitate de Deorum justitia Homer. Odyss. XIV, 83 et 84: «Où µèv σχέτλια έργα θεοί μάχαρες φιλέουσι. Αλλά δίκην τίουσι, καὶ ἀίσιμα ἔργ' ανθρώπων.» Confer. Tibullus, I, 9, 24, et quæ congesserunt in hanc sententiam Gatackerus suis Advers. Miscell. I,7, p. 214, et Rittershius ad Oppian. Hal. II, 687, p. 257.

5. Quæ tu neglig. quæ (monita) tu tanquam levia parum curas et parvi pendis. Animam tradere dicuntur illi, qui plane alicui sese devovent et committunt, vitam et

omnia sua alicui credunt.

6. MSC. et veteres editiones dico,

10

Certe tute jubebas animam tradere, inique, me Inducens in amorem, quasi tuta omnia mî forent. Idem nunc retrahis te, ac tua dicta omnia factaque Ventos irrita ferre, et nebulas aerias sinis. Si tu oblitus es, at Dii meminerunt, meminit Fides; Quæ, te ut pœniteat postmodo facti, faciet, tui.

unde bene Statius fecit dehinc, quem sequitur Vossius. Pontanus volebat dic, quem sequuntur plurimi libri excusi.—Non consideravit Statius, eam conjecturam dehinc non minus languere, quam codicum lectionem dico. Poeta quidem dicere noluit, Alpheni perfidiam esse cur homines in posterum nemini fidem habeant. Sententia ejus hæc est: Quid faciant homines, siquidem amici ita se gerant ut Alphenus? Differt vero hæc aliquantum ab illa. Quare difficile erit Pontano non assentiri, qui salva orationis vi atque elegantia scripsit quid faciant, dic, homines. Sic Horatius, I, 8: « Lydia, dic,.... Sybarim cur properas amando perdere. » Virgil. Æn. VI, 343. Hæc Handius. Lectione quidem dic restituenda recte judicare mihi videtur, sed non explicandis vocibus quid faciant homines. N.

7. Tute, tu ipseap.vett.gramm. N. 8. Inducens in amorem. Proprie inducereest fallacia et dolo malo pellicere, ut decipias. Exempla dabit Brouckhusius ad Tibull. I, 7, 1.

10. Ventos irrita ferre. Conf. infra,

ad carm. LXIV, vs. 58, 59. Ad nebulas dat male Muretus, ac nebulas Statius; dure, ob ingratam repetitionem particulæ ac ex versu antecedenti, ubi legitur ac tua dicta.

11. Fides. Divinis apud Romanos Fidem cultam esse honoribus, res est satis nota; memorabile autem est solemne illud, quod Numam Pompilium huic Deæ instituisse tradit Liv. I, 21, ubi miror, Strothium ex loco satis perspicuo se expedire non potuisse; verba ibi sunt: «Et soli Fidei solemne instituit», h. e. Fidei soli, præ cæteris Diis Deabusque omnibus, solemne, singulari quodam more et ritu celebranda sacra instituit et sacravit; nimirum, « ad id sacrarium », pergit Livius, «flamines bigis, curru arcuato, vehi jussit, manuque ad digitos usque involuta rem divinam facere: significantes fidem tutandam, sedemque ejus etiam in dextris sacratam esse». Hic locus igitur minime sollicitandus, aut verbis, quæ excidisse videbantur Strothio, supplendus videtur. At Di meminere, at meminit Fides liber Mureti.

# CARMEN XXXI.

AD SIRMIONEM PENINSULAM.

Peninsularum, Sirmio, insularumque Ocelle, quascunque in liquentibus stagnis, Marique vasto fert uterque Neptunus;

ARG. Exsultat præ lætitia Poeta, quum ex Bithynia reversus, villulam suam ante oculos videt, in cujus sinu, curis abjectis omnibus, suaviter et tranquille nunc delitescere et animum onere et laboribus ex itinere fessum recreare possit. -Dulcissimos sane hoc carmen ex vitæ rusticæ felicitate concipiendos sensus propinat et excitat, et liquidissimam illam, qua, qui ex nimis longa laboriosaque peregrinatione domum reversi omnia ibi quieta et composita reperiunt, demulcentur voluptate, egregie et vivis coloribus exprimit.

sula in agro Veronensi ad lacum Benaci, qui nunc Lago di Garda vocatur, sita, ubi prædium habuit Catullus. Vid. Cellar. in Not. Antiq. Orb. t. I, lib. 2, c. 9, p. 639.

2. Ocelle, optima et præstantissima; eleganter enim, oculis, præstantissima corporis nostri parte, res optimæ et nobis carissimæ denotantur. Similiter Cicero villulas suas ocellos vocat ad Att. XVI, 6, et sic sæpe apud Græcos όμμα et όφθαλμὸς de rebus præstantioribus dicitur. Adrastus apud Pindarum Amphiaraum ob præcipuas ejus virtutes vocat ὀφθαλμὸν τῆς στρατιᾶς

Olymp. VI, 27, et ἀνθῶν ὀφθαλμὸς est rosa apud Achill. Stat. II, 1. Vid. quæ præter Victorium Var. Lect. IX, 9, in hanc rem notarunt Barthius in Adv. p. 516, et Burmannus ad Quintil. VI, proœm. p. 494; cf. sup. ad Carm. III, 5.

3. Uterque Neptunus, Επιθαλάσσιος καὶ ἐπιλίμνιος, stagnorum æque ac maris vasti præses, ut recte interpretatur Vulpius. Cf. Aristoph. Plut. v. 396, 397, et ibi Spanheim. Nam qui factum sit, ut in loco tam claro, cujus interpretationem sponte offerunt addita verba in stagnis marique, tam egregie hallucinarentur et nugas venderent Scaliger, Vossius et alii, vix assequi possum. - Ipsum quidem Doeringium hallucinari existimo. Uterque Neptunus hic est utrumque mare, Adriaticum et Mediterraneum. «An mare quod supra, memorem, quodque alluit infra.» Virg. Georg. II, 158. N.— Neptunus insulas fert, h. e. sustinet quasi humeris impositas, in potestate sua habet ac dirigit. Sic φέρειν apud Græcos, cf. Interpr. ad Nov. Testam. in Epist. ad Hebræos I, 3, ubi Christus dicitur φέρων τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, h. e. omnipotentia sua omnia quasi sibi imposita regens et gubernans.

Quam te libenter, quamque lætus inviso!
Vix mî ipse credens Thyniam atque Bithynos
Liquisse campos, et videre te in tuto.
O quid solutis est beatius curis?
Quum mens onus reponit, ac peregrino
Labore fessi venimus larem ad nostrum,
Desideratoque acquiescimus lecto.
Hoc est, quod unum est pro laboribus tantis.
Salve, o venusta Sirmio, atque hero gaude;
Gaudete, vosque Lydiæ lacus undæ;
Ridete quidquid est domi cachinnorum.

4. Quam te libenter. Sic Ulysses, quum, post multos exantlatos labores, in patriam rediret Ithacam: «Χαῖρ' ἰθάκη. μετ' ἄεθλα, μετ' ἄλγεα πικρὰ θαλάσσης Ασπασίως τεὸν οὖδας ἱκάνομαι·» apud incertum auctorem in Anal. Vet. P. Gr. Brunkii, tomo III, carm. xvIII, p. 146.

5. Thyniam, vid. supra ad Carm.

XXV, 7.

6. In tuto, ἐν ἀσφαλεῖ; nos: in der Ruhe.

7. O quid sol. e. b. c. Exquisitius ipsæ curæ vocantur solutæ, quum proprie animus curis solutus dicatur. Ipse Livius III, 8: «Eo solutiore cura in Lucretium incidunt consulem», hoc est, eo liberiore et omni timore vacuo animo. Conf. Burm. Sec. ad Lotich. III, 11, 13.

8. Peregrino labore, molestissima

peregrinatione.

laborib. tant. hæc una ex multa variaque in itinere et comitatu Memmii nobis devorata molestia in nos redundat utilitas, multo ut magis jam, quam præbet villula nostra, sentiamus et percipiamus voluptatem. Labor est vox latissimæ significationis, et complectitur omnia,

quæ nobis molestiam creant, nos premunt et conficiunt. Sæpe hac voce de misera Æneæ in ejus erroribus sorte usus est Virgilius. Quam male se habuerit Catullus in Bithynia, et quam illiberaliter a Memmio tractatus sit, ab ipso disce in Carm. X et XXVIII.

13. Lydiæ lacus undæ intellige lacum Benacum in agro Veronensi, cujus aquæ id circo jam vocabantur Lydiæ, quia Rhæti, ad quos pertinebat Verona, originem suam ab Etruscis et hi a Lydis ex vulgari Veterum opinione repetebant. Cf. Illustr. Heynii ad Virgil. Æneid. XI, Excursus III. Gaudete vos quoque Stat. Ludiæ lacus ab antiqua voce Ludius h. e. saltatore, quasi unda saltet, nimis ingeniose Scaliger. Lariæ lacus ex optimo exempl. Commelini præfert Vossius, quod Catullus etiam ad lacum Larium in Comensi Colonia villulam habuerit. Limpidæ lacus audacter Avantius.

rideat et gaudeat, quidquid in villula ridere et gaudere potest. Vulpius inepte explicat cachinnum ridere de aquarum plangore et murmure; aperte enim repugnat vox domi.

### CARMEN XXXII.

AD IPSITHILLAM.

Amabo, mea dulcis Ipsithilla,
Meæ deliciæ, mei lepores,
Jube ad te veniam meridiatum.
Qued si jusseris, illud adjuvato,
Ne quis liminis obseret tabellam,
Neu tibi lubeat foras abire;
Sed domi maneas, paresque nobis
Novem continuas fututiones.
Verum, si quid ages, statim jubeto,
Nam pransus jaceo, et satur supinus
Pertundo tunicamque, palliumque.

ARG. Tam cibis, quam libidine post prandium plenus, meridiari et ineptire vult apud Ipsithillam, quam, ut copiam sibi explendæ libidinis faciat, satis libidinose sollicitat.

1. Amabo, jube h. e. jube quæso, magnam gratiam apud me inibis, si jusseris. Sæpe hæc blandientis particula obvia est apud Comicos. Hispitilla profert Vossius ex libro veteri, Hypsithila Vulp.

4. Meridiatum. Meridiantes amori ludum dedisse apud Veteres, vel sine exemplis facile tibi persuadeas, nec indicio meo fortasse egebit lasciva illa meridiatio Ovidii Amor. I, Eleg.V.—Adjubeto vult Gifanius in Indice Lucret. s. v. adcrescere.

5. Liminis obs. tabellam. Ornate liminis tabella pro ipsa janua, quam, ut bene observat Vossius, etiam Græci σανίδα καὶ πτύχα vocarunt, quia ex tabulis sectilibus constructæ

et compositæ sunt januæ; has tabulas vocat Homerus σανίδας εὖ ἀραρυῖας, Odyss. XXII, 128. Super verbo obserare vidend. Sagittar. de Januis Veterum, cap. X, \$. 6, 7, pag. 68, 69.

7. Cf. Ov. Amor. III, 7, 25, 26. 9. Si quid ages. Nos: wenn du etwas thun willst. — Si quid ago

tentat Vulpius et explicat : si quid precibus proficio.—Si vere me adjuvare velis: namque si tardaveris, nihil egeris. N.

10. Satur: pro quod Statius mavult Sathe a græca voce σάθη (membrum virile) quam, non sagacem, sed rectius salacem conjecturam dixeris.

11. Pertundo tun. pall. Plenius id expressit Martialis, XI, 16, 5.—
Pallium recte explicat Vulpius de veste stragula. Vid. Burmannus ad Ovid. Amor. I, 2, 2, profecto enim non pallio indutus jacuisse videtur supinus.

5

10

# CARMEN XXXIII.

IN VIBENNIOS.

O FURUM optime balneariorum, Vibenni pater, et cinæde fili; Nam dextra pater inquinatiore, Culo filius est voraciore; Cur non exsilium malasque in oras Itis? quandoquidem patris rapinæ Notæ sunt populo, et nates pilosas, Fili, non potes asse venditare.

nditare.

3. Inquinatione h. e. furado

Arc. Petulanter stringit calamum in Vibennios, patrem et filium, quorum alter furto, alter impuro amore innotuerat, eosque in malam rem abire jubet.

1. Optime. Nimirum in genere suo et arte erat optimus, h. e. callidissimus et artis furandi peritissimus. Sic bonus sæpe in malam partem usurpatur apud Comicos, vid. Drakenborch. ad Sil. Ital. II, 240.

—De furibus balneariis (βαλανεισκλέπταις), qui vestimentis in balneis lavantium insidiabantur, præter Vulpium consule Interpretes ad Petron. cap. 30, et quos ibi laudat Burmannus.

3. Inquinatiore h. e. furaciore, multis furtis polluta et contaminata; inquinatur enim quasi manus illicito rerum alienarum tactu, et rapaci unguium tenacitate. Cæterum et dextræ jam tribuitur furandi agilitas, qua alias sinistra tantum infamis erat. Cf. supr. ad Carm. XII, 1. — Uncinatiore Guyetus ex conjectura.

5. Malasque in oras, loca inculta, remota, et abominanda, non nisi malis hominibus scelerum expiandorum causa adeunda. Cf. Terent. Phorm. V, 9, 86, edit. Bipont.

8. Unius assis æstimare C. V, 3, non unius assis facere C. XLII, 12.

# CARMEN XXXIV.

AD DIANAM.

### DIANÆ sumus in fide

ARG. De tempore et consilio, quo hoc carmen a Poeta nostro compositum sit, magna inter viros doctos agitata est controversia. Josephus Scaliger haud dubie ab aliena manu huic carmini præfixa inscriptione Seculare carmen ad Dianam illusus, et præoccupatus in Eusebianis animadversionibus ad annum MDCCCCLX, ipsis Ludis Secularibus anno U.C. 737 celebratis hoc carmen scriptum fuisse operose adstruere conatus est; cujus quidem ab omni veritatis specie alienam sententiam recte jam impugnavit Vossius, dum longe ante hoc tempus diem supremum obiisse Poetam ostendit; sed idem non magis probabilem in constituenda ætate Catulli rationem sequitur, dum nimis severa manu decurtat et resecat ejus vitæ filum, quod nimis benigne ille produxerat et extenderat. Hanc utriusque viri nimiam in definiendo vitæ Catulli termino aberrationem egregie examinavit et vindicavit Bayle in Dict. historique et critique tom. I, p. 864-866, qui medium tenens inter utrumque concedit quidem, non amplius in vita fuisse Catullum, quum Ludi Seculares Augusti celebrarentur, sed cumdem ad provectiorem ætatem pervenisse. quam Vossius putabat, idoneis argumentis evincit. Quod autem ad nostrum carmen attinet, id eo fortasse consilio ante Ludos Seculares a Poeta nostro scriptum fuisse Vir doctus autumat, ut vel paratum jam jaceret ipsis Ludis Secularibus instantibus, vel pueros puellasque ad illos rite celebrandos hoc carmine evocaret et præpararet. Sed quis tam angustis magni poetæ ingenium circumscribat finibus, ut, tanquam præsens præteritumque tempus graviora argumenta non suppeditet, eum res futuras in usum futurum carmine descripturum esse existimet? Profecto hoc est poetas veteres comparare cum poetis ætatis nostræ mercenariis, qui pro parata pecunia quovis tempore in quævis futura tam tristia quam læta hominum fata in promptu habent, et parata jam sua carmina emptori offerunt. Rectius igitur hoc carmen (nisi hymnum vocare malis) vel cum Bentleio, qui pessime illud a viris doctis Seculare inscriptum esse judicat in Sententia de temporibus libror. Horat, ad festum Dianæ, quod singulis annis mense Augusto celebrabatur, vel ad quemcunque sacrum et peculiarem, in Dianæ honorem, usum referendum videtur, præcipue quum ejusmodi hymni amæbæi sæpius a choro puerorum puellarumque nobilium in Dianam' et Apollinem decantati fuerint, qualis v. c. est hymnus Horatii in Dianam et Apollinem Od. I, 22,

5

Puellæ, et pueri integri; Dianam pueri integri, Puellæque canamus.

O Latonia, maximi Magna progenies Jovis, Quam mater prope Deliam Deposivit olivam;

Montium domina ut fores, Silvarumque virentium, Saltuumque reconditorum, Amniumque sonantum.

dus est. In nostro quidem hymno uterque puerorum puellarumque chorus Dianæ laudes celebrat, ejusque præsidio totius populi Romani salutem committit; sed apud Horatium pueri sejunctim Apollinis et puellæ Dianæ laudes alternis canunt. Denique ex multis locis veterum constat, non solum Dianæ et Apollinis, sed etiam aliorum Deorum laudes a nobilium puerorum puellarumque choris decantatas fuisse: cf. Horat. Od. IV, I, 25 segg. et quæ ibi notavit Cl. Jani. -A. U. 545 jussu pontificum, virgines ter novenæ, carmen ab Livio Andronico conditum prodigii procurandi causa cecinerunt (Liv. XXVII, 37); et postea item aliud a Licinio Tegula factum ann. 552 (Liv. XXXII, 12). Utrum ob Dianæ festum an per lusum poeticum Ca-

qui omnino cum nostro comparan-

1-2. In fide, h. e. clientela et patrocinio, ut sexcenties alibi. Integri, casti et indelibati. Diana enim et ipsa servabat castitatem et a ca-

tullus hoc carmen e græco exem-

plari expresserit vel ex ingenio com-

posuerit, quis possit decernere? No

stis coli volebat: cf. Spanhem. ad Callim. Hymn. in Dian. 5; hinc ipsa quoque ab Horatio vocatur integra III, Od. 4, 70. Cæterum hanc et ultimam hujus carminis stropham uterque chorus conjunctis vocibus cecinisse videtur.

3. Dianam pueri integri, quum hic versus deesset in MSS. et edit. vett. felicissime a viris doctis revocatus et primum ab Aldo impressus est.

7, 8. Prope Deliam. De dissensu Veterum in Dianæ natalitiis vid. Spanh. ad Callim. Hymn. in Del. 255, et ad 262. — Deposivit antique pro deposuit. Deponere autem sicut Græcorum ἀποτίθεσθαι proprie dicitur de partu, qui tanquam onus deponitur. Vid. Ernesti ad Callim. Hymn. in Jovem 15, et Burmann. ad Phædr. Fab. I, 18, 5.

9. Mont. dom. ut fores, etc. Accommode Horat. III, Od. 22, 1: Montium custos nemorumque, Virgo, cf. eumdem I, Od. 21, 5. Precata enim fuerat Diana a Jove patre Δὸς δέ μοι οὔρεα πάντα apud Callim. H. in Dian. v. 18, ubi vid. Spanhem. Hinc Græcis dicta οὖραία, ὀρεοκόμος.

12. Sonantum pro sonantium, ut

Tu Lucina dolentibus Juno dicta puerperis; Tu potens Trivia, et notho es Dicta lumine Luna.

Tu cursu, Dea, menstruo Metiens iter annuum, Rustica agricolæ bonis Tecta frugibus exples.

Sis quocunque placet tibi

fallacum pro fallacium in Carm. XXX, 4.

13-16. Tu Lucina dol. cf. Callim. Hymn. in Dian. v. 20 seqq. Horat. III, Od. 22, 2. Eædem enim sæpe sunt et eodem obstetricis munere apud poetas funguntur Juno Lucina, Diana Lucifera et Ilithyia. Cf. Cl. Jani ad l. c. Horat. cui adde Hemsterhus. ad Lucian. Dial. Deor. XXVI, tom. I, pag. 287, et Jablonski Panth. Ægypt. lib. III, c. 3. Pars II, p. 62. Trivia (τριοδίτις) ita vocatur, quia in triviis colebatur Diana triformis (τρίμορφος, τριπρόσωπος), vid. Spanhem. ad Callim. Hym. in Dian. 38. Præcipue nota sunt Exataïa, vel δειπνον Εκάτης έν τη τριόδω, de qua re disputat erudite et copiose Hemsterhus. ad Lucian. Dial. Mort. tom. I, pag. 330. — Notho lumine Luna, ex communi enim jam antiquissimis temporibus Veterum opinione Luna non propria sed spuria quasi et a sole mutuata luce fulget. Ponam in hanc rem luculentum locum ex Luciano de Astrolog. c. 3, t. II, p. 361: Αίθίοπες - ίδοντες πρώτα την σεληγαίην οὐκ ἐς πάμπαν δμοίην φαινομένην, άλλα πολυειδέα τε γιγνομένην, καὶ ἐν ἄλλοτε ἄλλη μορφή τρεπομένην,

έδόκεεν αὐτέοισι τὸ χρῆμα θωύματος καὶ ἀπορίης ἄξιον· ἔνθεν δὲ ζητέοντες, εύρον τουτέων την αίτίην, ὅτι οὐκ ίδιον τῆ σεληνακή τὸ φέγγος, άλλά οἱ παρ' ἠελίου ἔρχεται. et sic Plinius II, 9: «Luna in totum mutuata a sole luce fulget. » Hinc suaviter Lotichius ad Lunam, I, Eleg. 5, 77: «Hoc quoque quod tecum rutilos communicat ignes Sol oculus mundi, gloria magna tua est. » Ubi conf. Burmann. Sec. et ad nostrum locum Vulp. et Jan. Dousa.

17. Tu cursu, Dea, menstr. Non solum enim ad maturitatem perveniunt fruges descriptis Lunæ cursu mensibus, sed ipsi Dianæ quoque tribuitur, quod alias Cereri convenit. Cf. Callim. in Dian. 130, ubi vid. Spanhem. et quod ad Vossii argutias, «qui more Græco et præsertim Asiatico Cererem et Dianam eamdem esse putat, » in notis ibi respondet Ernesti. -

21. Sis quocunque—nomine. Multis enim nominibus gaudet Diana πολυώνυμος, quæ ipsa a Jove rogaverat πολυωνυμίαν. Vid. Callim. Hym. in Dian. v. 7, et quæ solita sua diligentia in hanc rem congessit Spanhem.

Sancta nomine, Romulique Antiquam, ut solita es, bona Sospites ope gentem.

- 22. Sancta (ἀγία) veneranda. Sancta mater Diana in veteri lapide Thesauri Gruter. XLI, 5. Romulique Ancique, hæc lectio plurimas editiones invasit post Scaligerum, quam ille finxerat ex lectione MSC. antique. Sed hanc emendationem ipse loquendi mos respuere videtur, quum nullibi fere Romulus cum Anco ita conjungi soleat. Aliud est Romuli Remique in Car. XXVIII, 15. Huc accedit, quod in nostram lectionem, quæ multo magis ora-
- tioni accommodata et vere poetica est, cæteri MSS. et libri veteres omnes, teste editore Cantabrigiensi, amice conspirant. Antiqui unus MSC. Stat.
- 23. Bona ope sospites h. e. favore tuo et patrocinio serves. Hinc etiam Diana ΣΩΤΕΙΡΑ vel πολιοῦχος a variis olim urbibus culta et tanquam tutelaris Dea in variis urbium et populorum nummis expressa est. Vid. Spanh. ad Callimach. Hym. in Dian. ad v. 18-36 et 129.

# CARMEN XXXV.

CÆCILIUM INVITAT.

Poetæ tenero, meo sodali, Velim Cæcilio, papyre, dicas,

Arg. Amicum suum Cæcilium, cui res quasdam de communi quodam amico patefacturus est, quam primum Novo Como ad se Veronam venire jubet, eumque lepide monet, ne pulchræ puellæ blanditiis, a qua ex eo tempore, quo ejus poema de Cybele illi lectum sit, multo vehementius eum amari audiverit, se revocari patiatur ab hoc itinere. Suaviter autem ipsam chartam, quæ mandata referat, tanquam nuntium abiturum, ut sæpe Ovidius, alloquitur.

1. Quis fuerit Cæcilius, non certe constat, quem tamen ex eo,

quod poeta tener vocatur, res amatorias præcipue tractasse teneris et mollibus versibus facile colligas. Locum Ovidii, ubi Callimachus, Sappho, Tibullus et Gallus poetæ teneri vocantur, jam indicavit Vulp. Remed. Amor. 757, et sic versus teneri Ovid. Art. Amand. II, 273, et carmen tenerum apud eundem Amor. III, 8, 2.—Eo differunt versus teneri a mollibus, quod hi lasciviam, illi animi affectus exprimunt. Cf. Carm. XVI, 4. N.

2. Papyre pro charta, quæ ex papyro Ægyptiaca conficiebatur. Vid. Schwarz. de Ornamentis Libr. Veronam veniat, Novi relinquens
Comi mœnia, Lariumque litus;
Nam quasdam volo cogitationes
Amici accipiat sui, meique.
Quare, si sapiet, viam vorabit,
Quamvis candida millies puella
Euntem revocet, manusque collo
Ambas injiciens, roget morari;
Quæ nunc, si mihi vera nuntiantur,
Illum deperit impotente amore.
Nam, quo tempore legit inchoatam

Vet. cap. 2, pag. 22, 23, edit. Leuschn.

3. Novi Comi mania. Novum Comum fuit oppidum in Insubria ad Lacum Larium. Vid. Vulp. et Cellar. Not. Orbis Antiq. tom. I, lib. 2, c. 9, p. 680.

5. Nam quasd. volo cogit. etc. Eleganter pro vulgari: nam communicabo cum illo communis nostri amici sententias quasdam.

7. Viam vorabit, h. e. summa celeritate et festinatione viam emetietur, velis remisque huc advolabit. Vorare habet notionem incitatioris impetus et festinationis, quemadmodum illi, qui cibos avidius et festinatius deglutiunt, vorare dicuntur. Pari modo dicitur viam rapere, ἀρπάζειν τὰν ὁδόν. Vid. Dorville ad Charit. I, 9, p. 263, edit. Lips.

8. Candida puella, pulchra. Vid. ad Carm. XIII, 4.

9. Euntem, h. e. ire et proficisci volentem, ut apud Virg. Æn. II, 111. terruit Auster euntes.

10. Injiciens man. amb. coll. injicere alicui manus proprie in malam partem dicitur de violento impetu, sed apte transfertur ad amantes summo amoris impetu alterius amplexus petentes. Sic brachia collo injicere apud Ovid. Metam. III, 389.

— Profecto noluit Catullus ad hoc loquendi genus, quod Doeringius memorat, alludere, sed ante oculos mente sibi proponebat et graphice venustissimeque adumbravit mulierculæ blanditiis et tenero amplexu amicum retentantis imaginem. N.

12. Illum deperit, h. e. perdite amat; pereunt enim quasi homines prudentes, scientes, vivi videntesque, quos agendi libertate amor privat, et, quidquid ille demum suadet, agere cogit. Sic Lydia apud Hor. Od. I, 8, 3, amando perdere dicitur Sybarim, cujus amore ille ita mancipatus tenebatur, ut rebus suis non amplius vacare et libere operam dare posset. Hinc facile apparet, quid sit amor impotens, h. e. sui non compos, sibi temperare nesciens: nam, ut vere Propertius canit El. II, 15, 3: «Verus amor nullum novit habere modum. »

13 - 14. Quo tempore pro vulgari

r's

Dindymi dominam, ex eo misellæ Ignes interiorem edunt medullam. Ignosco tibi Sapphica, puella, Musa doctior: est enim venuste Magna Cæcilio inchoata mater.

« ex eo tempore quo inchoatam Dindymi dominam; » intellige autem carmen in Cybelem, quod scribere adgressus fuerat Cæcilius, necdum absolverat. Fortasse primam tantum hujus carminis partem cum lectoribus tum communicaverat. Vossius inchoare explicat perficere et consummare, et in hanc rem laudat Virg. Æn. VI, 252, sed nec ibi inchoare est perficere rem et finire; immo semper apud Ciceronem inchoatum opponitur perfecto. Egregie in rem nostram facit locus quidam in Brut. c. 20: Meos libros, quos exspectas, inchoavi, sed consicere non possum his diebus. - Legit entheatam Dindymi dominam edit. Brix. et Venet. male! incohatam scribit Muret. de qua scribendi forma vid. Drackenborch. ad Liv. tom. IV, pag. 353. — Dindymi domina vel Dindymene vocatur Cybele a monte Dindymo Phrygiæ majoris, ubi illa colebatur, ut notum. Misellæ ornate pro illi; misella autem jam non est infelix, sed misere amans, die zärtlich liebende: sæpissime enim apud poetas amantes dicuntur miseri, quorum animus totus est in amore. Sic misellus Acmen infra Carm. XLV, 21, σχέτλιοι οἱ φιλέοντες Theocrit. XIII, 66.

15. Ignes edunt medullam, conf. Muret. ad h. l. et Cerda ad Virg. Æn. IV, 66. Macerari lentis ignibus de vehementiore amore dicit Hor. Od. I, 13, 8.

16. Sapphica musa, pro Sappho ipsa, quæ Græcis Musa decima dicta est.

17. Doctior, ingenio poetica erudito ornatior. Sic vulgo « docti vates». N.

#### CARMEN XXXVI.

IN ANNALES VOLUSII.

Annales Volusi, cacata charta, Votum solvite pro mea puella; Nam sanctæ Veneri, Cupidinique Vovit, si sibi restitutus essem, Desissemque truces vibrare iambos, Electissima pessimi poetæ Scripta tardipedi Deo daturam

Arg. Lepide et jocose voto se obstrinxerat puella Catulli Veneri et Cupidini, se, simulac Catullus sibi reconciliatus iamborum tela in se contorquere desierit, electissima pessimi poetæ carmina in gratiam hujus reconciliationis igni comburenda tradituram esse. Quum igitur hujus voti damnatæ jam persolvenda esset hæc Diis adstricta fides, ipse Catullus puellæ pietati satisfacturus salse tanquam egregie malum libellum in has partes vocat annales Volusii, Veneremque, ut favere velit his ex voto puellæ concremandis pessimi poetæ carminibus, solemni Deos appellandi more invitat.

cunque tandem ille fuerit ætate Catulli male feriatus poeta, ad exemplum Ennii carmine composuerat annales, sed tam infelici studio et irato Apolline, ut turpiter se deridendum propinaret omnibus Annalium suorum lectoribus. Præter Catullum nemo, quantum scio, veterum hujus Volusii poetæ et ejus Annalium mentionem injicit, de

quibus verissime cecinisse videtur Noster infr. XCV, 6, 7: At Volusi annales \*\*\* Et laxas scombris sæpe dabunt tunicas.— Cacata charta h. e. conspurcata et contaminata malis versibus, parum honeste! nec magis honeste mala carmina describit Martial. XII, 61, 10.

3, 4. Sanctæ Veneri. Sic infra vocatur Venus sancta Carm. LXVIII, 5, et ipse Cupido sanctus Carm. LXIV, 95. Cf. Brouckhus. ad. Tibull. IV, 13, 23. Sancte Livin. male! Restitutus, h. e. reconciliatus, redditus. Cf. infr. CVII, 4.

5. Truces vibr. iamb. Eleganter iambi dicuntur truces, h. e. terribiles et minaces, ob timendam inde contumeliam. Contumeliosos vocat Hor. Od. I, 16, 2. De quorum inventore, Archilocho, eundem vid. Art. Poet. v. 79. Iambis autem plerumque deinceps scriptores ad satiras conscribendas usi sunt; hinc iaμείζειν apud Græcos nihil aliud est, nisi satiras conscribere. Vibrare iambos tanquam tela venenata, exquisite pro vulgari scribere.

7. Tardipedi deo, Vulcano, pro

10

Infelicibus ustulanda lignis: Et hæc pessima se puella vidit Jocose et lepide vovere Divis. Nunc, o cæruleo creata ponto,

igni. Cf. Tibull. I, 9, 49, et Horat. Od.I, 16, 3.

8. Infelicibus lignis. Ligna infelicia sunt abominanda, ut lapis infelix apud Tibull. I, 4, 60, ubi cf. Illustr. Heyne. Arbor infelix de cruce apud Liv. I, 16. Locus classicus de arboribus infelicibus exstat apud Macrob. Saturnal. II, 16. Cf. Celius Rhodigin. Antiqu. Lect. X; c. 7. Interpr. ad Grat. Cyneg. v. 242. Turneb. Advers. XVIII, 2. Ad portenta autem expianda usurpata fuisse ligna infelicia apparet ex Lycophr. v. 1157, ubi vid. Meurs.

9. Et hoc Venet. Gryph. Muret. Hæc pessima puella blande dieses lose Mædchen, ut infr. Carmine LV, 10. - Male Doering. pessima cum puella jungit et hæc in recto casu sumit. Velim sic interpretari: et puella vidit se vovere hæc scripta pessima, ut ait supra, pessimi electissima. N. - Vidit, h. e. intellexit, probe cognovit.

10. Jocose, lepide Scalig. L. MS. et omnes Statii. Joco se Vossius, quem sequuntur editt. recentiores Goetting. Bipont. Sed sic otiosum plane est se in versu antecedenti. Lubenter igitur acquiescimus in vulgata, quam dedimus, ex editionibus Gryph. Muret. et aliisantiquioribus. Heins. in not. ad Catull. mavult Joco sed lepido, parum concinne! — Vovere p. vovisse ut licet poetis. N.

11-12. Solemni invocatione ad Venerem se convertit, et more poetarum, nomina locorum, quibus

præesse illa credebatur, concumulat, ut sæpe Horatius et illi. Cum nostro loco compara Horat. Od. I, 30, 1 seqq. et vid. Burmannus Secund. ad Lotich. lib. I, Carm. 26, 15, edit. Kretschm. Nam quo major urbium erat numerus, quas Dii singuli præsidio suo fovebant, eo major inde illis conciliabatur honor et dignitas : hinc sæpe ipsi Dii jactanter fere, quas tuebantur, urbes enumerant; ut Venus apud Virg. En. X, 51: «Est Amathus, est celsa/mihi Paphos atque Cythera, Idaliæque domus. » — Cæruleo creata pont. Sic Græcis Venus dicitur ποντογενής, ἀπόσπορος θαλάσong. Cf. Rittershus. ad Oppian. Cyneg. I, 33. — Idalium Cypri nemus, Veneri sacrum, in quo oppidulum. Cf. Theocrit. Idyll. XV, 100 et ibi Valckenar, qui plura in hanc rem dabit.—Syrosque apertos: hæc lectio, quam Vossius ex vestigiis antiquorum codicum eruit, haud dubie cæteris [not. seq. ad v. 12] præferenda videtur, ad quam stabiliendam egregie facere videtur vetus epigramma Posidippi in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunckii. Tom. II, p. 46, ep. 3. «Α Κύπρον, α τε Κύθηρα, καὶ ά Μίλητον έποιχνείς, Και καλόν Συρίης ιπποχρότου δάπεδον.» Per Syros Vossius intelligit Syros superiores, h. e. Assyrios, qui jam propter planas et apertas, quas incolebant, regiones, ipsi quoque a Nostro ex more poetarum licentius in epithetorum usu sibil indulgentium vocantur aperti,

Quæ sanctum Idalium, Syrosque apertos, Quæque Ancona, Cnidumque arundinosam Colis, quæque Amathunta, quæque Golgos, Quæque Durrachium, Adriæ tabernam; Acceptum face, redditumque votum, Si non inlepidum, neque invenustum est. At vos interea venite in ignem, Pleni ruris et inficetiarum, Annales Volusi, cacata charta.

ut supr. Carm. VII, 5, Jupiter a Lybia arenis æstuante, ubi ille colebatur, dictus est æstuosus. De apertis Assyriæ regionibus locum Ciceronis de Divination. I, 1 commode jam laudavit Vossius, quem adscribam: «Assyrii.... propter planitiem magnitudinemque regionum, quas incolebant, quum cælum ex omni parte patens atque apertum intuerentur, trajectus motusque stellarum observaverunt.»

nibus vetustioribus; intelligi autem volunt incolas Uriæ, quæ fuit urbs Apuliæ in via Appia non longe a Venusio distans, ubi Venus solemni modo in celebri templo culta sit. Hinc Venus Appias apud Ovid. Remed. Amor. v. 659. Cf. Heins. ad Art. Am. III, 452. Sed aliæ etiam urbes Uriæ fuerunt; conf. Cellar. not. Orb. Antiq. T. I, lib. II, c. 9, p. 902. — Eriosque Ald. Uxiosque Scalig. Ariosque Stat. Erycosque Corrad. de All. Uriosque portus Heins. in not. ad Catull.

13. Ancon vel Ancona urbs maritima in agro Piceno. Ancon autem est usitatius veteribus. Vid. Oudendorp. ad Cæs. Bell. Civ. I, 11. Cf. Wesseling. ad Anton. Aug. Iti-

ner. p. 101. — Cnidus urbs Doridis in Caria, quæ Veneri sacra ejusque signo a Praxitele sculpto adeo nobilitata fuit, ut multi ad illud visendum Cnidum navigarent. Vid. Plin. XXXVI, 5. Cf. Pausan. Attic. c. I. Arundinosa, arundine vel calamis scriptoriis, ut trad. Plin. XVI, 36, abundans.

14. Amathus, oppidum Cypri.—Golgus, Golgum vel Golgi, urbs Cypri, unde Venus Golgia. Cf. Valckenar. ad locum Theocr. paullo ante laudatum. — Colchos in libris quibusdam Vossii.

15. Durrachium, urbs Macedoniæ, mercatura inprimis olim celebris, ubi Illyrii et omnes Hadriaticum mare accolentes negotiabantur; hinc Hadriæ taberna vocatur. Multis descripsit hanc urbem celeberrimam Palmerius Vet. Græc. lib. I, c. 19. — Alii Durrhachium vel Dyrrachium.

16. Accept. face, redditumque vot. Accipe hoc votum tanquam rite peractum et solutum; verba accipere et reddere proprie dicuntur de ære alieno, quod a debitore redditum et solutum accipit creditor.

19. Pleni turis male in quibusdam vetustioribus. Cf. supr. XXII, 14.

20

#### CARMEN XXXVII.

AD CONTUBERNALES.

SALAX taberna, vosque contubernales, A pileatis nona fratribus pila, Solis putatis esse mentulas vobis?

Arc. Quum puella relicto, cui perdite amabatur, Catullo, in tabernam quamdam libidinis usu infamem secedens turpiter ibi corporis sui copiam faceret omnibus hanc Veneris palæstram adeuntibus, graviter huic tabernæ et abjectis hominibus, qui libidinis causa in illa commorabantur, indignatur Poeta, a quorum multitudine ut ut numerosa se non deterritum iri ait, quo minus illos omnes contumeliose tractet, et, evulgatis eorum flagitiis, turpes notas illorum famæ inurat.

1. Salax taberna, taberna jam est caupona vel locus publicus, ubi compotandi confabulandique causa confluebant homines; et quia in ejusmodi locis libidini plerumque fenestræ quasi aperiri solent, non raro in istis tabernis cauponariis, tanquam lupanaribus, delitescere solebant meretriculæ, quas frequentes adibant homines salaces; cujusmodi taberna haud dubie fuit nostra, quæ inde vocatur salax, quo sensu etiam taberna illa apud Auctorem Copæ, v. 3, famosa dicta videtur; alteram enim lectionem fumosa equidem non prætulerim ibi cum Illustrissimo Heynio, quum omnino crotalistria lasciva et infamis in famosa potius quam fumosa taberna saltasse videri debet. — Contubernales, scortatores, qui in eadem taberna una erant et eidem nequitiæ sub eodem tecto operam dabant. Pari modo contubernium in malam partem de scortatione dictum est apud Cic. Verr. V, 40, « ubi illud contubernium muliebris militiæ in illo delicatissimo litore. » — Eleganter autem summæ indignationis exprimendæ causa ipsum locum simul Poeta acerbe alloquitur, ubi homines, in quos odium et iram suam effusurus erat, degebant.

2. A pileatis nona fratribus pila, h. e. nona inde a Castoris et Pollucis templo taberna; cuilibet enim tabernæ, ut facilius a prætereuntibus animadverteretur, pila sive columella apposita fuit. Pileati fratres sunt Castor et Pollux, pileos gestantes, quorum figura, ab eorum fabulosis natalibus, dissectum per medium ovi putamen [τοῦ ἄου τὸ ἡμίτομον] refert Vid. Lucian. Deor. Dial. XXVI, ad quem locum erudita et copiosa de Dioscurorum insignibus et ministeriis disputatio adjecta et Vossii ad Nostri locum de Dioscurorum pileis prolata sententia recte refutata est a Viro Incomparabili Hemsterhusio, T. I, p. 281-287. — Situm autem fuit Solis licere quidquid est puellarum
Confutuere, et putare cæteros hircos?
An, continenter quod sedetis insulsi
Centum, aut ducenti, non putatis ausurum
Me una ducentos inrumare sessores?
Atqui putate: namque totius vobis
Frontem tabernæ scipionibus scribam.

templum Castoris et Pollucis in foro Romano ad lucum Juturnæ. Vid. Adlers ausführliche Beschreibung der Stadt Rom, p. 246.

4. quidquid est puellarum, eleganter: omnes puellas sine discrimine.

- 5. Hircos, h. e. qui viros se præstare nequeunt, hircis castratis similes. Interpretes explicant hircos homines fædos, hircum olentes, h. e. tetro axillarum odore laborantes, et hinc puellis detestandos, de qua re vid. ad Carm. LXIX, 6. Sed prior explicatio aptius respondet versui 3.
- 6. An, continenter quod sedetis insulsi, etc. Sedere proprie dicitur de iis, qui desides in aliquo loco commorantur, et ignavo otio diffluunt; id quod vel maxime valet de hominibus libidinis causa in tabernis sedentibus, qui ipsi suaviter inde v. 8, vocantur sessores. Sic apud Græcos ήσθαι et καθήσθαι. Vid. quæ ambitiose in hanc rem constipavit Klotzius ad Tyrtæum, p. 143.

   Continenter, nach der Reihe, einer nach dem andern; uno quasi ordine et tenore. Sic Græci συνεχῶς, ἐπισχερὼ, ἑξῆς.
- 7. Centum, aut ducenti, numerus rotundus pro multis.
- 8. Inrumare, flocci pendere, non curare, injuria lacessere. Cf. ad

Carm. XXIX, 10; et X, 12. Dilucide autem ex hoc loco apparet tò inrumare non propria significatione accipiendum esse, quum statim additur «namque totius vobis frontem tabernæ scipionibus scribam, nh. e. totius tabernæ fronti i. e. extremæ parti [vel potius anteriori N.] flagitia vestra inscribam, ut palam fiant et ab omnibus prætereuntibus cognoscantur. Non raro enim, carbonibus præcipue, in ædium foribus ab inimicis notari vulgarique solebant hominum vitia. Plaut. Merc. II, 3, 74: «Impleantur meæ fores elogiorum carbonibus; » ubi vid. Interpret. hinc carbone notare est perstringere. Hor. Sat. II, 3, 248. - Non commode ad rem Plauti locum huc Doeringius attulit, siquidem de amatoriis inscriptionibus in eo fit mentio. At to carbone notare ideo damnare, infamare valet. quod carbo niger, et hic apud veteres infaustus color fuit. Tit. Liv. XXVIII, 29: Atrium Umbrum nominis etiam abominandi ducem». Horat. Sat. I, 4, 85: « Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto.» Pers: Sat. V, 108: «Illa prius creta, mox hæc carbone notasti». N.

9. Vobis, in vestram contumeliam.
10. Scipio hoc loco bacillum semiustum notare videtur, quo fortasse eo consilio jam carbonis loco

Puella nam mea, quæ meo sinu fugit,
Amata tantum, quantum amabitur nulla,
Pro qua mihi sunt magna bella pugnata,
Consedit istic. Hanc boni beatique
Omnes amatis: et quidem, quod indignum est,
Omnes pusilli, et semitarii mœchi;
Tu præter omnes une de capillatis
Cuniculosæ Celtiberiæ fili,

usurus erat, ut eo altiori loco, ubi non facile deleri posset, criminosam inscriptionem appingeret — Sopionibus tentat Vossius, cui sopiones exstincti aut sopiti carbones sunt, ζώπυρα. Aliis placet titionibus vel scriptionibus.

fugit in quibusdam vetustioribus. Sed Mureto et Vossio magis arridet vetus lectio, quam præferunt libri veteres Ald. Venet. Pueila nam modo quæ meo sinu fugit; nostram lectionem debemus Statio, qui omnibus in MSSC. invenerat puella nam me quæ meo: in uno autem quæ meo e sinu fugit. Edit. R. quæ e meo sinu, sed præpositiones sæpe apud poetas negliguntur.

T2. Amata tantum, etc. Sic supr. Carm. VIII, 5.

13. Bella patrata Scaliger, probante N. Heinsio in Not. ad Catull.
—male, ni fallor. N. — Pro qua mihi, etc. Hoc est, de qua magnæ mihi cum rivalibus excitatæ sunt lites. Bellum pugnare dictum est ut pugnam pugnare, bellum bellare, etc.
— Pugnataque in ordine bella Virg.
Æn. VIII, 629. N.

14. Consedit istic, sedem propriam quasi ibi fixit. — Hanc boni beatique, qualis nimirum bonitas et beatitudo cadit in homines, qui v. 16, vocantur pusilli [h. e. abjecti, impuri, μικρόψυχοι; apud Martial II, 10, 2, pusillus opponitur bello] et semitarii mœchi, meretricum diobolarium sectatores. — Boni beatique quam salse dictum operæ pretium est attendere; namque sub specie laudis acrior exprobratio latet; quippe qua Catullus mirari videatur et iis gratulari mansueti animi facilitatem, quum boni eodem amore simul omnes utantur, neque invicem sibi invideant vel obsint, et raram beatitudinem, quum hujusmodi commercio gaudeant. Beatus est qui aliquid agens sibi placet; «laudant quidquid scripsere beati, » Horat. epist. II, 2, 108. Fere similem ei quam Catullus eludit, rivalitatem securam noster Bolæus in epigrammate quodam carpsit. N.

15. Versus sequentes male in editionibus quibusdam antiquis sede sua moti trahuntur ad carmen proximum, quocum plane non cohærent.

17, sqq. Une; ad usum hujus vocativi probandum hunc ipsum Nostri locum laudant Grammatici.—De capillatis, capillos enim alere et promittere solebant Celtiberi et Hispani.

18. Celtiberosæ MS. Prisciani, unde Vossius jam ad Melam, p. 233,

Egnati, opaca quem bonum facit barba, Et dens Hibera defricatus urina.

conjecerat Celtis perosæ; sed nostram lectionem cuniculosæ ex nummo, ubi sedens cum oleæ ramo mulier et adstans cuniculus, peculiare Hispaniæ symbolum, exhibetur, defendit Spanhem. de usu et præst. num. Diss. IV, p. 179.

et dens, etc., h. e. qui præter barba et dens, etc., h. e. qui præter barbam opacam et dentium candorem, multa urinæ fricatione quæsitum, nihil habet, quo se commendet, cujus omnis bonitas in barba et dentibus spectatur. Barba opaca eleganter

dicitur prima lanugo, quæ genas quasi inumbrat. Claudian. in Prob. et Olyb. Cons. v. 68: «Ante genas dulces quam flos juvenilis inumbret, Oraque ridenti lanugine vestiat ætas.» Ubi vid. Barth. Sic Græcis τὸ πρόσωπον τοῖς ἰούλοις κατασκιάζεσθαι dicitur. Cf. Virg. Æn. VIII, 160, ubi plura in hanc rem ex græcis scriptoribus congessit Cerda. Fundus est in Homeri Odyss. XI, 318, 319.

20

20. De dente Hibera urina defricato cf. Carm. XXXIX, 19.

# CARMEN XXXVIII.

AD CORNIFICIUM.

Male est, Cornifici, tuo Catullo,
Male est, mehercule, et laboriose,
Et magis magis in dies et horas;
Quem tu, quod minimum facillimumque est,
Qua solatus es adlocutione?

ARG. Catullus quum gravi rei cujusdam adversæ, quam expertus fuerat, afflictus dolore, a Cornificio, ut in doloris sui societatem veniret, animique tristitiam molli quodam carmine levaret, frustra hanc fidem sibi probandam exspectasset, jam neglectæ amicitiæ culpam ei exprobrat.

- r. De Cornificio vid. Burmannum ad Ovid. Trist. II, 436.
  - 2. Laboriose mihi est, h. e. multo

dolore mihi laborandum est, misera mihi sors est. — Hercule me Muret. mercule Conr. d. All.

- 3. Magisque et magis Gryph. Muret. Vulp. Voss. Sed magis magis sine copula dicitur quoque infra LXIV, 275.
  - 4. Quam inepte tentat Corrad.
- 5. Allocutione h. e. consolatione, ut alloquium apud Ovid. ex Ponto I, 6, 18. Trist. IV, 5, 3. Vid. Bentleius ad Horat. Epod. XIII, 18, et

Irascor tibi. Sic meos amores?
Paullum quid lubet adlocutionis,
Mœstius lacrimis Simonideis.

Drackenborch. ad Liv. lib. IX, 6, Tom. II, pag. 682, et sic sæpe alloqui est consolari. Vid. Vulp. cui adde illustre exemplum ex Senecæ Troad. v. 622: Alios parentes alloqui in luctu decet: Tibi gratulandum est. Intelligo autem per allocutionem carmen consolatorium ob versum ultimum.

6. Dic meos amores male vult Heins. in not. ad Catull. - Totum hunc versum, quum nexum non posset assequi, audacter ut solet, statim post tertium posuit Scaliger. — Sic meos amores ? scil. curare soles. Tam parum curas id, quod animum meum graviter afficit? eleganter autem ad vim doloris exprimendam verbum omittitur. Amores accipio de amore a puella perfida interrupto, adeoque infelici. Fortasse enim omnis dolor Catulli pertinet ad perfidiam puellæ, quam carmine superiore a se in tabernam secessisse ait. Amores sæpe sunt, quod nos dicimus die Liebschaft. Cf. nos ad Carm. X, 1. Vulpius cogitat de præmatura morte fratris, de quo vid. Carm. LXVIII. — Jan. Dousa meos amores de Cornificio interpretatur, non spernendus. An non possit ita quoque locus explanari: sic meos in te amores remuneraris? N.

7. Paullum quid lubet adlocut. Interpretor locum paullo obscurum et implicitum sic: lubet opto et desidero paullum quid adlocution. Brevem tantummodo consolationem,

breve carmen consolatorium, quod mœstius sit lacrimis Simonideis, miserabiles et flebiles elegos Simonidis superet.—Paullum quid vel quod in quibusdam vett. Paullum quidlibet Gryph. Muret. et alii, quod fortasse sic explicari potest, ut subintelligatur satis fuisset vel sic: paullum quidlibet allocutionis a te profectum Mastius fuisset lacrimis Simonideis.— Paullum quod juvet Vossius approbante Heins. in not. ad Catull. — Voculas quid lubet, una voce complicari malim, et sic paullum quidlibet intelligi subaudito da mihi, affer: te precor ut mihi des aliquid adlocutionis, quantulum et qualecunque sit. N.

8. Lacrimæ paullo sublimius de carminibus, quæ lacrimas movent. Simonidem autem scribendis carminibus operam dedisse, vel ex Phædri fabulis notum est; multum præcipue valuisse videtur in tractandis rebus lugubribus, et molliori sensu excitando, ut hic ipse Nostri locus docet. Hinc laudatur Σιμονίδης έν θρήνοις apud Scholiast. Theocrit. ad Idyll. XVI, 36. Vid. de Simonide Munckerus ad Hygin. Fab. CCLXXVII, BAYLE, Dictionnaire Historique et Critique s. h. v. et quos laudat de ἐγκωμίοις, quæ Simonidi tribuuntur, Wesseling. ed. Diodor. Sicul. T. I, p. 412. — « Sed ne relictis, musa procax, jocis Cew retractes munera næniæ». Horat. Od. II, 2, 36. N.

#### CARMEN XXXIX.

IN EGNATIUM.

EGNATIUS, quod candidos habet dentes, Renidet usquequaque: seu ad rei ventum est Subsellium, quum orator excitat fletum, Renidet ille: seu pii ad rogum filî Lugetur, orba quum flet unicum mater, Renidet ille: quidquid est, ubicunque est, Quodcunque agit, renidet. Hunc habet morbum,

ARG. Egnatium, hominem stultum et ineptum exagitat, qui, quum ex more patrio, Celtiberis proprio, dentibus urina quotidie lotis et perpolitis candorem conciliare studuisset, usquequaque, ut dentes candidos ostentaret, nec loci nec temporis ratione habita, in re gravi æque ac tristi, ridere solebat. Ab hoc igitur inepto et importuno risu avocare studet hominem, ex ea præcipue ratione, quod, quo candidiores et expolitiores ejus dentes sint, eo plus urinæ eum bibisse indicent. — Catulli rivalem fuisse Egnatium apparet ex Carmine XXXVII, ubi jam notavit ejus stuporem v. 17 sqq. — Compara cum Nostro jam a Mureto allatum locum Alexidis Comici apud Athenæum lib. XIII, ubi inter alias meretricum artes refert : «Εὐφυεῖς ὀδόντας έσχεν; έξ άνάγκης δεῖ γελᾶν, Ϊνα θεωροῖεν οἱ παρόντες τὸ στόμ, ώς κομψόν φορεῖ etc. » cui adde Ovid. Art. Am. III, 279 seqq.

2. Renidet, renidere jam est: os ridendo ita diducere, ut dentes

[quos Græci inde γελασίνους vocant, Pollux II, c. 4, Sect. 91, renideant et effulgeant. - Usquequaque, h. e. quovis tempore et loco, quavis occasione; eleganter mox ipse hanc particulam circumscribit. Pro seu ad vitandam diphthongi elisionem in hoc et quarto versu Vossius legit si.

3. Subsellia in judiciis sunt sedes judicum et patronorum utriusque partis. Vid. Ernesti Clav. Cic. s. h. v. Sed hoc loco reis quoque subsellia assignantur. — Fletum excitare de miserabili dicendi genere miserabiliter explicat Vulpius.

5. Unicus filius jam est μονογενής, ut acerbior luctus exprimatur, alias fere unicus est άγαπητὸς, dilectus.

6. Quidquid est, ubicunque est, quodcunque agit - seu ad rei ventum est sub. etc. h. e. seu ad causam reo ex subselliis dicendam ventum est, ubi causæ patronus orationis gravitate sæperita percellit animos adstantium, ut sibi a lacrimis temperare nequeant.

7. Hunc habet morbum: morbus

Neque elegantem, ut arbitror, neque urbanum.

Quare monendus es mihi, bone Egnati;
Si urbanus esses, aut Sabinus, aut Tiburs,
Aut pastus Umber, aut obesus Etruscus,
Aut Lanuvinus ater atque dentatus,
Aut Transpadanus, ut meos quoque attingam,
Aut quilibet, qui puriter lavit dentes;
Tamen renidere usquequaque te nollem;
Nam risu inepto res ineptior nulla est.

Nunc Celtiber es: Celtiberia in terra,

passim de vitio animi vel insania; Ter. Eunuch. II, 1, 19. Alia exempla dabit Cort. ad Sallust. Catil. XXXVI, p. 223. Sic νόσος apud Græcos. Cf. Victor. V. L. I, 14, et Triller Obs. Critic. p. 377.

9. Quare monendus est mihi. Bone Egnati, pauci. Vossius legit quidem es, sed interpungit post mihi.

ad Cicer. Epist. ad Famil. XII, 11, Drackenborch. ad Liv. XXXIII, 49, T. IV, p. 758. — Urbanus, h. e. Romanus. Sic urbanus pro Romano dicitur Cic. Brut. 46, ut urbs sæpissime pro Roma. Vid. Cort. ad Sallust. in Catil. LII, p. 333. — Recenset jam Poeta nobiles quosdam Italiæ populos, a bona corporis habitudine et puritate laudandos.

11. Pastus Umber [ex emendatione Vossii. h. e. pinguis, bene saginatus, bene curata cute πιμελης. Cf. Vossius. — Parcus Umber in plerisque vett. unde fecit Scalig. porcus Umber, quem sequitur Bipont. parum recte! noluit enim Catullus Umbros ridere, sed potius laudare succulenta Umbrorum corpora. Pro Parthus, quod invenerat Me-

leager, legit fartus — pinguis Umber quidam. — Obesus Etruscus e copiosis, inquit Muretus, frequentibus que sacrificiorum epulis, quibus ea gens plurimum dedita fuisse dicitur.

12. Lanuvinus ater. Lanuvium fuit oppidum Latii et municipium, cultu Junonis Sospitæ celebre. — Lanuvinus acer, in quibusdam vett.

13. Ut meos quoq. atting. Nam Verona pertinet ad Italiam transpadanam.

14. Lavit a lavere, quod apud Virgilium, Horatium et alios occurrit.

16. Nam risu inepto res ineptior nulla est. Antiquum et verum dictum. Sic in Gnomicis v. 83, 84, p. 224, edit. Brunck.:

Γέλως ἄκαιρος ἐν βροτοῖς δεινὸν κακόν. Γελῷ δ' ὁ μῶρος, κἄν τι μὴ γελοῖον ἦ.

17. Nunc Celtiber, populus Hispaniæ Tarraconensis. Celtiberia terra dictum ut terra Africa, terra Hispania, terra Campania. Vid. Vulp. ad Tibull. I, 9, 33, et VV. DD. quos bene multos in hanc rem laudavit Drackenborch. ad Sil. Ital. XVI, 180. Cf. eumdem ad Liv. XXV, 7, Tom. III, p. 956.—Nunc Celtiberus, Celtiberia in terra yel nunc

Quod quisque minxit, hoc solet sibi mane Dentem, atque russam defricare gingivam; Ut quo iste vester expolitior dens est, Hoc te amplius bibisse prædicet loti.

Celtiber, Celtiberia in terra in plerisque vett. editt. et MS. teste Statio. Scaliger in MS. et vett. editt. se invenisse ait: Celtiber ex Celtiberia in terra, unde ille legit Celtiber in Celtiberia terra. Editor Cantabrigiensis bene tentat: Nunc Celtiber et Celtiberia in terra, sed male explicat: Nunc quum sis Celtiber; et Heins. in Not. ad Catull. vult: Nunc Celtiber et Celtiber et Celtiberia terra; fortasse, ut meam quoque interponam sententiam, Nunc Celtiber, at Celtiberia in terra. Quam in textum recepimus lectionem, Nunc Celtiber es, exstat

in edit. Gotting. et Bipont. haud dubie ex edit. Corrad. de Allio.

18. Quod quisque minx. etc. Idem de Celtiberis tradit Diodor. Sicul. Lib. V: Τὸ σῶμα λούουσιν οὔρω καὶ τοὺς ὀδόντας. Ubi vid. Wesseling. T. I, p. 357, qui in eamdem rem indicat locum Strabon. Lib. III, p. 249, ubi cf. Casaubonus.

19. Pumicare gingivam legit Apulejus in Ap. hunc versum proferens.

20. Vester, dens tuus politus more vestro celtiberorum. N.

21. In MS. biblioth. reg. 1165 legitur lotus. N.

#### CARMEN XL.

#### AD RAVIDUM.

QUÆNAM te mala mens, miselle Ravide, Agit præcipitem in meos iambos? Quis Deus tibi non bene advocatus Vecordem parat excitare rixam?

Arc. Furorem Ravidi increpat, qui æterna ab iambis Catulli timenda contumelia se deterreri non passus sit, quo minus ejus puellam [vel puerum] ad amorem sollicitaret.

1. Quænam te mala mens, etc. Wie kannst du auf den unglücklichen Einfall kommen, dich mit Gewalt in meine Jamben zu stürzen? —

Mala mens, mentis perversitas, dementia.

- 3. Quis deus non bene adv. Nam mala consilia æque ac bona a Diis immissa dicebantur. Vulpius laudat Hom. Iliad. XVII, 469: «Αὐτόμε-δον, τίς τοί νυ θεῶν νηκερδέα βουλην Εν στήθεσσιν έθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;»
  - 4. Rixa vecors, quum quis alte-

Anne ut pervenias in ora volgi?
Quid vis? qualubet esse notus optas?
Eris: quandoquidem meos amores
Cum longa voluisti amare pæna.

rum, cui impar est, temere ad rixam lacessit.

- 5. Ut pervenias in ora volgi, ut per iambos meos vulgo innotescas, et ore omnium feraris et differaris.
- 6. Quid vis? Quid quæris et tibi vis? qualubet sc. ratione, quocunque modo, licet per iambos mordaces sit, notus esse optas? In uno
- MS. Statii legebatur Quia vis; hinc fecit Quo vis qualubet esse notus optas. Cuivis qualubet esse optas, Vossius.
- 8. Amare meos amores, puellam meam tangere. Cf. ad Carm. X, 1.
  —Cum longa pæna, ut semper duret inde tibi contracta ignominia ad posteros per iambos propaganda.

### CARMEN XLI.

IN AMICAM FORMIANI.

Anne sana illa puella defututa Tota? millia me decem poposcit; Ista turpiculo puella naso, Decoctoris amica Formiani.

ARG. Meretricem quamdam turpem et deformem, ingenti pro libidinosa nocte a Catullo postulato pretio, delirare et medicorum propinquorumque curæ tradendam putat.

Tota, in plerisque editt. vett. quod tenuit etiam edit. Bipont. In libris MSSC. fuit ameana vel amean, unde fecit Stat. Acme una puella et Vossius Ain' sana puella. — Vulpianus ex edit. Vossii servavit Ah me, an illa puella defututa. — Nos dedimus lectionem præ cæteris nobis probatam ex edit. Gotting. cui egregie respondere videtur vers. 7.—At sic

phalæcius non constat. Nisi creticum in primo loco per licentiam ponere Catullo libuisse existimes; quod ille nusquam alias: nam hendecasyllabus fieret dodecasyllabus. Liceat conjecturam quoque meam proferre: «Sanane illa puella, » etc. Vel, «Anne sana, puella defututa Tota, millia me decem poposcit? » N. — Defututa tota, i. e. assiduo scortationis usu plane confecta et detrita. Infra Carm. XC, 8. « Quæ sese toto corpore prostituit.»

2. Millia decem sc. sestertium. Gallic. monet. circiter 2400 fr.

4. Formiani, Mamurræ Formiis

Propinqui, quibus est puella curæ, Amicos medicosque convocate; Non est sana puella; nec rogare

nati. Vid. Arg. ad Carm. XXIX, 5.

5. Propinqui, furiosorum enim eorumque pecuniæ curam ex lege suscipere debebant agnati et gentiles. Auctor. ad Herenn. I. c. 13. Hinc Horat. Epist. II, 2, 136:

« Hic ubi cognatorum opibus curisque refectus Expulit helleboro morbum.» Cf. eumd. Sat. II, 3, 218.

6. Amicos...convocate. Quia in consilio amicorum decernebatur utrum aliquis demens esset et cujus tutelæ committendus, ne fraudis

suspicio subesset. N.

7 - 8. Nec rogate Qualis sit, solet hæc imaginosum L. MSC. et omnes fere impressi. «Nec rogare Qualis sit solet hæc imaginosum » Muret, qui imaginosum explicat de speculo, ut sit: speculum de sua forma non consulere solet. Salmas. ad Solin. p. 1087, legit: dolet hæc imaginosum, quod explicat, μαίνεται, φρενιτια, imaginibus laborat. Vossius, ut novam inferret obscenitatem, exsculpsit έκ μαγείου όζειν, quod quid sit, apud ipsum videant harum deliciarum cupidi. Hæc imago nasum inepte Turnebus, ineptius tamen Corrad. de All. en imago nasum! cui adhæret edit. Gotting. - In editionibus antiquis Venet. Gryph. et aliis cum sequenti carmine hoc conjungitur, a quo quidem illud disjungendum esse recte jam monuit Victor. Var. Lect. II, c. 15. - Nec rogare Qualis sit solet, etc. Non parum hic locus ingenia Virorum Doctorum exercuit. Plerique sequuntur Scaligerum, qui legit nec rogate, Qualis sit. Solet hæc imaginosum, et supplet ad vocem imaginosum morbum ægrotare. Per morbum imaginosum autem intelligit φαντάσματα, quæ animo occurrunt, in cujus sententiam vide quæ disputat Burmann. Sec. in Antholog. tom. I, pag. 463. Scaligeri explicandi rationem, quod mireris, amplectitur etiam Nic. Heins, in Not. ad Catull. qui per imaginosum morbum, quo laborasse meretricem volunt, intelligit « quum concentus carminum audimus, et patentibus oculis somniamus » ut sensus sit: « sana non est, nam tota nocte nil nisi æris tinnitum meditatur. » Equidem lubenter fateor, me nondum a sensu meo impetrare potuisse, ut in ulla a VV. DD. ad hunc locum allata vel explicatione vel emendatione acquiescerem. Immo totum locum vel plane mutilum, vel alia certe medela sanandum puto. Cardo rei vertitur in voce imaginosum, quæ vel damnanda ssi vox damnanda sit, quæ semel tantum apud Veteres occurrit] vel explicatione juvanda videtur. Jam vero quum imaginari recte apud bonos scriptores dicitur de iis, qui imaginem quamdam sibi fingunt et animo concipiunt, non video cur non eodem jure a Catullo imaginosa dici potuerit ea, cujus tanquam febri correptæ phantasia in fingenda, qua sibi placeret, imagine, multum valuerit. Quod si verum est, locus fortasse ita constitui possit: « · · · · nec rogare Qualis sit, solet; en imaginosam! » h. e. nec

# Qualis sit solet hæc imaginosum.

in se descendere et quærere solet, quam vilis et deformis sit; en quantum ejus phantasia valet in fingenda sibi de se formaque sua imagine! In eamdem sententiam legi quoque possit: « · · · · nec rogare, Qualis sit, solet hæc imaginosa.» Sed illud en imaginosam! non solum gravius finit epigramma, sed etiam ad antiquam lectionem in MSSC. Achillis Statii et imaginosum propius accedit. — Libenter Scaligeri lectione acquiescam, quæ præcedentibus bene concinit. N.

#### CARMEN XLII.

IN QUAMDAM.

Adeste, hendecasyllabi, quot estis Omnes undique, quotquot estis omnes. Jocum me putat esse mœcha turpis, Et negat mihi vostra reddituram Pugillaria, si pati potestis.

Arg. Ad vindicanda a meretrice sibi subducta pugillaria omnes undique convocat hendecasyllabos, eo consilio ad meretricem jam amandandos, ut sublatos codicillos, tanquam rem sui juris, alta et contumeliosa voce ab ista reflagitent;—sed mox eosdem, quum omni conviciorum genere usi nihil apud perfrictæ frontis meretricem proficere possent, rationem invertere et rem blanditiis tentare jubet.

conviciis æque apti ac iambi visi sunt hendecasyllabi, ut apparet vel ex hoc carmine.

3. Jocum me put. Dignum quem ludat et parvi pendat. Sic passim jocus de iis, qui sunt ludibrio. Phædri Fab. I, 21, 2. Petron. c. 57. Videantur ad utrumque locum Interpretes.

4. Negat reddituram, sc. se, quod sæpe apud poetas negligitur. Vestra, nam sedem quasi propriam habent versus in poetarum tabellis.

5. Pugillaria vel pugillares erant codicilli parvi, quorum tabellæ, ut nunc quoque concinnari solent, fuerunt a fronte dissectæ, a tergo consutæ compactæque, at plerumque in utraque planitie ceratæ; vid. Schwartz. de Ornamentis Libr. Vet. p. 179 et 128, edit. Leuschn. et quæ de usu et forma codicillorum disputat Burmannus in præfatione ad Petronium non longe ab initio. -Si pati potestis, si per vos fieri potest, ut inulta cum ista sua protervitate elabatur meretrix, sed certe id fieri per vos non potest; agedum igitur, persequamur eam et reflagitemus pugillaria. — Ita sæpe apud Poetam nexus quærendus est. Istam

Persequamur eam, et reflagitemus.
Quæ sit, quæritis? illa, quam videtis
Turpe incedere, mimice ac moleste
Ridentem catuli ore Gallicani.
Circumsistite eam, et reflagitate:
Mæcha putida, redde codicillos;
Redde, putida mæcha, codicillos.
Non assis facis? O lutum, lupanar,
Aut si perditius potest quid esse.

enim interpunctionem a plerisque editionibus receptam Pugillaria: si pati potestis, Persequamur eam et refl. vix verba admittere videntur.

8. Turpe incedere, quod fit ab iis, quorum incessus, ut Petronius ait, ita arte compositus est, ut ne vestigia quidem pedum extra mensuram aberrent. Ejusmodi autem gressum delicatum meretrices inprimis placendi causa fingebant. Hinc Ovid. Art. Am. III, 299 sqq. « Est et in incessu pars non temnenda decoris. Adlicit ignotos illa, fugatque viros. Hæc movet arte latus tunicisque fluentibus auras [cf. Propert. I, 2, 2.] «Excipit; extensos fertque superba pedes. Illa, velut conjux Umbri rubicunda mariti Ambulat, ingentes varica fertque gradus. » Cf. in hanc rem Interpretes ad Petron. c. CXXVI, et Burmannus ad Phædr. Fab. V, 1, 13. Incedere autem proprie de iis, qui gravitatem quamdam et dignitatem incessu affectant. Prop. II, 2, 6. Cf. Serv. ad Virg. Æn. I, 46.— Turpe morali sensu accipiendum, tanquam parum modeste et decenter, delicate nimis, ut Doering, monet, non opinor; sed prave et invenuste velim intelligi. Vox turpis sæpissime

vitium corporis quod libet notat. N.

— Mimice et moleste ridere est more mimorum et ingrato more ridere. —

Catuli ore Gallicani, ore patulo et late diducto, quali fere instructi sunt canes venatici Gallicani. — Myrmice, male in vett. edd. pro mimice quod recte revocavit Stat. Murice, Corrad. de All. Ritmice, Erhardus ad Petron. c. 126.

11. Putida, ridicula ob nimium et multa arte quæsitum placendi studium, ineptis moribus displicens.

13. O lutum, o lupanar vel o lutum luparum vult Stat. O lutum lupanare Vossius. — Oblitum o lupanar tentat Heins. in not. ad Catull. quia, teste Vossio, olim lectum sit oblitum lupanar. — O lutum pro lutulenta, sordida, ut sæpe loqui solent Comici. Sic stupor supra Carm. XVII, 21, pro homine stupido. Sic conum apud Cicer. ad Attic. II, 21, Pro Pub. Sext. c. 11. Cf. Turneb. Advers. XXIX, 17. Lupanar pro lupa. Sic carcer apud Terent. Phorm. III, 2, 25, pro homine carcere digno. — Hujusmodi convicii et occentationis exemplum præbet Plautus, Pseudol. I, 3, 124. N.

14. Aut si quid perditius h. e. villius et abjectius.

15

20

Sed non est tamen hoc satis putandum.
Quodsi non aliud pote est, ruborem
Ferreo canis exprimamus ore.
Conclamate iterum altiore voce:
Mœcha putida, redde codicillos,
Redde, putida mœcha, codicillos.
Sed nil proficimus, nihil movetur.
Mutanda est ratio, modusque vobis,
Si quid proficere amplius potestis.
Pudica et proba, redde codicillos.

16. Non aliud potest in MSS. Stat. Quodsi non aliud pote est etc. Quodsi non aliud pote est etc. Quodsi non alia ratione ad extorquenda pugillaria nobis uti licet, exprimamus, exprimere certe tentabimus pudorem Ferreo canis ore, duro et impudenti ore. Canis enim jam antiquissimis temporibus fuit impudentiæ imago. In vulgus notum est Homericum κυνώπης. Vid. Spanhem. ad Callim. H. in Cererem v. 64, et Interpretes ad Petron. c. 74. Sic apud Terent. Eunuch. IV, 7, 33: Ain' vero canis ?— et mox eo-

dem sensu v. 35, Os durum, ubi in edit. Bipont. satis lepida, quales non raro in illa vendi solent, adjecta est explicatio: durius quam quod molliatur et concoquatur. [Ab os, ossis]. Imo duri oris [non ossis] homo apud Ciceronem et Livium dicitur, cujus os nulla re facile mutatur aut pudore suffunditur, qui omnem pudorem exuit.

23. Amplius, alia ratione plus.— Lepida sane et maligna in laudes conversio quæ per irrisum inimicam acrius destringit. N.

# CARMEN XLIII.

IN AMICAM FORMIANI.

SALVE, nec minimo puella naso,

ALG. Descripta Formiani amicæ deformitate, non satis mirari potest Poeta insipidum eorum ingenium, quibus ista bella et digna, quæ cum Lesbia comparetur, videri possit.—In eamdem scriptum est Epigram. XLI, quod confer.

1. Salve, εἰρωνικῶς: nam profecto

illam non salvere, sed abire potius in malam rem jubet. Pari modo passim usu venire solet Vale: cf. ad Carm. XI, 17. Graviter autem hac solemni quasi allocutione exordiri alias solent poetæ carmina, Deorum Dearumve vel Heroum laudes celebraturi. — Nec nimio naso Scalig.

Nec bello pede, nec nigris ocellis,
Nec longis digitis, nec ore sicco,
Nec sane nimis elegante lingua,
Decoctoris amica Formiani.
Ten' provincia narrat esse bellam?
Tecum Lesbia nostra comparatur?
O seclum insipiens et inficetum!

probante Heins. in not. ad Catull. Fuit iste nasus, quem præ se tulit meretrix, turpiculus, ut vocatur Carm. XLI, 3, sive fuerit nec minimus h. e. præter modum grandis et expansus, sive nec nimius præter modum parvus et depressus. Vossius nec minimo naso ridicule interpretatur, quasi nihil plane nasi habuerit puella.

- 2. Nec bello pede, haud dubie nimis largo et spatioso; nam in laude fuit pes exiguus, Ovid. Art. Am. I, 623, et Amor. III, 3, 7.—
  Nec nigris ocellis: apud veteres quoque pars pulchritudinis ponebatur in nigris oculis, Propert. II, 12, 23. Cf. Faber ad Anacreont. Od. XXVIII, 7, et Lambin. ad Horat. Od. I, 32, 11.
  - 3. Nec longis digitis: cf. Propert.

- II, 2, 5, et ibi Passeratium.—Necore sicco, ex quo salivæ quasi rivulus perpetuo rorat. Ita fere Aul. Gell. I, 15: « Verbis humidis et lapsantibus diffluunt. N.
- 4. Nec sane nim. eleg. ling. innuitur fortasse meretricis infantia
  vel loquendi rusticitas, vel ingratæ vocis asperitas. Potius, loquendi inelegantia, ut fert lingua.
  Cæterum multæ meretrices doctæ
  fuerunt. N.
  - 5. Cf. ad Carm. XLI, 4.
- 6. Ten' provincia. Scaliger intelligit Galliam, cujus pars esset Transpadana, ubi amica Mamurræ et ipse Catullus, quum hæc scriberet, commoratus fuerit.
- 8. O secl. insip. et inficet. O ætatis nostræ homines ab omni sensu pulchri destitutos!

.5

# CARMEN XLIV.

AD FUNDUM.

O FUNDE noster, seu Sabine, seu Tiburs,
Nam te esse Tiburtem autumant, quibus non est
Cordi Catullum lædere: at quibus cordi est,
Quovis Sabinum pignore esse contendunt:
Sed seu Sabine, sive verius Tiburs,
Fui libenter in tua suburbana
Villa, malamque pectore expuli tussim;

Arg. Ad cœnam quum invitatus esset Catullus a Sestio quodam oratore pessimo, prælecta ab eo ineptiarum et stuporis plena oratione adeo affectus fuit, ut illico quassaretur tussi et gravedine. Ut igitur, quod in hac cœna devorasset, acerbitatis virus evomeret; et male affectum corpus recrearet, adiit villulam suam, in cujus sinu mox recuratus fuit otio et medicaminibus. - Laudat ergo in hoc carmine villulæ suæ præstantiam et egregium ab illa sibi præstitum beneficium, Sestiique nefaria scripta in posterum se nunquam manu triturum esse sancte pollicetur. — Eamdem fere sortem, quam Catullus a Sestio, Philoxenus olim expertus est a Dionysio, cujus prælectis carminibus adeo cruciatus et pæne confectus fuit, ut redire mallet in latomias. Vid. Diod. Sic. l. XV, c. 6.— Egregiæ vere loquendi libertatis hoc exemplum cum ludo Catulliano minime convenit. Hoc sæpe peccat Doering., quod joculariter excogitata serio dicta putat. N.

1. () Funde nost. s. Sab. s. Tib.

Situs nimirum fuit Catulli ager in Sabinorum et Latinorum finibus ita, ut commode ad utraınque regionem referri posset. Fuit autem ager circa Tibur, oppidum Latii ad Anienem amnem, amænissimus, cujus suavissimam descriptionem lege apud Horat. Od. I, 7, 11 seqq.

- ob celebratam ejus regionis amœnitatem, tum ob majorem villulæ conciliandam dignitatem, fundum suum vocari maluit, quam Sabinum. Eadem de causa optat Horatius Od. II, 6, 5 seqq: « Tibur—Argeo positum colono Sit meæ sedes utinam senectæ; Sit modus lasso maris et viarum Militiæque.» De Tiburte qui egerint, vide quos laudat Illustr. Heyne ad Virg. Æn. VII, Excurs. VIII, tom. III, p. 134.
  - 3. Lædere, urere et pungere.
- 4. Quovis pignore esse contend. Satis nota hæc loquendi ratio vel ex Phædr. IV, 20, 5.— Sacramento contendere eodem sensu dixit Cic. in Epist. ad Div. VII, 32, ubi cf. de hoc dicendi genere Manutius.
  - 7. Pro expuli tussim Scaliger et

Non immerenti quam mihi meus venter, Dum sumptuosas appeto, dedit, cœnas. Nam, Sextianus dum volo esse conviva, Orationem in Antium petitorem Plenam veneni et pestilentiæ legit. Hic me gravedo frigida, et frequens tussis

Vossius malunt exspui, quod apud Terentium Eunuch. III, 1, 16 dicitur, miseriam ex animo exspuere. Sed hæc levis causa ad proscribendam lectionem satis bonam, quæ egregie stabiliri potest Horatii exemplo Epist. II, 2, 137, ubi est expulit helleboro morbum. Cæterum hic locus a Viris Doctis felicissime sanatus est ex corrupta et fæda MS. lectione alianque pectore [vel petere] expulsus sum, non immerenti quam mihi mens vertitur, vel mens veretur, vel mens vertur, [ut in Stat. MSS.] vel meus vertet [uti in Muret. MS.]. Lambini liber vorax venter.

8. 9. Non immer. quam mihi meus vent. Dum etc. h. e. quam, dum lautas et opiparas sector cœnas, jure meritoque mihi [dedit] contraxit [venter] ventris mei voracitas. — Sic Plautinus quidam parasitus: « Has ærumnas mihi venter creat. » Mil. glor. I, 1. N.

10. Sextianus conviva. Haud dubie ad Sextium vel potius Sestium nostrum pertinent dicta Sestiana pro insulsis et ineptis apud Ciceron. ad Div. VII, 32, ad quem locum jam Victorius probatum ivit, eumdem ibi Sestium a Cicerone innui, quem Catullus in hoc carmine perstrinxerit. Fortasse de eodem valet, quod scribit Cic. ad Attic. VII, 17: « In quo accusavi mecum ipsum Pompeium, qui quum scriptor luculentus

esset, tantas res, atque eas, quæ in omnium manus venturæ essent, Sestio nostro scribendas dederit; itaque nihil unquam legi scriptum σηστιωδέστερον » h. e. magis insulsum et frigidum.

11. Orat. in Ant. de Antio nihil certi pronuntiari potest. Vossius intelligit C. Antium Restionem, qui legem tulit sumptuariam et proscriptus a triumviris anno U. C. 711. mira servi fidelitate evasit, testibus Macrobio et Appiano Alexandrino. - Actium vel Attium in plurimis, sed verior lectio videtur nostra, quam Stat. e lectione MSS. minantium bene restituit. Munacii in quibusdam vetustioribus. — Petitorem perperam Vulpius, et quos ille sequitur, de eo explicant, qui in veste candida magistratum a populo petierit. Immo petitor jam estauctor causæ, qui petit et litem intendit, cui opponitur unde petitur h. e. reus, in quo sensu petitor passim apud Ciceronem dicitur, verb. causa in Orat. pro Roscio c. 14, edit. Græv. Cf. Ter. Eun. Prol. v. 11, 12. Pro reo igitur quodam in oratione ista pestifera contra actorem Antium causam dicere ausus fuerat Sestius.

12. Plen. ven. et pestil. Cf. supr. Carm. XIV, 19.

13. Gravedo frigida, morbus, qui, ut Celsus docet IV, 2: «nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam

Quassavit, usquedum in tuum sinum fugi, Et me recuravi otioque et urtica. Quare refectus maximas tibi grates Ago, meum quod non es ulta peccatum. Nec deprecor jam, si nefaria scripta Sexti recepso, quin gravedinem et tussim Non mi, sed ipsi Sextio ferat frigus,

20

movet;» est igitur gravedo, quod dicimus: Schnupfen und Catarre.

14. In sinum tuum eleganter summæ familiaritatis et consuetudinis indicandæ causa pro ad te. — Sinus est angulus terræ in quo quis latet beatus; opponitur hic ræ sumptuosas appeto cænas. Sinus famæ Tacit. Agric. c. 30, sinus Imperii Germ. 29. N.

ravi in uno MS. Stat. qui conjicit: Et me ne curavi, ut ne pro quidem dictum sit. Ocymoque Muret.

17. Quæ non es ulta peccatum in MSS. Patav. Statii. Quod non es ulte peccatum emendat Gabriel Faernus, ut ad fundum referatur, quem sequitur Vulpius. Non es ultu' peccatum Muret. - Non optime cum antecedentibus ulta videtur cohærere, si quidem fundum alloquitur Poeta et pergit v. 6, 7 in tua villa; at potuit fundum oblivisci, et villam suam tiburtem habere tunc in animo. Namque lectio Mureti obsoleta ævo Catulliano, et correctio Faerni paullo durior. Annon posset locus sanari scribendo est ulta sub. villa? vid.infranot.advers. 20.N.—Meum peccatum, quod temere me adduci passus sim, ut lautioris cœnæ causa hominem stultum adirem, qui pæne me perderet et enecaret stultissimæ orationis prælectione.

18. Nec deprecor, nec recuso et

a me amolior. Loquendi genus usitatum, cf. Liv.

19. Recepso antique pro recepero.
— Sesti et vers. seq. Sestio scribunt alii, quod rectum puto ob locum Ciceronis supra laudatum, ubi est σηστιωδέστερον. Cf. in hanc rem ad locum Cic. Leonard. Malhesp.

20. Non mi, sed ipsi Sest. explico: non mihi solum, sed ipsi quoque Sestio; quam quidem explicationem orationis nexus fere flagitat; huc accedit, quod particulæ, non, sed, sæpiuscule apud optimos scriptores poni solent pro non modo, sed etiam. Vid. Cort. ad Sallust. Jugurth. XIV, 23, p. 484 et Drackenborch. ad Liv. X, 6, Tom. III, p. 25, ad XXVIII, 26, Tom. IV, p. 226, et ad XXXVIII, p. 22, Tom. V, p. 199. — Non eget vocibus subauditis sensus, ut explicetur, quem pervertunt magis quam explanant. Catullus carmen lusorium ingenii lusu claudere voluit, atque ita dum se reum juris jurandi gravissimi facere primo simulat, repente in Sextii caput omne commissi reatus periculum deflectit. Hoc est, ni fallor, acumen. N. -- Ferat. Quo pertineat illa vox non video nisi villa subaudias, qua deficiente sententia caret. Itaque libens crediderim et hic et v. 17 subesse hujus vim latentem. N.

Qui tunc vocat me, quum malum legit librum.

leg. libr. ex bono alias more apud Veteres fieri solebat, ut convocatis ad cœnam amicis doctos labores prælegerent, et, priusquam illos publici juris facerent, eorum judicio subjicerent; sed non raro huic mori male indulgebant homines stulti, laudem stultissimis scriptis, quibus non parum sibi placebant Suffeni isti, per oblatas epulas a

convivis paraturi. Huc pertinet Lucil. Epigr. LXXII, in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunck. T. II, p. 331: «Ποιητής πανάριστος άληθῶς ἐστιν ἐκεῖνος, Οστις δειπνίζει τοὺς ἀκροασαμένους Ἡν δ' ἀναγινώσκη, καὶ νήστιας οῖκαδε πέμπη, Εἰς αὐτὸν τρεπέτω τὴν ἰδίην μανίην. » De verbo vocare pro invitare vid. ad Carm. XLVII, 7: « Quærunt in triviis vocationes.»

# CARMEN XLV.

DE ACME ET SEPTIMIO.

Acmen Septimius, suos amores, Tenens in gremio, Mea, inquit, Acme, Ni te perdite amo, atque amare porro Omnes sum assidue paratus annos, Quantum qui pote plurimum perire;

Arg. Versatur hoc carmen in ferventissimo Septimii et Acmes describendo amore, et declarando modo, quo mollissimos amoris sensus invicem sibi patefecerint. Septimius Acmen suam in gremio tenens, summum, quo erga illam flagrat semperque flagraturus sit, amoris ardorem perpetuæ fidei obtestatione exponit primum; quem blande deinde excipit Acme dulci osculo, et multo vehementiorem, quo torreatur, erga illum amorem libere fassa propriam se illi per totam vitam dicat. - Sed huic amori, cui nunc demum Amor dexter adspirasse dicitur, v. 8, 9, et 17, 18, non respondisse antea videtur optatus successus, sive aspera primum fuerit Acme, sive alia impedimenta amori objecta fuerint. Cæterum miram in mutuo invicem sibi aperiendo amore simplicitatem et venustatem quilibet, opinor, in hoc dulcissimo mellitissimoque carmine mirabitur. Expressit hoc carmen Kretschmar. in Carm. Teuton. tom. II, p. 260.

1. Suos amores, amicam suam. Vid. ad Carm. X, 5.

3. Porro, in posterum; cf. Terent. Andr. prol. 2, Phorm. V, 7, 44. N.

5. Quoi pote in marg. libri Bibl. Bodleian. Oxon. — Quant. qui pot.

Solus in Libya, Indiave tosta, Cæsio veniam obvius Leoni. Hoc ut dixit, Amor, sinistram ut ante, Dextram sternuit approbationem.

pl. per. h. e. quantum ullus amator amicam suam perdite amare potest. Perire pro deperire cf. ad C. XXXV,

- 6. Solus in Lybia pro sola in Libya h. e. deserta. India tosta, arida, torrida. Non bene autem a Nostro Africam cum India componi observat Barthius ad Stat. Silv. IV, 3, 137, quod equidem non video. Voluit et potuit Poeta jam quamlibet regionem remotiorem appellare, leones alentem, quod quidem de India æque ac Libya valere non dubium est, quamquam Libya leonum frequentia nobilior sit, et Gætuli inprimis leones sæpe apud poetas commemorentur.
- 7. Cæsio leon. Tò cæsius male vulgo explicant de glauco leonis colore. Imo cæsius leo plane est, qui Homero Iliad. XX, 172, dicitur γλαυκιόων h. e. vultum truculentum præ se ferens, quia oculi cæsii truculentum quiddam habent. In quam sententiam recte etiam explicatur Minerva γλαυχῶπις. Vid. Hemsterhus. ad Luc. T. I, p. 226, et Heins. ad Ovid. Art. Amand. II, 659. Terribilis autem leonis vultus multo gravius quam ejus color ab Homero et aliis poetis in adjunctis exprimi solet. Hinc σμερδαλέος Iliad. XVIII, 579, χαροπός Odyss. XI, 610.—Obvius veniam sc. ut me sceleratum et perfidum discerpat. Sceleratos enim præcipue a feris peti, vulgaris ferebat Vete-

rum opinio. Hinc Horat. « integrum vitæ scelerisque purum se prædicans, sponte se inermem lupum in silva Sabina fugisse » canit Od. I, 22, 9, sqq.

- 8. Sinistra ut ante Dextra sternuit approbatione MSS. fere omnes et editt. veter. nec video, cur non ita loqui potuerit Catullus: nostram lectionem produxit Statius ex MSC. Patavino altero. — Hoc ut dixit Amor sinister ante, Dextram sternuit adprobationem Vossius, qui in quibusdam libris invenerat sinistrante ante. Cæteris lectionis monstris futilibusque recensendis conjecturis chartam perdere nolo. — Hoc ut dixit, Am. sin. ut, etc. Sensus est: ab hoc tempore et hoc amoris declarandi modo favere cœpit Amor Septimii et Acmes amori, cui antea minus favere visus est. — Probanda Vossii correctio videtur; namque non satis intelligo quid sit approbatio sinistra, approbatio improbans? Sinister ante recepto, rectus fit sensus verborum facilisque connexio. Sic apud Senec. Troad. 983, «Quis tam sinister dividit captas Deus? » N.
- 9. Sternuere dextr. approb. est omen faustum, sinistr. appr. omen infaustum sternuendo prædicere. Sternutamenta enim jam antiquissimis temporibus ad bona auspicia pertinuisse apparet ex Homero, ubi faustum eventum ex Telemachi sternutatione auguratur Penel. Odyss. XVII, 545. Sic de Menelao apud

At Acme leviter caput reflectens,
Et dulcis pueri ebrios ocellos
Illo purpureo ore suaviata,
Sic, inquit, mea vita, Septimille,
Huic uno domino usque serviamus,

Theocrit. Idyll. XVIII, 16. «Olle γάμβρ', άγαθός τις ἐπέπταρεν ἐρχομένω τοι Ες Σπάρταν. . . » Hinc vulgaris illa, qua sternuentes apud Veteres excipiebantur, cantilena Ζεῦ σῶσον. Translatum igitur est sternuere inde ab hominibus vel ad Deos, qui cœptis propitii adessent, præcipue ad Amorem, amantium votis obsecundantem; Theocr. Idyll. VII, 96 : Σιμιχίδα μέν Ερωτες ἐπέπταρον. Propert. II, 3, 24: «Num tibi nascenti primis, mea vita, diebus Aureus argutum sternuit omen Amor? » vel ad alias boni ominis res, verbi causa ad crepitantem lucernæ stridorem apud Ovid. Heroid. XIX, 151. Vide in hanc rem Interpretes ad locos laudatos, præcipue Burmann, Sec. ad locum Propert. et quos laudat Pet. Burmann. ad Ovid. l. c. Memorabile autem est in nostro loco, quod Amor sinistram quoque approbationem sternuisse dicitur; unde non ad bona solum, sed etiam ad mala omina relata fuisse sternutamenta recte colligi potest, quod egregie confirmat locus Frontin. Stratag. I, c. 12,

- 10. Levit. cap. refl. nota est simillima illa Licymniæ osculationis descriptio apud Horat. Od. II, 12, 25: «Dum flagrantia detorquet ad oscula cervicem.»
- 11. Ebrios ocellos, ebrii oculi sunt, quos vocat Quintilianus lib.

XI, c. 3, « lascivos et mobiles aut natantes et quadam voluptate suffusos, etc. » Eodem plane sensu oculi vocantur apud Græcos ὑγροὶ, vid. Fischer. ad Anacr. Od. XXVII, 21, imprimis Bergler. ad Alciphr. p. 117, et quæ de oculorum petulantia copiose notarunt Interpret. ad Petron. cap. CXXVI.

12. Illo purpureo ore, h. e. pulchro. Nihil amplius, ut recte Bentl. ad Hor. Od. III, 3, 12; sed observa vim in pronomine illo, h. e. cum nullo alio comparando. — Saviata Meleager.

13. Sic, inquit, mea vita, etc. Particula sic respondet τῷ ut v. 15. Sensus est: quam certe ego te multo ardentius amo, tam certe semper ego meam tibi uni probabo fidem. Est igitur jurisjurandi genus; expende verborum ornatum.

14. Huic uni perperam in quibusdam; nam amat Catullus formam hujus vocis antiquam, ut supr. Carm. XVII, 17. — Huic uno domino δεικτικώς et eleganter pro: tibi. Serviamus; eleganter hoc verbum ad amorem transfertur Terent. Eun. V. 8, 3, Ovid. Amor. II, 17, 1, ut δουλεύειν apud Græcos. Vid. Dorvill. ad Chariton. II, c. 17, p. 319, edit. Lips. Suaviter autem et molliter jam Acme Septimium suum dominum vocat, quum alias solæ puellæ apud poetas in amore audiant dominæ, quibus pro-

Ignis mollibus ardet in medullis.

Hoc ut dixit, Amor, sinistram ut ante,
Dextram sternuit approbationem.

Nunc ab auspicio bono profecti,
Mutuis animis amant, amantur.

Unam Septimius misellus Acmen

Mavolt, quam Syrias Britanniasque;
Uno in Septimio fidelis Acme

Facit delicias, libidinesque.

Quis ullos homines beatiores

Vidit? quis Venerem auspicatiorem?

prie servire dicuntur amatores. Nisi quis forte verba: Huic uno domino: suavissima imagine δειχτιχῶς ad Amorem tanquam præsentem referre malit. Et sic similiter infr. Carm. LXI, 134, dicitur: servire

Thalassio. — Multo potior hæc interpretatio. N.

19. Nunc ab auspic. bon. prof. h. e. lætis ominibus amorem exorsi.

21. Misellus der Zärtliche. Cf. ad Cárm. XXXV, 14.

# CARMEN XLVI.

AD SE IPSUM DE ADVENTU VERIS.

Jam ver egelidos refert tepores, Jam cæli furor æquinoctialis

Arc. Catullus quum esset in Bithynia, quem male ibi in comitatu Memmii se habuisse constat ex Carm. X, et XXVII, sub adventu veris, quo discessum ex Bithynia apparaturus erat, exsultat præ lætitia, et dulcissimam, quam ex hac in aliam regionem instituendo itinere capturus sit voluptatem, jamjam animo præsentiscit. Læto igitur animo valedicit comitibus.

- 1. Egelidos tepores. Egelidus est gelu expers, et dicitur de tepidis et mollioribus sub veris reditu auræ flatibus. Hinc ver egelidum apud Columell. X, 282, ubi vid. de hac voce Beroaldus.
- 2. Furor cæli æquinoctialis, sublimius et exquisitius de ventis subæquinoctium inprimis furere et bacchari solitis; videtur igitur scriptum hoc carmen post æquino-

Jucundis Zephyri silescit auris.
Linquantur Phrygii, Catulle, campi,
Nicææque ager uber æstuosæ.
Ad claras Asiæ volemus urbes.
Jam mens prætrepidans avet vagari;
Jam læti studio pedes vigescunt.
O dulces comitum valete cætus,
Longe quos simul a domo profectos
Diverse variæ viæ reportant.

ctium. Statius et alii parum commode æquinoctialis ad Zephyri trahunt, at Vossius et Vulpius æquinoctialis referunt ad cæli. Ego jungo æquinoctialis furor.

- 4. Phrygii campi: Bithynia enim antiquitus fuit pars Phrygiæ minoris.
- 5. Nicææq. ag. ub. æst. Vide de hac urbe Strabon. lib. XII, p. 389, [edit. Casaub.] ubi Nicæam, μητρό-πολιν τῆς Βιθυνίας vocat, et ejus πεδίον μέγα καὶ εὔδαιμον laudat. Æstuosa ex explicatione Vossii dicitur Nicæa, quod, quo vehementius ibi, teste Galeno, ob crassiorem aerem hyemali tempore sæviret frigus, eo gravior deinde, ut docet Aristoteles, ibidem ferveret calor.
- 6. Ad clar. Asiæ urb. huc refer Pergamum, Smyrnam, Ephesum, Miletum et alias. Cf. omnino Ducker ad Liv. XXVI, 24, \$. 9, tom. III, p. 1104, edit. Drackenb.

- 7. Mens prætrepidans. Prætrepidare eleganter de iis, qui moræ sunt impatientes et præ lætitia, vel cupidine alicujus rei, quam mox suscepturi sunt, sicut equi generosi, ut hoc exemplo utar, frenum mordentes, trepidant.
- 8. Jam læt. stud. ped. vig. versus ornatissimus pro vulgari: jam pedes prompti et parati sunt ad ingrediendum iter. Studio sc. ambulandi. Vulpius, qui pedes de navium pedibus explicat, egregie, ut passim, ineptit. Haud satis beneficiorum memor Doering. qui plurima a Vulpio tacitus mutuavit. N.
- 9. O dulc. comit. Haud dubie intelligit cæteros ex cohorte Memmii.
- 11. Diverse, in diversas terræ regiones. — Diverse varie liber Heinsii. Diversos variæ in MSC. teste editore Cantabrig. quam lectionem servavit Vulpius. Diversæ varie vel diversæ et variæ in quibusdam.

5

### CARMEN XLVII.

AD PORCIUM ET SOCRATIONEM.

Porci et Socration, duæ sinistræ Pisonis, scabies famesque Memmi;

Arc. Catullus quum homines nequissimos, Porcium et Socrationa, obinhonestum, quo Pisonis habendi cupiditati velificabantur, studium, bene et laute, at sodales suos Veranniolum et Fabullum, quibus isti nebulones prælati essent a Pisone, maligne et duriter vivere videret, animi sui indignationem de hac iniqua sorte abjectis istis hominibus hoc carmine declarat. — Verum nomen Verannius, quod blande imminuitur.

1. Duæ sinistr. Pisonis. Hoc est, quorum opera egregie uti poterat Piso in surripiendis alierum donis; de manu sinistra, furto infami, vid. supr. ad Carm. XII, 1. Erant igitur Porcius et Socration ministri et quasi instrumenta Pisonis nequitiæ; iidem paulo audacius mox vocantur scabies et fames Memmi ideo, quod Memmii avaritiæ ita inservire studehant, ut istius scabiem et famem in semetipsis referrent, et eadem, qua ipse, aliorum bonis rapacitate inhiarent. Der Abdruck von Memmius immer reizenden Haabsucht und Geldhunger. Scabies de nimio et prurienti quasi lucrandi studio dicitur aupud Hor. Epist. I, 12, 14: «Quum tu inter scabiem tantam et contagia lucri Nil parvum sapias,» et auri sacra fames de insana habendi cupiditate ex Virgilio satis nota est. Videant de hac mea explicatione doctiores — Scabies est morbus carnis edax, proprio sensu, et translate quævis omnia corrodens pestis. Itaque audacia vere poetica satellites Memmii Catullus vocat scabiem et famem hujus viri, nempe quos velut duas pestes in provinciales immittebat quodlibet obvium devoraturas. Sic apud Virg. Georg. III, 552: « emissa tenebris Pallida Tisiphone morbos agit ante metumque. N.

2. In plerisque editt. præter Vulp. recepta est lectio famesque mundi, quam quidem omnes libros MSSC. nisi quod in nonnullis pro mundi sit mondi vel mandi, præ se ferre testantur Achill. Stat. et Janus Meleager. Sed ex mea sententia totus locus friget, nisi viri cujusdam nomen jungatur substantivis scabies famesque. Jam vero quum Scaliger in libro suo invenerit: scabiesque Memmi, eandemque lectionem offerat edit. Venet. ab anno 1493 et Gryph. ab anno 1537, servandam et revocandam illam putavi, præcipue quum Catullus eosdem bonos viros Pisonem et Memmium jam secum composuerit eorumque impuritatem perstrinxerit supra Carm. XXVIII. — Cæterum de Memmii avaritia et illiberalitate vid. ad Carm. X, de Pisonis ad Carm. XXVIII.

Vos Veranniolo meo et Fabullo Verpus præposuit Priapus ille? Vos convivia lauta sumptuose De die facitis; mei sodales Quærunt in triviis vocationes?

4. Verpus Priapus ille, proprie salacissimus iste homo Piso, quasi totus penis. Sed puto hac obscena imagine nil nisi sordidissimam Pisonis avaritiam et turpitudinem notari, ut supra Carm. XXVIII, 12, « nam nihil minore verpa Farti estis. » Idem valebat de voce inrumator, vid. nos ad Carm. X, 12, et verbo inrumare Carm. XXXVII, 8. — Errat Doering., quum hujus probri explicandi gratia lectorem ad Carm. XXVIII, XXXVII reducit, quæ huc non pertinent. Novum est verpus Priapus (spurcæ objurgationis genus, quod Catullus ex duobus inter se pugnantibus concinnat, siquidem quasi decurtatum Priapum appellat Pisonem. N.

6. De die, hoc est, statim a meridie, sive multa adhuc die; eodem modo passim apud Ciceronem dicitur de nocte pro: statim a media nocte, sive multa adhuc nocte; convivia igitur de die sunt tempestiva. Vid. Interpretes ad Curt. V, 7, 2. ubi est de die convivia inire. Conf. Burmann. ad Phædr. III, 10, 20. Sic Græci ἀφ' ἡμέρας πίνειν. Vid. Toup. Emend. in Suid. P. III, p. 221. Horat. Sat. I, 8, 2, « de medio potare die. » Cic. Philipp. II,

34 « jamjam minime miror te...... cum perditissimis latronibus non solum de die, sed etiam in diem vivere.

7. Mei sodales Quærunt in triv. vocat., at sodales mei in triviis exspectare debent invitationes ad conam? vocationes sunt invitationes. quemadmodum vocare [καλείν apud Græcos] simpliciter pro invitare dicitur, ut supr. Carm. XLIV, 21, cf. Cort. ad Plin. Epist. X, 117. Hinc servi ad coenam invitantes dicti sunt vocatores, Græcis κλήτορες. Vid. Rittershus, ad Oppian: Halieut. III, 232, p. 270, qui pluscula in hanc rem dabit. In triviis, respexit fortasse poeta cœnam Hecatæ, in cujus honorem sub initium cujusque mensis apud Athenienses præcipue a ditioribus cœna instructa et in triviis proposita fuit, ut diriperetur a pauperibus : de qua re vid. Hemsterhus. ad Lucian. tom. I, p. 330.—Non mihi placent Doeringii argutiæ in his vocibus explicandis; rectus nudusque sensus est: « in triviis, passim in locis yulgo celebratis. » Sic apud Plaut. parasiti quærunt per forum et lacessunt ultro qui vocent. Captiv. III, 1. Stich. I, 3. N.

# CARMEN XLVIII.

AD JUVENTIUM.

Mellitos oculos tuos, Juventi,
Si quis me sinat usque basiare,
Usque ad millia basiem trecenta,
Nec unquam saturum inde cor futurum est;
Non si densior aridis aristis
Sit nostræ seges osculationis.

5

Arg. Juventium, puerum formosum, a quopiam sibi deosculandum dari optat, cujus ne numerosissima quidem osculorum copia se expletum iri ait. Cf. in eumdem Juventium Carm. XXIV.

1. Mellit. ocul. de more osculandi oculos vid. ad Carm. IX, 9, et cf. XLV, 11.

4. Nec unquam satur. inde cor futur. Nam ut Thegerit. canit Idyll. III, 20: « Εστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἀδέα τέρψις.» — Nec unquam videar satur futurus edit. Gryph. Inde cor satur futurus invenit Stat. in MS. unde tentat Nec mi unquam videor satur futurus. Vossius defendit librorum veterum scripturam Nec unquam inde ero satur futurus, quam

se invenisse etiam in L. MS. et Edit. R. affirmat editor Cantabrigiensis, qui transposita voce satur versum sic concinnandum putat: Nec unquam satur inde ero futurus. Quam nos dedimus lectionem satis bonam, jam est in edit. Venet. ab an. 1493.

5. Non si dens. arid. ar. sit seg. etc. Versus suavissimi et ornatissimi! aristarum comparatione ad ingentem alicujus rei significandum numerum et alii poetæ passim usi sunt. Ovid. Epist. ex Ponto II, 7, 25: «Cinyphiæ segetis citius numerabis aristas. » Cum arena Libyssa infinitam osculorum copiam comparat Noster supr. Carm. VII, 2—Cf. et Carm. LXI, 206—209.

# CARMEN XLIX.

AD M. T. CICERONEM.

DISERTISSIME Romuli nepotum
Quot sunt, quotque fuere, Marce Tulli,
Quotque post aliis erunt in annis;
Gratias tibi maximas Catullus
Agit, pessimus omnium poeta;
Tanto pessimus omnium poeta,
Quanto tu optimus omnium patronus.

Arg. M. T. Ciceroni, cui obstrictus pro re quapiam tenebatur Catullus, gratias in hoc carmine agit, quas potest maximas, et quanto ipse se omnibus poetis inferiorem fatetur, tanto illum omnes oratores eloquentia superare ait.

2. Quot sunt, quotque fuere, nota loquendi forma de rebus vel hominibus incomparabilibus. Sic supr. Carm. XXIV, 1 — 4: «O qui flosculus es Juventiorum, Non horum modo, sed quot aut fuerunt, Aut posthac aliis erunt in annis. » Cf. supr. Carm. XXI, 2 et 3.

Hunc versum abesse in melioribus libris affirmat Vossius, quo quidem sublato nec sensum turbari idem existimat; quum quantus, qualis et similia pronomina absque relativis poni soleant; quod quamvis in nonnullis locis verum est, vid. Drackenborch. ad Liv. IX, 36, \$ 2, Tom. II, p. 985; id tamen parum commode huic loco accommodari posse videtur. Librariorum fortasse incuria ob verborum repetitionem, ut sæpe factum est, hic versus excidit.

# CARMEN L.

AD LICINIUM.

HESTERNO, Licini, die otiosi

Arg. Convenerat die quodam inter Catullum et Calvum Licinium otio, quo fruebantur, ita uti, ut versibus invicem se lacesserent, et

alter ad alterius in Catulli tabellis scriptos versus responderet. In quo quidem certamine poetico Calvi sale et leporibus ita abreptus fuit Multum lusimus in meis tabellis,
Ut convenerat esse; delicatos
Scribens versiculos uterque nostrum,
Ludebat numero modo hoc, modo illoc,
Reddens mutua per jocum atque vinum.
Atque illinc abii, tuo lepore
Incensus, Licini, facetiisque,
Ut nec me miserum cibus juvaret,

Catulli animus, ut domum reversus, quum totus esset in repetendis et admirandis Calvi facetiis atque leporibus, nec cibo nec somno juvaretur. Scripsit igitur in hac ipsa graviori animi affectione hoc poemation, quo misso non solum indomitum, quo ob privatam ejus absentia voluptatem nunc crucietur, significaret dolorem Licinio, sed eundem quoque, ut summo, quo flagret, secum versandi colloquendique quam primum satisfaciat desiderio, per Nemesin obtestaretur. De Calvo Lic. vid. sup. ad Carm. XIV.

2. Multum lusim. in meis tab. Versibus enim αὐτοσχεδιαστὶ in pugillaribus exaratis boni etiam nonnunquam poetæ animi causa ludere solebant, frequentius tamen poetæ deterioris notæ. Horat. Sat. I, 4, 13 seqq: « Ecce Crispinus minimo me provocat: Accipe, si vis, Accipe jam tabulas, detur nobis locus, hora, Custodes: videamus, uter plus scribere possit.» — Cf. Cl. Raoul-Rochette (Mém. de l'Académie des Inscr. et B. L. Tom. V, in-4°, 1821), docte de extemporali carmine disputans. N.

3. Ut convenerat esse, supple otiosos, et explica: ut conventum inter nos fuerat hoc die esse otiosos; sic omnis, puto, qua impediti tenentur interpretes, remota erit difficultas. Male in editione Bipont.
et aliis interpungitur post delicatos,
quod ad versiculos referendum est;
delicati versiculi sunt jocosi. — Ut
convenerat esse, dedicatos in Patavin.
altero, male!

6. Reddens mutua sc. carmina, quod sæpe omitti solet. Sic apud Virgil. Eclog. VII, 22: \* proxima Phœbi Versibus ille facit. » Ubi si ad proxima supples carmina, non opus est cum Heynio statuere τὸ proxima tanquam neutrum absolute positum esse pro proximos. Cf. Virg. Eclog. IX, 36, et Æn. II, 239. Reddere mutua igitur est quasi alternis canere. — Per jocum atque vinum insolentius dictum videtur per vinum; sed vid. exempla apud Drackenborch. ad Liv. LX, 7, 9, Tom. V, p. 439. Supra dicebatur Carm. XII, 2, in joco atque vino.

7. Illine abii, ex hoc certamine.

8. Incensus non ira ob præreptam sibi in hoc certamine a Calvo palmam, sed in bono sensu: facetiarum admiratione inflammatus, plane iis abreptus et in una harum facetiarum cogitatione defixus.

9. Me miserum, vehementiori animi affectione impeditum.

Nec somnus tegeret quiete ocellos,
Sed toto indomitus furore lecto
Versarer, cupiens videre lucem,
Ut tecum loquerer, simulque ut essem.
At defessa labore membra postquam
Semimortua lectulo jacebant,
Hoc, jucunde, tibi poema feci,
Ex quo perspiceres meum dolorem.
Nunc audax, cave, sis; precesque nostras,
Oramus, cave despuas, ocelle,
Ne pœnas Nemesis reposcat a te;
Est vehemens Dea; lædere hanc caveto.

10. Nec somnus tegeret quiete ocellos. Ornate additum est τὸ quiete. Indomitus sc. somno, furore, ob furorem. Vincere igitur et domare furentem et nimium sibi indulgentem animum somnus nequibat.

14-15. Versus ornatissimi! defessa labore versando et circumagitando membra semimortua elanguida, inertia et adeo viribus exhausta, ut vix amplius versari et promoveri in lectulo possent, qualia fere sunt, quæ morte appropinquante deficere incipiunt.

17. Meum dolorem, quem tui desiderio capio.

18. Precesque nostras refer ad vers. 13. Optat nimirum et precatur, ut quamprimum Calvus una secum esse velit.

19. Despuas, respuas et a te amoliaris; ductum inde, quod, qui rem mali ominis vel etiam homines sibi invisos aversarentur, ter in sinum despuere solebant. Tibull. I, 2, 96. Theorit. Idyll. VI, 39 et XX, 11. — Vid. et Plaut. Asinar. I, 1, 26. — Ocelle, carissime, quem jam supra Carm. XIV, 1, aplus oculis a se amaria dixit. — Cave despuas ocello vitiose in quibusdam quum vett. tum recentioribus; nam quis unquam dixerit: a ocello aliquem despuere? — Ocelle, ocule, in blanditiis amantum sæpissime usurpatur; cf. Plaut. Cistell. I, 1, 55. Lucret. I, 3, 47 et passim. N.

20. Nemesis superbiæ ultrix. Macrob. Saturn. I, c. 21. « Nemesis quæ contra superbiam colitur.» Cf. Vulp. et Herderum in zerstreute Blåtter T. II, p. 230 seqq. — «Ne pænas Nemesis reponat: Ate est vehemens Dea» Meleag. Voss. et editor Cantabrig. sed quilibet, opinor, vulgatam sine hæsitatione præferet.

21. Est vehemens dea: graviter superbos ulcisci solens. Βαρὺς θεός.

**x**,5

20

# CARMEN LI.

#### AD LESBIAM.

# ILLE mihi par esse Deo videtur,

Arg. Beatum et vere divina sorte, vel si quid ultra, illum frui putat, cui tam felici esse contingat, ut Lesbiam contra intueri et dulces ejus voces captare possit, qua quidem obtingente sibi felicitate sensibus adeo se privari et furore corripi fatetur. — Quam studiose Græcorum vestigia presserit Catullus, vel ex hoc carmine dilucide apparet, quod ad singula verba pæne, ut infra, Carm. LXVI, de coma Berenices ex Callimacho, expressum et translatum dedit ex Sapphus quodam carmine, servato illo nobis a Longino de Sublimitate cap. X, ubi si quis acutissimi harum elegantiarum arbitri de sublimitate hujus carminis legerit judicium, mean nec me peritiorum, opinor, commendationem desiderabit.-In gratiam juvenum, ut, perfectissimo veræ simplicitatis et naturalis pulchritudinis exemplo ante oculos posito, summam, nisi omni sensu pulchri destituti sint, ex instituta utriusque carminis comparatione percipiant voluptatem, subjiciendum curabo venustissimum Sapphus odarion, modo de nexu ultimæ strophæ, quam sensu suo ductus Sapphicæ imitationi Catullus addidit, quædam præmisero. Profecto enim in explicando hoc carmine vere et turpiter abusi sunt otio, qui quum nexum ultimæ strophæ cum cætero carmine sensu suo non possent as-

sequi, insulsissima ad hunc locum vendere et lectoribus obtrudere non erubescerent judicia. Sic Vossius Catullum otio in adeo tenui re, vertendo Sapphus carmine, diutius abuti nolentem abrupisse et hoc nomine ultimam stropham addidisse censet, quo quid ineptius a viro docto vix dici et in medium proferri potuit; alii, qui mollius de Catulli ingenio sentirent, fragmentum certe alius carminis, cujus initium perierit, putarunt. — Haud raro nimirum factum est, ut in locis poétarum pulcherrimis, præcipue iis, ubi amatorum modo ferventissimo amore flagrantium, modo eidem renunciantium, modo supplicantium, modo superbientium, modo laudantium, modo ohjurgantium, modo exsultantium, modo dolentium, egregie se invicem quasi trudentes animi motus expressi eorumque imagines vivis coloribus adumbratæ sunt, egregie hallucinarentur eorum interpretës et frustra cogitationum nexum quærentes istos locos impugnarent, túrbarent, luxarent vel certe reprehenderent. Qua quidem in re præ cæteris turbas dedisse magnum Scaligerum ex ejus trajectionibus in Tibullo et Propertio audacter tentatis satis constat. At profecto non sola doctrinæ copia [quam quis ausit derogare Scaligero, Vossio et aliis?] in explicandis poetarum carIlle, si fas est, superare Divos, Qui sedens adversus itentidem te

minibus juvamur, sed feliciter in iis interpretandis versaturi, eorum sensum potius quasi induere, eorum statum et conditionem subire et in animo nostro in eorum locum nos surrogare debemus. In quam rem vide, quæ præclare disputat Heyne ad Tibull. de codic. et editt. p. XVI, ed. nov. Idem valet de ultima stropha παρά προσδοχίαν carmini nostro addita, qua ex meo quidem sensu maxima omnino eidem conciliatur dignitas et majestas. Quod si enim tibi finxeris Catullum, quum imitationem Sapphicam ad Lesbiam suam translatam pæne finierat, seriori cogitatione instituta et causa insani amoris et ineptiarum in otio inventa, post breve temporis intervallum in hæc verba erupisse: «Otium Catulle, tibi molestum est, » haud scio, an hic locus inter præstantissimos Catulli locos habendus et gravitate cæteris omnibus præferendus sit? - In eodem animi statu, quo ultima hujus carminis stropha scripta est, scriptum etiam videtur Carm. VIII: «Miser Catulle, desinas ineptire:» et sic sæpe apud amantes repugnantes plane invicem se excipiunt animi motus. Sic Tibullus I, 4, 75 — 81, qui modo jactanter se professus fuerat magistrum spretis amatoribus, et cuilibet se adituro Veneris præcepta promiserat, eodem tere momento v. 82 infra, furit, nec ulla arte indomito amoris furori resistere potest. Sic apud Terentium in Eunucho Phædria, in cujus mira arte adumbrato charactére absolutissimum veri amatoris

habes exemplum, modo æstuat, modo animi mollitiem ejicere tentat, modo ad pristinam insaniam redit. - Nec tamen in amore tantum ejusmodi conversiones apud magnos et lyricos præcipue poetas locum habent, sed etiam in tractandis aliis rerum argumentis quum gravioribus tum ludicris. Sic Noster supra Carm. XXII, postquam salse perstrinxerat Suffeni φιλαυτίαν, repente ad se redit vs. 18, ubi cf. argumentum. —Cf. quæ de illa strophe ingeniose disputat Abbas Arnaud Mém. de l'Acad. des insc. et Bell. Lett. t. XLIX, p. 245, cum Doer. consentiens. N.—Sed ut in gratiam redeam cum iis, quibus levia forte, quæ in hanc rem attexere sustinui, videantur, opponam nunc Sapphus odarion, ut legitur illud apud Longin. ex recensione Mori p. 62-66: « Φαίνεταί μοι κήνος ἴσος θεοΐσιν Εμμεν' ώνηρ, όστις έναντίος τοι Ιζάνει, καὶ πλασίον άδὺ φωνού-σας ὑπακούει, Καὶ γελάϊς ἱμερόεν τό μοι τὰν Καρδίαν έν στήθεσιν έπτόασεν. Δε γάρ είδω σε, βροχέως με φωνᾶς Οὐδέν ἔτ' ίχει · Αλλά καμμέν γλώσσα ἔαγε · λεπτὸν δ' Αὐτίκα χρῷ πῦρ ὑποδεδρόμαχεν · Οππάτεσσιν δ' οὐδεν ὅρημ', ἐπιρρομ — βεῦσι δ' ἀκουαί.»

1. Mihi. Poetæ mi pro mihi sæpius adhibent. Lucret. III, 106, Virg. Æn. VI, 104, et Catullus ipse c. V, 7, XIV, 10 et alibi. Itaque velim hic restitui mi, ut Sapphicus rectius consistat, qui trochæum, non dactylum, in prima sede recipere solet. N.

3. Sedens adversus, e regione, ἐναντίος. Francogalli: vis à vis.

5

Spectat et audit

Dulce ridentem, misero quod omnes Eripit sensus mihi: nam simul te, Lesbia, adspexi, nihil est super mi

Lingua sed torpet: tenuis sub artus
Flamma dimanat: sonitu suopte
Tintinant aures: gemina teguntur
Lumina nocte.

Otium, Catulle, tibi molestum est;

5. Dulce ridentem. Notissimus ille locus Hor. Od. I, 1, 22. 23: «Dulce ridentem Lalagen amabo, Dulce loquentem.» — Quod intellige 7ò spectare et audire Lesbiam. — Misero mihi, misere mihi amanti. — Supra Carm. XLV, 21 misellus Septimius.

6. Simul pro simulac, ut sexcenties etiam in pedestris orationis scriptoribus.

7. Suprema in nonnullis apud Stat. \* \* \* Hanc lacunam olim explevit Parthenius ita: « Quod loquar amens, » et Corradinus de Allio: «voce loquendum.» Certe tale quid postulant verba græca βροχέως με φωνάς οὐδὲν ἔτ' είκει. Sed quis ausit in textum recipere, quod in ejusmodi veterum scriptorum lacunis non nisi ingenio V V. D D. suppletum et prolatum fuit; æque ac si quis quartam sapphici carminis stropham, quam intactam reliquerat Catullus, a Statio, Jan. Dousa fil. et aliis imitatione expressam Catullianæ imitationi sociare velit.

9. Lingua sed torpet: signum ferventissimi amoris. Sic in veteris carminis fragmento Æditui, quod servavit Gellius Noct. Attic. c. 9, verba labris abire in amore dicun-

tur. Hor. Epod. XI, 9, languor et silentium amantem arguit. Cf. eundem Od. IV, 1, 35, 36 et Lessingii Schriften, dritter Theil pag. 50. — Tenuis flamma, subtilis et mollis. Tenues in quibusdam, male! nam est in Sapphus carmine, λεπτὸν πῦρ.

autem, quod proprie de rebus fluidis dicitur, eleganter jam transfertur ad ignem tacite et celeriter serpentem. Sic manare et permanare apud Lucret. et alios de igne dicitur. — Suapte pro sponte absolute positum vult Vossius, in quam rem laudat Lucret. VI, 755, sed ibi in optimis libris legitur sua vi.

11. Tinniunt Muret. Gryph.

Comparandus omnino cum nostro locus suavissimus Ovidii Remed. Amor. dignus ille profecto, qui totus a vers. 135 — 151 et seqq. ab omnibus juvenibus iterum iterumque legatur, et in succum et sanguinem, quod vulgo aiunt, vertatur. Quædam saltem ex illo delibare liceat; 139 seqq: «Otia si tollas, periere Cupidinis arcus; Contemptæque jacent, et sine luce, faces. Quam platanus vino gaudet,

Otio exsultas, nimiumque gestis; Otium et reges prius, et beatas Perdidit urbes.

quam populus unda, Et quam limosa canna palustris humo, Tam Venus otia amat. Qui finem quæris amoris, (Cedit amor rebus) res age: tutus eris.» Et paulo post v. 1.49: « Desidiam puer ille [Amor]

sequi solet, odit agentes; Da vacuæ menti, quo teneatur, opus. » Cf. Terent. Heautont. I, 1, 57.

15. Otium et reges etc. Vid. quæ ad hanc sententiam illustrandam attulerunt Statius et Vulpius.

# CARMEN LII.

AD SE IPSUM DE STRUMA ET VATINIO.

Quid est, Catulle, quid moraris emori? Sella in curuli Struma Nonius sedet;

Arc. Catullus, quum homines indignissimos, Nonium Strumam et Vatinium, ad summos honores, hunc quidem ad consulatum, illum ad ædilitatem præturamve evectos videret, ob vix ferendam rei indignitatem non amplius in terra sibi morandum putat.—Simili fere animi indignatione Horat. Epod. IV, invehitur in Mænam, Pompeii libertum, qui levitate et perfidia usque eo pervenerat, ut non solum divitiis, sed equestri splendore adeo superbiret.

1. Quod moraris Muret. cujus lectionis patrocinium in se suscepit Vulpius usus auctoritate Ciceronis, qui semper dicere soleat: quid, quod. Sed in omnibus, quæ produxit, exemplis τῶ quod conjunctivus jungitur; et sic debebat etiam esse: mcreris; at omnes codices et libri veteres conspirant in lectionem

quid, quæ multo magis animum concitatiorem exprimit.

2. Struma Nonius. Meminit ejus Plin. Hist. Natur. XXXVII, 21, cujus distinguendi causa addit: «quem Q. Catullus poeta in Sella curuli visum indigne tulit » — Struma est cognomen a struma, cervicis quodam tumore; cujusmodi multi apud veteres a nævis corporis traxerunt cognomina; ad locum Plinii de hac gente agit Harduinus. Cæterum quum aliunde, quos honores gesserit Nonius, non constet, ex sella curuli, magistratuum majorum insigni, in qua sedisse dicitur, Censorem vel Prætorem Ædilemve illum ruisse certe colligere possumus. Sedet cum contemptu de homine ignavo et stulto. Cf. ad Carm. XXXVII, 6. — Plano sensu hic τὸ sedet sumitur, non contemptim, neque componendum Per consulatum pejerat Vatinius. Quid est, Catulle, quid moraris emori?

cum v. 6. Carm. XXXVII. Vitium est quærere et excogitare subtiliores in scriptis veterum interpretandis lepores. N.

3. Vatinius, qui fuit consul cum Q. Fusio Caleno anno U. C. DCCVII. Cf. sup. ad Carm. XIV.—Pejerat per consulatum; jurare enim per carissima quæque præcipue sacrosancta solebant; eo gravius igitur commissum per ea fuit perjurium.—Et Vulpius ad confirmandam eam interpretationem hæc enarrat: «Sicapud Eupolidem comicum jurat quidam (Miltiades, ut puto) per suum prælium ad Marathona. Ejus poetæ versiculos recitat Longinus, Sect.

Am. v. 783: « Nam sibi quod nunquam tactam Briseida jurat Per sceptrum; sceptrum non putat esse Deos. » Hæc ille. Sed locus potest alio modo exponi. Ineuntes consulatum sacramento se obstringere solebant se non quidquam nisi e republica, et nihil contra rempublicam facturos. Itaque Vatinius inter improbos nequissimus, dum se commodo omnium esse consulturum polliceretur, dolosum falsumque juramentum cogitans et sciens præbebat, consulatumque polluebat impietate mendacii. Namque ut datam fallere fidem, sic dare fidem, quam præstare nolis, perjurium est. N.

# CARMEN LIII.

DE QUODAM ET CALVO.

Risi nescio quem modo in corona, Qui, quum mirifice Vatiniana Meus crimina Calvus explicasset, Admirans ait hæc, manusque tollens;

Arc. Ridendi causam dederat Catullo quidam ex populo, qui Calvum, audita ejus multa vi et arte in Vatinii crimina habita oratione, disertum Salaputium vocarat.

1. E corona affert Meleager e libro Comelini, quam confirmat Papyr. Pal. et libri editoris Cantabrig. cui favet etiam Edit. R. antiquissim. ubi est: et, corona. — Corona est circulus hominum, qui judicium in foro audiendi causa ab omnibus partibus cingunt. — «Non enim corona consessus vester cinctus est, ut solebat », Cic. pro Mil. I. N.

3. Calvus. De Calvo et Vatinio cf. ad Carm. XIV.

4. Manusque tollens, χεῖρας ἀνασχόμενος. Morem veterum, summam sublatis manibus admirationem ex-

# Dii magni, salaputium disertum!

primentium, notarunt et multis exemplis illustrarunt Nic. Heins. et Burmannus ad Petron. XL,

5. Alii saluputium, vel saliputium, vel salapusium, vel sapientium, vel salapichium, vel solopugium, vel salicippium, vel sallicippium, vel salapantium, vel holopachium, vel ascolapation, vel colabotion, vel - ohe! sat prata biberunt! tollite manus et admiramini diserta criticorum salaputia!!! — Dii magni. Cf. ad Carm. XIV, 12. Salaputium disertum. In constituenda vocis insolitæ et nuspiam apud cæteros scriptores occurrentis lectione salaputium, superare fere se invicem studuerunt interpretes argutiis et figmentis lepidissimis, quorum novis figuris et facetis imaginibus uno obtutu, si lubet, oculos tuos pascere potes in Var. Lect. Quod pro re sua propugnanda quisque attulerit, nec angusti chartæ fines capiunt, nec, ut recensendis vel refutandis ejusmodi vanæ doctrinæ speciminibus immorer, ab ingenio meo impetrare possum. Omnis lis componi poterat loco Senecæ Controv. III, 19, ubi de eodem Calvo: « Erat enim parvulus statura, propter quod etiam Catullus in hendecasyllabis vocat illum salaputium disertum; » sed et ibi libri turbant, et eadem fere in Senecæ loco conspicitur lectionis varietas. Acquiesco igitur in

lectione salaputium, quam optimorum tam Senecæ, quam Catulli, quibus se usum esse affirmat, codicum auctoritate defendit et erudite de hoc loco disputat Scaliger ad Catal. Poet. III, Epigr. 238, in Antholog. Burman. Secund. Tom. I, p. 676. Putat autem Scaliger, salaputium esse nutricum ὑποχορισμὸν tractum a putus vel pusus, πόσθων, unde præputium est] a qua parte suos alumnos per lasciviam non modo putos sed etiam salaputia, quasi tu salaces caudas dicas, appellarint. — Quodcunque demum sit, vel ex quocunque tandem fonte hanc appellationem haustam putaveris, videntur certe Romani voce salaputium vel huic simillima, cujus optiotibi datur in Var. Lect., in vita communi vel conviciandi vel blandiendi et jocandi causa hominem pusillum denotasse, quemadmodum fere plebecula apud nos in quibusdam regionibus hominem pusillum vocare solet einen kleinen Puts, quod ipsum fortasse a Putus vel pusus tractum est. Sensus igitur est: Di magni, quanta eloquentia latet in hoc pusillo corpusculo! —At hebetatur acumen, si tritum plebeculæ verbum ex oratione detrahas, quod rudem eloquentiæ laudem politissima quavis alia Calvo forsan gratiorem, sed vehementiorem certe præfert. N.

# CARMEN LIV.

AD CÆSAREM.

Othonis caput oppido pusillum, Vetti, rustice, semilauta crura, Subtile et leve peditum Libonis, Si non omnia, displicere vellem Tibi, et Fuffitio seni recocto.

5

Arc. Urbanitatis et honesti sensum abjudicat Cæsari, quem una cum sene Fuffitio homines quosdam deformes, sordidos, et obscenosin deliciis habere intellexerat.—
Tres primi versus male in quibusdam editionibus antecedenti carmini annexi sunt.

r. Ex versibus hujus poematii non nisi Sibyllæ interpretatione sensum aliquem elici posse putabant Muretus, Vossius et alii; sed profecto, ut nunc illi leguntur, sine Sibyllæ afflatu in eorum mysteria penetrare possumus; sensus totius epigrammatis redit fere eo: «O Cæsar [rustice], agrestes plane mores sectaris et ab urbanitate et sensu pulchri alienissimus es - nam, quamvis non omnia et quælibet, certe tamen admodum pusillum caput Othonis, Vetti squalorem et spurcitiam, caninam Libonis impudentiam, tibi et Fuffitio displicere vellem; sentio quidem, te, unice Cæsar, iterum ianıbis meis indignaturum esse, sed non merentur veritatis interpretes hanc tuam indignationem. » — Post oppido in quibusdam vett. editt. additur est: quod haud dubie intrusum est ab illis, qui nexum carminis non caperent.

2. Hic versus in quibusdam editt. post sequentem demum ponitur, quod etiam salva sententia fieri potest. Cæterum hic quoque versus, ut totum carmen, varias formas in vett. editt. induit; in vetustioribus sine sensu legitur: At en rustice vel rusticæ — Heri rustice Gryph. Muret. Etri rustica semiplota crura Scalig. Voss. at in libr. MS. teste Vossio legitur Etri vel Veteri, unde Vossius finxit nostram lectionem Vetti! in aliis est Peti vel Peri. Est in Vettium epig. Carm. 98.

3. Subtil. et lev. ped. Lib. crepitum ventris; πορδήν. Solebat autem iste spurcus homo usquequaque ejusmodi nasorum pestem clanculum emittere.

4. Sed non Muret.

5. Suffecio Venet. Gryph. Muret. plane sic variant libri apud Liv. in hoc nomine I, 23, ubi vide Drackenborch. p. 98. Sic supra Carm. XVII, 11, pro Suffeno in nonnullis legitur Fuffeno. — Seni recocto. Senex recoctus dictus videtur is, qui rerum, in quibus diu multumque agitatus et longo earum usu quasi

Irascere iterum meis iambis Immerentibus, unice Imperator.

subactus fuit, multam peritiam sibi contraxit, vafer, astutus; nos in vita communi, ein ausgefeimter. Conf. Hor. Sat. II, 5, 55, ubi scriba in eandem, puto, sententiam recoctus dicitur, ubi cf. Torrent. et Lambin. add. Nic. Heins. ad Val. Flacc. VI, 444. Simili modo apud Phædr. IV, 1: « Mus retorridus, qui sæpe laqueos et muscipula effugerat et procul insidias hostis callidi cernebat, » mihi explicandus videtur. Nisi forte

senex recoctus dicatur is, qui senectutem viridem et crudam agit, qui juventutem recuperasse videtur; nos: verjungt. Sic certe anus vino recocta dicta videtur apud Petron. Fragm. p. 865, in Burmanni edit. secund. Respicitur enim fortasse in hac locutione fabula Æsonis, Jasonis patris, a Medea cocti et juventuti restituti.

7. Unice Cæsar vid. ad Carm. XXIX, 12.

# CARMEN LV.

AD CAMERIUM.

ORAMUS, si forte non molestum est,

Arg. Quærit ex Camerio, quem frustra ubique locorum exquirere et ad summam usque defatigationem huc illuc discurrendo indagare studuerat, quo tandem locorum lateat, quave puella detineatur, eumque audacter sibi committere et palam facere jubet amorem, qui utique amico sermonis gaudeat commercio, nisi tacendo et occultando sibimet ipse ejus fructus intercipere velit. Contra leges hendecasyllabi sæpius in secunda sede hujus carminis pro dactylo ponitur spondæus, quo quidem versus genere et numeris tardigradis ipsam Catulli, quam circumcursando sibi contraxerat, lassitudinem expressam esse non inepte putat Vossius.

Sed quum alii nimis offenderentur hoc in secunda sede posito spondæo, alii, ut Vossius, in illo servando et exsculpendo nimis sibi indulgerent, adeo Criticorum manus in lectiones hujus carminis sæviit, et pro suo quisque arbitrio et aures demulcente numerorum modulo illas diffinxit, [vid. Var. Lect.] ut antiqua et genuina hujus carminis forma vix nunc restitui et ab adspersis maculis purgari posse videatur.

1. Si forte non mol. est. Urbana et venusta per preces aliquid impetrandi formula. Cf. Mart. I, 97, 1. Sic Græci: εἴ τι μὰ λυπεῖ. — Oro, si forte Stat. — «Oramus, tibi forte ni molestum est» Gron. ad Liv. VII, 13.

Demonstres ubi sint tuæ tenebræ.

Te quæsivimus in minore Campo,

Te in circo, te in omnibus libellis,

Te in templo superi Jovis sacrato,

5

2. Demonstr. ubi s. tuæ tenebræ, h. e. quo obscuro et latebroso loco lateas; per tenebras, ut ex sequentibus apparet, haud dubie innuitur lupanar aliquod; in locis abditis enim et a luce publica quasi remotis operam suam addicere solebant quæstum corpore facientes meretriculæ; hinc homines libidinosi dicuntur apud Plautum Bacch. III, 3, 20, in locis latebrosis versari. Tuæ latebræ Gryph. Muret. Eodem modo variant libri apud Stat. Achill. II, 243, ubi pro tenebris Cod. Voss. latebris offert. Cf. Burman. Sec. ad Anthol. T. I, p. 70. - Tuæ tabernæ ex antiqua, ut ait, scriptura reponit Scalig. quam lectionem probat Vulpius: at nostra multo aptior est, et nititur auctoritate L. MSS. et omnium antiquissimarum et optimar. Editt.

3. In minore Campo, sc. Martio, qui vocatus quoque fuit Campus Tiberinus, nunc Campo di Fiore. Vid. Cl. Adleri ausführliche Beschreibung der Stadt Rom. Altonæ 1781, pag. 301. Eundem campum Cælimontanum et subsequenti tempore Lateranum appellatum esse id. Vir Doct. observat libro laudato p. 154.—
Te campo quæsivimus minore Scalig. ex suo libro, quem sequitur Vossius.

4. In circo haud dubie Circo Maximo, inter Palatium et Aventinum sito, in oblongam et ab altera parte rotundam formam et ab altera rectam exstructo, in quo ludi equestres, qui inde Circenses dicuntur,

habebantur; cf. Liv. I, 35, et ibi B. Stroth. Cæterum de circis Romanis post Donat. Rom. Vett. et Nov. III, 14. Salmas. ad Solin. p. 635, et alios sedulo exposuit Cl. Adler libr. laud. p. 325 — 329. — In omnibus tabernis Gryph. Muret. - In omnibus tabellis in quibusdam.—In omnibus plateis Heins. Cod. vet. — In omnibus labellis tentat Stat. et de thermis et balneis explicat. — In omnibus locellis conjecit olim Parthenius. — In omnibus libellis h. e. tabernis librariis. Res enim venales ex attico loquendi more pro ipsis locis vel tabernis, ubi venales habentur, ponuntur. Commode ad locum nostrum illustrandum laudat Vossius Pollucem IX, 5, cujus verba, ut a Vossio et in libro MS. Jungermanni leguntur, juvat apponere: Εν δέ των κοινών βιελιοθήκαι, ή ώς Εύπολίς φησιν, οδ τὰ βιβλία ώνια, δν τόπον καὶ άπλῶς βιβλία ἐκάλουν οἱ Αττικοί, ώσπερ καὶ τοὺς άλλους τόπους άπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς πιπρασχομένων, ὡς εί φαΐεν, ἀπῆλθον εἰς τοὖψον, καὶ εἰς τὸν οἶνον, καὶ εἰς τοὔλαιον, καὶ εἰς τὰς χύτρας. — Docta quidem et ingeniosa Doeringii est interpretatio; aliam propono faciliorem, tabellis pro tabernis. Sic Nævianæ cujusdam comædiæ Nonius titulum refert: Tabellaria, gallice, les boutiques. N.

5. In templo sup. Jov. sacrato: in Capitolio, ubi Jovi supremo templum a Tarquinio Prisco sacratum fuit. Liv. I, 38. — Summi Jovis Vossius ex suo libro præfert.

In Magni simul ambulatione; Femellas omnes, amice, prendi, Quas voltu vidi tamen sereno; Has vel te sic ipse flagitabam: Camerium mihi, pessimæ puellæ.

6. In Magni sim. ambul. h. e porticu Pompeiana prope theatrum Pompeii, ab utraque parte multis arboribus consita, unde poetis dicitur umbra Pompeia, Propert. IV, 8, 75, Ovid. Art. Amand. I, 67, de qua ad utrumque locum plura notarunt Interpretes. Adde inprimis Vitruv. V, 9, et Adleri ausführliche Bescreibung der Stadt Rom, p. 310. - Pompeius autem honoris causa passim vocatur simpliciter Magnus. Mart. XI, 5, 11: « Et te privato cum Cæsare Magnus amabit »; de quo cognomine quando illi datum, Scalig. ad Euseb. p. 154. Cæterum egregie ad rem cum Nostro Vulpius comparat Plaut. Amphitr. IV, 1, 3, ubi Amphitruo: « Nam omnes plateas perreptavi, gymnasia et myropolia: Apud emporium atque in macello, in palæstra atque foro; In medicinis, in tonstrinis, apud omnes ædes sacras Sum defessus quæritando, nusquam invenio Naucratam. » In quo loco observa, to in medicinis eodem modo ut v. 4 in libellis, dictum esse de tabernis, ubi medicina venditur.

7. Prendi h. e. rogavi. Prendere aliquem eleganter dicitur, qui aliquem prehensa manu rogat, vel in via sibi occurrentem colloquii causa seducit; Terent. Phorm. IV, 3, 15: Prendo hominem solum. Cic. ad Div. VIII, 11: prendimus eum, h. e. rogavimus. — Præhendi vitiose in Venet.

8. Quas vultu vidi tamen sereno

H. e illas tamen præcipue, quas vultum serenum præ se ferre videbam vel his verbis, ut te mihi redderent, impensius rogabam. — Quas vultu mage vidimus sereno, Gryph.; quas vultu vidi tamen serenas, Muret.

9. Has te flagitabam pro vulgari ab his te flagit. vel has de te flagitabam: quamquam et hujus formæ, ubi duobus accusativis flagitari jungitur, usus non adeo infrequens est. — Avellite vel aulite sic ipse in MSS. teste Meleagro, qui inde sine sensu proponit: « Ah vult in, sic ipse flagitabam Camerium mihi, pessimæ puellæ - Avelli sinite » Avant. — Has te sic tamen Gryph. — Has te sic tantum Muret. — Ab vel te sic Scalig. unde ille fecit nostram lectionem Has vel te sic. At Vossius mavult Ah avellite ipse flagitabam. —In margine libri Heins. egregie ad sensum adscriptum fuit: « Jamjam reddite sæpe flagitanti. » — Tò vel sensu caret in hoc versu. At lectio Scaligeri ita flecti posset: has autem sic ipse. N.

exprimendum loquendi usum ex vita communi petitum reticetur ejusmodi fere verbum, reddite, indicate, ubi sit. Spondæi loco in prima sede hujus versus est tribrachys. — Pessimæ puellæ blande, ihr lösen Mudchen. Cf. supra Carm. XXXVI, 9.
—Vid. Plaut. Mil. Glor. IV, 4,5:

« Nimis facete nimisque facunde mala est. » N.

Quædam inquit, nudum sinum reducens; En hic in roseis latet papillis. Sed te jam ferre Herculei labos est. Tanto te in fastu negas, amice. Dic nobis, ubi sis futurus : ede,

15

11. Nitidum sinum Stat. — Nudum sinum reducens h. e. reducta veste sinum vel mammam nudans; expressum est illud Homericum, ubi Hecuba, Hectoris ferocem animum, ut intra mœnia potius pugnare et Achillis congressum vitare velit, exserta et monstrata mamma, qua infans a se innutritus sit, flectere et frangere studens, dicitur: « Κόλπον ανιεμένη, ετέρηφι δε μαζον ανέσχε.» Sinum reducere igitur dictum est, ut pectus diducere pro nudare apud Senec. Hercul. OEtæ. v. 1669: «Mater in luctum furens Diduxit avidum pectus, atque utero tenus Exserta vastos ubera in planetus ferit. »

12. In roseis papillis. Sic apud Sosipat. in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunckii T. I, p. 504, Epigr. III, 6, μαζοί — πάσης τερπνότεροι κάλυκος, et eodem modo apud Rufin. in Anal. Vet. P. G. Brunck. T. II, p. 394, Epigr. XIX, 1, puella di-

citur είαρόμασθος.

13. Sed te jam ferre Hercul. labos est: h. e. quæritando jam te ferre et tui exquirendi causa omnes latebras perreptare velle, resest immensi et vix ferendi laboris.

— Ferre aliquem non possumus, quum ille nimiam molestiam nobis creat. Male Vossius ferre pro adducere explicat, nec dubitat in rem suam Ciceronis, Virgilii et aliorum auctoritate abuti. Herculei pro Herculis, ut (supra XXIX, 9) Adoneus

pro Adonis: ubi cf. not. — Sed te quærere Herculis labos sit, Gryph. — Sed te quærere jam Herculis labos est, Venet. Muret. — Sed næ jam ferre, Meleag. — At nostra lectio est in libris MSS. Scalig. et Voss. hanc etiam testantur edit. Cantabrig. et Rheg. — Herculei turbat versum, Herculis restituit. N.

14. Tanto te in fastu negas, h. e. «en insignem tuam, amice, superbiam, qua amicorum adeo conventum vitas!» et sic est epiphonema. Magis tamen placet, si hic versus per interrogationem efferatur hoc sensu: « adeone jam superbis, ut te convenire non liceat? » se negare jam est alterius conventum vitare, aliquem latere velle. Præpositio in τω fastu addita παρέλκει, ut sæpe: exempla collegit Drackenb. ad Liv. Lib. I, 52, T. I, p. 207, præcipue ad I, 56, T. I, p. 220, et quos ibi laudat. — Tanto ten' fastu in quibusdam vett. non male. — Fastum, quem ei exprobrat, refer ad amorem, quo nunc beatum illum frui, et insolentius efferri putat.

r5. Totum hunc versum glossema putat editor Cantabrig. ex cujus sententia locus ita distingui et
legi debet: «Dic nobis ubi sis futurus, ede hoc, Num te lacteolæ
tenent puellæ?» Sed non sensit Vir
Doctus, ejusmodi locos, ubi eadem
sententia ter et quater aliis verbis
iteratur, egregie exprimere vehe-

Audacter committe, crede luci.
Num te lacteolæ tenent puellæ?
Si linguam clauso tenes in ore,
Fructus projicies amoris omnes;
Verbosa gaudet Venus loquela.
Vel, si vis, licet obseres palatum,
Dum vostri sim particeps amoris;
Non custos si fingar ille Cretum,

mentiorem, quo quid petitur, animi impetum.

cem profer. — Comiti hoc libenter vel licenter ede Venet. Gryph. Muret. — Audacter committe, crede, licet Vossius; at nostram lectionem confirmant omnes libri MSS. Statii, nisi quod in illis pro luci vitiose exaratum sit lucet, pro quo substituendum esse suspicatur Statius Luci; sed primum non demonstrari potest, Lucium prænomen fuisse Camerii, deinde multo magis respondet crede luci versui 2, ubi sint tuce tenebræ; eandem lectionem probat Scaliger.

17. Lacteolæ puellæ, candidæ, pulchræ. Aptior tamen videtur lectio lacteolæ tenent papillæ in cod. Rom. teste Lipsio, proposita.

18. Si ling. claus. etc. conferatur in hanc sententiam Tibull. IV, 7, 1, et ibi Brouckhus. — « Linguam clauso in ore tenere, » ut mox v. 21, palatum obserare, ornate pro reticere, occultare.

19. Fructus projicies, abjicies, perdes.

vult Vossius. — Vel si vis, licet obser. palat. etc. sensus: « vel per me licet, si tibi hoc magis placet,

nihil plane de amoris tui lusibus mecum communices, modo in partem quandam amoristui veniens non plane a te sejungar, » aut sic: « vel si placet, alios omnes amorem tuum diligenter celes, modo ego unus illius sim conscius. » — Hæc multo potior et vera interpretatio. N.

22. Dum vestri sim ego particeps amoris Gryph. Muret. Cæteræ corruptæ lectiones, quas editt. vett. et MSS. in hoc versu exhibent, vix commemoratu dignæ sunt.

23. Sequentes decem versiculi adduntur in tribus antiquissimis editt. et in MSS. L. teste editore Cantabrigiensi Carmini LVIII, ad Calium de Lesbia, et ita esse in plerisque MSS. affirmat quoque Vossius. Quem nunc in plerisque editt. occupant locum, assignavit his versiculis Josephus Scaliger, quos tamen Vossius nec in hoc loco commode se habere, sed ad præcedens Epigramma pertinere et haud dubie deesse aliquid putat. Edit. Gryph. Muret. et alii constituunt eos post versum 12: «En hic in roseis latet papillis. » Interim ex meo sensu aptissime hoc ipsum carmen claudere videntur. — Non custos si fing. etc. cum gravitate denuo sub fine carminis repetit, se nullo moNon si Pegaseo ferar volatu, Non Ladas si ego, pennipesve Perseus, Non Rhesi niveæ citæque bigæ; Adde huc plumipedes volatilesque, Ventorumque simul require cursum, Quos junctos, Cameri, mihi dicares;

do, licet insigni currendi volandive facultate instructus sit, Camerium exquirere posse. — Si pro quamvis. Cf. supra ad XXXIX, 11. Fingar eleganter pro sim. — Custos Cretum'h. e. Talus, ærei corporis gigas, Europæ a Jove datus, ut custos esset Cretæ, quam singulis diebus totam circumisse dicitur. Locus classicus de illo est apud Apollon. Rhod. IV, 1637—1688: cum aliis ejusdem nominis passim confunditur, de quo vide omnino sagacissimum veterum mythorum Interpretem Illustr. Heyne ad Apollodor. in not. 220 seqq.

24. Non si Pegas. fer. volatu. Pegasus, equus ille alatus, Neptuni e Medusa progenies, quo per aerem vectus est Chimæræ interfector, Bellerophon, vel pueris nondum ære lotis notus est. Apollodor. II, c. 3.

25. Non Ladas si ego sc. sim. Ladas nomen celebris cursoris in Olympicis. Vid. Muret. et Vulpius. —
Pennipesve Perseus; profecturus ille ad necandam Medusam accepit a Nymphis alata talaria [πτηνὰ πέδιλα] Apollodor. II, c. 4, Pausan. III, 17, p. 251, edit. Kuhn. Mythum more suo explicat Illustr. Heyne in not. ad Apollodor. p. 295.—Penniferve tres antiquissim. editt. — Cæterum egregie ad rem in editt. Muret. hic versus antecedenti præponitur, ita ut hoc ordine et hac

permutatione legantur et intelligantur versus: « non si Ladas pennipesve Perseus, Non si Pegaseo ferar volatu, Non Rhesi niveis citisque bigis. »

26. Non Rhesi niv. cit. big. sc. si mihi sint. Erant autem Rhesi, regis Thracum, qui ex descriptione Homer. Iliad. X, 435, Λευκότεροι χίονος, θείειν δ' ἀνέμοισιν όμοῖοι. Fabulam horum equorum, Trojanis fatalium, ad locum Homeri memorat Eustath. et Schol. — Citæque bigæ invenit Vossius in exemplar. Mediolan. quod de curru Medeæ, utpote natæ in oppido Cyta, intelligi posse autumat.

27. Adde huc plumipedes volatil. Intelligo omnes, quicunque vel alatis talaribus (plumipedes) vel omnino alis (volatiles) instructi fuerunt; pluribus enim in veterum fabulis alata talaria affinguntur. Vid. nos in «Comment. de alatis imaginibus apud veteres. » Goth. 1786, p. 21.

— Muretus plumipedes non male explicat de Zethe et Calai, Boreæ filiis; alati certe eorum pedes finguntur apud Apollon. Rh. I, 219.

durius alii ad junctos h. e. omnes; durius alii ad junctos supplent currui. — Nescio an recte damnet erroris eos qui currui suppleri volunt. Certe vocis vim et usum expromunt, neque quidquam proponunt absurdum, si Catullum optare ut

30

Defessus tamen omnibus medullis, Et multis languoribus peresus Essem, te, mi amice, quæritando.

sibi currus ventis et omnibus, quiqui sunt aut fuerunt, plumipedibus, junctus sibi tradatur, existiment. N. —Mihi dicaris Gryph. Muret.—Dicares, ad usum meum concederes.

30. Defessus tamen. Ανακόλουθον hoc loco animadvertit Vulpius, sed non sensit particulam si v. 23, 24,

25, pro quamvis positam esse.—Sed tò non unde pendet, ni subaud. valeam sequi? Vulpius recte judicat. N.

31 Peresus, viribus exhaustus et confectus.

32. Esse in te vitiose in edit. Vossii. — Mihi amice Venet. Gryph. Muret.

# CARMEN LVI.

AD CATONEM.

O REM ridiculam, Cato, et jocosam, Dignamque auribus, et tuo cachinno. Ride, quidquid amas, Cato, Catullum; Res est ridicula et nimis jocosa. Deprendi modo pupulum puellæ

Arg. Catonem secum ridere jubet ob rem, ut vocat, ridiculam et nimis jocosam, si unquam res turpis et nimis obscena, quam refert, ridicula et honestis auribus digna vocari potest. Immo vehementer dolendum est, Catullum in tractandis ejusmodi argumentis infamibus tam turpiter abusum esse ingenio.

1. Cato. Vulgo intelligunt Valerium Catonem Grammaticum; sed quis Catullum familiariter cum hoc Catone vixisse præstet?

2. Dignam naribus legendum esse censet Scaliger.

3. Si quid amas in margine ed. Gryph. — Quidquid potius et magis

poeticum pro quatenus, quantum. N.

5. Deprendi verbum proprium de iis, qui inopinati ab interveniente quopiam in furtivo amore (etiam alio quocunque actu N.) opprimuntur. Sic καταλαμβάνειν apud Gracos. Theocrit. Idyll. IV, 60. α...πρώαν γε μέν ἀυτὸς ἐπενθών, Καὶ ποτὶ τᾶ μάνδρα κατελάμβανον, άμος ἐνήργει.» Pupulum, admodum puerum, pusionem. Trusantem, trusare frequentativum a trudere, obscene dicitur de iis, qui irrito conatu stuprum puellæ inferre allaborant. — Pupulum puellæ crissantem vult Vossius et explicant κελητίζοντα. Nolumus cum illo de obscenitate pugnare.

Trusantem. Hunc ego, si placet Dionæ, Pro telo rigida mea cecidi.

6. Sic placet Dionæ eleganter conjicit Stat. — Si placet Dionæ. Pro formula illa solemni, si Diis placet, accommodatius jam dicit si placet Dionæ. Eleganter autem formula illa solemni si diis placet cum sale quodam uti solemus in describendis rebus ineptis et ridiculis. Vid. Brisson. de Formul. p. 66, et 68. — Sed, ut fatear, multo magis mihi arridet conjectura Statii, pro si rescribendum esse suspicantis sic, unde hic fere sensus exit: sic enim

puniendos vult Venus, qui nondum ejus sacris initiati temere illa contaminant. *Dione*, mater Veneris, non raro pro ipsa Venere ponitur.

7. Protelo pro adverbio accipit Vossius, ut sit jugiter, eodem tractu et tenore συντόνως. Cui subscribit Vulpius; conf. Gesneri Thesaur. sub voce protelum. — Pro telo. Teli loco rigida sc. mentula. Cecidi verbum obscenum de maribus, de quo vide Scioppium ad Lus. Carm. XII, 1.

# CARMEN LVII.

AD MAMMURRAM ET CÆSAREM.

Pulchre convenit improbis cinædis Mamurræ pathicoque, Cæsarique. Nec mirum: maculæ pares utrisque,

Ang. Singularem Cæsaris et Mamuræ morum similitudinem et mirificam inde inter illos enatam unanimitatem familiarissimamque consuetudinem salse describit et exagitat. Cf. omnino Carm. XXIX.

1. Pulchre conven. improb. cinæd. etc. Hoc est, arctissima inter Mamuram et Cæsarem ob unum idemque vitæ studium intercedit necessitudo; amicissime Cæsar et Mamurra in unum idemque conspirant.

2. Mamurræ pathicoq. Cæsariq. h. e. tam Mamurræ quam Cæsari pathico. Haud raro enim ita sibi respondent copulæ que que; nisi copulam que, primo loco τω pathico additam, pro nimirum, scilicet, explicare malis. — Doering. in hac vocula nimium laborat, quam phrasis ratio Mamurræ postponi vellet, versus necessitas pathico postposuit. N. — Pathicus, ut cinædus, designat hominem mollem, qui muliebria patitur, et fædissima libidine polluitur.

3. Maculæ pares utrisque, etc, Sensus: utrique enim eodem plane flagitiorum genere impressæ sunt maculæ, quæ nunquam deleri et oblitterari possunt; alteri quidem (Cæsari) ob commissa flagitia et

Urbana altera, et illa Formiana, Impressæ resident, nec eluentur. Morbosi pariter, gemelli utrique; Uno in lectulo, erudituli ambo;

nequissime disperdita bona in urbe [Romæ]; alteri Mamurræ Formiis [veteri Campaniæ oppido, ubi ille natus fuit]. Observa autem to illa in versu 4, pro altera positum esse. Alter-ille pro alter-alter passim apud bonæ notæ scriptores jungi solent. Vid. Ducker, ad Flor. IV, 7, 10, et Ioh. Freder. Gronog. ad Liv. XXXV, p. 40.—Notandum est to utrisque pro utrique. Sic apud Cic. Verrin. VI, 14, Sallust. Catil. 31, et alios, uterque in plur. num. adhibetur, vel quum de duobus tantum loquuntur. N. - Cæterum loquendi genus: «maculæ impressæ resident nec eluentur, » haud dubie ductum est ex placito illo philosophiæ Socraticæ, a Platone inprimis in Phædone aliisque dialogis exposito et exornato, ubi maculæ illæ et labes, quas animus nimium in vita indulgendo cupiditatibus sibi contraxerit, post mortem etiam apud inferos conspici nec ulla ratione elui posse dicuntur. Locus classicus apud Platonem est in fine Gorgiæ, p. 356-60, et in Phædone, p. 61, A. B. edit. Ffr. Dignus est, qui in hanc rem consulatur, Meinersius, qui præclare veterum philosophorum et inprimis Platonis placita exposuit, quum in tribus illis, quæ variarum dissertationum nomine inscripsit, voluminibus, Vermischte Schriften] tum in suavissimo et lectu dignissimo libro, Geschichte der Wissenschaften in Griechenland und Rom; tom. II, p. 404, sqq. et 770, sqq. Ad hunc

mythum suavissimum seu involutum fabulosa narratione philosophema Platonicum respexit etiam Virgilius in nobilissimo illo loco Æneid.VI, 730—741, de quo tres tantum versus describam: « Non tamen omne malum miseris nec funditus omnes Corporeæ excedunt pestes: penitusque necesse est Multa diu concreta modis inolescere miris. » Ubi cf. Heyne in not. et uberiorem, quam in hanc rem ex profundæ doctrinæ copia suppeditat, disputationem in Excurs. XIII, ad Libr. VI, p. 664—669. — Docta quidem Doeringii annotatio, sed neque e re, neque ad rem. Nam difficile crediderim Catullum ad Platonicam disciplinam hic et alias respexisse, dum tritissima metaphora utitur, qua libidinis turpissimæ sordes exprimat. N.—Maculæ illæ flagitiorum impressæ apud Græcos vocantur modo στίγματα, modo οὐλαί, modo μώλωπες, modo κηλίδες vel plenius ἀνεξάλειπτα ὀγείδη. — Alia loca in hanc rem congessit Vulpius.

6. Morbosi pariter, turpi amore laborantes. Vid. Bentleius ad Horat. Od. I, 37, 9. — Gemelli: honestiori nomine cinædi vocantur fratres. Cf. Burmann. Sec. ad Anthol. tom. I, p. 641.

7. Vulgatam distinctionem post lectulo tollit Meleager et respici putat proverbium uno in lectulo edocti: ita ut ambo in omnibus sibi simillimi, et in eodem quasi lectulo im-

.5

Non hic, quam ille, magis vorax adulter, Rivales socii puellularum. Pulchre convenit improbis cinædis.

probitatis nequiter instructi intelligantur. — Unilectuli conjectat Statius. — Uno in lectulo, σύλλεκτροι, summæ et turpissimæ simul consuetudinis indicandæ causa. — Erudituli, eruditionis gloriæ elevandæ gratia.

8. Magis vorax et adulter Venet. Vorax adulter, qui bona sua in adulterio perdit et expatrat. Conf. supra Carm. XXIX, 6. Nolim huc trahere obscenam significationem, quam infra habet verbum vorare

Carm LXXX, 6.— Non hic quam ille magis vorax adulter Rivalis socius puellularum tentat Stat.— Puellarum Vossius. In editionibus potioribus constanter legitur rivales socii et puellularum; at in edit. Bip. quam sequimur, copula et post socii omissa est, quæ profecto incommode post socii ponitur. Legendum fortasse rivales et socii puellarum, vel rivales sociique puellarum.

9. Rivales socii puellul. Hoc est socii et una rivales puellularum.

# CARMEN LVIII.

AD COELIUM DE LESBIA.

Coeli, Lesbia nostra, Lesbia illa, Illa Lesbia, quam Catullus unam

Arg. Lesbiam, præ cæteris omnibus olim siki amatam, adeo a pristinis moribus recessisse scribit Cælio, ut nunc vilissimum in angiportis sit prostibulum.

1. Cæli. Non sine probabilitate quadam cum Pet.Victor. Var. Lect. Libr. XVI, c. l. M. Cælium Rufum intelligere possumus, in quem exstat oratio Ciceronis; fuit certe is, qui pro indole sua facile rebus amatoriis aures præberet. Accuratius de ejus vita, moribus et fatis exposuit Manutius ad Epist. Cicer. ad. Div. VIII, 1; in præfat. ad Comment. in Epistolas Cælianas; ad eundem

Cœlium pertinet infra Carm. C. — Sed nimis argute Victorius et alii sub Lesbiæ nomine Clodiam latere putant, quam una cum Cœlio amoris causa Catullum adiisse, et hinc nostram jam vocasse, frustra contendunt. — Erravit multosque fefellit Apuleius in Apol. nisi Lesbia sit illa famosior Clodia. N.

2. Illa Lesbia: ἐμφατικῶς additur et repetitur illa, h. e. olim tam amabilis et honestis moribus conspicua. Sic Virgil. Æneid. II, 274, «quantum mutatus ab illo Hectore.» Cf. Hor. Od. IV, 13, 18.— Unam opponitur his in versu sq. vocibus: Plus quam se, atque suos amavit omnes, Nunc in quadriviis et angiportis Glubit magnanimos Remi nepotes.

se et suos omnes. Neque Catullus innuit unam, cæteris contemptis, amatam. N.

- 3. Plus quam se, etc. Sic infra de Lesbia Carm. LXXV, 1. « Nulla potest mulier tantum se dicere amatam Vere, quantum a me, Lesbia, amata, mea, es. » Similis orationis color est supra Carm. XXXVII, 12, et VIII, 5.
- 4. Angiportis: in vicis enim angustis prostabant scortilla abjectissima. Hor. Od. I, 25, 10: «Flebis in solo levis angiportu.»
- 5. Glubit h. e. masturbat. Eodem obscenitatis sensu deglubere occurrit apud Auson. Epigr. LXX, 7. Glubere vel deglubere propriam se-

dem habet in re rustica, et significat vel corticem detrahere vel granum tunica sua nudare, quod ut multa alia ex re rustica petita, ad obscenissimæimpuritatis genus accommodatum est, pari modo ut Græcorum σχολύπτειν et ἀποσκολύπτειν; vid. Casaubon. ad Athenæum, III, 34, vel δέφειν, δέφεσθαι, quod Vulpius ex Glossis Philoxeni adducit, quem confer. — Magnanimos Remi nepotes, h. e. Romanos, quos εἰρωγικῶς jam vocat magnanimos, qui potius ob turpissimum libidinis exercendæ genus, ut supra Carm. XXVIII, 15, Piso et Memmius, vocari debebant opprobria Remi. — Magnanimi Remi vult Vossius.

# CARMEN LIX.

DE RUFA ET RUFULO.

# BONONIENSIS Rufa Rufulum fellat,

Arc. Rufæ cujusdam ex Bononia infimæ conditionis mulierculæ et famelicæ, nequissimo modo abominandæ Rufuli cujusdam libidini morigerantis, infamiam notat et evulgat. — Rufuli nomen accepit fortasse impurus iste homo, quem diffamat poeta et cujus diffamandi causa hoc carmen præcipue scriptum videtur, ab ipsa libidinis suæ ministra Rufa. — Ruforum gentem amplam et honestam olim floruisse

Bononiæ observat Vulpius ex Martial. VI, 85, sed hoc Catullianam Rufæ nostræ descriptionem vix potest suspectam reddere.

Margini edit. Gryph. adscriptum est me rursum fallit—Rufa Rufulum fallat ab antiquo verbo fallare pro fallere acriter defendit Scaliger. — Fellare proprie est lac sugere, quod, ut verbum inrumare, ad exsecrandum libidinis genus translatum est.

Uxor Menenî, sæpe quam in sepulcretis Vidistis ipso rapere de rogo cænam, Quum devolutum ex igne prosequens panem

Disertius fœda hujus obscenitatis imago expressa est infra Carmine LXXX, 8.

2. Uxorne Meni? quod fecit ex veteri, ut ait, scriptura uxor nemeni Scaliger, quem perperam sequitur edit. Bipont. nam præter Scaligerum veterem illam scripturam nemo reperit, immo omnes libri MSS. quibus cæteri interpretes usi sunt, constanter servant uxor Meneni. — Signum interrogandi post Meneni et in fine apparet in edit. Cantabrig.— In sepulchris Venet. — Scpulchretis, de locis sepulturæ destinatis.

3. Rapere de rogo canam: intellige cœnam feralem, quæ cum corpore simul in rogum ingesta cremari et ab infimæ conditionis hominibus et famelicis, vel certe rapacioribus et impudentioribus, ex ipso igne peti solebat. Hinc factum est, ut loquendi genus cænam e rogo rapere commode transferrent vel ad summam paupertatem voracitatemque describendam, vel ad eam aliis exprobrandam imprecandamve. Sic apud Terent. Eunuch. III, 2, 36, Parmeno ad Thrasonem: «Tace tu, quem ego esse infra infimos omnes puto Homines: nam qui huic animum assentari induxeris, E flamma petere te cibum posse arbitror. » Hinc apud Plautum ejusmodi homines rapaces et voraces bustirapi vocan... tur. Pseudol. I, 3, 127, cf. Kirchmann de Funeribus Romanis Libr. IV, c. 5, inprimis Hemsterhus. ad Lucian. T. l. p. 519. Atque huc pertinere etiam puto locum Tibulli;

ubi poeta paupertatem imprecatur aniculæ hoc modo, I, 5, 53: « Ipsa, fame stimulante furens, escasque sepulcris Quærat, et a sævis ossa relicta lupis. » Non enim cum Heynio in versu majori herbasque sepulcris, sed cum Mureto potius escasque sepulcris legendum esse puto. Ex meo enim sensu proverbialis illa extremam mendicitatem describendi vel imprecandi locutio escas sepulcris quærere, h. e. de rogo deripere, ut gravior et imprecationi accommodatior longe præferenda videtur insolenti et novæ plane paupertatis descriptioni: herbas sepulcris quærere. Nec causæ, ex quibus Mureti lectionem escasque rejiciendam censet Heyne in Observat. ad Tib. p. 50, satis idoneæ videntur; nam primum non de silicernio, quod ab escis feralibus rogo impositis distinguendum esse docet Hemsterhus. 1.1. cum Mureto cogitandum est; deinde, quod addit Vir Summus, «hoc (silicernium) dabatur ad rogum, non ad sepulcrum, » minime enervare potest loci explicationem, quum sepulcrum ex usu loquendi vel de ipso rogo vel de loco certe, ubi rogus exstructus fuit, recte omnino accipi posse videatur. Sic Terent. Andria, I, 1, 100: « Funus interim procedit: Sequimur: ad sepulcrum venimus: In ignem imposita est. » Et sic passim sepelire ut Græcorum θάπτειν, pro cremare, vel de combustione mortui dicitur. Vid. Cuper. Observat. I, 7. Dorvil. ad Charit. p. 244, edit. Lips. et quos ibi lau-

#### Ab semiraso tunderetur ustore.

dat. — Condonent mihi, quibus extra oleas evagatus videar; ut Summum Heynium, si quid forte non recte ceperim vel in re parvi momenti paulo loquacior fuerim, pro singulari, qua exsplendescit, humanitate facile id mihi condonaturum esse spero.

5. Ab semiraso ustore: ustor, νεκροθάπτης vel νεκροκαύτης servus bustuarius a comburendo cadavere, quod curabat, ita dictus. Semirasus, quia ejusmodi mancipiorum genus admodum sordidum et semiraso plerumque capillo fuit. — Tonderetur Vossius ex auctoritate plurimorum librorum vett. et sic est in editt. Gryph. et Venet. — Accipit autem Vossius tondere pro vellicare, radere, lacerare et carptim ferire, et addit antepenultimam more antiquo in tonderetur corripi. — Recepta lectio præferenda, ut pote quæ facilius intelligatur. N.

# CARMEN LX.

Num te leæna montibus Libyssinis, Aut Scylla latrans infima inguinum parte, Tam mente dura procreavit ac tetra,

Arg. Duri cujusdam amici perfidiam accusat, cujus in re tristi auxilium vel solatium frustra imploraverat. — Ad quem scriptum sit hoc carmen, nisi longioris carminis fragmentum potius habendum sit, vel in qua re Catullo defuerit duri pectoris amicus, inani studio scire cupias. — Pessime certe in edit. Venet. ab an. 1500 et Gryph. cum superiori conjungitur, nec probabiliter in edit. Parthenii Venet. 1493, ad Camerium inscribitur. Mihi quidem egregie respondere videtur argumentum hujus carminis illi ad Cornificium supra Carm. XXXVIII.

1. Num te leæna. Cf. in hanc sententiam infr. Carm. LXIV, 154, et ibi not.—Libystinis mayult Scaliger, cui accedit Vossius.

2. Aut Scylla latrans infima ing.

parte: in simili re Tibull. III, 4, 89: «Scyllave virgineam canibus succincta figuram. » Fabulam Scyllæ lege apud Ovid. Metam. XIV, 59, sqq. et Hygin. Fab. CLI. Est autem hæc Scylla Phorci filia, quæ passim a poetis cum altera Scylla, Nisi Megarensium regis filia, confunditur, ut apud Virgil. Eclog. VI, 74, 75: « Quid loquar aut Scyllam Nisi, quam fama secuta est, Candida succinctam latrantibus inguina monstris, Dulichias vexasse rates. » De qua utriusque Scyllæ apud poetas confusione erudite egit Nic. Heins. ad Auli Sabini Epistol. tres, tribus Ovid. Epistol. respond. I, v. 33, in Ovid. edit. Burm. tom. I, p. 846. In eandem rem ad Virgilii locum laudat Heyne Perizon. Anim. histor. c. 9.—Monstrosam Scyllæ formam

Ut supplicis vocem in novissimo casu Contemptam haberes? O nimis fero corde!

5

illustrant nummi gemmæ in Dactyl. Lippert. Mill. I, 1, 127, 128. 4. In novissimo casu, h. e. extre-

mo et tristissimo.—Sic apud Tacit. Ann. VI, 50, Caius « a summa spe novissima exspectahat. » N.

# CARMEN LXI.

IN NUPTIAS JULIÆ ET MANLII.

#### Collis o Heliconei

Arg. Nuptias Juliæ et Manlii solemni carmine poeta celebrat, miraque simul arte et suavitate ritus nuptiales describit et persequitur. In primo carminis limine a versu 2 usque ad 15 rite appellat et salutat nuptiarum præsidem, Hymenæum, cumque ad concinenda carmina nuptiali ornatu adesse jubet compositum. — A versu 16—26, sequitur brevis sed ipsa hac brevitate absolutissima exquisitissimaque insignis, qua Julia enitebat, formæ descriptio, in cujus ornatu quilibet facile summi poetæ ingenium agnoscet. — V. 26-36, iterum Hymenæum ad virginem in domum novi conjugis evocandam et desponsorum animos arctissimo amoris vinculo conjugandos ab Helicone citat. - V. 36-46, solemni invocationi Hymenæi, ut eo libentius dux ille Veneris his celebrandis nuptiis dexter adesse velit et propitius, accinere jubet indelibatas virgines. - Locus sequens a v. 46-76, versatur in decantanda Hymenæi laude, ejusque extollendo numine, quod sub omnium nuptiarum auspicio pie deve-

nerandum sit. — A versu 76 sqq. sigillatim enarrantur ritus nuptiales, quibus solemni pompa ad novi mariti ædes virgo deduci, ibique excipi solebat. Fingit igitur animo poeta, se e longinquo propius jam accedentem pompam nuptialem facesque corusco splendore emicantes oculorum acie assequi; hinc primum claustra januæ pandi jubet, mox sponsam, virginalis pudoris præ se ferendi causa, moras nectentem, hortatur, ut procedat et flere desinat, præcipue quum tam egregia formæ pulchritudine florescat, et conspicua sit; addita fide [v. 100-115] summa amoris constantia maritum semper inhæsurum esse solius ejus amplexibus. — V. 121-126, puerorum chorus, ad januam sponsi venientem sponsam excepturus, jubetur faces extollere et hymenæum in modum concinere. - V. 126-128, cantus lascivorum carminum Fescenninorum mox instituendus indicitur.—V. 128— 141, concubinus a furtiva sponsi consuetudine excluditur.—V. 141 -151, ipse sponsus, ut in poste-

# Cultor, Uraniæ genus,

rum a molli puero abstineat, rogatur; at sponsa [v. 151 sqq.] ut votis mariti tam nobilitate quam divitiarum copia præpollentis morigeretur et satisfaciat, monetur. -V. 166 sqq. ipse sponsæ adventus ad sponsi januam poetæ nunc obversatur animo. Jubetur igitur nova nupta intrare domum, et ferventissimum mariti amorem coram cognoscere. [v. 171 sqq.] Mox e manu ductoris dimissa [v. 181 sqq.] a spectatæ fidei feminis collocatur in lecto [v. 186] ad quem vocatur maritus [v. 191 sqq.] qui sine mora adest [v. 201]. Hic bonos conjuges ludere sinit poeta pro lubitu; et voto, ut prognato puello, vivis coloribus expressam patris imaginem et matris pudicitiam ore referente, felices parentes fiant, carmen nuptiale finit. — Fuerit ne Catullus apud Romanos epithalamium, Græcorum more, canendi auctor, neque affirmare neque negare quisquam possit. At certe nullum vel in poeticis, vel in historicis monumentis epithalamii Romæ decantati vestigium reperias, et inde a Catullo Poetæ magnas nuptias carmine solemni celebrarunt, ut testatur Ov. ex Pont. 1, 2, 133: «Ille ego, qui duxi vestros hymenæon ad ignes, Et cecini fausto carmina digna toro. » Summa solertia in hoc Carm. Catullus moris romani descriptionem cum græcæ cæremoniæ festivitate conjunxit. Neque mirum est severiores confarreationis ritus hoc exemplo lætiori pompæ et ornatui indulgere cœpisse. N. — Aulus Manlius Torquatus, in cujus nuptias composuit hoc carmen Catullus, idem esse videtur, cujus singularem in se amorem et amicitiam magnifice extollit infra in Elegia mellitissima, ejus nomini inscripta, LXVIII. Nobilissima autem eo tempore fuit gens Manliorum, ex quibus Titus Manlius primus dictus est Torquatus teste Cicerone Offic. III, 31. — Vir consularis vocatur Aulus Manlius Torquatus apud Plin. Nat. Histor. VII, 53, Tom. I, p. 409, edit. Harduin. At Juliam non nisi ex eo, quod v. 87, Aurunculeia vocatur, e gente Cottarum, quorum cognomen Aurunculeius fuit [vid. Liv. in Suppl. Freinshem. lib. CIV, c. 57. Cæsar de B. G. II, 11] ortam esse, colligere possumus. — Vetus hujus carminis descriptio, Epithalamium, quam editiones antiquissimæ præ se ferunt, sæpius ab interpretibus impugnata et repudiata fuit. Jam Muretus ad h. c. scribit: « Est hoc carmen quidem nuptiale, neque tamen proprie epithalamium; nam epithalamia canebantur a virginibus, quum jam nova nupta in lecto viri collocata esset etc.» Sed Muretus, et qui ejus vestigiis insistunt, vocis proprietatem urgentes notionem Epithalamii nimis arctis circumscribunt finibus. Quodsi enim multa alia carmina communi passim assensu ad genus quoddam carminum referri solent, quorum propriæ indoli et naturæ vel primæ origini minime respondent, non video, cur non eodem jure latiori significatione omne carmen vocari possit Epithalamium, quod, ad quascunque celebrandas nuptias, res et ritus nuptiales tractat, vel pompam nuptialem describit, sive illud a vir-

# Qui rapis teneram ad virum

ginum puerorumque choro ad januam sponsi sub adventum sponsæ decantatum fuerit, [ut carmen sequens LXII] sive illo ad vota sponsis canenda ipse poeta [ut Noster hoc carmine] chorum evocarit, et quasi chori præcentor verbis præiverit. Vide quæ erudite in hanc rem disputat Cl. Wernsdorf ad Poet. Min. in Præfat. ad Epithall. Auspicii et Ællæ et Laurentii et Mariæ, ubi «de veterum epithalamiorum auctoribus et diversa ratione » accurate exposuit. Tom. IV, p. 462 — 475. Interim nolumus pugnare cum iis, qui carmen nostrum Hymenæi potius nomine insigniendum esse contendunt : de Epithalamio Pelei et Thetidos vid. nos in argumento. — De variis ritibus in nuptiis veterum observatis, quos poeta in hoc carmine tangit, multi multa scripsere; quorum si quis sibi contrahere appetat notitiam, adeat Alberti Fabricii Bibliograph. Cap. XX, \$ V, 898-899, edit. Schaffsh. adde Montfaucon. L'Antiquité expliquée T. III, p. 216-224, et Potteri Archaeolog. Græc. lib. IV, c. 9, Tom. II, p. 232-241. — Cæterum quum hoc carmen, quod «Veneris et Gratiarum manibus scriptum esse » judicat Barth. ad Claudian. p. 789, pulcherrimis antiquitatis monumentis jure accensendum videatur, passim exstitere, qui illi vel illustrando vel in vernaculam vertendo peculiarem operam addicerent. Novissima ejus versio metrica auctorem habet, mature his terris ereptum, Rosenfeldum, quam in defuncti memoriam publici juris fecit ejus amicus Gurlittus, (Lips. apud Schwickert, 1785)

cujus amicitiæ, qua vix ferendam hujus versionis stribliginem in adspersis notulis excusare studuit, facile concedimus, longeque ab hac impietate absumus, ut boni Rosenfeldi manes vellicare audeamus. Melioris frugis sunt, quæ doctiss. Gurlitt in præfatione et notis ad hanc versionem attexere sustinuit. - Denique vix dubium est, quin Catullus in hoc carmine scribendo exemplum quoddam Græcum, fortasse Sapphonem, cujus odas quasdam epithalamii inscriptionem habuisse testatur Dionys. Halicarn. έν τέχνη c. 4, περί μεθόδου έπιθαλαμίων, ante oculos habuerit. De metro observa pro dactylo nonnunquam trochæum et in versu quarto pro trochæo in prima sede spondæum positum esse. Eodem autem versus genere, quo cujuslibet strophæ quatuor versus primi in epithalamio nostro constant, præcinit quoque epithalamium Jasonis et Creusæ nuptiis chorus e mulieribus Corinthiis apud Senec. Med.v. 75 sqq. — Quintus est cujusque strophæ Pherecratius; sed dactyli medii vicem obtinet spondæus v. 25. N.

1. Alii Heliconii.

2. Uraniæ genus. Hinc Musa genitus vocatur Hymenæus apud Claudian. XXXI, Epithal. Pallad. et Celer. v. 31, ubi cf. Gesner. — Alii, ut Proclus in Chrestomathia apud Photium p. 425, Hymenæi matrem faciunt Terpsichorem. Quantumvis enim in Veterum mythis Musarum celebretur castitas, et ipse Cupido Musas a se vulnerari posse neget apud Lucian. Dialog. Deor. XIX, 2, vix ulla tamen in numero novenario

Virginem, o Hymenæe Hymen,
Hymen o Hymenæe;
Cinge tempora floribus
Suaveolentis amaraci.
Flammeum cape: lætus huc

reperitur, ex qua non aliquis furtivo concubitu susceptus dicatur. Vid. Hemsterhus. ad Lucian. l. c. Facile autem ex fabulosa Hymenæi origine apparet, cur sedes illi fere propria in monte Helicone assignata fuerit. — Genus pro stirpe vel filio dicitur passim Senec. Med. v. 845. Virgil. Æneid. XII, 198. Vid. Burmannus ad Ovid. Metam. II, 743. Sic γένος apud Græcos. Vid. Ernesti ad Callimach. H. in Apoll. v. 74. — De Veterum inconstantia in variis, qui perhibentur, Hymenæi parentibus vid. Cerda ad Virg. Æn.IV, 99.

3. Qui rapis, etc. Virgines enim ad maritum deducendæ e gremio matris vel cognatorum se rapi simulabant, [cf. v. 56 - 59.] non quidem, ut Festus putat, quod raptus virginum feliciter cesserit Romulo, sed potius, opinor, pudoris, qui decet virgines, declarandi causa. Hinc apud Claud. XXXI, Epithal. Pall. et Celer. v. 124 : «Aggreditur Cytherea nurum, flentemque pudico Detraxit matrisgremio."—O  $H_{\gamma menæe} H_{\gamma m}$ . H. o  $H_{\gamma}$ . fuit hæc solemnis fere in nuptiis decantata formula. Vid. Aristoph. Avv. v. 1740, et quæ in hancrem ibi notat doctissimus hujus fabulæ Interpres Beckius.

6. Cinge tempora flor. Sic Bion, Idyll. I, 88, Hymenæo, qui eodem fere, quo novæ nuptæ, apud poetas ornatu induci solet, στέφες γαμήλιον tribuit. Cingebantur autem

novæ nuptæ corollis floreis, vid. Paschal. de Coron. II, c. 16, et singularis, qui de coronis nuptialibus exstat, libellus Maderi, qui prodiit Helmstadii 1688.

7. Suav. amarac. Amaracus suaveolens [ἡδύπνους] est Majorana nostra, sive Sampsuchum in Cypro, teste Plinio XXI, 22, s. 93, laudatissimum et odoratissimum. Suaviter suaveolentem amaracum describit Lotich. Carm. I, 19, 25, sqq. edit. Kretzschm. p. 403.

8. Flammeum fuit genus velaminis lutei vel crocei et flammei coloris, quo die nuptiarum pudoris causa cooperiri solebant virgines. Ovid. Heroid. XXI, 162, ubi cultum Hymenæi describit, flammeum, quo ille utitur, vocat pallam croco splendidam. Cf. Interpretes ad Petron. c. 26, p. 121. Burmann. edit. sec. et Dempster. ad Claudian. Rapt. Proserp. II, 325, p. 595, edit. Burmann. Sec. — Luteum soccum: soccus calceamenti genus græcum, cujus usus, mulieribus præcipue adamatus, apud viros plerumque ad venustatem et ambitiose quæsitam elegantiam spectabat. Sic Hercules, delicias ac libidines faciens apud Omphalen, socco luteo indutus placere studet dominæ. Senec. Hippolyt. v. 322. Ex multis aliis autem locis constat, a beatioribus ac mollioribus ingentem sæpe in pretioso soccorum usu sumptum factum esse.

1.9

x 5

Huc veni, niveo gerens
Luteum pede soccum;
Excitusque hilari die,
Nuptialia concinens
Voce carmina tinnula,
Pelle humum pedibus, manu
Pineam quate tædam.
Namque Julia Manlio,

Plaut. Bacchid. II, 3, 98. Plin. Hist. Nat. XXXVII, 2, 6. Sueton. Caligul. 52, et ibi Torrent. Copiose de omni soccorum usu egit Balduin. de calc. Antiq. cap. XVI. — Color luteus h. e. flavus, erat festi ornatus et lætitiæ index, quo inprimis delectati sunt amantes. Vid. Cerda ad Virg. Eclog. II, 50, et Brouckhus. ad Tibull. I, 7, 46.

12. Nuptial. concin. carmin. νυμφιδίους ὡδὰς, ut vocat Aristoph.

Avv. 1727.

13. Voce tinnula, clarisona. Hinc Hymenæus apud Callimach. vocatur εὐήχης Hymn. in Del. v. 296,

ubi cf. Spanhem.

14. Pelle humum pedib. ornate pro vulgari salta; simili ornatu Horat. de saltantibus Gratiis Od. I, 4, 10:

«Alterno terram quatiunt pede.»—
Innuitur autem saltatio, quæ in pompa nuptiali institui solebat. Homerus in pompæ nuptialis descriptione, Iliad. XVIII, 494: Πολὺς δ'ὑμέναιος ὀρώρει, Κοῦροιδ'ὀρχηστῆρες ἐδίνεον. Cf. Hesiod. Scut. Hercul. v. 277.

15. Manu pineam quate tædam. De prælatis in pompa nuptiali facibus res est notissima, et in omnibus antiquitatum compendiis occupata. Ex pinu autem præcipue faces nuptia-

les factas fuisse docet Dempsterus ad locum Senec. Med. v. 37, ubi fax nuptialis pronuba pinus dicitur. — Spineam quate tædam ex emendatione Parthenii in edit. Venet. Muret. et aliis. Eodem modo num « spinea an pinea tæda » in nuptiis rectius dicatur, fluctuant interpretes in loco Ovid. Fast. II, 558. Apud Plinium quidem Nat. Hist. XVI, 18: «spina nuptiarum facibus auspicatissima» dicitur, et apud Festum (s. v. patrimus) unus ex patrimis « facem præfert ex spina alba; » sed quum lectio pinea constanter servetur in omnibus MSS. Statii, Vossii, Vulpii et editionibus potioribus, tæda pinea autem recte locum habeat in nuptiis, omnino hæc præferenda videtur.

16. Junia in MS. Statii. — Mallio Gryph. — Splendidissima Juliæ cum divina Veneris forma, qua olim ad Paridem, formæ judicium subitura, venit, comparatio. Comparantur quidem et alias pulchræ puellæ cum Venere, vid. Schrader. ad Musæum p. 152, sed neutiquam cum insigni illa Veneris imagine, qua ad pulchritudinis palmam Minervæ et Junoni præripiendam quibuslibet lenociniis composita fuit. Imaginem Veneris, una cum Juno-

Qualis Idalium colens Venit ad Phrygium Venus Judicem, bona cum bona Nubit alite virgo;

Floridis velut enitens
Myrtus Asia ramulis,
Quos Hamadryades Deæ
Ludicrum sibi roscido
Nutriunt humore.

Quare age, huc aditum ferens

ne et Minerva coram judice Paride se sistentis, ex duobus veteribus lapidibus expressam dedit *Lippert* Dactyliothec. Mill. I, 291-292. Cum Thetide, qualis illa se obtulit Peleo, Deliam suam comparat Tibull. I, 5, 46.

17. Idalium: vid. supra ad Carm. XVI.

19. Bona cum bona, suavis παλιλογία ut apud Ovid. Trist. IV, 2, 15: « Plebs pia cumque pia. »

20. Nubet in MS. Stat. — Bona alite, faustis ominibus.

22. Myrtus agia Venet. — et sic e Plin. Hist. Nat. XV, 29, legendum quoque censet Ramirez de Prado ad Luitprandi Chronicon an. DCXXIII. — Hagia est in margine edit. Gryph. — Myrtus Asia, h. e. ad Asiam paludem. Est enim jam Asia angustus tractus paluster Lydiæ ad Caystrum, non longe a Tmolo, vel ex Homero satis notus Iliad. II, 461. Vid. Voss. ad h. l. et Heyne ad Virg. Georg. I, 383. De universa terra Asiatica non cogitandum esse sponte apparet. Passim autem a poetis teneræ puellæ myrto comparari solent. Vid. Horat. Od. I, 25, 18, ubi alia loca excitavit

Jani. Conf. infr. Carm. LXIV, 89.

24. Ludicrum [ἄθυρμα, παίγνιον] ut haberent quo se oblectarent. Serv. ad Virg. Eclog. X, 62. Cæterum ad h. l. conferatur doctissimus mihique amicissimus Mitscherlich ad Hymnum in Cererem p. 116, ubi pulchre loci nostri interpretationem ducit ex Aristophan. Avv. v. 1099: « Ἡρινά τε βοσκόμεθα παρθένεια Λευκότροφα μύρτα χαρίτων τε κηπεύματα.»

25. Roscido.—Nutriant in humore contra metri rationes in Ald. Venet. Gryph. semper enim producitur antepenultima in humore. Statius e MS. profert in honore, et margini edit. Gryph. adscriptum est in odore, quæ quidem lectiones haud dubie profectæ sunt ab auctoribus, qui spondæum pro dactylo positum ferre non possent. — At spondæum pro dactylo ponere vulgo apud veteres poetas adeo in usu fuit, ut vel dactylici versus sæpe spondæis toti constarent. Qui mos, Catulli ætate, exolescebat, non omnino tamen abolitus. Itaque per licentiam in locum dactyli spondæum tempore æquiparabilem potuit inducere. N.

26. Huc aditum ferens. - Aditum

Perge linquere Thespiæ
Rupis Aonios specus,
Lympha quos super inrigat
Frigerans Aganippe:

30

Ac domum dominam voca, Conjugis cupidam novi Mentem amore revinciens, Ut tenax hedera huc et huc Arborem implicat errans.

35

ferre dictum est, ut pedem ferre.

27. Perge linquere h. e. linque sine mora. Eleganter enim tò pergere inservire solet periphrasi, quum sermo est de rebus, quæ confestim et nulla interposita mora fieri debent. — Thesp. rup. Aon. spec. h. e. Heliconem, qui a Thespiis urbe Bæotiæ, molliter assurgere incipit. Vid. Voss. unde Musæ dictæ sunt Thespiades.

29. In aliis Nympha: infinitis autem in locis voces Nympha et Lympha a librariis pro lubitu commutatæ sunt. Vid. quos laudat Drackenborch. ad Sil. Italic. XI, 20. — Lympha quos sup. etc. h. e. quos desuper rorante aqua frigida hume-

ctat fons Aganippe.

pissime quidem voculæ ad et ac confusæ sunt a librariorum negligentia, quod multis exemplis Livianis docet Drackenborch. ad Liv. T. III, p. 420, sed nunc ac domum haud dubie genuina est lectio. — Ac domum dominam voca. Suaviter jam nova nupta vocatur domina, quo quidem blando nomine tam puellæ in re amatoria, quam uxores et matronæ gaudebant. Hinc Epictet. Enchirid. cap. XL, p. 159,

edit. Heyn: « αἱ γυναῖχες εὐθὺς ἀπὸ τεσσαρεσχαίδεκα ἐτῶν, ὑπὸ τῶν ἀν-δρῶν χυρίαι καλοῦνται.» Conf. Spanhem. de usu et Præst. Num. Dissert. XII, p. 487. Cerda ad Virg. Æneid. VI, 397, et Rittershus. ad Oppian. Cyneg. I, 4. — Partem rituum nuptialium, qua uxori, hymenæo conclamato, domum intranti claves tradebantur, quasi indicium accepti in familiam dominii, Catullus poetico ornatu significat, nec tamen verba solennia omittit. N.

33. Mentem amore revinc. etc. h. e. animum ejus cum mariti animo ita connectens mutuo amore et vinciens, ut, quo tenaci amplexu hedera implicari solet arbori, eodem illa marito implicetur et cum eo coalescat. — Revinciens, eleganter vinciendi notio transfertur ad amorem. Brouckhus. ad Tibull. I, 36, 20.

34. Tenax hedera, tenaciter adhærens, nec facile se divelli patiens. — Hac et hac in editt. vett. Venet. Gryph. Muret. at in omnibus MSS. Statii huc et huc.

35. Errans h. e. « serpens multiplici lapsu et erratico, » ut loquitur Cicero Cat. Major. cap. XV, [κισσὸς πολυπλανης.] Suavissima au-

Vos item simul integræ Virgines, quibus advenit Par dies, agite, in modum Dicite: O Hymenæe Hymen, Hymen o Hymenæe;

Ut lubentius, audiens
Se citarier ad suum
Munus, huc aditum ferat
Dux bonæ Veneris, boni
Conjugator amoris.

Quis Deus magis ah magis Est petendus amantibus? Quem colent homines magis Cælitum? O Hymenæe Hymen, Hymen o Hymenæe.

tem hac comparatione usus est quoque Horatius Od. I, 36, 20: « nec Damalis novo Divelletur adultero, Lascivis hederis ambitiosior. » Cf. eumdem Epod. XV, 5, 6.

36. Vos iterum in edit. Venet. — Vosque item in MSS. Statii. — Integræ, castæ et intactæ. Cf. supra ad Carm. XXXIV, 2.

38. In modum dicite, ad numeros et rhythmum canite, choro cum rhythmo et ad leges musicas accinite. Idem mox v. 123, dicitur in modum concinere. — Dicere, ut Græcorum λέγειν pro canere, tritum et pervulgatum est; collegit tamen exempla Brouckhus. ad Tibull. lib. II, 5, 11.

63, seqq. Munus: munus Hymenæi versatur in confirmandis nuptiis honestis et legitimis; hinc vocatur dux bonæ Veneris, h. e. honestæ: et Conjugator boni amoris, h. e. legitimi.

46. Magis amatis in edit. Venet. et omnibus MSS. Statii, unde ille legendum censet magis a macris, admodum jejune! — magis optimis Gryph. Muret. — Magis ac magis Vossius. Fons depravatæ lectionis haud dubie latet in veteri scribendi ratione a sine aspiratione pro ah, quod sæpe reperitur in veteribus codicibus: vid. Brouckhus. ad Propert. I, 16, 13. Non sine probabilitate autem scriptum videtur magis a magis; præcipue quum Scalig. in optimo libro magis a macis se invenisse testetur, et litera c cum g, ut v. 68. juncier pro jungier, passim in libris MSS. permutetur, ita ut nostra lectio, elegans sane et commoda, ex hac ratione defendi posse videatur. — Magis ah magis. Ah jam est particula cum admiratione rem augentis. — Vid. infra v. 139. Frequens est Catullus in repetitione verbi magis. N.

40

50

Te suis tremulus parens Invocat : tibi virgines Zonula soluunt sinus ; Te timens cupida novus Captat aure maritus.

55

51. Te suis trem. par inv. Suis, in gratiam filiarum suarum, ut illas faustis nuptiis bees. Expressit hoc laudatissimus inter Nostrates poeta Ramlerus in Carm. Lyr. XXVII, ad Hymenæum: « Dir fleht der sorgenvolle Greis, O Stifter der Geschlechter! etc. » — Tibi exquisite pro tuis auspiciis.

52. Virgines zonula soluunt sinus, se tradunt marito et copiam sui illi faciunt: zonam virginum ipse maritus proprie solvere solebat. De zona et zonæ solutione vid. quos laudavi supra ad Carm. II, 13, adde Jul. Carol. Schlægerum in Commentatione de Diana λυσιζώνω.

54-55. Te timent, cupida novos Captat aure maritos Muret. Te te Hymen cupida novus etc. nulla allata ratione tacite in textum recepit Vossius, cujus vestigia more suo legit Vulp. - Novos maritos, quod in omnibus MSS. reperit Statius, sine dubio ἀρχαϊκῶς pro casu recto novus maritus positum fuit. Pro timens alii tumens; alii tenens malunt. — « Te timens cupida novus captat aure maritus. » Sensus: tempus illud, quo solemni cantu nomen tuum, Hymenæe, resonat, [Te] cupide exspectat novus maritus et cupidis arrectisque auribus dulcissimos hujus cantus sonos captat et excipit. Timens [angstlich und unruhig] ne quid forte mali, priusquam hic cantus audiatur, speratas nuptias tur-

bet. Cl. Gurlitt in notis ad Rosenfeldi Vers. Metric. plane contra latinæ linguæ indolem, vernacula fortasse deceptus, τὸ timens vertit verehrend. In hac enim significatione nunquam in bono sensu apud Latinos timere dicitur. - Sed, ut fatear, multo magis milii arridet lectio tumens, h. e. libidine turgens, ἐργῶν, Tibull. I, 8, 36: « Dum tumet, et teneros conserit usque sinus. » Mihi certe hæc lectio ex mea interpretatione multo poeta dignior et rei convenientior videtur. — Hos versus non recte interpretari Doeringius mihi videtur. Scriptura os pro us in recto casu jam pridem Catulli ætate exoleta erat, qua nusquam alias usus est. Itaque retinenda lectio fere omnium MSS. et quem secum fert, sensus recipiendus. Quem facile expedies, si memineris scriptores antiquos non modo astricta numeris, sed etiam soluta oratione, passim ἀνακολούθως à singulari ad pluralem numerum haud temere transire. Itaque ejus licentiæ hoc in loco exemplum reperies, si quidem quum virgines solvant primo dixisset, statim addit: timens captat sub. virgo. Sic omnino exponenda mihi videtur sententia: « virgo te timens (sc. ne non votis suis annuas) captat aure cupida novos maritos i. e. sermones qui nuncient novos maritos. » Cupida aure. Cf. cupidam conjugis v. 32. N.

Tu fero juveni in manus Floridam ipse puellulam Matris e gremio suæ Dedis, o Hymenæe Hymen, Hymen o Hymenæe.

Nil potest sine te Venus, Fama quod bona comprobet, Commodi capere: at potest, Te volente. Quis huic Deo

Compararier ausit?

56. Tu fero juveni. Displicet juvenis ferus Burmanno Sec. ad Lotich. Eleg. IV, 3, 55, sed causa est in versione. Verte: « dem raschen und von Liebe glühenden Jüngling; » et sic ferus ignis de vehementiori amore apud Ovid. Remed. v. 265 dicitur. Omnia fecisti, ne te ferus ureret ignis. Est igitur juvenis ferus idem plane, qui in simillima animi affectione ardens vocatur Carm. LXII, 23: qui locus a. v. 20 omnino cum nostro comparandus est.

57. Floridam h. e. pulchram, suavem, et amabilem. Vid. de hac voce Brouckhus. ad Tibull. lib. I, 1, 16.

59. Dedis. «Dedere, » inquit Muretus ad hunc loc., « plus quiddam est, quam dare. Damus etiam recepturi, dedimus vero ea tantum, quæ volumus accipienti propria ac perpetua fieri; » et sane dedere se alicui ita dicitur ut sit, « totum se alicui tradere et totum ad alicujus voluntatem se componere.» Vid. Grævius ad Cicer. Orat. pro Cn. Plancio cap. 30, quæ quidem notio vel maxime loco nostro convenit. Simillime dedere dicitur infra Carm. LXIV, 375: « Dedatur cupido jam dudum nupta marito. » Passim tamen dedere simpliciter pro dare dicitur. Tibull. I, 3, 7, ubi vid. Heyne. Matris e gremio vid. rapis teneram ad virum v. 3.

61. Nil potest sine te Venus, etc. ornate et eleganter pro vulgari: Nullus amor, nisi per te confirmatus, honestus haberi et communi assensu probari potest, at est et habetur honestus per te et tuis auspiciis confirmatus.

63. Aliquid commodi capere jam est bono eventu in aliqua re gaudere, bene et feliciter aliquid perficere. — Similiter de Hymenæo Claudian. Epithal. Pall. et Celer. v. 31 — 34: « Hunc Musa genitum legit Cytherea, ducemque Præfecit thalamis: nullum junxisse cubile Hoc sine, nec primas fas est attollere tædas. » Pulchre nostrum expressit Lotich. Eleg. IV, 3, 55, 56: « Nil sine te Venus alma potest, Jovis inclita proles; Comprobet assensu quod bona fama suo. » — Nota pudicum verborum delectum exprimendæ rei gratia quæ pudicitiam cum voluptate conjungere debeat. N.

65

60

70

Nulla quit sine te domus Liberos dare, nec parens Stirpe jungier : at potest Te volente. Quis huic Deo Compararier ausit?

Quæ tuis careat sacris,
Non queat dare præsides
Terra finibus: at queat,
Te volente. Quis huic Deo
Compararier ausit?
Claustra pandite januæ,

Claustra pandite januæ, Virgo adest. Viden', ut faces

66. Nulla quit sine te dom. h. e. nulla familia edere et suscipere potest liberos legitimos, nisi qui ex conjugio legitime contracto et Hymenæi sacris initiato prognati sint.

68, Stirpe vincier in L. MS. et tribus antiquissimis editt. testante editor. Cantabrig. Eamdem lectionem reperit quoque Scaliger, sed idem jungier vel ex ea causa reponendum esse censet, quod fugitivus oculus librarii juncier pro jungier in veteri codice forte exaratum legentis facillime in describenda voce aberrare potuerit. Sic junctus et vinctus passim a librariis permixtæ sunt. Vid Drackenborch. ad Liv. Tom. III, p. 95. Pari modo in vinxisse et junxisse variant libri apud Claud. Epithal, Pallad. et Celer. v. 32, ubi vid. Interpp. Stirpe dicier Muret. Stirpe nitier Stat. -Parens stirpe jungier, parentis nomen legitima stirpe propagari. — Nonne et cingier substitui possit, quod promptiorem sensum faciat? N.

72. Non queat dare præsid. terra

fin. aditus enim ad summos in republica honores non patebat apud Romanos hominibus spuriis. Per præsides autem intelliguntur omnes, qui administrandæ et tuendæ reipublicæ quocunque modo vel munere præsunt et invigilant. Cf. Scalig. et Voss. - Longe a vero, doctissimas ambages excogitando, divertunt, qui magistratus inde quærunt. Præsidium militarem esse oppidi tutelam quis ignorat? Itaque præsides finibus dare quum Noster scripsit, nihil aliud atque juventutem defendendæ patriæ armatam significare voluit. N.

77. Viden', ut. Vide de hac formula, qua repente animus ad rei cujusdam contemplationem avocatur, Burmann. et Heins. ad Valer. Flace. V, 595, et Brouckhus. ad Tibull. II, 1, 25. Sic Græci oby' bpäs. — Ut faces splendid. quat. com. sublimius pro scintillant. Paullo audacius enim rutilantes flammæ radii a sublimioris spiritus poetis comparari solent crinibus. Loca quædam collegit Vulp. Sic crines tri-

Splendidas quatiunt comas?
Sed moraris, abit dies;
Prodeas, nova nupta.

Tardat ingenuus pudor, Quæ tamen magis audiens Flet, quod ire necesse sit. Sed moraris, abit dies; Prodeas, nova nupta.

buuntur astris. Vid. quos laudat Dorville ad Charit. p. 656, edit. Lips. Sic sol ignicomus apud Auson. Epist. VIII, 8. Cæterum cum Nostro compara Hesiod. Scut. Hercul. v. 275.

79. Abit dies, cave ne hoc intelligas, tanquam: lucere dies desinit, quia nuptiæ vespere surgente demum inibantur. Dies hic sumitur pro tempore, ut sæpissime alias. N.

80. Prodeas verbum pompæ muliehris. Cf. Brouckhus. ad Tibull. I, 10, 70.

81 - 82. Tardet ingenuus pudor Quem tamen magis audiens Flet in omnibus MSS. Statii et vetustissimis, quas editor Cantabrigiensis inspexit, editt. - Tardet Scalig. et alii antique dictum esse putant pro tardat, ut denset pro densat et alia similia. Quem referunt ad audiens, et audire pudorem explicant pudori obtemperare vel parere; at magis pro nimis sumunt; quod quam durum sit, quilibet facile sentiet. Si omnino quem legendum sit, malim certe duritiem hujus versus ita fere mollire: quem tamen [pudorem] magis jam quam aliorum adhortationem audiens flet, guod etc. Equidem in textu prostardet dedi vulgarius tardat et sic est apud Ald. et in edit. Gryph. — Pro quem ex edit. Gryph. Voss. Græv. Vulp. recepi quæ, ut olim jam ita rescribendum esse visum est Scaligero, qui inde errorem fluxisse putat, quod Gallicanum fortasse exemplum que sine diphthongo pro quæ scriptum obtulerit. — Tardat ingenuus pudor etc. sensus: tardat quidem ingenuus et virginalis pudor, quem lubenter illi concedimus; eadem tamen nunc audiens, quod ire necesse sit, multo magis flet et tardius procedit. — Meliorem rationem ex verbis paullo impeditioribus bonum et commodum sensum eliciendi equidem reperire non potui. Sensus autem, qui ex mea interpretatione et recepta lectione exit vel propterea commodus et rei conveniens videri potest, quod, quo magis sæpe homines in re tristi a lacrimis sibi temperare jubentur, eo magis in eas erumpere et dolori indulgere solent. Quod vel maxime de pudore virginali valet. — Vel recepta Doeringii lectione, nolim tamen, ut ille, verborum componere ordinem; namque audiens ... quod sit necesse latinitatem non Catullianam, sed medii ævi sapiat. Ego quoque sensum extricare meum hinc tentaho. Pompa ad ja-

80

85

90

95

Flere desine. Non tibi, Aurunculeia, periculum est, Ne qua fœmina pulchrior Clarum ab Oceano diem Viderit venientem.

Talis in vario solet Divitis domini hortulo Stare flos hyacinthinus. Sed moraris, abit dies: Prodeas, nova nupta.

Prodeas, nova nupta, sis;

nuam præstolata clamavit: prodeas, nova nupta. Adhuc tardat pudor eam, quæ licet audiens magis, scilic. quum fiat dicto obedire magis parata, tamen flet. Audiens pro obediens vulgatissimum. Vid. infr. v. 97, 98. N.

86. Flere desine etc. a fletu jam ideo Aurunculeiam abstinere jubet, quod formæ venustati, qua ab nulla omnino superetur fæmina, vel maxime fidere et hinc felicissimum augurari possit conjugium.

87. Aurunculeia. In MS. Statii Arunculeia, unde forte legendum putat Arunculea. — Herculeia in edit. Ald. Venet. Gryph. Muret. — Certe hoc nomen versum perturbat, nisi fiat synalæphe: Auruncleia. N.

89-90. Clarum ab Oceano diem vid. ven. ornatissime pro simplici exstiterit.

- 91. Talis in vario sol. Cf. omnino Carm. LXII, 39 sqq. Horto vario, h. e. floribus versicoloribus distincto.
- 93. Stare, h. e. florere. Sic sæpe res stare dicuntur, quæ in summo flore sunt.
  - 96. Prodeas nova nupta si Jam vi-

detur in omnibus MSS. et editionibus antiquissimis, quæ quidem lectio facilitate sua ita se commendat, ut jure mireris ejus integritatem in disceptationem vocatam fuisse a Scaligero. Emendavit autem Scaliger hunc locum ita; ut in textu et plerisque post Scaligerum editionibus nunc legitur, quo nihil elegentius a poeta in toto hoc poematio scribi potuisse pronuntiat; « Elegantissimus Poeta, » ait ille, « μιμη-TIXÃ5 imitatur festinationem votorum in vulgo. Nam quum vulgus optat aliquid, tametsi id non evenit, tamen quasi evenerit, sibi ipsum persuadere conatur.» Eleganter omnino sic scribere Poetam et rem ad sensus vocare potuisse quis neget? Sed quum nullum plane in libr. MSS. et editt. vett. latentis in hoc loco vitii appareat vestigium, quis vere Catullum ita scripsisse præstet? Quodsi enim verba si jam videtur frigent, friget quoque, quam substituit Scaliger, particula sis, quæ eamdem significationem habet. - Equidem ex lege, quam mihi in interpretandis veteribus scripsi, (Jam videtur) et audias Nostra verba. (Viden'? faces Aureas quatiunt comas.) Prodeas, nova nupta.

Non tuus levis in mala Deditus vir adultera, Probra turpia persequens, A tuis teneris volet Secubare papillis;

Lenta qui velut assitas Vitis implicat arbores;

ab iis lectionibus, in quas omnes libri MSS. et editt. vett. amice conspirant, si ullo modo sensus ex iis erui potest idoneus, non facile discedendum puto. — Vossius haud dubie exemplo Scaligeri inductus, pro si reposuit st, ut sit nota silentii, sed valde cum Vulpio vereor, ut hæc particula sine vocalis adjumento syllabam explere possit. — Quin igitur in textu si jam videtur reponendum fuit. N.

98-99. Faces aureas comas quat. Cf. ad v. 78. Sic χρύσεαι ἔθειραι ἄστρων, de coruscante siderum splendore in Orph. Fragm. VI, 22, p. 366, edit. Gesner. χρύσεον φάος ἐρατᾶς Αφρογενείας vocatur Hesperus apud Bion. Idyll. VIII, 1. — Viden' ut faces vitiose in Gryph. et quibusdam aliis invito metro. — Vide ut faces rectius vult Statius.

sciva et proterva; ut contra supra v. 19. bona virgo, honesta et pudica. Deditus in aliqua Lucretiana locutio, vid. Gifan. in Indic. Lucret.

103. Probra turpia, turpem amorem.

104. A tuis papillis exquisite pro

100

105

105. Papillulis Venet. contra mestrum.

106. Lenta qui velut ass. Nobilissima a vite arbori implicita ad adumbrandum conjugalis amoris vinculum arctissimum translata comparatio, qua certatim usi sunt sequioris ætatis poetæ. Sic Lotich. Eleg. IV, 3, 147: Ergo velut patula vitis se tollit in ulmo, Vitis et impositum sustinet ulmus onus; Sic pius uxori vir adhæreat. » ---Lenta, elegans epitheton, flexibilem vitis tenacitatem notans, qua arborem, cui annexa est, complectitur. Adjungebantur autem vites præcipue ulmis. Columella de Re Rustic. XI, 2, 79: « Ulmi quoque recte vitibus maritantur, » atque hæc ipsa vitis cum ulmo conjunctio vocabatur conjugium, ulmus mas, vitis femina. Vid. imprimis Cerda ad Virg. Georg. I, 2, et conf. Carm. LXII, 54.—Assitas h. e. juxta satas; nam recte et sæpe seri dicuntur arbores. Multa exempla collegit Heins. et Drackenborch, ad Silium Ital. X, 533.

Nocte, quæ media die

Implicabitur in tuum
Complexum. Sed abit dies;
Prodeas, nova nupta.

O cubile, quot [o nimis
Candido pede lecti]

Quæ tuo veniunt hero,
Quanta gaudia, quæ vaga

115. Hic tres versiculi ab omnibus MSSC. et omnibus editionibus antiquioribus sine ulla exceptione (ut Scaliger affirmat) absunt, et hi duo, quos ad edit. Bipont. excudi curavimus, varie et corrupte leguntur. - Piget fere adscribere, quot modis lacunam hujus strophæ explere studuerit virorum doctorum sagacitas. Apud Aldum integra stropha legitur sic: « O cubile quot omine Candido lacteo pede Quæ tibi veniunt bona, Gaudeas sed abit dies, Prodeas nova nupta. "In edit Gryph. hoc modo: «O cubile quod homine Candido pede lectulis Quæ tibi veniunt bona, Gaudeas, sed abit dies, Prodeas nova nupta. » In edit. Muret. ita: « O cubile quot omina Candido pede lectulis, Quæ tibi veniunt bona? Gaudeas, sed abit dies. Prodeas nova nupta. » Scaliger duos versiculos, ut in libris MSS. leguntur, ad sensum inde extorquendum jungit et digerit cum sequenti stropha ita: « O cubile [o nimis Candido pede lecti] Quæ tuo veniunt hero, quanta gaudia. » Vossius omissis tribus versiculis prioribus et asterisco notatis legit :

« O cubile quot omnibus Candido pede lecti. » Heinsius in notis ad Catullum tentat: « O cubile quot omina, » alii aliter. Ego vero ad hunc locum tam interpretandum quam emendandum ne verbulum quidem addo. Cui volupe est in ejusmodi locis exercere ingenium, per me licet quemlibet sensum ex hoc corrupto loco extundat, aut mutila et deperdita membra vel pede ligneo vel naso cereo resarciat. Mihi quidem antiquitatis monumentum mutilum vel temporis injuria detruncatum multo magis placet, quam additamentis a manu recentiori interpolatum et expolitum nitidissimis.

Veneris usu. — Vaga nocte: vaga poetæ appellant, quæcunque motu perpetuo feruntur. Vid. Brouckh. ad Tibull. I, 3, 39. Nocti autem a poetis non minus ac Soli equi et currus tribuuntur. Vid. Heyne Excurs. ad Virgil. Æneid. II, 8, tom. II, pag. 236. Vid. inf. Carm. LXIV, 272. — Media die h. e. interdiu; medius sæpe apud poetas est epitheton ornans, et latiori signifi-

Gaudeat. Sed abit dies; Prodeas, nova nupta.

Tollite, o pueri, faces; Flammeum video venire. Ite, concinite in modum; Io Hymen Hymenæe io,

Io Hymen Hymenæe.

Neu diu taceat procax Fescennina locutio; Neu nuces pueris neget Desertum domini audiens Concubinus amorem.

130

120

125

catione accipiendum est. — Gaudeas in quibusdam.

121-125. Tollite h. e. in altum tollite, extollite, ut sæpe. — Flammeum. Vid. ad v. 8. — Videor venire dedit Scaliger, et ex græca loquendi ratione δοχῶ ἐλθεῖν explicat. Nonnulli legunt videor videre, sed nostra lectio video venire est in omnibus MSSC. teste Statio.

126-130. Neu. nec in quibusdam. Ne Voss. Vulp. Neu diu taceat Fescen. loc. - Fescennina jocatio citra necessitatem conjectat Heinsius in not. ad Catull. - Fescennini versus, qui in nuptiis canebantur, «dicti ita,» ut Festus ait, «quod ex urbe Fescennina (oppido Campaniæ) allati essent, sive quod fascinum arcere putantur. » Versabantur autem hi versus in jaciendis dicteriis jocisque obscenis et opprobriis petulantibus. Hinc Fescennina licentia apud Horat. Epist. II, 1, 145; vid. Interpretes ad locum Horat. et ad Claudiani Carm. XI-XIV fescennina inscripta; inprimis Menagius in Origg. Gallicis s. v. charivari.—Neu nuces pueris neget. Antiquus in nuptiis Romanorum nuces spargendi mos. Spargebantur autem nuces, nupta jam in domum et thalamum deducta, quum a novo marito (Virg. Eclog. VIII, 30, sparge marite nuces), tum ab ejus concubino, quo turpiter hactenus ille usus fuerat, haud dubie ut indicarent, se relictis, et pueris quasi, qui sparsas nuces colligerent, traditis jam, quibus adhuc indulserant, ineptiis, ad seria et viris digna transituros esse. Hinc nuces relinquere Persius Sat. 1, 10, dixit pro « virilia negotia capessere; » vid. ibi Casaubon. Alii alias Lujus ritus causas afferunt. Vid. Interpretes ad h. l. et fuse de hac re disputantem Cerdam ad Virg. Eclog. VIII, 30. — Desertum domini doctius pro vulgari « a domino. » - Desertum DEUM audiens vel desertum dominum audiens ex MSS. affert Statius, qui corrigit, defectam dominam audiens Concubinus; in versu sequenti pro amorem alii legunt amores. At Vossius vult amore; nec dubitamus, quin recte aliquis Da nuces pueris, iners Concubine. Satis diu Lusisti nucibus. Lubet Jam servire Thalassio. Concubine nuces da. Sordebant tibi villuli

135

desertus amore ut desertus amicis dici possit, sed sic dure supplendum est se; magis placet conjectura editoris Cantabrigiensis: « desertos nomino audiens Concubinus amores, vel desertum nomino audiens Concubinus amorem. »

131-135. Iners concubine. Eleganter jam vocatur iners ob cunctationem et consilii inopiam, præcipue quum cinædi et pathici naturalibus ex causis sint inertes et ignavi. — Servire Thalassio, Hymenæi sacris operari. Thalassius unde dictus Hymenæus, vid. apud Liv. I, c. 9, et ibi Stroth.

136. Hic versus tam lectione quam interpretatione misere fluctuans et impeditus non parum exercuit interpretum ingenia. In edit. Venet. ab an. 1493, et antiquissimis editt. legitur: Sordebant tibi villicæ; et sic legunt quoque Muret. et Achill. Stat. ne γρὸ quidem de lectionis varietate addentes. Subjecta vero est a Mureto hæc interpretatio: «Tu, inquit, nuper villicarum dissuaviari te cupientium oscula, pro innata formosis omnibus superbia, refugiebas, et amore domini ferox et formæ bono : at nunc certe istos animos demittes, quum et dominus ad nuptias animum adjecerit et tondere te jusserit, quod indicio est, te ei amplius in deliciis non fore. » - At in cæteris editionibus fere omnibus Ald. Gryph. Scaliger. Voss. Cantabrig. Vulp. Bipont. hic versus ita profertur: Sordebam tibi villice Concu-BINE, cui Vossius subjungit hanc interpretationem: «Sordebam tibi, inquit, o concubine villice, meque indignum tuis judicabas amoribus; elatus nempe et superbus formæ tuæ præstantia, et simul quod villicus, seu dispensator et omnia esses apud dominum; sed concidet tibi iste spiritus, et jam jam miser a nova nupta traderis cinerario, qui cum capillitio simul quoque auferet istam arrogantiam. » Sordebant tibi villice in Libr. MS. edit. Reg. et Heins. vet. cod. teste edit. Cantabrig. — Mihi quidem in hoc versu semper suspecta fuit vox villicæ vel villice; non video enim cur concubinus paulo jam adultior et cinerario mox tondendus villicas præcipue contempserit, ad quas animum potius ille nunc adjecisse videatur; nec mihi persuadere possum concubinum domini dispensatorem in ejus domo fuisse; [male enim fortasse huc traxeris locum Martial. II, 18, 24, sqq.] nec denique apparet, cur Catullus, ex cujus persona dicta omnino videntur, Sordebam tibi villice, concubino sorduerit, vel ab illo despectus sit? Desiderabam igitur vocem aliquam, quæ ut magis responderet sequentiConcubine, hodie atque heri; Nunc tuum cinerarius Tondet os. Miser, ah miser Concubine, nuces da.

Diceris male te a tuis Unguentate glabris marite Abstinere: Sed abstine.

bus, primam lanuginem notaret, et ecce, variis a me frustra tentatis, opportune Corradinus de Allio, cujus editionem, nescio quo tædio, raro alias consulere soleo, ex libro MSC. profert villuli, quæ lectio, sive vere in libr. MSC. Corradini exstiterit, sive ab ejus ingenio profecta sit, unice vera et rei accommodatissima videtur. Villulus est diminutivum a villus, quod, eodem modo ut lanugo, ad primos et teneros in genis adolescentium propullulantes pilos translatum est. Jam vero hospes plane et peregrinus in Catulli carminibus sit, qui, quantopere Noster diminutivorum usu delectetur, et quam multa alia diminutiva apud solum Catullum legantur, nesciat. Fortasse autem ab ignorantia librariorum, quibus ignota et inaudita esset vox villuli, notius vocabulum substitutum est. Non dubitavi igitur lectionem Corradini Sordebant tibi villuli, quam jam in editione Gottingensi 1762 exhibitam video, in textum recipere, quæ si forte aliis displicuerit, facile cum vulgatis, quas recensui, permutari poterit. — Sordebant tibi villuli: sensus est: Sordere tibi jam inde ab aliquo tempore, h. e. ingrata molestaque esse cœpit succrescens tibi et genas inumbrans lanugo, ecce nunc tempus adest, quo cinerarius nuptæ jussu os tuum tonsurus hanc tibi molestiam eximet. Egregie autem hæc loci nostri explicatio confirmatur loco Martial. I, 33, 5: « Dum nulla teneri sordent lanugine vultus. »-Opportune citatur Martialis, at errantem in voce sordebant Doeringium arguit, quam ille debuit non de fastidio, sed de excrescente quasi sordibus in mento barba, interpretari. N. — Hodic atque heri, h. e. nuper vel brevi inde tempore. Χθές καὶ τίμερον, χθές καὶ πρώην. Vid. de hac proverbiali locutione Gatacker. ad Antonin. X, 7, p. 292; Wesseling. ad Diodor. Sicul. lib. II, c. 5, et ad Herodot. II, 53, p. 129. — Cinerarius vel ciniflo vocabantur servi, qui calamistris in cinere calefactis heræ capillum crispabant. Vid. Vossius, qui ex Martial. XI, 78, 4, docet, concubinos non mariti, ut putabat Muretus, sed novæ nuptæ jussu tonsos fuisse. Adde Vulp.

139. Miser ah miser, εἰρωνικῶς jam ejus vicem dolet.

141. Diceris male, etc. — Diceres Corradin. Aiunt quidem homines, haud facile te impetraturum esse a libidine tua hoc, ut in posterum abstineas a mollibus et imberbibus pueris, sed abstine quæso.

142. Unguentate: nam die nuptiali vel maxime novum maritum

140

Io Hymen Hymenæe io, Io Hymen Hymenæe.

145

Scimus hæc tibi, quæ licent,
Sola cognita : sed marito
Ista non eadem licent.
Io Hymen Hymenæe io,
Io Hymen Hymenæe.

x50

Nupta tu quoque, quæ tuus Vir petet, cave ne neges; Ne petitum aliunde eat. Io Hymen Hymenæe io,

decebat unguentis delibutum caput.

146—150. Qua licent Scalig. — Cælibi soli cognita Passeratius in exemplaribus Memmianis', unde, si vetusti alicujus exemplaris auctoritate fulciri possit hæc lectio, Catullum fortasse scripsisse putat Vossius, Scimus hæc tibi cælibi et soli cognita, quod mihi quidem multo magis displicet. — Pro sola Statius quoque rescribit soli. — Haud dubie vulgata lectio retinenda est, quæ in omnibus scriptis et impressis apparet, et rectissime quoque servata est a Vossio. — Scimus hac tibi, etc. Sensus: probe quidem scimus, te iis tantum huc usque amoris indulsisse ineptiis, quæ cadunt in juvenes, liberius ante nuptias vivendi potestate gaudentes [h. e. te non nisi pueris meritoriis ad explendam libidinem adhuc usum esse], iisdem tamen nunc tibi marito amplius indulgere non licet. In eamdem fere sententiam apud Terentium Simo ad Davum de filio, cui uxorem daturus est, Andr. I, 2, 17: « Nam, quod antehac fecit, nihil ad me attinet. Dum tempus ad eam rem tulit, sivi, ut animum expleret suum: Nunc hic dies (sc. nuptialis) aliam vitam adfert, alios mores postulat.»—Cognita: cognoscere in re Venerea vid. Davisius ad Cæsar. B. G.VI, 21, ubi est fæminæ notitiam habere; et Heraldus in Animadvers. ad Jambl. c.V. 154. Sic apud Græcos γινώσκειν. Vid. Interpret. ad Nov. Test. Matth. I, 28, et Gatacker. de N. T. St. cap. XI, p. 47.

147. Sed marito. Hic versus est hypermeter, ut paulo ante v. 142, 191, 234, cujus syllaba abundans a prima vocali sequentis versiculi absorbetur.

148. Eadem pro adverbio sumit Scaliger, et spondæum dactyli loco positum esse putat. Nulla vero idonea perturbandi versus causa.

151—152. Quæ tuus vir petet, honeste pro vulgari, « quando rem tecum habere vult. » Cave, ultima hujus imperativi corripitur. Vid. Var. Lect. supra ad Carm. X, 27.

153. Ne petitum aliunde eat, ne alias mulieres exercendæ libidinis causa adeat, alibi scortandi occasionem exquirat.

155

Io Hymen Hymenæe.
En tibi domus ut potens,
Et beata viri tui,
Quo tibicine serviat,
(Io Hymen Hymenæe io,
Io Hymen Hymenæe.)

160

156. Domus ut patens inepte conjecit Heinsius in not. ad Catull.—
Domus potens, h. e. nobilitate præpollens et insignis: beata, opulenta, divitiarum copia abundans.

157. En beata Heins. in not. ad Catull.

158. Quæ tibi sine fine erit Ald. haud male, puto, ad sensum fere hunc: quæ continuo et haud interrupto usu tam diu in potestate tua erit, usque dum, etc. Quæ tibi sine serviat Venet. Muret. Cantabrig. quæ quidem lectio, ex Pontani conjectura, perquam elegans et quam proxime ad veterem scripturam accedere videtur editori Cantabrig. Affirmat autem Scaliger MSC. et antiquas Editt. habere sine fine serviet: hinc in edit. Gryph. contra metrum legitur Fine quie tibi sine serviat. — Sine fine servit L. MS. et edit. R. teste editore Cantabrig. — Sine servit liber Maffei et sic in plerisque MSS. esse testatur Voss. — Ex his depravatis lectionibus fecit Scaliger quæ tibi sene serviet, ut sene άρχαϊκῶς dictum sit pro seni. At Statius tentat quæ seni tibi serviet, probante Brouckhus. ad Tibull. I, 7, 88, sed utraque lectio vix ullo modo ferri potest ob sequentia usque dum tremulum, etc., quis enim bene dicat quæ tibi serviet seni usque dum senex es P Excussis omnibus, quæ a viris doctis in medium prolatæ

sunt, emendationibus, præ cæteris elegans et orationi accommodata mihi visa est conjectura Vossii, ad veteris scripturæ ductum quæ tibi sine servit rescribentis Quo tibicine serviat, quam in tanta lectionis ambiguitate et inconstantia fidenter cum Vulpio in textum recepi. -Mihi quidem succurrebat legendum fortasse esse Quæ tibi bene serviat.-Quo tibicine serviat. Hoc est, quo quasi fulcro domus nitens pareat tibi dominæ et matrifamilias, usque (v. 161) dum, etc. — Tibicen (h. e. columna, cui domus incumbit) eodem modo ut fulcrum vel columen, translatum videri debet ad eos, in quibus summa rei vertitur. Sic infra LXIV, 26, Peleus vocatur Thessalia columen, ubi plura de hac locutione dabimus in notis. — Egregie autem et vere maritus, in quo (ut verbis utar Virgilii Æneid. XII, 59) omnis domus inclinata recumbit, columen vel tibicen familiæ vocatur. — In MS. invenio qua tibi sine servit corr. altera manu serviet: unde hunc sensum elicio: quæ tibi, sine, serviet. Sine i. e. modo sinas, modo per te liceat. Lectio Vossii docta mihi videtur, at paullo audacior. Malim quoque est potens quam ut. Sic Tibull. IV, 6, 3: « tota tibi est hodie, » etc., pro « tota tua est. » Sic omnis oratio luculente, nulla reficta voce, fluet. En dom. pot. et. b. viri Usque dum tremulum movens

Cana tempus anilitas Omnia omnibus annuit.

Io Hymen Hymenæe io,

Io Hymen Hymenæe.

Transfer omine cum bono

Limen aureolos pedes, Rasilemque subi forem. Io Hymen Hymenæe io, Io Hymen Hymenæe.

Adspice, intus ut accubans

170

165

tui est tua, quæ tibi serv. modo velis. N.

Versus ornatissimi splendissimique pro vulgari, « usquedum in extrema aliquando senectute constituta et ætate fessa omnia bona omnibus, qui ea appetunt, lubenter concessura es. » Anus autem annosa subinde trementis capitis motu nutare et aliis fere annuere solet.

de qua pluralem modo dici Grammatici præcipiunt, apud ipsum Ciceronem in singulari occurrit ad Herenn. IV, 69; cf. Gifan. in Indic. Lucret.

166. Transfer omin. c. bon. lim. aur. pedes: Plaut. Casin. IV, 4, 1:

«Sensim super attolle limen pedes, nova nupta.» Ominosum enim putabatur vel ingrediendo limen tangere: vid. Burmann. ad Ovid. Amor. I, 12, 4. Tradunt autem, qui de Romanorum ritibus nuptialibus scripsere, novam nuptam, ut invita nubere et virginitatem deponere videretur, a paranymphis trans limen portatam esse. — Aureolos, pulchros; res nota.

168. Forem rasilem, eleganter politam et lævigatam, cf. Voss.

171. Adspice intus: Unus ut accubans constans lectio in omnibus MSS. et editt. vett. cujus integritas haud dubie impugnata est ab iis, qui in explicatione τοῦ unus hærerent. Est autem vir unus, qui plane is est, qui esse debet, unice conjugi deditus et in explendis boni viri partibus unice occupatus. Eodem plane sensu supra dicebatur Carm. XXII, 10, unus caprimulgus, ubi cf. notas, et sic egregie τω unus respondet in 173, totus. Mutata autem est vox unus ab interpretibus vel in imus ob solemnem fortasse harum duorum vocum in libris veteribus confusionem, vid. Drackenborch. ad Sil. Italic. V, 112, et XV, 590, vel in unctus, Barth. Adversar. 1159—1160, vel in udus Nic. Heins. Adversar. c. X, p. 102, et in not. ad Catull., vel denique in intus, quod in plerisque editionibus nunc apparet. — Salmasius ad Solin. p. 1256, parum feliciter tentat, «Adspice intus et accubans Vir tuus Tyrio ut toro Totus immineat tibi.» - Tyrio in toro, lecto tricliniari,

Vir tuus Tyrio in toro, Totus immineat tibi. Io Hymen Hymenæe io, Io Hymen Hymenæe.

Illi, non minus ac tibi, Pectore uritur intimo Flamma, sed penite magis. Io Hymen Hymenæe io Io Hymen Hymenæe.

Mitte brachiolum teres, Prætextate, puellulæ; Jam cubile adeant viri. Io Hymen Hymenæe io, Io Hymen Hymenæe.

Vos bonæ senibus viris Cognitæ bene fæminæ,

purpura Tyria instrato. Sponsus nimirum geniali mensæ cum æqualibus adsidens exspectabat sponsam. Cf. Carm. LXII, 3. Non enim de lecto cubiculari cogitandum esse docet vers. 191, 192, 201.

173. Totus immineat tibi, toto animo in te feratur et amplexus tuos cupide petat.

ctore uritur intimo Flamma, sed penitus magis Gryph. Muret. et alii; sed multo doctior haud dubie est lectio nostra, quam dedit Scaliger ex libro suo, quamque omnes MSSC. Statii confirmant, nisi quod in his urimur legitur. Eamdem suppeditant MS. et tres antiquissimæ editt. affirmante editore Cantabrig.

— Illi non minus ac tibi, h. e. in ejus medullis non minor ac tibi ignis ardet [ut supra loquitur Noster XLV, 16,] flamma uritur,

græce πῦρ δαίεται, vide Scaliger. 178. Sed penite magis, h. e. imo p. mag.

181. Mitte brachiol. teres puellulæ, h. e. e manu dimitte teres brach.

182. Prætextate: intelligitur puer ingenuus, et quidem patrimus et matrimus [ἀμφιθαλης] qui nuptam ad domum mariti deducebat (παράνυμφος). « Patrimi et matrimi, auctore Festo, prætextati tres nubentem deducunt: unus, qui facem præfert; duo, qui nubentem ducunt.

183. Jam cubile adeat. Gryph. Muret. Vulp. sed omnes libri MSSC. et editt. vetustiores offerunt adeant, recte. — Adeant nimirum virgo et pronubæ, a quibus sponsa in lecto geniali collocabatur, ut docet stropha sequens.

187. Cognitæ bene fæminæ, spectatæ fidei et castitatis. Debebant etiam pronubæ istæ esse univiræ.

175

T85

Collocate puellulam.

Io Hymen Hymenæe io,

Io Hymen Hymenæe.

Jam licet venias, marite;

Uxor in thalamo est tibi

Ore floridulo nitens;

Alba parthenice velut,

Luteumve papaver.

At marite (ita me juvent

195

190

192. Tibi, h. e. in tuam gratiam et voluptatem. Sic Tibull. IV, 6, 3: « Tota tibi est hodie, tibi se lætissima compsit. 1 Virgil. Eclog. VIII, 30: « tibi deserit Hesperus OEtam, » et sexcenties alibi.

193. Nitens, formosa. Vid. supra ad Carm. II, 5.

194. Alba parthenice, herba quædam, cujus nomen incertum est; vulgo vocant Mutterkraut. — Luteumque papaver: color luteus non semper eodem modo dicitur, nec unum eumdemque colorem notat, sed ut cæruleus fere, flavus, rufus, et alii colores, latius patet. Hinc passim a viris doctis de coloribus Veterum multum et acriter disceptatum est; de quorum diversitate et vaga notione nos ipsi, prima quaque pro muneris nostri partibus scribendi aliquid oblata occasione, in singulari commentatione uberius exponere in animum induximus. Colorem luteum (hellroth, rosenroth) affinem esse colori rufo et roseo vel ex nostro loco sponte apparet. Flagitat enim hunc colorem tam ipsa instituta comparatio | color albus enim in ore pulchræ puellæ permixtus esse debet cum colore roseo et purpureo. Conf. Anacr. Od. XXVIII, 23, et quos ibi in hanc rem laudat Cl. Fischer, ] quam ipsum nomen, cui additur, papaver. Sunt autem, auctore Plinio, Hist. Nat. XIX, 8, 53, «Papaveris sativi tria genera: primum candidum, cujus semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos dabatur. Alterum genus est papaveris nigrum, cujus scapo inciso lacteus succus excipitur. Tertium genus, rhoeam vocant Græci, id nostri erraticum. Sponte quidem, sed in arvis cum hordeo maxime nascitur, erucæ simile, cubitali altitudine flore rufo et protinus deciduo : unde et nomen a Græcis accepit. » Aperte autem tertium papaveris genus a Poeta innuitur: multus jam fuit in explicando coloré luteo Salmas. ad Solin. tom. I, p. 256-258, et tom. II, p. 1154-1158. Adde quos laudat, qui de hoc colore egerunt, Titius ad Nemes. Cyneg. 319.

num egregie purgavit et ad formam mundiorem, pulchre ad Catullianam venustatem compositam, revocavit Scaliger. Transposuit autem, et, ut nunc legitur, emendavit Vir Magnus hanc stropham, quæ olim sinistre post sequentem posita cor-

### C. VALERII CATULLI

Cælites) nihilominus Pulcher es, neque te Venus Negligit. Sed abit dies; Perge, ne remorare.

Non diu remoratus es. Jam venis. Bona te Venus Juverit: quoniam palam Quod cupis, capis, et bonum Non abscondis amorem.

Ille pulvis Erythrei,

rupte legebatur ita: « Ad maritum tamen juvenum Cælites nihilominus Pulchre res. » Unde Parthenius fecerat « At marita tuum tamen Celites nihilominus Pulchra res, » et Statius lepide ex conjectura proposuerat « Admetum juvenem tamen Celites nihilominus, Pulchra res. » [Cujus lectionis explicationem vide sis apud ipsum.] — Plausum jam tulit hæc præclara Scaligeri emendatio a Vossio et cæteris interpretibus.

199. Negligit, h. e. parum curat; dictum mihi videtur per λιτότητα pro « et tu quoque singularem Veneris curam et benignitatem in concessa tibi formæ pulchritudine et dignitate expertus es. »

202. Jam Venus, dona te Venus Juverit profert e libro veteri Passeratius. Venustior sane hic orationis color! — Bona te Venus Juverit, propitia tibi aderit et nuptiarum tuarum eventum jubebit esse feli-

203. Palam, non furtive, sed publica auctoritate.

204. Quod cupis cupis Heins. in not. ad Catull. male! nam sic dulcissima perit paronomasia.

206. Ille pulveris Erythræi vitiose in MS. edit. Venet. et aliis antiqq. - Pulvis Erithræi Guarin. Gryph. - Pulveris Eritei et Ericei omnes libri MSS. Statii, unde, quod Avantio jam in mentem venerat, Vossius legendum censet pulvis (pro pulveris) Erythrii ab Erythros vel Erythron parte regionis Cyrenaicæ, cujus mentionem facit in Geographia Ptolemæus. Ab agro Erythrio autem, ut docet Vossius, ejusque oppidis Palæbisca et Hydrace incipiebat Libya siticulosa sive arenosa, ita ut pulvis Erythrius sit arena Cyrenaica. Quam quidem Vossii explicationem, doctam sane et ingeniosam, cupide amplexus est Vulpius. — Nic. Heins. in not. ad Catull. legi jubet, quod proposuit jam Theodorus Marcilius, Ille pulveris ætheri vel aeri pro ætherii et aerii. Per pulverem ætherium autem innui putat atomos, quæ ex Epicuri et Democriti sententia numero infinitæ sint. Sed haud facile poetæ carminibus suis intexere solent philosophorum placita. Multo magis igitur mihi arridet altera ejusdem Heinsii conjectura in not. ad Catull. pulveris Africi, quam cæteris lectioni-

200

Siderumque micantium Subducat numerum prius, Qui vostri numerare volt Multa millia ludi.

210

Ludite, ut lubet, et brevi Liberos date. Non decet Tam vetus sine liberis Nomen esse: sed indidem Semper ingenerari.

215

Torquatus, volo, parvulus

bus partim ideo præferendam puto, quod antiquus genitivus pulvis pro pulveris apud nullum alium scriptorem occurrit, partim quod in omnibus MSS. teste Statio, et editionibus antiquissimis constanter servatur to pulveris. Equidem olim tentabam: pulveris aridi, sed illud Heinsii est doctius et poeta dignius. - Pulvis Erythrei, quod in textu est, dictum volunt pro pulveris Erythræi, ita ut ex diphthongo in Erythræi metri causa una litera elisa sit. — Ille pulvis Erythr. Omnino cum hoc loco compara supra Carm. VII, 2 sqq. — Hæc Doering. At omnino non ferendum pulvis pro pulveris, neque Erythræi correpta penultima, utpote quod ab epuθραΐος deducatur. Erythri pro Erythrii per contractionem solitam legi potius videtur, et restitui simul pul-

pro vult vitiose in MSS. Statii.

et lusus in veteribus libris fuisse ait Avantius. Sed Statius in omnibus MSS. quos manu trivit, invenit ludere, unde haud dextro Apolline tentabat multa mollia ludi. Scaliger

in codice Gallicano exaratum deprehendebat ludei pro lude, unde fluxit fortasse depravata lectio ludere. Vossius ex veteri lectione ludi vel ludite, quam in nonnullis libris se invenisse affirmat, reponit luctæ. Sed quis non præferat ludi, ob statim sequens et egregie respondens Ludite?

211. Ludite ut lubet. — Ludere in re Venerea παίζειν, ἀφρόδισιάζειν: cf. supra ad Carm. XVII, 17. Adde Heins. ad Ovid. Heroid. XVII, 6, ad Amor. I, 8, 43, et Interpr. ad Petron. c. 132 sub fin.

v. 67. — Non decet tam vetus etc. genti tam nobili et antiquæ non spes posteritatis deesse, sed eidem (indidem) ex eadem semper stirpe nova et legitima subnasci debet propago.

216. Tanta est versuum sequentium dulcedo et divina fere suavitas, ut vel eos, quibus nondum factis patribus dulcis arriserit puerulus, hos versus legendo exsultaturos, vel mollissimo sensu delinitos futuri patris lætitiam animo præcepturos esse, facile tibi persuadeas. — Volo, h. e. opto, ut pas-

Matris e gremio suæ Porrigens teneras manus, Dulce rideat ad patrem, Semihiante labello.

Sit suo similis patri Manlio, et facile insciis Noscitetur ab omnibus, Et pudicitiam suæ Matris indicet ore.

Talis illius a bona
Matre laus genus approbet,
Qualis unica ab optima
Matre Telemacho manet
Fama Penelopeo.

Claudite ostia, virgines; Lusimus satis. At, boni

sim. — Parvulus Torquat. comparant illud Virgil. Æneid. IV, 328:
«....si quis mihi parvulus aula
Luderet Æneas, qui te tantum ore
referret.»

219. Dulce rideat ad patr. h. e. suaviter patri arrideat.

220. Semihiante labello, semihiulco, semiaperto. «Dum semihiulco savio Meam puellam savior» apud Gell. Noct. Attic. XIX, c. 11. — Hunc versum ex corruptis lectionibus sed micante, vel sed mihi, vel sed nitente felicissime restituit Scaliger.

221. Sit suo similis patri, ὅμοιος τῷ πατρὶ, nati enim cum patre similitudo probabat uxoris in maritum fidem et castitatem; hinc τέ-κνα οὔποτ' ἐοικότα πατρὶ (Theocrit. Idyll. XVII, 44), sunt liberi furtivo amore suscepti. Cf. Horat. Od. IV, 5, 23, et quæ in hanc rem congessit loca Cl. Jani. Adde Græv.

in Lect. Hesiod. c. 5, et *Dorvill.* ad Charit. p. 328, edit. Lips.

Sec. ad Anthol. T. I, p. 305, Facie: cur quæso?

224-225. Et pudic. suæ Matris ind. ore: Vulpius laudat Martial. VI, 27, 3, 4.

sine causa Heins. in not. ad Catull.

— Sensus: Qualis laus a matre castissima Penelope parta olim est Telemacho, maxima omnino semperque duratura, talis ad stirpis veritatem probandam a matris castitate contingat Torquato parvulo.

228 - 230. Unica fama, nimirum in genere suo unica, h. e. maxima. Cf. supra Carm. XXIX, 12.

231. Claud. ost. virg. omnibus in his nuptiis nunc rite peractis, thalami januam claudere jubet virgines, et simul carmini, quo lusit

225

220

230

Conjuges, bene vivite, et Munere assiduo valentem Exercete juventam.

235

poeta, cum bono voto finem imponit. — Bene vivite. I. e. sitis felices, græce εὖ ζῆν; cf. c.V, 1. N.

234. Munere assiduo, h. e. assiduo Veneris usu. Munus in re Venerea. Sic munia comparis æquare Hor. II, Od. 5, 2, et sic passim officium Ovid. Amor. III, 7, 24, et Propert. II, 22, 24.

235. Exercete juvent. Exercere eleganter dicitur de iis, quæ otiosa, sterilia, ac sine fructu esse non patimur. Vid. Ducker. ad Flor. IV, c. 12, p. 900, edit. nov. — Simili fere sententia Helenæ epithalamium finit Theocrit. Idyll. XVIII, 54: « Εύδετ' ἐς άλλάλων στέρνον φιλότητα πνέοντες Καὶ πόθον.

# CARMEN LXII.

CARMEN NUPTIALE.

### ARGUMENTUM.

DIFFERT hoc carmen nuptiale, vel epithalamium a præcedenti ita, ut chorus juvenum puellarumque, quem Poeta ad solemnem cantum nuptialem superiori Carmine tantum exhortatus fuerat, nunc fere et rite canendo certet, et alternis invicem se excipiat. (v. 1 --- 6.) Juvenes, sponsi æquales (ήλιχιώται) mensæ geniali, una cum sponso in ejus domo accumbentes et sponsam exspectantes, surgente Hespero, ipsi a mensa surgunt, et solo novo marito in triclinio relicto (Carm. LXI, 171) ad januam, ubi sponsam excepturi sint, se proripientes Hymenæum dicere parant. — Interea (v. 6 — 11) virgines æquales (όμήλικες) sponsam ad sponsi domum comitantes appropinquant, juvenesque ad certamen prosilientes conspiciunt. Easdem (v. 11 — 20) vident juvenes, et quidem toto animo in re præsenti et laudis honore ex certamine reportando defixas et occupatas, unde sibi, paullo negligentioribus et alia omnia curantibus, haud facilem præpositam intelligunt victoriam. Eo magis ad præsentis rei studium invicem se excitant. Canere (v. 20-26) incipiunt puellæ, et Hesperi crudelitatem, filiam ex amplexu matris avellentem, accusant. At (v. 26 - 32) juvenes maximis laudibus extollunt Hesperum, cujus affulgente splendore lætissimo pacta nuptialia confirmentur. Iterum (v. 32 - 36) puellæ rapacitatem Hespero exprobrant adduntque, ejus adventu et simul inductis tenebris diligenter sibi cavendum esse a furibus. Juvenes (v. 36 — 39)

facete respondent, puellas aliud in ore, aliud in pectore habere, ideoque hunc ipsum, quem palam carpant, tacite optare. Comparant (v. 39-49) puellæ virginem intactam cum flore in horto secreto nascente, qui, quamdiu in honore suo intactus et intemeratus superbiat, mirifice pueris puellisque placeat: — at puellam libidine contaminatam similem esse canunt flori decerpto et jamjam flaccescenti, quem nec pueri nec puellæ curent. Vim (v. 49 — 59) elegantissimæ comparationis infringunt juvenes alia ex re agresti petita imagine. Puellarum nimirum conditionem respondere potius aiunt conditioni et naturæ vitis, quæ, si in nudo arvo nascatur inculta, nec in altum exsurgens mites uvas demittat, nullius pretii haberi soleat ab agricolis; eamdem vero, si ulmo maritata fœcunditatem promittat, ab iisdem maxima cura coli; et plane ita se habere cum puellis innuptis et nuptis, illas senescere steriles et incultas, has caras et jucundas esse viro et parentibus. Uterque (v. 59 usq. ad fin.) nunc chorus, ut supra in ultima stropha Hymni in Dian. Carm. XXXIV, ubi vid. nos ad v. 1, (puellarum enim chorus, æque ac nupta marito, victus jam cessisse videtur puerorum choro,) se convertit ad nuptam, eamque, ut virginitatem, cujus partem aliis concedendam jure sibi vindicare possint parentes, in mariti amplexibus lubens jam deponat, graviter hortatur. — Singulares et divinæ hujus carminis dotes percipi potius a lectoribus, quam vana declamatione a me describi et extolli debent, quas qui hebetioris ingenii percipere non possunt, ab omni veterum poetarum lectione arcendos puto. — Est autem hoc carmen nuptiale ex amæbæi carminis genere, cujus lex, (ut Heyne præcipit in Argum. ad Virgil. Eclog. III) hæc est, ut is, qui respondet, eisdem versibus et numeris aut contrarium, aut majus, aut pulchrius aliquid dicat, aut ulla ratione simile quid subjiciat; nec dubito, quin idem latiore significatione recte quoque vocari possit epithalamium. Vid. nos in Argum. ad Epith. Manl. et Jul. — In quas nuptias hoc carmen scriptum sit, vix ullo argumento satis firmo probari potest; multi ad easdem Jul. et Manl. nuptias cum superiore referunt; Corradinus præposuit adeo hoc carmen superiori, et cum illo conjunxit; sed haud dubie, quod nunquam certe sciri potest, nec illud scire multum refert, nescire velle præstat. — Cæterum hoc carmen studiose imitati sunt tam veteres quam recentiores, et a multis in patriam linguam translatum est. Rosenfeldi Vers. metric. cujus mentionem fecimus in argumento Epithalam. Jul. et Manl. verbosis laudis præconiis condecorat et nobis commendat ejus amicus Gurlittus, nec dubitat eam præferre Herderi versioni, quæ de hoc carmine exstat in Herderi Volksliedern 1. II, p. 141, cujus tamen auctor ex sententia Gurlitti vix esse possit Herderus; sed dicat mihi Gurlittus, an verhi causa in vernacula recte dici possit die Gedanken versammeln? nam vers. 17, vertit Rosenfeldus : « Drum ihr Genossen; nur jetzt versammelt eure Gedanken. » Ut alia taceam.

#### JUVENES.

VESPER adest, Juvenes, consurgite: vesper Olympo Exspectata diu vix tandem lumina tollit. Surgere jam tempus, jam pingues linquere mensas; Jam veniet virgo, jam dicetur Hymenæus. Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

#### PUELLÆ.

Cernitis, innuptæ, juvenes? consurgite contra, Nimirum OEtæos ostendit noctifer ignes.

I. Vesper adest, Juven. consurgite: cogita unum ex juvenibus præ aliis forte Hesperi ortum animadvertentem subito jam appellare cæteros et ad cantum nuptialem solemni modo et certamine cum puellis mox instituendum evocare. — «Vesper Olympo Exspectata d. vix tandem lum. tollit, » ornate et sublime pro vulgari « tandem aliquando Hesperus oritur. » Tollit lumin. extollit et profert rutilantem splendorem. Simili modo Vesper lumina accendere dicitur apud Virgil. Georg. I, 251. — Aliam surgentis Hesperi descriptionem vid. apud Claudian. Carm. XIV, 1, 2 (p. 162, edit. Gesner.).

3. Surgere jam tempus. Voci tempus gerundii loco subjungitur infinitivus, de quo loquendi genere multa exempla congessit Drackenborch. ad Liv. III, 4, 9, Tom. I, p. 545. — Mensas pingues, in quibus epulæ pingues et opimæ appositæ

4. Dicetur Hymenæus. Observa syllabam brevem ante sequentem

vocem aspiratam, præcipue ante vocem Hymenæus, passim a poetis produci. Sic infr. Carm. LXIV, 20, Virgil. Æneid. X, 720, et sæpe alibi.

5. Hymen o Hymen. etc. Cf. ad Carm. LXI, 4. — Hic versus duplici, quam sibi fere acclamandi vehementia vindicat, licentia notandus est; siquidem et dactylicus senarius ab iambo incipit (vid. p. XXV, not. 1) et in tertio loco vocalis vocali sequente non absorbetur. N.

6. Consurgite contra. Consurgere est verbum militare, quod sæpe apud Livium de impetu hostili di-

7. Nimirum Eoos ostendit noctifer imbres Venet. Stat. - Nimirum æthereos - ignes Gryph. Muret. - Vetus lectio MSS. fuit nimirum hæc (vel hoc) eos ostendit Noctifer imber, unde Statius ex ingenio proposuit «Nimirum OEteas obtendit Noctifer umbras. » — Scaliger « Nimirum Oceano se ostendit Noctifer imbre. » Meleager « Nimirum choreas ostendit Noctifer igneas. » Sed

Sic certe, viden' ut perniciter exsiluere? Non temere exsiluere: canent quod visere par est. Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

#### JUVENES.

Non facilis nobis, æquales, palma parata est; Adspicite, innuptæ secum ut meditata requirunt.

nostra lectio, quam Vossius ex vetustissimo libro Thuanæo produxit, egregie confirmatur loco Virg. Eclog. VIII, 30.—Sed MS. bib. reg. Nº 8071, quem tenemus, qui vulgo vocatur Thuanæus, fert imbres. N. — Nimirum OEtwos ostend. Noctif. ign. h. e.-scilicet ortus jam est Hesperus, cujus igneus splendor inde a monte OEta in conspectum venit. — Noto enim poetarum more sidera montibus oriuntur et occidunt. Conf. Virgil. Æneid. II, 801, et alia, quæ in hanc rem ibi collegit exempla Cerda. Factum autem est, ut veteres poetæ ex antiquiore aliquo carmine, quod in tractibus illis, qui sub OEta sunt, scriptum erat, hanc formulam retinerent, et ortum Hesperi, qui a Locris in præcipuo cultu habebatur, et in nummis Locrorum frequenter visitur, ab OEta repeterent. OEta sive OEteus mons fuit Græciæ, et limes Thessaliæ ab austro, cujus jugum ab oriente versus occidentem porrigitur. Vid. Strab. IX, p. 639 et 655, edit. Almeloven. Iis itaque, qui totum illum tractum habitabant, Veneris seu Hesperi stella-, quoties post solis occasum in conspectum veniebat, ab OEtæis montibus oriri videri debuit. Hæc fere sunt, quæ egregie ad locum nostrum illustrandum jam observavit Heyne ad Virgil. Eclog. VIII, 30, et ad Tibull. in Observat. p. 153, edit. nov. Cf. Vossius.

8. Post certe excidisse putat Statius est, quod in uno MS. tres literas hic erasas fuisse animadverterit. — Vid. de hac formula supra LXI, 77. — Noster MS. Sic certe s. 1, unde sic certe est. N.

9. Non temere, h. e. non sine præmeditatione. - Cavent quo visere parent, vetus scriptura teste Scaligero, et sic est in libro Comelin. Papyr. Pal. et tribus antiquissimis editt. unde vario modo hic locus correctus et excusus fuit. « Canent quos vincere par est » Gryph. Muret. -- « Canent quod vespere par est » Meleager. — « Canent quod vincere par est » edit. Cantabrig. addita explicatione: carmen victoria dignum. — « Canent quo vincere par est » receptum est ex quibusdam editt. vett. in edit. Gotting. et Bipont. — Vossiana lectio, quam dedimus, jam est in excerptis Thuanæis. — Quod visere par est, quod visu et auditu dignum est (was sich wird hören lassen,) nam videndi verba ad omnes sensus referuntur; huic respondet mox sequens (v. 13) memorabile quod sit.

12. Requirant omnes éditt. anti-

Non frustra meditantur: habent memorabile quod sit. Nec mirum: tota penitus quæ mente laborent. Nos alio mentes, alio divisimus aures. 15 Jure igitur vincemur. Amat victoria curam. Quare nunc animos saltem committite vestros; Dicere jam incipient, jam respondere decebit; Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

#### PUELLÆ.

# Hespere, qui cælo fertur crudelior ignis?

quiores. Statius autem ex corruptis lectionibus, quas in duobus MSS. invenerat, vario modo hunc versum restituere molitus est : vult enim vel « Aspice quæ innuptæ secum ut meditata requirunt, » vel «Aspicite innuptæ quæso ut meditata requirunt, » vel « Aspice quæ innuptæ secum ut meditamina quærunt, » vel «Adspicite innuptæ quæso ut meditamina quærunt. » Profecto hæ sunt epulæ dubiæ! — Innuptæ secum ut medit. requirunt, hoc est quam curiose repetunt et promere student, quæ diligenter antea puellæ secum-commentatæ et meditatæ sunt. Meditata passive, ut oratio meditata Tacit. Annal. XIV, 55, 1, et carmen meditatum apud Plin. Paneg. c. 3, ubi vid. Schwartz pagin. 6.

14. Hunc versum reduxit Vossius, temere ex ejus sententia a viris doctis expunctum, quum et vetustissimumThuanæum et alia exemplaria eum agnoscant. Sententiam certe et orationem egregie hic versus juvat. Pro laborent equidem malim laborant. — Nec mirum, h. e. nec mirum adeo videri debet, si

memorabile quid profertur ab iis, quæ toto animo et omnibus intentis viribus in eo laborant.

15. Nos alio mentes, alio divis. aur. nos aliis rebus, quibus simul aures et animum præbemus, districti et distenti tenemur. Animus divisus, qui pluribus rebus et cogitationibus eodem tempore occupatur. Virgil. Æneid. VIII, 20: «Atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc. » Similiter apud Ovid. Remed. v. 443, mens bipartito secta dicitur de eo, qui binas simul amat puellas.

16. Amat victor. cur. Sic Euripid. Phæniss. v. 726 : Tò γικᾶν ἐστὶ παν εὐδουλία.»

17. Convertite vestros Vossius. — Committite nimirum cum puellarum animis, h. e. componite; translatum a gladiatoribus, qui committi vel componí cum adversariis dicebantur. — Falsa hæc interpretatio. Catulli sententia sic habet : adhuc aliis rebus occupati, nunc saltem ei rei, quam agitis, dedite, committite animos vestros. Noster MS. dat convertite. N.

20. Qui pro quis. Quis calo perperam in quibusdam, nam sæpisQui natam possis complexu avellere matris, Complexu matris retinentem avellere natam, Et juveni ardenti castam donare puellam? Quid faciant hostes capta crudelius urbe? Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

#### JUVENES.

Hespere, qui cælo lucet jucundior ignis? Qui desponsa tua firmes connubia flamma, Quod pepigere viri, pepigerunt ante parentes, Nec junxere prius quam se tuus extulit ardor; Quid datur a Divis felici optatius hora? Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

sime a bonis scriptoribus qui pro quis ponitur. Vid. Drackenborch. ad Liv. I, 7, ad verba rogitat qui vir esset. Adde Ducker. ad Florum I, c. 18, et Schwartz ad Plin. Panegyr. c. 74, p. 366. — Pro fertur in nonnullis exstat lucet, quod haud dubie ex v. 26 intrusum est. Sed quemadmodum in hoc versu lucet melius convenit τω jucundior, ita in nostro versu magis respondet fertur τω crudelior. — Fertur. h. e. volvitur, circumfertur. — Et est in nostro MS. fertur. N.

- 21. Ex instituta comparatione cum loco simillimo in Epithal. Jul. et Manl. v. 56 sqq. non sine voluptate animadvertes, quam pulchre eamdem sententiam Poeta variaverit.
- 22. Retinentem sc. se, h. e. reluctantem, ægre se avelli patientem. Malim matrem quam se voci retinentem suppleri, sc. natam quæ reprensare matrem, matri adhærere conatur. N.

26. Hespere, qui cælo lucet. Laudant Homer. Iliad. XXII, 318: «Εσπερος δς κάλλιστος έν οὐρανῶ ἴσταται ἀστήρ.» et sic apud Bionem Idyll. VIII, 2, Hesperus vocatur κυανέας νυκτὸς ἱερὸν ἄγαλμα.

28. Quod pepigere viri, pepig. etc. pactum nempe quod-a procis et parentibus ante nuptias contractum nec prius quam tuis auspiciis et ortu confirmatum est. Disertius igitur hi duo additi versus antecedentem explicant et declarant, ut sæpe apud poetas, et sic vò quod non offendere videtur. — Quæ pepigere viri liber Memmii teste Passeratio, Voss. et editor Cantabrig. sed nostra lectio, quia est difficilior, ex lege critica præferenda est. — Quis hanc legem rogaverit scire velim. Omnes, credo, lectionem intellectu promptiorem recipient, qui ratione magis quam difficultate rem æstimant. N. — In nostro MS, invenimus quæ. N.

29. Ardor exquisite pro igneo splendore.

#### PUELLÆ.

Hesperus e nobis, æquales, abstulit unam.

Namque tuo adventu vigilat custodia semper. Nocte latent fures, quos idem sæpe revertens, Hespere, mutato comprendis nomine eosdem.

35

#### JUVENES.

At lubet innuptis ficto te carpere questu. Quid tum si carpunt, tacita quem mente requirunt? Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

32. Varie et corrupte hic versus legitur in MSS. Statii, qui inde tentat, « Hesperus e nostris æqualibus abstulit unam," vel "Hesperus e nostris æqualem hinc abstulit unam.» In margine edit. Gryph. adscriptum fuit « Hespere, quis nobis æqualem hanc abstulit unam. » - Noster MS. Doering. lectionem confirmat. N. - \*\* hic quædam excidisse jure jam suspicati sunt Statius et Scaliger, quamquam Vossius omnia recte se habere putaverit; non habet enim quo referatur sequentis versus particula namque; ego hanc fere sententiam desidero: Hespere, te jure rapacem vocamus et timemus, namque.

33. Vossius pro namque corrigit nempe et post vocem custodia interpungit. — Vigilat custodia, h. e. custodes furum abigendorum causa vigilant.

34. Nocte latent fures. Hinc fur nocturnus dicitur apud Calpurn. Eclog. III, 73. Vossius comparat Hom. Iliad. III, 10, 11. Per fures

intelligi simul possunt adulteri, ut sexcenties furta de adulteriis. V. c. infr. Carm. LXVIII, 136 et 140. Honestius de Hespero sentit, ejusque affulgente luce ad pastorem commessatum iturus juvari in via cupit amans quidam apud Bion. Idyll. VIII, 6, 8: « ἔσπερε — οὐκ ἐπὶ φωρὰν ἔρχομαι, οὐδ' ἴνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντ' ἐνοχλήσω· Αλλ' ἐράω· καλὸν δέ τ' ἐρασσαμένω συνερᾶσθαι.»

35. Vespere editt. vett. — Mutato comprendis nomine eosdem. Nam qui vespere Hesperus, idem mane vocatur Lucifer; vid. Vulp. et Cl. Wernsdorf. ad Poet. minor. Tom. III, Excurs. V, p. 508, 9. — \*\*\* hic quoque deesse quædam vel inde colligo, quod versuum numerus, qui par esse debebat, non constat. Tot enim versibus, quot puellæ cecinerant, ex lege carminis amæbæi respondendum fuit juvenibus.

36-37. Ut pro utcunque nexus causa conjecit Vossius. — Quod mente requir. alii. — Versus suavissimi! at puellæ simulanter pro in-

#### PUELLÆ.

Ut flos in septis secretus nascitur hortis,
Ignotus pecori, nullo contusus aratro,
Quem mulcent auræ, firmat sol, educat imber;
Multi illum pueri, multæ optavere puellæ;
Idem quum tenui carptus defloruit ungui,
Nulli illum pueri, nullæ optavere puellæ;
Sic virgo dum intacta manet, dum cara suis est.

dole sua queri et te carpere solent, quod quidem facile illis condonandum est, si, quem palam carpunt et accusant, tacite sibi animo expetant et suspirent. Confer omnino in hanc sententiam infr. Carm. LXVI, 15—19.

39. Ut flos in septis etc. Ad nobilissimum hunc locum imitandum certatim sequioris ætatis poetæ operam suam contulerunt. Sic suavissimis inde ductis coloribus egregie Cantum primum distinxit et illuminavit Areostus, quem comparat Vulpius. Ex nostratibus poetis juvat in nonnullorum gratiam elegantissimam imitationem subjicere, quæ legitur in Ramleri lyrische Blumenlese III, 27:

IRIS.

Ein Veilchen, das im Garten blüht,

Am Sonnenstrahl wie Purpur glüht, Und nie vom Vieh, das weidend irrt.

Vom Pfluge nie verderbet wird, Gefällt dem Jüngling und dem Mädchen:

SILVIA.

Fin Weinstock, den kein Winzer pflegt, Der keine Purpurtrauben hegt,

Weil er noch ohne Stütze kriecht,

Und schmachtend auf dem Boden liegt,

40

Labt keinen Jüngling und kein Mädchen:

Doch trifft er einen Ulmbaum an, Um welchen ersichschmiegen kann. Labt er den Jüngling und das Mädchen.

—Flos secretus, ab aditu publico et violatione remotus.

40. Convulsus aratro in vetustis membran. Thuan. et in libro Memmii. — Nullo contusus aratro. Imitatus est Maro Æn. IX, 435: «Purpureus veluti quum flos, succisus aratro, Languescit moriens.»

41. Educat. cf. supra ad Carm. XIX, 14.

42. Multi illum pueri, etc. Hunc totum pæne versum a Nostro mutuatus est Ovid. Metamorphos. III, 353: «Multi illum (Narcissum) pueri, multæ cupiere puellæ.» Hausisse quoque inde videtur Virgil. Æneid. XI, 581, ubi cf. Heyne. —Optavere græce dictum pro optare solent, ut (v. 53) accoluere pro accolere solent.

43. Tenui carptus ungui. Similiter Virgil. Æneid. XI, 68: «Qualem virgineo demessum pollice florem.»

45. Dum intacta manet, tum cara suis. Sed ex correctione eorum, qui

Quum castum amisit polluto corpore florem, Nec pueris jucunda manet, nec cara puellis. Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

#### JUVENES.

Ut vidua in nudo vitis quæ nascitur arvo,
Nunquam se extollit, nunquam mitem educat uvam;
Sed tenerum prono deflectens pondere corpus,
Jamjam contingit summum radice flagellum;
Hanc nulli agricolæ, nulli accoluere juvenci;

dum, dum concoquere non possent, et particulam sed in sequenti versu desiderarent. At nostram, quam excudi curavimus, lectionem, non solum agnoscunt omnes libri MSS. et editt. antiquissimæ, sed etiam egregie auctoritate Quintiliani confirmatur (Institut. libr. IX, c. 3), quem eodem modo hunc locum legisse ex addita explicatione, qua alterum dum pro quoad, alterum pro usque eo sumit, manifeste apparet. Subit etiam mirari, cur hujus versus emendatores non ad v. 56 attenderint, ubi in eleganter repetitis particulis dum dum nullus aliquid mutare ausus est. — Particula sed autem eodem plané modo v. 57, desideratur et subintelligi debet. - Sic virgo dum intacta, etc. Hunc versum ita explico: plane ita se habet cum virgine, quamdiu illa virginitate gaudet, et quamdiu ideo cara est æqualibus suis. Dum pro quamdiu sexcenties v. c. in trito illo Terentii: «dum moliuntur, dum comuntur, annus est.» - Miror qui Doering, rursum hunc explicare locum, et frustra quidem, laboret, quum interpretationem Quintiliani, a qua non bene recedit, modo protulerit. Tamen reticere non debeo esse in MS. nostro tum cara. N.

49. Vitis vidua, nulli arbori alligata. Cf. Horat. Od. IV, 5, 30, et notata ibi in rem ab interpretibus.

—Arvo nudo, h. e. nullis arboribus, quibus adjungi vitis possit, consito.

50. Ex depravata lectione membr. Thuan. quam muniteam nimis ingeniose Vossius conjectat Amineam educat uvam, quem vid.

51. Versus tam verborum structura et artificiosa collocatione, quam ornatu splendidissimus. Corpus tenerum, teneri palmites, deflectens prono pondere, ob pondus, quo laborant et se sustinere non valent, ad terram inclinantes.

52. Contingit summum radice flagellum, exquisitiori loquendi ratione pro «radicem contingit summo flagello.» Flagellum est vitis pars superior.

53-55. Coluere duo MSSC. teste Passeratio. — Hanc nulli agricolæ, nulli accoluere juvenci; hanc neque agricolæ neque juvenci curare solent. Ejusmodi enim vitis sine omni cultu neglecta jacet in nudo agro, et vel pedibus ab agricolis et juvencis conteritur.

At si forte eadem est ulmo conjuncta marito,
Multi illam agricolæ, multi accoluere juvenci;
Sic virgo, dum intacta manet, dum inculta senescit;
Quum par connubium maturo tempore adepta est,
Cara viro magis, et minus est invisa parenti.

At tu ne pugna cum tali conjuge, virgo.

Non æquum est pugnare, pater quoi tradidit ipse, 60
Ipse pater cum matre, quibus parere necesse est:

Virginitas non tota tua est; ex parte parentum est;

Tertia pars patri data, pars data tertia matri,

Tertia sola tua est: noli pugnare duobus,

Qui genero sua jura simul cum dote dederunt.

65
Hymen o Hymenæe, Hymen ades o Hymenæe.

54. Ulmo conjuncta maritæ vult Heins. in not. ad Catull. — Marita noster MS. N. — Ulmo conjuncta. Cf. ad Epithal. Jul. et Manl.v. 106, sqq.

55. Multi illam agricolæ, multi accoluere juvenci. Verba hujus versus non subtiliter exigenda sunt. Juvenci enim vix dici possunt proprie colere vitem ulmo conjunctam; sed, si quid illi ad ejus cultum conferunt, debet id fieri, antequam vitis seritur, dum terram aratro proscindunt, eamque illius sationi aptam reddunt. — Hic verbum accolere non idem quod colere. Poeta significat circa vitem modo nullis, modo multis ab agricolis terram cultura lætam fieri. N.

56. Sic virgo sc. ab omnibus negligitur. Dum conditionaliter pro si, vel simpliciter pro relativo quæ.— Errat Doering. tum interpungendo, tum interpretando hunc versum; ubi post vocem virgo male interpungit. Vid. not. ad v. 45. Noster MS. tum inculta. N.

57. Par connubium, h. e. conve-

niens, puellæ conditioni ætatique respondens. Maturo tempore, quum puella (ut cum Virgil. loquar Æneid. VII, 53) « jam matura viro, jam plenis nubilis annis. »

59. Et tu nec pugna MSSC. omnes teste Stat. et editt. antiquissimæ, accedente Vossio. — Cum tali conjuge, tam præcellente et eximio. Vid. Burmann. ad Petron. c. 16, et ad Phædr. III, 9, 6, Schwartz. ad Plin. Panegyr. c. 11, pag. 23, Heins. ad Ovid. Fast. V, 460. — Sic τοῖος apud Græcos. Vid. Spanhem. ad Callimach. H. in Dian. v. 146.

60. Pugnare sc. cum illo, cui ipse pater te tradidit. — Tertia pars patris est, pars est data tertia matri Muret. Voss. In nonnullis editt. antiq. primo loco matri et secundo patri positum est.

64. Tertia sola tua est: contra Ovid. Heroid. XX, 157: « Hæc mihi se pepigit: pater hanc tibi, primus ab illa: Sed propior certe, quam pater, ipsa sibi est. »

## CARMEN LXIII.

DE ATY.

### ARGUMENTUM.

Ore profundo ruit Poeta, et miserrimam Attinis sortem numeris decantat concitatioribus. — Atys vel Attin, nave per mare advectus, statim cum comitibus pergit ad nemus Phrygium Cybelæ sacrum, ubi insano furore correptus amputat sibi virilia. Quibus quum ille se privatum et sanguine suo terram maculatam videt, furibundus arripit instrumenta musica in sacris Cybeles ab ejus cultoribus furore percitis tractari solita, et comites, ad exemplum ducis jam eviratos, montem, qui sacrorum tumultu et rauco musicorum instrumentorum clangore reboet, una secum adire et vagis erroribus animum exhilarare jubet. — His jussis exoritur ululatus, tympana et cymbala remugiunt, ad montem ruit chorus, dux Atys præit, et sic tamdiu lymphata mente in monte tumultuantur, usquedum ad ædem Cybeles perveniunt, ubi languore victi obdormiunt. Atys sub primo solis ortu excitus molli somno, quo domita fuerat vesana mentis rabies, ad se redire incipit, facta sua animo recolit, quibus nunc derelictus sit sentit, ad mare recurrit, lacrimat, et ad patriam conversus plena affectus oratione felicissimam, qua olim in patria usus sit, conditionem, cum præsenti sorte miserrima comparat. Dum igitur has tristes querelas fundit, et jamjam facti sui illum pænitet, Cybele solutum de jugo leonem, qui quovis terroris excitandi modo juvenem de fuga cogitantem percellat et ad reditum compellat, immittit, quem quum impetum in se facientem videt Atys, ad nemora refugit, ubi omne reliquum vitæ spatium exigit. — Est autem hoc carmen, sive altioris spiritus, quo scriptum est, sublimitatem, sive solutiores, quibus devolvitur, numeros spectes, singulare plane Romanæ poeseos monumentum; quod quidem, quum omnino ab ingenio Catulli abhorrere et vetustioris potius, dithyrambici fortasse, poetæ opus esse videatur, totum e græco quodam scriptore translatum censuit jam insigne illud Angliæ decus, Wartonus in Sammlung vermischter Schriften B. VI, p. 281. Berlin 1763. — Alii levissimo argumento inducti, quod supra Carmine XXXV, 17, dicitur « est enim venuste Magna Cæcilio inchoata Mater, » Cæcilio hoc carmen tribuendum esse arbitrati sunt. — Optime de hoc carmine dijudicando, interpretando et in vernaculam vertendo haud dubie meruit Cl. Werthesius [ Ueber den Atys des Katull, von Friedrich August Clemens Werthes, Münster 1774, ] cujus interpretationi adjecta est erudita de obscura et mira narrationis varietate implicita Cybeles et Attinis fabula disquisitio,

cuius summa fere hæc est: Terra, omnium mater inventa præ cæteris Diis Deabusque omnibus a prisca mortalium gente divino honore culta fuit, et a diversis populis diversa nomina accepit. — A Phrygibus vocata est Crbele (de Terra, Cybeles nomine insignita, est locus classicus apud Lucret. II, 508 sqq.). Cultus ejus in monte Ida est notissimus: ipsa ratio autem, qua magno musicorum instrumentorum sonitu et insanis tripudiis culta dicitur, manifesta priscæ et rudis antiquitatis præ se fert vestigia. - Ejusdem antiquitatis videtur cultus Solis, cui æque ac Terræ varia a variis populis indita sunt nomina. Sub Attinis nomine Phryges divino honore Solem prosecutos esse testatur Macrob. Saturn. I, c. 21. Aptissime autem Terra Soli addita est conjux; et hinc quoque conjugium vel amor Cybeles et Attinis repetendus est (p. 48, auctorum in tradendo Attinis mytho exponitur discrepantia.) - Fuit Atys, ex descriptione Catulli, juvenis formosissimus (v. 63 sqq.) quem si cum Apolline comparaveris, eumdem sub illo latere facile tibi persuadeas. — Collectis onnibus, quæ de Attinis mytho circumferuntur, præcipue si ejus mortem ex communi fere narratione in silvis subsecutam respicimus, Adonidis morti in hac re simillimam (unde fortasse, quod docet Proclus Diadochus in Ptolem. Tetrab. p. 79, Adonidis et Attinis sacra sæpe pro iisdem per Phrygiam et Lydiam habita sunt), unus eorum regum ille fuisse videtur, qui totam vitam in silvis venando consumpserit. Ex eadem causa neque conjugio neque prole gavisus est, unde vel οὐ τεκνοποιὸς, vel parte, qua viri sumus, privatus fictus est. Post mortem autem nullius Deæ sacris aptius nobilitari potuit Attin, quam Cybeles, quæ, quum Dianæ simul personam tunc temporis adhuc induerit, jam in vita illi fuit amatissima. — Solemnia Cybeles sacra ad Phryges migrasse videntur a Phænicibus: - hinc Atys super alta vectus, Phrygium nemus cum comitibus ingressus a Catullo inducitur. - Ipsa Cybele nomen suum fortasse traxit a Phœniciæ regionis parte Cabul; et ejus sacerdotes Galli ab orientalis linguæ voce 5 3 (devolvit et hinc circumcidit). — Hæc fere, quæ paucis complexus sum, fusius ad carmen nostrum illustrandum exsecutus est Werthesius, quibus de totius carminis sublimitate et singulis ejus virtutibus perpulchra sub finem addita est enarratio. — In constituendo hujus carminis metro Galliambico, dicto ita, quod a Gallis caneretur, Magnæ Matris sacerdotibus, quum ejus ratio non satis perspecta esset, nec illud in genere suo, quod ætatem tulit, unicum, ad veteris exempli normam exigi posset, valde inter viros doctos disceptatum fuit, adeo, ut ex opinionum varietate mira quoque in textu enata sit lectionis varietas et depravatio. Neque vero tamen, si carmen nostrum, ut videtur, ad genus referendum sit dithyrambicum, quod, ut canit Horatius, numeris lege solutis fertur, vel in universum a poeta entheo liberius scriptum sit, id unquam certæ legi adstringi posse arbitror. - Ex sententia Vulpii vero Galliambus constat sex pedibus, quorum primus frequentius est anapæstus, nonnunquam spondæus vel tribrachys: secundus fere iambus, rarius anapæstus, tribrachys vel dactylus: tertius sæpe iambus, raro spondæus: quartus dactylus vel spondæus: quintus sæpe dactylus, interdum tamen creticus aut spondæus: ultimus anapæstus et nonnunquam iambus præcedente cretico. — Werthesius Galliambi schema metricum ex-

-- 000 -- 000

Sed Cl. Reizius peritissimus harum rerum magister in sententiis, quas publicæ examinationi subjecit in Programmate « Prosodiæ Græcæ Accentus Inclinatio Epimetron Partis I.» inscripto (Lipsiæ 1782), contra Werthesii rationem proposuit hanc: « Qui Catulli carmen de Attine vertit in Germanicum, et optime interpretatus est Werthesius, in exponendo metro Galliambo vehementer a veritate aberravit, metri cæsura tollenda, et ejus tribus ultimis pedibus, anapæsto et duobus iambis in duos dactylos et anapæstum vertendis. Non cogitavit, cæsuram esse duplicem: aliam podicam, ut hexametri, aliam vero metricam, ut pentametri. Podica in pede trisyllabo in alterutram e duabus prioribus syllabis cadere potest: metrica nihil variat, ut nec in Galliambo, qui eam habet. Non debuit igitur Galliambi cæsuram, quæ metrica est, podicam facere. » — Cæterum ad hoc Catullianum exemplum pro singulari, qua pollebat, Romanæ elegantiæ peritia, Galliambico genere carmen in Bacchum composuit Muretus, notis ejus insertum, et, quod ab omnibus juvenibus delectationis causa legatur, dignissimum. Hactenus Doeringius.

Quare tanta tamque intricata certamina inter se moverint docti viri, neque ad locum classicum Terentiani Mauri, qui litem omnem dirimebat, respexerint, non satis intelligo. Quantascumque igitur eruditionis opes explicent et Vulpius, et Werthesius, et Reizius, Terentiani tamen elegantissimi sane et optimi metricæ artis magistri, qui ex professo de variis versificandi modis et legibus apud Latinos latinus ipse didacticum opus, non conjecturis ut de re antiqua et obsoleta, sed exemplis præsentibus composuerit, auctoritati magis deferendum esse et confidendum opinor. Quæ Galliambi versus forma sit et natura, ita exponit, postquam ionici cujusdam versus rationem edocuerat, qui anapæsto et duobus iambis, cum superstite syllaba constat,

Hoc (sc. comma Ionicum) si sic repetamus, ut secundo Supremam dare syllabam negemus,
Juncto commate, Galliambus exit:
Segetes meum laborem Segetes meum labo (1).
Sonat hoc subinde metro Cybeleium nemus;
Nomenque Galliambis memoratur hinc datum,
Tremulos quod esse Gallis habiles putant modos,
Adeo ut frequenter illum prope ab ultimo pedem,

<sup>1.</sup> Hoc est primum comma : sĕgĕtēs | mĕūm | lăbō | rēm, et hoc alterum cui repetito suprema syllaba detrahitur : sĕgĕtēs | mĕūm | lăbō. |

Mage quo sonus vibretur, studeant dare tribrachyn (2).
Anapæstus esse primus, spondæus et solet,
Duo post erunt iambi, tribrachysve subjicitur,
Linquitque comma primum catalecticam brevem (3);
Pariambus et trochæi duo comma posterum
Tribrachysve continebunt; superatque semipes.

Itaque ex his colligas sic se habere versum:



Mireris forsan quod duas galliambi formulas Terentianus describat, sibique non consentire videatur. At ambæ aptissime conveniunt et coalescunt in unum, ita ut idem versus duplici metiendi ratione varietur, sicut fit in Pentametro elegiaco: quod agnosces, modo experiri velis: namque ex tali syllabarum serie:

conficies si libet, modo:

neque disturbatur metiendi hujus versus ratio, quod tribrachys in altera structura penultimo pedi, sc. iambo, substituitur, in altera ultimi ante catalecticam finalem, sc. trochæi, vicem obtinet. Namque si in rationem Galliambi tribrachyn induxeris, ut Terentianus licere monet, hanc formam effinxeris, quæ priori descriptioni respondet:

super al | tă vec | tus A | tys | celeri | rate mă | ria quam in hanc speciem, si velis, vertere possis facientem ad descriptionem alteram:

et Catullum ipsum Terentianus autorem disciplinæ suæ galliambicæ præbet. Ergo dubium esse non potest, quin ea, quam a Terentiano accepimus, vera sit lex galliambi, quippe quum pæne omnes carminis Catulliani de Attine versus, si ad hanc normam exegeris, optime congruant.

Sed enim Terentianus, utpote carmine præcepta tradens, quæcunque varietates in galliambi metricam ex lubitu poetarum inciderent, persequi aut noluit, aut nequivit; quas igitur omiserit præmonere lectorem æquum censuimus, et simul notare, quoties Catullus pedes commutaverit, eum

<sup>2.</sup> Scil. in penultimo pede tribrachyn iambi vice locant ad libitum, ita:

<sup>3.</sup> Notandum est syllabam, qua fit catalectica, quam brevem jubet esse Terentianus, sæpe natura longam virtute cæsuræ corripi et ad libitum converti in brevem.

inodos, tempora, habitus metrorum servasse, ita ut pedes inter se discrepantes nunquam confunderet, in locum pedis a longa in brevem procedentis intrudens alium a brevi in lougam desinentem, ut iambum et anapæstum pro trochæo et dactylo et vice versa; atque, si numerum syllabarum deminueret, quantitate compensaret, unam longam pro duabus brevibus reponens.

Nempe in priore commate, primo loco, proceleusmaticum v v v v ana-

pæsto quater substituit

23. ŭbi căpi | tă mæ | nădes | vi |

vid. v. 48, 54, 70. semel tribrachyn, v. 68.

ĕgŏnĕ | Dĕūm | minis | tra.

Sexies, in posteriore commate, pro pariambo, unde illud incipic, Poeta spondæum posuit, at rythmi harmoniam cæteris pedibus reconcinnavit, pariambis in vicem trochæorum succedentibus, ut comma, quanto tardatius in primo pede, tanto incitatius in utroque sequenti procederet.

18. ērrō | rībus | anī | mum 22. cūrvō | grave | cala | mo

vid. v. 34, 74, 83, 86.

Nunc, quo facilius quæ de Galliambi ratione diximus, intelligantur, omnes, quas recipit, varietates, quasi in synoptica tabella legentium oculis hic subjiciemus:

Hoc etiam monitum lectorem velim, esse nonnullos versus, qui claudicare videantur, nisi licentia poetis concessa quantitas quarumdam syllabarum immutetur: nam occurrent in v. 8, 9, tympanum, et in v. 60, 64: gymnasiis, gymnasii, quæ legem metri pervertere credideris. Sed si audias Priscianum Grammaticum docentem: «liquentes esse quatuor literas l, m, n, r, quod fluant et quasi intereant, tum quum consequentur aliquam brevem syllabam cum quavis alia consonante, » et hoc exemplis probantem, jam nodus tibi solvitur, et versus Catulliani optime constant, his vocibus ita ad licitam quantitatem redactis: ty[m]panum, gy[m]nasium, fluente et intereunte litera m, utpote quæ liquida in syllabam brevem incurrat cum alia consonante.

- 8. Niveis citata cepit | mănĭ | būs lĕ | vĕ tўmpă | num
- 9. Tympanum, | tubam, | Cybelle |
- 60. Abero foro, palæstra, stadí | o atque | gymnasí | is
- 64. ĕgŏ gymnă | sĭī | fŭī | flos | . N.

Super alta vectus Atys celeri rate maria,
Phrygium nemus citato cupide pede tetigit,
Adiitque opaca silvis redimita loca Deæ;
Stimulatus ubi furenti rabie, vagus animi,
Devolvit illa acuta sibi pondera silice.

Atys. De varia hujus nominis scriptura præter Scaligerum videndus omnino Hemsterhus. ad Lucian. T. I, 235, et Interpretes ad Ovid. Metam. X, 104. — Ex eo vero, quod Atys super alta vectus Catullo dicitur, colligit et statuit Vossius, Attinem nostrum non esse Phrygem illum pastorem a Cybele amatum, quoniam is non mari advenerit, sed in ipsa natus educatusque fuerit Phrygia: quapropter minime dubitandum putat, quin Attinis nomine significet Poeta nobilem aliquem juvenem, qui e Græcia in Phrygiam migraverit, atque ibi semivirorum Magnæ Matris cantu in furorem actus virilia sibi ipse exciderit, comitibusque et famulis, ut idem facerent, persuaserit. — At Cl. Werthesius ad stabiliendam opinionem suam, Attinis sacra e Phœnicia in Phrygiam invecta esse, inde argumentum ducit. Vid. quæ huic carmini præmisimus.

2. Particula ut, quæ in libris antiquioribus post Phrygium legitur, deleta est a Scaligero, nec commode servari potest, nisi pro ubi in versu quarto legatur ibi, quod est in edit. Gotting. — Terentianus Maurus ita versum citat: Phrygium ut nemus. N. — Phrygium nemus intellige Dindymum, qui præcipue de Cybeles sacris notus est; Virgil. Æneid. IX, 252; vel τὰ Κύβελα, ὄρη Φρυγίας. Vid. Hesych. cf. Hem-

sterhus. ad Lucian. Tom. I, p. 90. et Heins. ad Virgil. Æneid III, 111.

— Citato pede h. e. celeri, summa celeritate agitato. Sic infra v. 18, citati errores et 26, citata tripudia.

3. Loca silvis redimita, exquisite pro vulgari circumdata. Sic passim silva locum coronare dicitur. Ovid. Metam. V, 390, et XI, 335.

4. Stimulatus ut fur. editt. vett.

— Stimul. ubi fur. rab. Cf. Anacr.
Od. XIII, 4.—Vagus animi, ἔκφρων;
similiter amens animi apud Virg.
Æneid. IV, 203.

5. Devellit Stat. qui inde tentat devovit. - Devellit præfert Werthesius, sed nostra lectio devolvit non solum sublimiori poeta dignior est, sed etiam multo magis convenit nomini pondera. — Ex corruptis lectionibns in libr. MSS. illectus, illetus, iletus, lacteus, rescribendum putat Statius icta; suspicatur nimirum glossema fuisse ille, quod a librariis cum icta conjunctum sit. — Passeratius vet. lib. lectionem ipse lactes sibi pondere silices, silices in silicis tantum mutato, probat et lactes accipit pro testes. Vossius ex ilecto, quod reperit in exemplari Mediolanens. primum conjiciebat lecto acuto, sed quum meliora ejus exemplaria haberent fere læta vel leta, sine hæsitatione reponendum censuit lenta acuto; at sic secundum pedem fecit spondæum, qui iambus esse debebat. Nihilominus Vir Itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro; Et jam recente terræ sola sanguine maculans, Niveis citata cepit manibus leve tympanum, Tympanum, tubam, Cybelle, tua, mater, initia;

Doctus in Observatt. Miscell. quæ cura Dorvillii prodierunt, Tom. I, Vol. II, p. 325, ubi totum hoc carmen exhibitum et notis criticis instructum est, propius accedens Vossio, legendum putat devolvit lecta acuta, ut legerit silicem acutum, quo opus hoc perageret. — Devolvit ille acuto Græv. - Cf. de hoc locó Victor. Var. Lect. XX, 10. Textus nostri lectio est ex emendatione Scaligeri. — Devolvit. Eleganter pro « demetit et abjicit. » Proprie enim devolvi dicuntur pondera, quibus, quasi viris molesti sint, a poetis denotantur testiculi; de quo loquendi genere vid. Interpretes ad Petron. c. 92. Hæc pondera autem ex Scaligeri interpretatione, pudoris causa jam vocantur illa. «In rebus enim, inquit doctiss. vir, quas nominare pudor non sinebat, semper hoc pronomine ille utebantur,» ut supra VIII, 6, et inprimis LXVII, 27. Equidem in contemptum potius illa dici puto pondera, hoc sensu: illa tam vilia membra, quæ oneri visa sunt Attini. Et sic eodem modo exsecti testiculi apud Tibull. I, 4, 70, vocantur vilia membra, ubi plura exempla de hac locutione collegit Heyne. — Acuta silice, cultello lapideo. Saxum acutum de eadem re et eodem nostro Attine dixit Ovid. Fast. IV, 237. Cf. Vulp.

6. Itaq. ut relict. sens. sibi membra sine viro, ornate, pro « quum se eviratum sensit. » — Sine viro, si-

ne ca parte, qua viri sumus. Evirastis inf. v. 17.

7. Etiam Gryph. Muret. Græv. — Terræ sola exquisite pro terram, qua pleniori locutione sæpe usus est Lucretius.

8. Citata, impetu quodam abrepta, celeriter. Vim vocis citatus docet ejusdem sæpius in hoc carmine repetitus usus; cf. ad vers. 2. Facete autem nunc genus mutat Poeta; et de evirato Attine tanquam de fæmina loqui incipit. — Niveis manibus h. e. pulchris. — Breve crotalum pro leve tympanum alios habere testatur Muret. — Leve tympanum; formam tympani exhibet Sponius Miscell. erud. antiq. Sect I, art. 6. Inprimis de tympani forma et ejus in sacris usu fuse et erudite disputat Perizonius ad Ælian. XI, c. 8. Adde Christ. Gottl. Schwartzii Miscell. polit. human. p. 86 et 114 seqq. — Primam in voce tympanum, elisa litera m, ut numerorum ratio constet, a poeta corripi, præcipiunt ad hunc locum Interpretes.

9. Leve tympanum ex versu superiori repetit Muretus. — Tympanum, tubam Cybelles, Vossius. — Vulpius, Werthesius et cæteri qui Vossium sequuntur legunt Tympanum tubam Cybelles, hoc sensu: «tympanum nimirum, quod tubæloco in Cybeles sacris usurpatum est;» quæ quidem explicatio, quam frigida et indigna plane non sublimiori tantum, sed quocunque alio poeta sit, ut taceam quam parum

Quatiensque terga tauri teneris cava digitis, Canere hæc suis adorta est tremebunda comitibus: « Agite, ite ad alta, Gallæ, Cybeles nemora simul; Simul ite, Dindymenæ dominæ vaga pecora,

accommodata additis verbis tua, mater, initia, quemlibet, ad virtutes poeticas paullo diligentius attendentem, facile sensurum esse arbitror. \_ Jure quidem in hoc versu tuba, cujus nuspiam in sacris Cybeles diserte mentio fit, in quibus non nisi tympanum, cymbalum, tibia, cornu et crotalum commemorari solent, dubitationem movere potest, sed profecto hujus dubitationis eximendæ causa, non ad ineptam explicandi rationem, quasi Poeta nos docere voluerit, tympanum tubæ vices in sacris Cyheles subiisse, confugere debemus. Notatu dignus potius hic locus videtur, quod tubam [de cujus in aliis sacris usu vid. Lipsius de Milit. Rom. IV, 10] tibiæ loco ad instrumenta in sacris Cybeles usurpata hic relatam cognoscimus. Quodsi autem hoc est, pro tympanum, partim ob ejus ingratam ex versu superiori repetitionem, (quis enim in hoc loco ἀναδίπλωσιν agnoscat?) partim ob vers. 21 et 29, cymbalum legi mallem; nisi totus hic versus, ut mihi videtur, ab homine indocto et male sedulo, qui cætera horum sacrorum instrumenta desideraret, interpolatus putandus sit. — Cybelle: de varia hujus vocis scribendi ratione, ex qua secunda modo brevis, modo longa est. videndus omnino Drackenborch. ad Sil. Ital. XVII, 8, et quos ibi laudat. Adde Heyne ad Virgil. Æneid. III, 111, in Var. Lect. — Initia, sacra, mysteria, dicta for-

tasse ita, quod iis ad feliciorem statum se initiari putabant homines.

10. Cava terga tauri, tympana: exempla hujus locutionis vid. apud Vulp. — βύρσης ταυρείου κενεόν δοῦπον tympani sonitum vocat Antipater Sidonius in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunckii XXVII, 22, tom. II, p. 13.—Teneris digitis: percutiebantur enim tympana manibus vel digitis. Cf. LXIV, 262, Lucret. II, 618, Ovid. Fast. IV, 342, Met. IV, 29.

11. Tremebunda, toto corpore ob furorem tremens.

12. Gallæ. Galli enim, quod cum virilibus habitum quoque virilem deponerent, passim ut mulieres a veteribus inducuntur. Vid. Voss. cui adde inprimis Heins. ad Ov. Her. IV, 48. — Alloquutus suos comites, mutat genus, ut pote qui eviratos compellet, v.v.17. Sic Virg. Æn. IX, 617, probris lacessentem hostes bellatorem inducit: a O vere Phrygiæ, neque enim Phryges. Nomen Gallorum e lingua phrygia quam fuisse eamdem atque armeniacam illustr. Freretus docuit, ille deducit, siquidem ea lingua Gheloul torquere, Galouts ora et membra motu distorquens, dant significatione. Inde in latiam lexim detorta vox phrygia, neque e flumine Gallo, quod Pessinuntem præterlabitur, nomen Gallis assumptum. Vid. Mem. Acad. insc. et bell. lett. tom. XXIII, hist. p. 41. N.

13. Vaga pectora Venet. — Dind.

Aliena quæ petentes, velut exsules, loca,
Sectam meam exsecutæ, duce me, mihi comites
Rapidum salum tulistis, truculentaque pelagi,
Et corpus evirastis Veneris nimio odio.
Hilarate heræ citatis erroribus animum.

dom. vaga pecora. Cur paullo audacius vel inhonestius jam Galli a Poeta vocentur vaga pecora, varias causas afferunt interpretes. Vossius quidem ita dictos censet Gallos, quod, si deesset asinus, magnæ matris sellam gestare coacti fuerint: Muretus, quod neque viri amplius neque veræ mulieres fuerint : Vulpius, quod homines ad servitutem nati pecora appellati sint : alii denique, quod pecoris ritu in montibus vagati sint; simplicissima haud dubie est posterior sentenția, nisi forte arrideat vaga pectora, quod in editione Parthenii reperi.—Qui gregatim et alieno impulsui obsequuntur, pecus audiunt. Sic Horatius: «O imitatores, servum pecus.» Epist. I, 19, 20. N. — Dindymenæ dom. Cybelem a Dindymo vel Dindymis, Phrygiæ monte, Dindymenen vocatam esse, in vulgus notum est.

14. In MSC. Statii hic versus legitur vel Alienaque petentes velut exules loca celeri, vel Alienaque petens velut exules loca celeri. Ipse Statius conjicit Alienaque petite pede exilio loca celeri. In priore Aldi editione est Aliena petentes velut exilio loca celeri. Vossius pro celeri rescribit celere. Vir Doctus in Observ. Miscell. 1. 1. vult Aliena quæ petentes ex'les loca celere. Corradinus de Alio ingeniose Alienaque, exules, ite pede loca celeri. Werthesius probat Alienaque petentes exilio loca

celeri. Nostra lectio jam prolata est a Guarino, et servata est in edit. Gryph. Muret. Græv. Vulp.

15 Sectam meam, me vestrum horum sacrorum suscipiendorum auctorem et magistrum; nimis argute Werthesius sectam a secare de virilium exsectione accipit.

16. Rapidum salum tulistis trucul. pelag. h. e. pericula in mari tempestuoso una mecum subiistis, et pertulistis. Similis orationis color est in oratione Teucri ad socios apud Horat. Od. I, 7, 30. Truculenta pelagi dictum est ut angusta vel strata viarum, opaca locorum, ardua montium vel terrarum, et similia alia. — Pelage Scaliger, improbante Viro Docto in Obs. Misc.

18. Hilarate are excitatis editt. vett. - Hilarate crocitatis invenit Stat. in libro suo, ubi ipse faciebat concitatis. — Hilarate hero citatis Voss. Vulp. — Hilarate excitatis Græv. Corrad. Gotting. Bipont. -Nostram lectionem proposuit Muretus, cui subscribit Werthesius. - Hilarate heræ cit. err. animum. Exhilarate animum vestrum, indulgendo solutioribus in gratiam heræ [ Cybeles ] erroribus. Alii 70 heræ ad animum referunt, ut sit « exhilarate Cybeles animum erroribus; sed sic languet oratio. — Hera pro dea, ut infr. Carm. LXVIII, 76 et 78, heri pro diis. - Erroribus poetice pro cursibus Mora tarda mente cedat: simul ite, sequimini
Phrygiam ad domum Cybelles, Phrygia ad nemora Deæ,
Ubi cymbalum sonat vox, ubi tympana reboant,
Tibicen ubi canit Phryx curvo grave calamo,
Ubi capita Mænades vi jaciunt hederigeræ,
Ubi sacra sancta acutis ululatibus agitant,

vagis, dum feruntur hinc illinc amentes et tripudiantes. Erroribus heræ durum videtur. N.

20. Phryg. ad dom. ubi propria in posterum nobis sedes erit. Val. Flacc. Argonaut. IV, 26: «Hoc nemus, hæc fatis mihi jam nomus, improba quo me Nympha rapit. » Cf. Burmannus ad eumdem lib. II,

74, et quos ibi laudat.

21. Ubi cymbalum sonat nox ex MSC. profert Statius reclamante Vossio, cujus tamen lectionis patrocinium, rejecta vulgata, quam tuentur omnes libri MSC. editt. vett. et recentt. non dubitavit in se suscipere Werthesius. Lapsus librariorum in vocibus nox et vox passim notatus est ab Interpretibus. Vid. inprimis Drackenborch. ad Liv. V, XLIV, § 6, tom. II, p. 193, et quos ibi laudat. — Ubi cymbalum son. vox. Cymbalorum formam vid. apud Albert. Rubenium de Re Vestiar. Vet. c. 17, p. 187. — Peculiares libellos, qui de cymbalis exstant, indicavit Joh. Albert. Fabricius in Bibliograph. Antiq. p. 527. Vox de omni sono; de buccina apud Ovid. Metam. I, 338. Sic φωνή τῆς σάλπιγγος. Plura in hanc rem ad l. l. Ovidii notavit Burmannus.

22. Tibicen ubi can. Phr. cur. gr. cal. per curvum calamum intellige tibiam e calamo, quæ tametsi recta et admodum tenuis esset, tamen

propter cornu aut codonem curvum et æreum calamo adfixum gravem sonum [βαρὺν φθόγγον] edebat. Curva tibia dicitur Tibullo II, 1, 86. In sacris Cybeles hæc tibia ubique fere cymbalis et tympanis juncta reperitur. Vid. Perizon. ad Ælian. XI, 8, tom. II, p. 13, ed. Lips. Cantus autem tibiæ vel modus Phrygius quummaxime furore exstimulabat homines, Tibull. I, 4, 70, et ibi Heyne. Præter Vossium et Vulpium de tibia Phrygia vid. inprimis quos laudat Heyne ad excitatum jam locum Tibulli II, 1, 86, p. 100, edit. nov. quibus adde Callimach. Hymn. in Dian. v. 245, et Barthol. de Tibiis p. 72.

23. Mænades. Hanc appellationem, qua proprie ἀπὸ τοῦ μαίνεσθαι mulieres in sacris Bacchi designabantur, transtulit jam ad Gallos, quos æque ac bacchantes finxit quoque hederigeros. Sic infra Attis de se ipso v. 69, Ego Mænas.—Vi jaciunt capita, quo possunt impetu rotant et quatiunt in furore capita.

24. Sacra sancta agit. h. e. celebrant. Sic Dionysia agitare apud Terent. Heautont. IV, 3, 11.— Ululatibus, lætitiæ vocibus, ἰαχαῖς, ὁλολυγμοῖς, nam ὁλολύζειν et ululare de jubilantibus et tripudiantibus æque ac lamentantibus dicitur. Vid. Hemsterh. ad Lucian. tom. I, p. 7, et Wesseling. ad Diodor. Sicul.t. II,

25

Ubi suevit illa Divæ volitare vaga cohors; Quo nos decet citatis celerare tripudiis. »

Simul hæc comitibus Atys cecinit notha mulier,
Thiasus repente linguis trepidantibus ululat,
Leve tympanum remugit, cava cymbala recrepant.
Viridem citus adit Idam properante pede chorus.

Furibunda simul, anhelans, vaga vadit, animi egens,
Comitata tympano Atys, per opaca nemora dux,
Veluti juvenca vitans onus indomita jugi.
Rapidæ ducem sequuntur Gallæ pede propero.
Itaque, ut domum Cybelles tetigere, lassulæ

35

p. 90. — Acutis, clarisonis, εὐήχεσι.

25. Volitare, huc illuc discurrere, vagari. Cf. LXIV, 252.

26. Celebrare tripudiis profert ex libro suo et defendit Scaliger, accedente Burmanno ad Ovid. Metam. IV, 304.

27. Simul, simulac. — Nota pro notha vitiose in libris MSS. et editt. vett. — Nova Scaliger, quem sequitur Werthesius. — Notha mulier, nec fæmina, nec vir. Cf. Ovid. Ibis. v. 457; ἡμίθηλυς, Anacr. Od. XIII, 2.

Attinem secuta erat. — Strepitantibus vel crepitantibus parum feliciter tentat Vossius. — Linguis trepidantibus, h. e. subinde clamando motis et vibratis. — Etiam motum festinatione et vehementia concitatum vox trepidare passim et hoc loco significat. N.

29. Increpant in nonnullis MSS. Statii.

30. Viridem Idam: intellige montis Idæ partem, vel Dindymum, vel τὰ Κύβελα, cf. ad vers.

2. Mons Ida enim vel a sacris ibi institutis vel a variis ejus partibus

et verticibus varia quoque accepit nomina. Cf. Hemsterhus. ad Lucian. t. I, p. 252. Frondosa Ida Virgil. Æneid. V, 253, ubi cf. Cerda.

31. Animo egens vulgata lectio, sed doctior est nostra, quæ stabilitur depravata lectione in MSSC. Statii animi geris. — In edit. Parthenii et in margine edit. Gryph. legitur animo gemens.—Virg. Georg. III, 289, « animi dubius ». Æn. II, 61, «animi fidens ». Plaut. Rud. I, 5, 16, « egentes opum ». Horat. Od. IV, 8, 10, «animus deliciarum egens ». N.

34. Properepedem vel properepeditem Pal. Papyr. et Commelin. membr. unde Meleager rescripsit properipedem receptum a Vossio, editore Cantabrig. Vulp. — Amat certe Poeta in hoc carmine ejusmodi voces compositas, ut hederigeræ, nemorivagus, silvicultrix, etc. — Propero pede Gryph.

35. Cybeles Voss. — Cybebe Græv. utrumque falsum, debet esse vel Cybebes vel Cybelles. — Cybelles domum, templum. Stat. Silv. IV, 3, 77, et sæpe alibi, ut

Nimio e labore somnum capiunt sine Cerere.

Piger his labantes languore oculos sopor operit.

Abit in quiete molli rabidus furor animi.

Sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis

Lustravit æthera album, sola dura, mare ferum,

Pepulitque noctis umbras vegetis sonipedibus;

Ibi Somnus excitum Atyn fugiens citus abiit;

Græcorum ciznua. — Sustuli interpunctionem post lassulæ, et jungo lassulæ nimio e labore h. e. viribus exhaustæ nimiis erroribus. — Sic Doeringius poeticam vim infringit; quanto enim præstat priorem versum desinere et procumbere in vocem lassulæ, et componi subsequentem sententiam ita: capiunt somnum e labore, i. e. statim post laborem, quæ forma dicendi usitatissima; at lassulæ e labore insolens. N.

36. Sine Cerere, inconatæ.

37. Piger his labante languore in libro Patavino et Maffei, L. MS. et edit. R. teste Statio; quæ quidem lectio, si numerorum rationi consulere volumus, omnino præferenda videtur; nec video, cur to labans non æque languori ac oculis conveniat. Languor labans est, cui diutius ferendo impares sumus, cui membra viribus exhausta succumbunt, amplius ei resistere nequeunt; labare enim est desicere, alterius vi cedere, titubare, lapsui proximum esse: vid. Gronov. ad Liv. Præfat. § 9, et Drackenborch. ad Sil. Ital. II, 392. — In editt. antiquis vitiose labentes ex vulgari librariorum errore, vid. Drackenborch. ad Liv. tom. I, p. 12, tom. II, p. 526, et tom. III, p. 143.— Piger his labori nantes Avant.—Labante recipiendum, quod metri ratio et orationis elegantia simul poscunt. Hæc est hypallage ei quam fert vox piger omnino similis. N.—Piger, quod pigros homines reddit, ut pallida mors. — Labantes lang. oculos, fessos et victos pæne languore.

38. Rabidis Venet. — Rabidi

Gryph. Stat. Græv.

39. Horis aureis vel heris aureis vitiose in L. MSSC. et editt. antiquissimis. — Sed ubi oris aur. etc. Splendidissima solis orientis imago! aureus de solis fulgore passim. Φέγγος χρύσεον φαεινῆς Ἡριπόλης Paul. Silentiar. in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunckii, XXII, 6, t. III, p. 78. — De radiantibus solis oculis disputat Spenc. Polymet. VIII, n. 10. — « Omnia qui video, per quem videt omnia tellus, Mundi oculus. » Hæc loquitur Apollo apud Ovid. Met. IV, 227. N.

dum: exempla dabit Barthius ad Claud. de Bell. Get. v, 379.—Sola dura, tellurem solidam. — Mare ferum, tempestuosum, vel immanibus monstris plenum, ut vers. 89, Nemora fera. — Ferum quod planitiei desertæ, incultæ, horridæ speciem præbeat. Gallice sauvage. Virg. Georg. II, 36, « feros fructus.» N.

41. Perpulitque Gryph. — Pepulitque noct. etc. Vulpius comparat

Virgil. Æneid. XII, 115.

45

Trepidantem eum recepit Dea Pasithea sinu.

Ita de quiete molli rabida sine rabie
Simul ipsa pectore Atys sua facta recoluit,
Liquidaque mente vidit sine quis, ubique foret,
Animo æstuante rursum reditum ad vada tetulit:
Ibi maria vasta visens lacrimantibus oculis

43. Fugientem eum recepit Muret. Græv. quod haud dubie glossema fuit του trepidantem. Vir Doctus in Observ. Miscell. tentat. trepidante. Sinum autem trepidantem dictum putat ut cor vel pectus trepidans, vel tepidante pro fovente, calefaciente, nimis ingeniose! — Trepidantem eum seil. somnum. Somnum trepidantem nimis argute Werthesius explicat « terrore adhuc plenum ob miserum, in quo Attinem reliquerat, statum. » Equidem trepidantem somnum explico vel simpliciter pro festinantem [ in qua significatione trepidare passim dicitur, cf. Horat. Od. II, 4, 23]; vel, quod magis arridet, trepidantibus alis advolantem; nam quum alæ celeri motu agitatæ recte et eleganter dicantur trepidantes, ipse Somnus quoque, qui alatus fingitur, a poeta sublimiori dictus videri potest trepidans. - Apud Tibull. II, 2, 17, Alæ trepidantes tribuuntur volanti Amori; ubi de verbo trepidare conferatur Broukhus. et Heyne Observat. p. 104; adde Ovid. Metam. VII, 382. — Pasitheo in quibusdam vett. Dea Pasithea, una de Gratiis et uxor somni. Vid. nos in Prolus. de Imagine Somni Lips. 1783, p. 9.

44. Sensus est: Simulac Atys igitur, solutus per dulcem somnum mentis rabie, facti sui temeritatem animo repetiit, et, in quo nunc

esset, miserum statum cognovit, plenus curarum ad mare pedem retulit. Ita scil. excitus. — Rapida sine rabie Voss. — Vossiana lectio sine dubio præferenda, et expungenda rabida sine rabie ut absurda. N.

45. Ipsa refer ad facta; et explica a ipsam factorum suorum naturam et conditionem. »— Revoluit Stat. in Patav.

46. Liquida mente, aperte et clare. Sine quis, virilitate, patria, parentibus, etc. Ubique h. e. et ubi, in quo loco et statu. Vid. Cort. ad Sallust. Catil. XXVII, 1, p. 173, et Drackenborch. ad Liv. III, 30, \$7, tom. I, p. 662.

47. Animo æstuante, sollicito et perturbato, graviori commotione incenso.—Tetulit antique pro tulit, ut sæpe apud Plautum et alios. — Rusum ἀρχαϊκῶς pro rursum Voss. — Retulit in quibusdam. Rursum reditum ferre pro redire. Sic aditum ferre Carm. LXI, 26.

48. Ibi maria vasta, etc. Litus maris jam Homero fundendis querelis aptus locus visus est, Iliad. I, 34, 11, 349-350, et Odyss. V, 151 sqq. — Visere idem q. videre. « Undique visendi studio » Æneid. II, 63. «Vise, specta tuo arbitratu » Plaut. Most. III, 2, 106. Qui tristes animo sensus volvunt, eos, si datur occasio, vastum marium

Patriam adlocuta voce est ita mœsta miseriter;
« Patria o mea creatrix, patria o mea genetrix,
Ego quam miser relinquens, dominos ut herifugæ
Famuli solent, ad Idæ tetuli nemora pedem;
Ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem,
Et earum omnia adirem furibunda latibula;
Ubinam, aut quibus locis te positam, patria, rear?
Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem,
Rabie fera carens dum breve tempus animus est.
Egone a mea remota hæc ferar in nemora domo?
Patria, bonis, amicis, genitoribus abero?

æquor adspicientes poetæ vulgo effingunt. Illa enim infinitæ et æquabilis et cæruleæ planitiei contemplatio mirum in modum cum mærore consentit. Rem prorsus eamdem Virgilius expressit: «Cunctæque profundum Pontum adspectabant flentes. » Æn. V, 614. N.

49. Miseriter, miserabiliter, lamentabili modo. — Mira in libb. vett. et editt. lectionis hujus versus reperitur discrepantia. «Patriam allocuta est voce mæstula miseriter» Gryph. — «Patriam allocuta mæsta est ita voce miseriter» Mur. Voss. Cantabrig. Vulp. — Alii aliter. — De singulari arte, qua sequens Attinis oratio ad excitandam commiserationem composita est, vix monendi videntur lectores.

52. Retuli Græv.

53. Stabula ferarum. «Itur in antiquam silvam, stabula alta ferarum.» Virg. Æn. VI, 179. N.

54. Et femina earum adirem profert Guarin. Et earum ut omnia adirem vult Stat. ut omnia dissyllabum sit; vid. Interpretes ad Virgil. Æn. VI, 33. — Et ut omnia earum adi-

rem Scalig. — Scandendo versum, liquida m effluit, ut sit omnia tribrachys; præterea concursu vocalium ultima syllaba vocis earum non absorbetur, sed dimidiata remanet; unde prius comma hujus versus sic habeatur: et ea | rum omni | a adī | rem. Hoc modo, Virgil. Æneid. III, 211, « īnsulæ Ionio in magno. » Vid. et quæ de hac re supra diximus in notis ad Diatrib. de Met. Catull. N.

56. Ipsa h. e. sponte. Ipse, ut αὐτὸς apud Græcos, sæpe ita usurpatur; exempla ex Cicerone notavit Ernesti in Clav. Cic. s. h. v. — Cf. Cerda ad Virgil. Eclog. IV, 21, Ernesti ad Callimach. H. in Apoll. v. 5, et Vir Doctus in Observ. Miscell.V, III, p. 372.— Sibi παρελλει. Cf. supra Carm. XXIV, 4.

57. Dum ad breve tempus sine omni necessitate Heins. in not. ad Catullum.—Carens est pro caret. Cf. Carm. LXIV, 308 et 318. Consule de hoc loquendi genere virum Doctum in Observ. Miscell. tom. III, p. 395, et Davis. ad Cic. de Nat. Deor. IV, 44.

Abero foro, palæstra, stadio et gymnasiis?

Miser ah miser, querendum est etiam atque etiam, anime.

Quod enim genus figuræ est, ego non quod habuerim?

Ego puber, ego adolescens, ego ephebus, ego puer,

Ego gymnasii fui flos, ego eram decus olei.

Mihi januæ frequentes, mihi limina tepida,

60. Atque gymnasiis metri causa Avantius. — Stadioque gymnasiis alii.—Prima in gymnasiis, extrusa litera m, corripitur, ut in tympanum v. 8. Sic in Progne, Cygnus, Clytemnestra et aliis. — Vid. Heins. ad Ovid. Fast. V, 9, et Metam. VI, 468, — Foro, ubi ingenui adolescentes cum æqualibus versari, ludis forensibus operam dare et alia animi causa facere solebant.--Sic loca vulgo celebrata apud Veteres, Plautus enumerat : « Omnis plateas perreptavi, gymnasia et myropolia; apud emporium atque in macello, in palæstra et in foro.» N.

62. Ego non quod haberim vel numquid abierim, vel ego non quid abierim MSS. Stat. unde ille vult ego numquid obierim. In edit. Venet. Gryph. hic versus legitur sic: « Quod enim genus? figura est? ego numquid abierim?» quam lectionem servavit quoque Werthesius; quo jure, non dixerim. -Quod enim genus figuræ est? mihi quo vigor abiit? Muret. — Ego non quod adierim? Voss. — Ego quod non habuerim in edit. Græv. contra metrum! — Quonam mihi vetus figura, quo vigor abierit? ex codice quodam profert Vir Doctus in Observ. Miscell. et quum in alio codice secundo loco, ut testatur, deesset quo, forte legendum existimat Quo mi vetus figura heu heu, quo vigor abiit? — Quod enim genus sig. est, ego non, etc. Sensus: Quid enim ex omnibus, quæcunque pulchra, venusta, et fortunata habentur, et a prima ætate invicem apud homines se excipiunt, mihi defuit? Figura de pulchritudine passim, jam vero de ea pulchritudinis forma et conditionis felicitate, quæ a puerilibus annis quolibet anno fere mutatur, et aliam quasi siguram induit.

63. Ego mulier in L. MSCC. et plerisque editt. vett. contra omnem orationis nexum, unde egregie Scaliger Ego puber. — Ego inuber legi jubet Dempsterus Paralipom. Antiq. Rom. Rosin. lib. II, c. 1. — Ego puber, etc. puber nihil, ut ait Vulpius, ab ephebo differt; at ne opus quidem et differentiam quærere, quum ejusdem notionis repetitio eleganter pingat concitatiorem animum, ut vers. 50.

64. Gymnasi requirit versus, observante Statio.—Frustra, nam versus a proceleusmatico potest incipere. N. — Gymn. flos, ornamentum. Cf. inf. Carm. C, 2, et supra Carm. XXIV, 1. — Decus olei, oleum, quo, priusquam in arenam descenderent, inungebantur luctatores, paullo audacius jam de ipsa palæstra dictum est.

65. Januæ frequentes, multis amatoribus frequentatæ.—Limina tepida, tundendo et incubando tepefacta.

Mihi floridis corollis redimita domus erat,
Linquendum ubi esset orto mihi sole cubiculum.
Egone Deum ministra, et Cybeles famula ferar?
Ego Mænas, ego mei pars, ego vir sterilis ero?
Ego viridis algida Idæ nive amicta loca colam?
Ego vitam agam sub altis Phrygiæ columinibus,
Ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus?
Jamjam dolet, quod egi, jamjamque pænitet. »
Roseis ut huic labellis palans sonitus abiit,

Propert. I, 17, 22: «Nullane finis erit nostro concessa dolori? Tristis et in tepido limine somnus erit!»

66. Floreis pro floridis vult Stat.

— Mihi florid. coroll. red. dom. e. mos corollas januis appendendi satis notus in amoribus. Lucret. IV, 1171: «At lacrimans exclusus amator limina sæpe Floribus et sertis operit, postesque superbos Ungit amaracino, et foribus miser oscula figit.» Cf. Tib. I, 2, 14, etibi Heyne, et ad Prop. I, 16, 7, Cl. Barth.

Vir Doct. in Observatt. Miscell.—
Ferar, furibunda huc illuc agiter, exquisite pro vulgari sim. — Animadverte quantam vim habeat subita illa, postquam juventutis suæ respexit decus præteritum, transitio ad muliebre dehonestamentum: Ego ministra. N.

69. Ego vis sterilis lib. Passeratii, quod ille probat.

70. Ego vir'dis, ut metro consulatur, Vir Doct. in Observ. Miscell.

— At multi alii versus in hoc carmine a proceleusmatico incipiunt.

N.— Nive amicta pro vulgari operta, contecta.

71. Sub altis Phryg. columin. Columen pro culmen passim. Vid. Del-

rius ad Senec. Herc. Fur. v. 1000, et Gronov. ad Thyest. v. 55. Columina male Turnebus et Vossius de arboribus accipiunt; nam quod Vossius ait, sub columinibus pro ad vel in columinibus h. e. montibus, non esse latine, id egregie contra Vossium docuit et multis exemplis probatum ivit Burmannus ad Ovid. Met. I, 689.

72. Hic versus in edit. Gryph. antecedenti præpositus est. — Præclarus in hoc carmine compositorum epithetorum usus græco more. Cf. v. 23, 51. N.

73. Jam secundo loco est dissyllabum, observante Viro Docto in Observv. Miscell. p. 34. — Imo quoties in hoc versu τὸ jam inducitur, toties dissyllabum est iambicum ut totus ita versus notetur: ĭam ĭām | dŏlēt | quŏd ē | gi | ĭam ĭ | āmquĕ | pœnĭ | tet. N.

74. Roseis ut hic labellis abiit sonitu' palam Muret. — Roseis ut hins
palam labellis sonitus adiit Voss.
contra metrum. — Palam et adiit
ex MSSC. adduxit quoque Stat.—
Roseis ut huic, etc. Sensus: postquam hæ jactatæ voces et querelæ
a pulchro Attinis ore exierant, ad
Deos statim hunc de illo portantes

70

Geminas Deorum ad aures nova nuntia referens, 75
Ibi juncta juga resolvens Cybele leonibus,
Lævumque pecoris hostem stimulans, ita loquitur:
«Agedum, inquit, age ferox, i: face ut hinc furoribus,
Face ut hinc furoris ictu reditum in nemora ferat,
Mea libere nimis qui fugere imperia cupit.

nuntium, ibi, etc. — Sonitus palans, vagus, per aerem dispersus.

75. Hic versus, qui omnino salvo sensu abesse potest, jam suspectus fuit Mureto, nunc autem plane repudiatus et ejectus est a Werthesio. Sede tantum sua motus et post sequentem versum positus est a Scaligero, geminas eorum pro geminas Deorum legente. — Geminas Deai h. e. Cybeles, tentat Vir Doctus in Observatt. Miscell. — Geminas Deorum ad aures. Vetus proverhium εἰς θεῶν ὧτα ἦλθεν. Geminas est epitheton ornans. Deorum intellige Deos in universum et in his Cybelen .- Nova nuncia: Tò nova pertinet ad ornatum, nam quælibet nuntia, quum afferuntur, nova sunt. — Nuntium pro re nuntiata genere neutro dici docet Servius ad Virg. Æneid. XI, 896, et Vossius ad hune locum.

76. Werthesius, ut numeris succurreret, pro leonibus satis audacter rescripsit Domina feris; putat nimirum to leonibus glossam fuisse too feris, que imperitorum librariorum culpa genuine lectionis locum occupaverit. Cui equidem non accesserim. — Non eget medela hic versus, qui, ut Terentianus Maurus fieri posse docet, in posteriore commate post pariambicum duos trocheos recipit. N. — Leonibus, qui currum Magne Matris

trahebant: hinc bijugi leones apud Virg. Æn. X, 253, ubi cf. Cerda.

77. Sævum pectoris hostem Gryph.

— Lævum pecor. host. currui, ad lævam junctum. — Lævus idem videtur quod funestus. Lævus ignis p. pestilentia Stat. Theb. I, 634. N. — Hostis pecoris, pecori enim insidiatur leo.

78. Agedum, inquit, age ferox, hunc agedum aggredere furor Gryph. Muret. — Age ferox ut hunc furor in duobus MSS. Statii. — Ferox fac ut hunc furor in uno Statii, testante quoque Vossio, qui ulcere insanabili hunc versum laborare autumat. Agitet vel ejusmodi aliquid desiderat Cantabrig.—Nostra lectio auctorem habet Scaligerum, qui in libro suo et priscis editt. se invenisse ait fac ut hunc furoribus. Werthesius dedit Agedum, inquit, age ferox, hunc agedum aggredere ferox.

79. Furoris ictu. Non graviter satis dictum videbatur furoribus in vers. anteced. addit igitur furoris ictu, h. e. vehementissimo furoris impetu, summa furoris vi. Liv. V, c. 21: Velut repentino icti furore. Sic passim ad summam vim exprimendam mens icta dolore, metu, furore, malis, pro perculsa dicitur. Cf. Burmannus Sec. ad Anthol. t. II, p. 66, et Heins. ad Ov. Fast. II, 818.

80. Libere nimis, h. e. nimis au-

Age, cæde terga cauda: tua verbera patere; Face cuncta mugienti fremitu loca retonent; Rutilam ferox torosa cervice quate jubam.»

Ait hæc minax Cybelle, religatque juga manu. Ferus ipse sese adhortans rapidum incitat animum; 85 Vadit, fremit, refringit virgulta pede vago. At ubi ultima albicantis loca litoris adiit, Tenerumque vidit Atyn prope marmora pelagi; Facit impetum. Ille demens fugit in nemora fera. Ibi semper omne vitæ spatium famula fuit. «Dea, magna Dea, Cybelle, Didymi Dea domina,

dacter. Imperia, ministerium, sacra

81. Age, cæde terga cauda, etc. In describendo sævientis leonis incessu præivit jam Homerus Iliad. XX, 170: «Οὐρῆ δὲ πλευράς τε καὶ ίσχία άμφοτέρωθεν Μαστίεται, ἕε δ' αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι.» Et Hesiodus Scut. Hercul. « — πλευράς τε καὶ ὤμους Οὐρῆ μαστιγόων, ποσσὶ γλάφει — » Werthesius comparat Lucan. Phars. I, 205 sqq.

84. Religatque, solvit; ut refigere, refodere. Vid. Stat. nisi quis forte τὸ religat, soluto jam jugo v. 74, ad alterum potius leonem, qui religandus esset; referre malit. Exempla certe, ubi religare solvendi notionem habeat, desunt.—Cf. Carm. LXIV, 173. N.

85. Adortalis MSS. Stat. et libri fere omnes' Vossii. — Adortatus lis edit. R. - Unde bene emendarunt Viri Docti sese adhortans. At Vossius, quum exempl. Mediolanense haberet ad ora talis, et in uno, quod olim fuit Palat. Bibliothecæ, exaratum esset ipse adertalis, reposuit ardore talis vel arde talis apyaixως pro ardore, parum probabiliter! - Ferus pro leone; pro cervo apud Phædr. Fab. I, 12, 9, ubi vid. Interpretes et ad Petron. c. 89; adde Cerd. ad Virg. Æn. II, 51. — Ipse, sponte: cf. ad vers. 56.

86. Vadit, tremit, refringit virgulata pede vago Muret. — Nostra lectio sine copula et, quæ, si vel metrum spectes, male in edit. Voss. Vulp. Gotting. Werthes. Bipont. ante refringit intrusa\_est, jam conspicitur in editione Parthenii.

87. At ubi humida Vossius et ejus comites. Antiquior et elegantior est nostra lectio. — Ultima loca litor, extremam litoris partem, quam mare alluebat. Cf. supra ad Carm. XI, 23. — Albicantis nimirum maris spuma.

89. Demens, perterrefactus, animi impos. — Nemora fera, ferarum

latibula, cf. v. 53-54.

91, 92. Dea domina Didymi Venet. — Dea Dindymi domina Gryph.— Dea domina Dindymi Muret.—Domina Dindymei MSS. Statii, quod, quum antiqui E longum per EI scripserint, indubitatum Statio videtur Procul a mea tuus sit furor omnis, hera, domo; Alios age incitatos, alios age rabidos.»

veteris scripturæ vestigium. Nostra lectio, jam probata aliis, debetur Scaligero. — Dea, magna Dea, Cyb. — Finit carmen Poeta elegantissima conversione ad ipsam Deam Cybelen, qua omnem furorem a se suisque

vehementer deprecari, eumque aliis potius imprecari studet. Didymi pro Dindymi, metri causa. — A mea domo i. e. a me. Cf. Plaut. Amph. I, 2, 7, Mercat. II, 3, 20. N.

93. Incitatos, furore correptos.

## CARMEN LXIV.

EPITHALAMIUM PELEI ET THETIDOS.

## ARGUMENTUM.

Quum hoc, quod sequitur, carmen omnium, quæ a Catullo ad nos pervenerunt, longissimum sit ac pulcherrimum, non abs re alienum esse putamus paulo liberius evagari, et quibus lector monendus esse videtur, hic in unum locum, præfationis more, congerere. Dispiciamus primum de ipso hujus carminis argumento, in quo quidem enarrando ita nobis versari liceat, ut ea simul, quæ ad pulchritudinem hujus carminis rite æstimandam pertinere videntur, passim adspergamus, et ad observandam singularem plane artem, qua in diversis fabulis inter se connectendis usus sit poeta venustissimus, digitum intendamus.

Orditur carmen ab Argonautarum expeditione. Nereides, ob insolentiam novi navigii admiratione perculsæ, subito emergunt ex æquore; Thetisque et Peleus mutuo amore accenduntur. — Mox nuptiæ apparantur, sternitur lectus genialis, et totius regionis incolæ nuptialem, ut fit, apparatum spectaturi, undique confluent. Inprimis admiratione eos defixos tenet vestis lecto geniali vel pulvinari instrata, mira arte confecta et priscis hominum variata figuris. - Hic sponte accuratius hoc peristroma ζωστὸν una cum adstantibus perlustrandi in animo lectoris suboritur cupiditas; cui quidem ut satisfaceret poeta, exemplum eorum, qui ejusmodi argumenta, vestibus vel aliis rebus intexta, fusius exponere et verbosis descriptionibus exornare solent, sequutus est. [Sic Jasonis chlamydem, Palladis donum, magnifice describit Apollon Rhod. I, 730-765, cf. Heyne ad Virg. Æn.V, 250-257. Excurs. IV, p. 538.] \_Jam finge tibi, adstare huic ἐξηγητὴν quemdam vel interpretem, qui populo, mira aviditate hæc omnia oculis et animo quasi devoranti, non solum quas textura exhibet figuras et fabulas, sed singularum etiam

causas et eventus declaret; et hinc explicandum censeo illud ferunt, perhibent, et id genus alia, quæ passim in hac narratione occurrunt. -Conspicitur autem in illa veste stragula primum Ariadnes, e Naxi littore, ubi illa deserta erat, Theseum in fuga e longinquo oculis persequentis, egregie adumbrata imago. Misera puella in illo ipso temporis articulo, quo primum somno excita se relictam sentit, oculis in navem Thesei plenis velis avolantem conjectis saxea ut effigies bacchantis prospicit, hæret attonita, et ingenti curarum æstu fluctuat. - Jam, si observaveris, sermonem hic esse de pictura, in qua, ut præclare in Laocoonte docuit Lessingius, nobilissimum et ένεργότατον actionis momentum exprimi debet ab artifice; quid, quæso, efficacius ad spectatorum animos dolore et commiseratione permovendos cogitari potest, quam sic et in hoc potissimum statu descripta Ariadne, quæ, ab amatore derelicta in solitudine deserti littoris, oculis desiderio tabescentibus in mare vastum prospicit! Habet hoc ipsum horroris aliquid, fingere sibi hominem ad mugientis maris fluctus in littore querelas fundentem, unde jam Homero littus fundendis precibus et querelis locus aptissimus visus est. Vid. quæ notavimus ad Carm. LXIII, 48. Neque illud prætermittendum est, quod poeta summo dolore percussam Ariadnen neque comas sibi evellentem, neque pectora tundentem, neque alia summi luctus signa edentem [cf. v. 223, et 351 sqq.], sed stupore tantum defixam, et cultum puellarem negligentem sapienter exhibuerit, quod quidem ipsum insigni ejus, qua prædita fuit, formæ pulchritudini [v. 89, 90,] novum addit lenocinium. Quod igitur recentioris artis Critici et elegantiores veræ pulchritudinis spectatores præcipiunt, pictoribus fictoribusque imaginum in exprimendis animi perturbationibus vel maxime cavendum esse, ne oriatur turpitudo et deformitas, sed venustatis et decoris diligenter habeatur ratio, id apprime a poeta nostro observatum esse, non sine voluptate animadvertimus. Vide quæ ad Laocoontem Lessingii observavit Herderus olim in Silva Critica Vol. II, pag. 244, adde Hagedornii Betrachtungen über die Malerey, etc., IX, pag. 108. Nec multum intercedam, si quis poetæ in hac Ariadnes adumbranda imagine veram aliquam picturam vel statuam certe ob oculos versatam esse contendat et sibi persuadeat. Placuisse enim hoc argumentum in antiquitate artificibus, vel ex iis monumentis, quorum memoria ad nos pervenit, abunde patet. Inprimis digna est quæ conferatur pictura in picturis Herculanensibus, tom. II, tab. 14, cf. Plin. Hist. Nat. XXV, II, S. 35, et Junius in Indice Artificum s. v. Aristides. — Proposita autem hac Ariadnes imagine, ipse poeta partes agit interpretis, et ad fabulam de amore Ariadnes et cæde Minotauri latius explicandam pergit. — Hinc ad locum pulcherrimum de variis animi commotionibus, quibus misella illa agitatur, progreditur; et post alia, quæ summo dolori conveniunt, dirarum denique, quibus illa caput Thesei devovet, mentione injecta, ad pænam, quam mox a Theseo repetierit Jupiter, transit, fabulaque de Ægeo, in mare se præcipitante, subortam sensim ex Thesei perfidia in animis lectorum indignationem quodammodo abstergit. - Errant autem, qui hæc omnia telæ intexta esse arbitrantur, quod nullo modo nec e verbis poetæ elici, nec. quomodo in peristromate illo commode exprimi potuerint, cogitari potest, licet hanc sententiam nuperrime exornaverit Doctissimus hujus carminis interpres Mitscherlichius in Lectionibus Catulli, p. 41.—His omnibus igitur, quæ ad pleniorem Thesei historiam pertinere viderentur, expositis, ad explicationem alterius picturæ, quæ in veste illa stragula conspiciebatur, poeta convertitur. (v. 252.) Bacchus, cum thiaso et pompa Bacchica insulam illam pererrans, ad perditam et animo desperantem puellam advolat, ejusque amore incenditur. Subit hic quoque mirari prudenter poetæ institutam rationem, qui, quum inclytas illas Ariadnes cum Baccho nuptias, in quibus describendis ad nauseam usque luxuriat Nonnus, Dionys. XLVII, uberius persequi, et quod sequioris ætatis poeta, v. c. Claudianus ambabus, quod aiunt, arrepturus fuisset, commode jam ad Pelei nuptias transferre posset, hæc omnia consulto prætermisit silentio, et præter ea, quæ ad picturam declarandam facere viderentur, ne verbulum quidem addidit. - Fortasse in hac quoque pictura ad certum aliquod, quod tum exstaret, artificis monumentum poeta se composuit. Nam quum in hoc argumento pompæ Bacchicæ parerga scitissime exprimi possent, et Bacchanalium imagines in universum frequentissime effingerentur (quod ex infinita fere anaglyphorum, gemmarum et statuarum, quæ hac de re adhuc supersunt, multitudine recte colligere possumus); lubentissime sane huic argumento tractando et exornando operam suam addixerunt veteres artifices. Juvabit hic quoque contulisse tabulam Herculanensem in picturis Herculanensibus, tom. II, tab. 16, cf. Bellorii Admirand. Rom. Antiq. XLVIII, et quæ e Lipperti Dactyliotheca laudavit jam Gurlitt. Nec pænitebit ad comparationis suavitatem legisse Philostratum Icon. I, 15, p. 786, edit. Olear.; unde. quantum nativa nostri poetæ pulchritudo anxie quæsitis pigmentis et ornamentis antistet, optime discere poterunt tirones, harum elegantiarum studiosi. - Jam poeta a diverticulis, in quibus summa cum voluptate lectorum liberius exspatiatus fuerat, redit ad nuptias Pelei et Thetidos. - Major scena adornatur. - Cedit diis adventantibus vilior spectatorum plebecula (ad eos enim pertinet Homericum [Iliad. XX, 131,] χαλεποί θεοί φαίνεσθαι έναργεῖς.). — Succedunt thalamo primum heroes cum muneribus nuptialibus, deinde reliqui dii, et mensis accumbunt. Et hic est consessus ille augustissimus, quem Pindarus celebravit Nem. IV, 107:

Είδεν δ' (sc. Peleus.) εὔκυκλον έδραν, Τᾶς οὖρανοῦ βασιλῆες Πόντου τ' ἐφεζόμενοι, Λῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐς γένος αὐτῷ.

At eas partes, quæ in his nuptiis a Pindaro (Pyth. III, 158 sqq.) Musis et in veteris mythi vestigiis diis in universum tribuuntur apud Apol-

lodor. III, c. 13, p. 259, (edit. Heyn.) θεοί τον γάμον εὐωχούμενοι καθύμνησαν, egregio invento ad Parcas transtulit Catullus. Adsunt igitur genitales deæ (cf. Spanhem. ad Callimach. H. in Dian. 22, p. 185, edit. Ernesti) his nuptiis, et magnæ soboli inde orituræ fatalia stamina deducentes hymenæum canunt. — Fecerant hoc Parcæ jam in Jovis nuptiis, ut patet ex loco satis diserto Aristoph. Avv. v. 1734. Nec vitio verti debet poetæ, quod, quæ de Achille vaticinantur, nimis aperta sint nec tortuosis, pro more vaticiniorum, anfractibus implicita, præcipue quum ipsis diis, futurarum rerum optime gnaris, præsentibus hæc canerent sorores fatidicæ. — Finito Hymenæo et carmen finire poterat poeta, sed egregie ad capiendos lectorum animos, suavissimum post tot mythorum enarrationem addere illi placuit epilogum, in quo quidem si legimus, frequenter adhuc tunc temporis deos interfuisse mortalium cœtibus, sceleribus eorum nondum ab iis alienatos, facilius omnino, hæc omnia evenire potuisse temporibus heroicis, animus noster persuadebitur. — Atque hæc

sunt quæ de argumento præfari visum est.

Duplex in antiquioribus et recentioribus editt. hujus carminis circumfertur inscriptio. Prior et antiquior illa Argonautica, haud dubie ab exordio carminis efficta, ab universo carminis argumento quam maxime abhorret, et jure meritoque a plerisque fere jam diu repudiata est. - Altera, et vulgo nunc fere recepta hujus carminis inscriptio est Epithalamium Pelci et Thetidos; quæ tamen et ipsa ab iis, qui totum hoc carmen ad normam Epithalamiorum, quæ ex antiquitate ad nos pervenerint, exigerent, sæpius jam impugnata et in disceptationem vocata fuit. Sed priusquam tam ipsam hujus carminis inscriptionem plane rejicimus, quam totam carminis œconomiam acriter cum aliis reprehendimus, de ipso, quo illud a poeta scriptum sit, consilio paulo diligentius quærendum videtur. Jam vero Catullum non eo consilio ad hoc scribendum carmen accessisse, ut nil nisi Pelei et Thetidos epithalamium caneret, quum ex aliis causis, tum ex toto carminis habitu et intextis longioribus digressionibus, quas respuit plane veri epithalamii ratio, satis certe colligere possumus. Quodsi enim Catullus uni harum nuptiarum argumento operam dare voluisset, illi profecto non longius fabularum ornamenta petenda fuissent, sed eidem in hoc ipso pertractando argumento campus, ubi exsultaret ejus ingenium, patuisset amplissimus (vide, verbi causa, complures ad has nuptias spectantes fabulas in farragine illa apud Tzetzem ad Lycoph. v. 178. Cf. Heyne ad Apollodor. p. 794 sqq.). Sed si cogitamus nihil aliud spectasse in hoc carmine pangendo Catullum, nisi ut, invitatus celebrandis Pelei et Thetidos nuptiis, alias simul, quas ætas Græcorum heroica et mythica suppeditaret, fabulas laxiore fictionis cujusdam vinculo connexas et copulatas versibus exponeret; et sic lectores, per amœnissima Musarum diverticula ductos, et aliorum, quæ præ cæteris illi arriderent, mythorum expositione delinitos, varietatis sensu suaviter demulceret; facile apparet, et ipso poetæ consilio ipsum carmen quoque dijudicandum esse. Quod quidem si recte perpensum esset a Viris Doctis,

magis forsan a virgula illa censoria, qua digressiones hujus carminis vel ut nimium prolixas et copiosas, vel ut parum inter se aptas et copulatas notarunt, sibi temperassent. Sic Duschius in libro vernaculo Briefe zur Bildung des Geschmacks, (Vol. III, p. 227) totum carmen male inter se cohærere et digressionibus longe petitis laborare, multis docere studuit: cujus vestigia deinde legit Degenius in versionum libello, Deutsche Anthologie der romischen Elegiker p. 378. Nec mollius ipse Magnus Heyne de carmine nostro sentit ad Virgil. Tom. IV, p. 4. - Quamquam autem huic carmini, si a fatidico illo Parcarum cantu sub ejus finem discesseris, nihil fere insit, quod commode ad Epithalamii, proprie sic dicti, genus referatur, et recte omnino parvum Epos cum Doctiss. Gurlitt nominari queat, idem tamen, quum præcipue in honorem nuptiarum Pelei et Thetidos compositum sit, haud inepte, latiori sensu, epithalamii nomine insigniri posse videtur. Cf. Argumentum ad Carm. in Nupt. Jul. et Manl. — Missis igitur omnibus, quæ ad pretium hujus carminis elevandum in medium prolata sunt, fruamur nitidissimis flosculis, quos undique et ex dissitis quasi regionibus poetæ decerpere volupe fuit, nec varietate colorum et odorum bene inter se permixtorum majorem nobis conciliari suavitatem indignemur.

Restat alia quæstio, in qua constituenda multum laborarunt, sed parum perfecerunt interpretes. Quum enim Catullum, diligentissimum Græcorum poetarum imitatorem, hic quoque fontes eorum in areolas suas derivasse e toto poematis colore dilucide appareat, diu multumque quæsitum est, quos potissimum imitatione sibi exprimendos sumpserit. Fuit Hesiodi ἐπιθαλάμιον εἰς Πηλέα καὶ Θέτιν a Scaligero jam laudatum; cf. Heyne ad Apollodor. p. 764. — Fuit aliud Agamestoris Pharsalii, e quo nonnulla profert Tzetzes ad Lycoph. 178. Sed neutrum a nostro exprimi potuit, quum ipse, ut supra monitum est, noluerit concinnare epithalamium; vel, si quædaminde in usum suum converterit, (quod ex instituta comparatione v. 25—27, cum fragmento Hesiodeo probabile fit) in paucis certe hoc factum, et plurima in illa Ariadnes fabula ab aliis potius mutuatus videtur. Exstat apud Ciceronem in epistolis ad Atticum VIII, 5, fragmentum veteris poetæ — ρίψαι Πολλά μάτην κεράεσσιν ές ηέρα θυμήναντα, quod quum egregie respondeat versui illi de Minotauro 111, satis probabili conjectura suspicari possis, Catullum in fabula de Ariadne veterem illum, quem ignoramus, hujus fragmenti poetam expressisse. Omnino autem satis fidenter statuere possumus, Catullum non ad unum aut alterum tantum poetam imitandi studium attemperasse (quod fecit in carminibus quibusdam κατά πόδα e Sappho et Callimacho translatis), sed undique, apis Matinæ more modoque, per hortulos Græcorum circumvolitasse et suavissima quæque delibasse, id quod ex apertis, quas in hoc carmine deprehendimus, Græcorum poetarum imitationibus plus satis apparere puto. Sic ex Homerico Hymno in Cererem nuperrime reperto, pluscula Nostrum derivasse præclare docuit Ruhnkenius in præf. ad H. in Cerer. p. 12 sq. Sie e Theocriti Idylliis, et inprimis ex Adoniazusis, loca plura imitatum esse Nostrum passim observavit Valckenarius ad Adoniaz. 127, p. 406. Sic Apollonium Rhodium plus quam viginti locis a Nostro non adumbratum, sed vere expressum esse diligenter docuit Mitscherlichius in Lect. ad Catull. Sic denique manifesta in v. 164, deprehenditur imitatio Lycophrenis Cass. 1451, quem in aliis quoque locis ante oculos habuit. In universum autem visus sum mihi animadvertere, præ cæteris Nostrum imitatum esse poetas Alexandrinos, quorum, ni sensu nostro fallimur, genium (cf. Heyne Opuscul. Vol. I, p. 92) totum hoc carmen spirat. — Ipsum vero Catullum studiose deinde imitati sunt alii; v. c. Virgil. in Cir.; quem sedulo jam cum Nostro comparavit Lenzius p. 82. — De epistola Ariadnes ad Theseum apud

Ovid. Heroid. X, lege quæ disputat Gurlitt p. 87 seqq.

Restat ut breviter indicemus, qui peculiarem inde ab aliquot annis huic illustrando carmini dicarunt operam. Nos ipsi, quum abhinc prope decem annos Scholæ Portensi, cui Deus faveat! valediceremus, vires nostras in hoc edendo carmine periclitati sumus, nec improbatus plane fuit hic juvenilis labor humanissimo Virorum Doctorum judicio; unde facile veniam me impetraturum spero, si ex istis meis juvenilibus, nescio qua suavi animi recordatione vel vanitate, bonam partem servavero. — Non ita multo post, Mitscherlichius V. Cl. et sodalis olim in schola Portensi, in cujus almæ matris sinu eodem tempore mecum educatus est, jucundissimus, quum et ipse Catulli edendi suscepisset consilium, primum in epistola Critica in Apollodorum (Gotting. 1782) p. 43-51, emendationes in Catulli Epithalamium proposuit, deinde Lectiones in Catullum (Gotting, 1786) edidit, in quibus quam egregie de hoc carmine meruerit passim indicabimus. — Eodem fere tempore præclarum eruditionis specimen in hoc carmine edidit Lenzius, Vir Doctissimus mihique amicissimus, cui titulum præfixit, « Catulli carmen de nuptiis Pelei et Thetidos cum versione Germanica Chr. Fr. Eisenschmidt, in usum tironum illustravit Carl. Gotthold Lenz. Altenburg 1787: » quem quidem, quantum ab ejus doctrinæ copia, ingenii venustate et acumine exspectare possit respublica literaria, satis in hoc specimine declarasse puto. Edito jam hoc libello, literis mecum communicavit exquisitas et perelegantes ad hoc carmen observationes, quas loco suo commemorabo. — Nec defuit, qui manum eodem tempore huic carmini admoveret, tertius, elegans sane Venerum poeticarum æstimator, Cl. Gurlitt. Katulls epischer Gesang von der Vermählung des Peleus und der Thetis, metrisch übersetzt, und mit einigen Anhängen begleitet von Jul. Gurlitt, Leipzig 1787. — Exstat autem præter ea, quæ Duschius et Degenius locis supra laudatis ex hoc carmine transtulerunt, et præter Eisenschmidti versionem, Lenziano libello additam, illepidam illam et satis inficetam, alia Bodmeri, a Stændlino post Venerabilis senis obitum in libello Apollinarien inscripto, edita Tubingæ 1783.

Peliaco quondam prognatæ vertice pinus Dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas Phasidos ad fluctus, et fines Æetæos; Quum lecti juvenes, Argivæ robora pubis, Auratam optantes Colchis avertere pellem,

5

1. Peliaco vert. in summo Thessaliæ montis jugo, ubi silva erat pinifera. Dorville (ad Chariton.) comparat Maneth. II, 104: «Πηδάλιόν τε νεώς, την ακροτάτοισι ( ex emendat. Dorv.) τεμοῦσα Πηλίου έν κορυφη Παλλάς θέτ' άν' ἀστράσιν Αργω.» Et Apollon Rhod. II, 1191: «---καὶ τάμε χαλκῷ Λούρατα Πηλιάδος κορυφής πέρι.» — Prognatæ hic eleganter de arboribus, quæ, ut animantes, stirpem suam propagare dicuntur; hinc passim apud poetas vel matrum filiarumque nomine insigniuntur (cf. Virg. Georg. II, 19, ubi plura in hanc rem ex Græcis Latinisque scriptoribus diligenter collegit exempla Cerda; add. Æn. XII, 209), vel genus et stirpis nobilitatem jactant Horat. Od, I, 14, 11. — Cf. supra ad Carm. IV, 10 et 15.

2. Nasse de celeri fere et secundo navium cursu. Tibull. I, 5, 76.

3. Phasidos ad fluct. et fin. Æet. eleganti circumscriptione pro « Colchidem, ubi volvebatur fluvius Phasis, et imperium exercebat Æetes.» — Quod Lenzius (in notis ad h. v.) putat, per Æetæos fines extremam terram fortasse poetam innuere voluisse, et ad hanc sententiam confirmandam in literis ad me datis laudat Apollon. Rhod. II, 419 sq. et 264, id ex ea quidem opinione, qua veteres per Pontum Euxinum et Colchidem extremos terrarum

mariumque sibi cogitarunt terminos, fieri potuisse verum est; sed profecto jam obliquam extremæ terræ descriptionem poeta dare noluit.

4. Læti juvenes in MSSC. quibusdam, teste Statio; in aliis, quos trivit N. Heins. læsi. — Quum lecti juvenes. Theocr. Idyll. XIII, 16, 18: «Αλλ' όκα το χρύσειον έπλει μετά κῶας Ιάσων Αισονίδας, οί δ' αύτῷ άριστῆες συνέποντο, Πασᾶν έκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι. » Et paullo post vocantur Argonautæ θεῖος ἄωτος Ἡρώων. -- λεκτοὶ Ἡρώων, ex Apollon. Rhod. IV, 831, laudat Mitscherl. — Puppis pro pubis MSS. Statii et Venet. — Argiv. robora pubis, robustissimi fortissimique (der Kern der griechischen Mannschaft). Sic sæpe apud Liv. robora virorum. — Exempla conduxit Drackenborch, ad Liv. XXII, 40, 5, tom. III, p. 635. — Huic equites bis centum, robora pubis Lecta dabo. Virg. Æn. VIII, 518. N.

5. Aurat. pell. avertere. De aureo Phryxei arietis vellere in vulgus omnia nota. Unde ortum traxerit fabula, varias et ridiculas ad hunc locum causas afferunt interpretes. Totam hanc rem, nobilitatam maxime instituto ordine equitum aurei velleris, bene excussit Rabenerus in Amænitatib. Philologic. pag. 193 seqq. — Avertere verbum proprium de rebus, quas ex aliena in

Ausi sunt vada salsa cita decurrere puppi, Cærula verrentes abiegnis æquora palmis; Diva quibus, retinens in summis urbibus arces, Ipsa levi fecit volitantem flamine currum, Pinea conjungens inflexæ texta carinæ.

nostram potestatem et ditionem dolo et malis artibus redigimus, respondet nostro entwendem.—Vid. Gronov. Observ. IV, 5. Drackenb. ad Silium Italic. III, 321, et ad Liv. VI, 14, 11, tom. II, p. 319.

— Mitsch. ad h. l. hæc citat: «instructa quod vexerit ipsa carina, Vellera sacra meis quærentem avertere lucis.» Val. Flacc. V, 629. «Arva aliena jugo premere atque avertere prædas.» Virgil. Æn. X, 78. N.

7. Verrentes. Verrere, ut Græcorum μαστίζειν, suaviter in re nautica, maris remis percussi et quasi flagellati adumbrat imaginem; si quis in re nota exempla desiderat, adeat Heins. ad Ovid. Amor. I, 9, 14. — Palmis, remis. cf. supra ad Carm. IV, 5.

8. Diva quibus, retinens, etc. Minerva retinens (κατέχων) tutela sua custodiens arces, quibus illa præerat. Vid. Interprett. ad Petron. c. 5. Hinc Græcis πολιοῦχος appellatur. Vid. Cuper. Observ. III, 16, et Spanhem. ad Callimach. H. in Lav. Pallad. v. 53.

9. Ipsa sui facie. Vossius e libro membranaceo, addita explicatione «ad morem et formam sui currus, quo in cœlo utitur, quoque nubes atque æthera tranat; » inepte sane.

— Cursum pro currum, irato Apolline, tentavit Staver. ad Cornel.

Nep. Milt. 1, 6, p. 23. — Ipsa

fecit. Hinc opere Palladio fabricata Argo dicitur apud Phæd. IV, 9, ubi cf. Burmannus. Observa vim pronominis ipsa h. e. ipsa artium præses, quæ alias adjuvare tantum artifices auxilio suo solet. Lenzius commode in literis laudat Apoll. Rhod. I, 111: Αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε, et Orph. Argon. v. 66, quem vide. - Levi volitant. flam. curr.: sic Apoll. Rhod. III, 345, de Argo ίσον δ' έξ ανέμοιο θέει. — Currum eleganter pro nave: vid. Muret. Var. Lect. I, c. 11, et Gifan. Collect. ad Lucret. Sic άρμα et όχημα apud Græcos. Vid. Gatacker Observat. Misc. II, c. 18; Kühn ad Pollucem, I, s. 83, n. 8, et Stanleius ad Æschyl. Prometh. v. 467. — Volitantem; cf. cupra ad Carm. IV, 5. - Volitans pro volans et apud Tibull. reperitur: « impiger Ænea, volitantis frater amoris. » Ejusdem rei novam excogitavit imaginem Voltarius, Alzir. act. I, sc. 1:

L'appareil inoui pour ces mortels nouveaux De nos châteaux ailés qui volaient sur les eaux N.

10. Inflexit Vossius, ut referatur ad illud ipsa sui facie. —Pinea conj. infl. t. c. inserens et adaptans curvæ carinæ trabes, et alia, quibus naves instruuntur, e ligno pineo contexta et contignata. Texere, ut Græcorum υφαίνειν, proprie de ædificiorum et navium contignatione. De navibus v. c. apud Propert. III, 7, 29,

Illa rudem cursu prima imbuit Amphitriten. Quæ simul ac rostro ventosum proseidit æquor, Tortaque remigio spumis incanduit unda;

cf. Ovid. Metam. XIV, 531, et ibi Interpretes. Hinc ipse locus, ubi naves fabricantur, vocatur textrinum; vid. Serv. ad Virg. Æn. XI, 326.

11. Prora pro prima Vossius ex libro Mediolanensi: quod si omnino retinendum sit, verba saltem sic inter se concilianda putat Mitscherl.; Illa prora (in primo casu) rud. Amphitr. imbuit, quæ, etc. -Aut scribendum cursu proræ.—Primam Stat. et Corrad. male! vix eget vulgata commendatione nostra. ---*Impulit* præter necessitatem conjecit Titius ad Grat. Cyneg. v. 65. — Illa prima: quomodo prima navigationem tentasse dicatur Argo, præter Vulpium docuerunt Muncker ad Hygin. Fab. XI, Burmannus ad Val. Flace. II, 287, et Schraderus ad Musæum pag. 372-375. — Verba rudem, prima ita intelligenda præbet Vulpius: « non quod ante Argonautarum expeditionem a nemine fuerit navigatum: Catullus enim ipse in hoc poemate, classis Thesei mentionem facit, narrat juvenes et virgines atticas in Cretam ad minotaurum navibus avectas fuisse: verum quod Argonautæ difficilem admodum et nondum ad ea tempora susceptam navigationem primi tentaverint. Etenim rudis Amphitrite, h. l., ut recte Vossius animadvertit, non est mare quodlibet, sed Pontus Euxinus importuosus, etc. Præterea, critici memorant Phænices, Tyrios præcipue, mercaturæ faciendæ causa longe priores navigavisse. » Sed Catullum multo quam fuit rerum

cognitione doctiorem et in carmine scribendo unius argumenti observantiorem faciunt; nam hoc loco, ut multis aliis, unum ex pluribus poematiis græcis latine vertendo compegisse conjicias licet. Et ego ab iis qui prima rudem de navigandi solum in Ponto Euxino novitate intelligunt, quæro cur vates Deos maris stupore perculsos ad navis aspectum fecerit? utrum Pontus Euxinus propria Nereidum sedes? an, si et maria cætera, totam Amphitriten, pervagari solerent, et antea Tyrios velificantes vulgo vidissent, emergerent monstrum admirantes? itaque quum hæc verba prima, rudem, Amphitriten Catullus scriberet, argutas interpretationes et discrimina, quæ huc afferunt Viri Docti, credo, non cogitavit. Quid ergo? Catullum componendis carminis partibus peccasse fatearis? fatendum est. N.—Rudem Amphitriten, mare nondum navem expertum, nondum navigio tentatum. — Cursu imbuit, inițiavit, ἐκαίνισεν. Vid. Ruhnken. ad Callimach. Fragm. a Bentl. collect. 119, p. 487, edit. Ernesti. Imbui eleganter dicuntur res, quæ primo usui accommodantur. Notissimum est illud Horatii; « Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu. » Cf. Græv. Lect. Hesiod. c. 15, sub fin.

navigationem translatum.

13. Totaque in libr. MSS. et editt. antiq. solemni librariorum

Emersere feri candenti e gurgite vultus Æquoreæ monstrum Nereides admirantes;

errore. Vid. Drachenborch. ad Sil. Ital. VII, 412, et quos ibi laudat. — Incanuit in MSS. et quibusdam editt. vett., quod tam ob statim sequens candenti, quam ob v. 18, ubi est cano æquore, non male defendi posse videtur. — Tortaque remig. spum. inc. unda, exquisite pro vulgari « remigio agitata fuit.» Incanduit, ἐλευκαίνετο πόντος. Lenzius in litt. comparat Qu. Smyrn. V, 86 sqq. Apoll. Rhod. I, 1327.

14-15. In interpretandis his duobus versibus valde fluctuarunt interpretes, et sensus ambiguitatem conjecturis tollere studuerunt. Mitscherlichius quidem in Lect. in Catull. pag. 14, vel rescribendum « Emersere frett candenti e gurgite vultus Æquorei; » vel copulam ct post æquoreæ excidisse putat, quæ posterior ratio probata quoque fuit Heynio. At Lenzius, in not. ad h. l. p. 95, ingeniosissime conjiciebat «Emersere FERIS candenti e gurgite fultæ Æquoreæ monstrum Nereides admirantes; » cui favere videbatur Mosch. Europ. 114 sq. Νηρείδες δ' άνέδυσαν ύπ' έξ άλὸς, αί δ' ἄρα πᾶσαι Κητείοις νώτοισιν έφήμεναι, et Claud. X, 159; idem tamen paullo post de integritate loci non amplius dubitat, de qua nec nobis ampliandum videtur. — Emersere feri, etc. Sensus est: simulac navis iter suum in mari ingressa est, Nymphæ marinæ, vultu torvo, et ad stuporem ob rei novitatem et hominum audaciam composito, repente e fundo maris prospiciunt, et summa admiratione

monstrosam navis figuram animadvertunt. Feri vultus est casus secundus, et pendet a Nereides h. e. «Nereides fero vultu jam præditæ vel indutæ. — Ferus vultus autem recte et eleganter de vultu torvo, severitatem stuporemve præ se ferente dicitur. Horatius Epist. I, 19, 12: « Quid? si quis vultu torvo ferus » etc. — Plane ita nos dicimus einen wilden Blick. — Hæserunt in hoc loco et valde in eo emendando laborarunt Mitsch. et Lenzius; sed profecto qualibet correctione tota hujus loci tollitur elegantia, qua Nympharum, audaciam primorum nautarum indigne ferentium, egregie plane adumbratur imago. Huc accedit, quod tetrica quædam austeritas jam olim ab ipsis artificibus tributa est Nereidum vultibus. Vid. Lipperti Dactylioth. Mill. I, 74. — Nihil temere in hoc loco mutandum esse sensit quoque Vir Doctus, qui recensuit Lenzii libellum in Act. Litter. Jenens. (Scid. XX, 1787); quem tamen, acutissime alias de carmine nostro judicantem, Vossianam rationem, qua feri vultus ad monstrum trahitur, amplexum esse miror. Nam locus Apollon. Rhod. IV, 316, quem egregie cum nostro comparat, ad hanc rationem defendendam nihil valet. — Miror cur viri docti tantam exsudent operam in loco, qui, nisi fallor, est integer, emendando. Namque si duæ voces feri vultus recto casu in plurali numero restitutæ fuerint, exinde per appositum æquoreæ Nereides sequentur, et sic liquido tota fluet

Illaque haudque alia viderunt luce marinas Mortales oculi nudato corpore Nymphas, Nutricum tenus exstantes e gurgite cano.

Tum Thetidis Peleus incensus fertur amore, Tum Thetis humanos non despexit hymenæos, Tum Thetidi pater ipse jugandum Pelea sensit.

oratio decorumque poeticum servabitur. «Emersere feri vultus, scil. æquoreæ Nereides.» Jam ante Catullum Attius, in Argonautis, adventu navis inaudito stupențes animos carmine expresserat. Sic pastor loquebatur: « tanta moles labitur Fremebunda ex alto, ingenti sonitu et spiritu Præ se undas volvit, vortices vi suscitat, Ruit prolapsa, pelagus respergit, reflat. Ita dum interruptum credas nimbum volvier, Dum quod sublime ventis expulsum rapi Saxum aut procellis, vel globosos turbines Exsistere ictos, undis concursantibus; Nisi quas terrestres Pontus strages conciet, Aut forte Triton fuscina evertens specus, Subter radices penitus undanti in freto Molem ex profundo saxeam ad cœlum vomit.» N.

16. Illa atque alia in edit. vett., sed unice vera, quam dedimus, Vossiana lectio. — Illaque haudque alia, hoc uno tantum die, non alio vicissim; ἤματι κείνφ, Apollon. Rhod. I, 547.

17. Mortales oculis male in quibusdam.

18. Nutricum tenus MSS. Statii, et sic est in editt. Venet. — Crurum tenus Scaliger ex libro vet. et sic est in edit. Gryph. — Umblicum tenus Voss. quod adscriptum quoque est margini edit. Gryph. — Nutricum tenus, h. e. mammarum. Apulei.

Met. II, ab init. eandem nutricem simul bibimus. — Nimirum nutrix de quacunque re, quæ nutrit et alit homines, dicitur. Vid. Wesseling. Observ. II, 17.

19, 20. Male pro tum in quibusdam veteribus cum vel quum legitur; suaviter enim et cum vi ter repetitur hæc particula; peccarunt autem sæpe in his permutandis vocibus librarii. Vid. Drackenborch, ad Sil. Ital. I, 40, et ad Liv. VI, 23, 3, Tom. II, p. 361. — Non despexit hymenæos, non invite cessit nuptiis humanis. Varie omnino hæc fabula a Græcis tractata fuisse videtur. Apud Homerum (Iliad. XVIII, 434) Thetis πολλά μάλ' ούκ ἐθέλουσα, Peleo nupsisse dicitur. Apud Ovid. (Met. XI, 235 seqq.) inopinato illa in specu Æmoniæ seu Thessalici littoris a Peleo opprimitur: sed apud Val. Flacc. I, 130, ubi Thetidos nuptiæ in Argo pictæ sunt, lubens illa, delphino vecta, ad Peleum deducitur. Cf. Dorville ad Chariton. p. 360, edit. Lips. et Heyne ad Tibull. I, 5, 46.

Mitscherlichius et alii volunt, sed ipse Thetidospater Nereus, cui proprie convenit jugare (in matrimonium dare) filiam marito. Cf. Virgil. Æneid. I, 345. Aliud est concedere alteri puellam, quod de Jo-

O nimis optato seclorum tempore natí
Heroes, salvete, Deum genus! o bona mater!
Vos ego sæpe meo, vos carmine compellabo.
Teque adeo eximie tædis felicibus aucte,
Thessaliæ columen, Peleu, quoi Jupiter ipse,
Ipse suos Divum genitor concessit amores;
Tene Thetis tenuit pulcherrima Neptunine?
Tene suam Tethys concessit ducere neptem,
Oceanusque, mari totum qui amplectitur orbem?
Quæ simul optatæ finito tempore luces

ve valet in 27. — Sanxit Muret. Voss. et alii, male! pari modo hæc duo verba confusa sunt apud Ovid. Heroid. VI, 154. — Sensit, censuit, judicavit, consultum duxit; cujus verbi usus bene adstruitur in Observ. Miscel. Tom. IV, p. 121.

22. Optato pro optando, digne d'envie, sicut invictus invincible. N.

23. Heroes, Deum genus. Cf. Interpretes ad Val. Flace. p. 4, edit. Burmanni. — O bona mater, o bonam et heatam matrem, quæ vos tales et tam optato seclorum tempore peperit! — Alii alio sensu hæc verba o. b. m. explicuerunt. Mihi potissimus interpres visus est Mitscherlichius, qui hæc ad Thetida refert, quia deabus maternum nomen, ut diis paternum venerandi causa tribuebatur. N.

26. Æmathiæ columen in quibusdam; haud dubie ex glossa. — Thessaliæ columen, in quo nititur omnis Thessaliæ salus. Sic βάθρον, ἔρεισμα apud Græcos: vid. Gatacker. in Adversar. Miscell. c. 20, p. 83, Rittershus. ad Oppian. Cyneg. I, 1, Cerda ad Virgil. Æneid. XII, 59, imprimis Hemsterhus. ad Lucian. T. I, p. 163.

27. Amores suos, amatam sibi Thetidem. Cf. supra ad Carm. X, I, et XV, I. Cessit autem Jupiter eo libentius Peleo Thetidem, quum filium Thetidos ex fati necessitate ipso patre fortiorem exstiturum esse sciret. Vid. Hygin. Fab. 54, et Hemsterhus. ad Lucian. T. I, pag. 205.

28. Tenuit, ut maritum complexa est. Exempla de hoc verbo collegit Gudius ad Phædr. Fab. II, 2, 4. — Neptunine, Thetis, Neptuni potestati subjecta. Mitscherl. laudat Perizon. Animadv. Hist. c. IX, p. 400.

29. Tethys, Cœli et Terræ filia, Oceani soror et conjux, quæ Dorin peperit, Thetidos parentem. N.

30. Oceanusque pater MSS. Statii. Muret. Gryph. et alii. Recte quidem ex loquendi more. Cf. Virgil. Georg. IV, 382, et ibi Ursin. sed vulgatam bene defendit Mitscherlichius.

31. Qui simul optatæ finito tempore lucis in margine Venet. male! ut recte judicat Mitscherl. — Quæ simul optat. etc. Eleganter pro vulgari « simulac destinatus his celebrandis nuptiis dies illuxit optatis-

Advenere, domum conventu tota frequentat Thessalia: oppletur lætanti regia cœtu; Dona ferunt: præ se declarant gaudia vultu. Deseritur Scyros: linquunt Phthiotica Tempe, Cranonisque domos, ac mænia Larissæa;

35

simus.»—H. l. optatus aliud fert atque v. 22. N.

32. Ut venere Vulp. et alii male! nam simul in versu antecedenti est pro simulac. — Domum conventu frequentat, ornate pro « frequenter in domo convenit. »

34. Dona ferunt præ se; declarant gaudia vultus, proposuit Lenzius. Magis tamen placet nostra lectionis ratio et interpunctio; suavius enim Thessaliæ incolæ gaudia præ se declarare et pandere vultu, quam dona præ se ferre manibus dicuntur; aut si forte cui illa ratio, quam jam Muretus secutus est in edit. prima, ut post præ se interpungatur, melior videatur, certe non opus est vo vultu in vultus mutare. — Dona ferunt, nimirum Thessaliæ incolæ: de quo loquendi genere cf. supra ad Carm. X, 9.

35. Phthiotica templa tentat Lennep. ad Coluth. I, 7, quod Tempe non in Phthiotide, sed in Pelasgide, inter Olympum et Ossam, sita fuerint. — Docte jam ex more poetarum, ut eo clarius totius rei scena lectoris obversetur animo, urbes et partes quasdam Thessaliæ recenset. — Scyros: longius quidem hæc insula remota est a Thessalia, sed culta olim fuit a Thessalorum gente, Dolopibus: præter Vossium ad h. l. vid. Diod. Sicul. XI; 60, et et ibi Wesseling. — Consulto autem poeta, ut undique confluxisse

videantur remotissimi populi quique, remotioris regionis mentionem primo loco injicit. - Phthiotica Tempe: communi quidem veterum consensu in Pelasgide, inter Olympum et Ossam, ubi Peneus labitur, Tempe sita fuerunt. (Plin. H. N. IV, 8, s. 16. Ælian, V. H. III, 1.) Sed, quo jure Peneus propter vicinitatem φθιώτης vocatur apud Callimach. [H. in Del. v. 112] eodem quoque jam Tempe Phthiotica dicta videri debent; nisi forte tractus Phthiotici ob regionis amœnitatem altera quasi Tempe appellati sint; sequiorem certe ætatem amœnissima quæque loca Tempe nominasse satis constat.

36. Mire hic versus tam in scriptis quam impressis libris depravatus est. Gravinonisque domos MSS. Stat. et vetust. exempl. Voss. -Graninonisque domos Vatic. — Grajugenasque domos L. MSS. et tres antiquissimæ editt. teste editor. Cantabrig.; unde Scaliger Grajugenumque domos. — Depravata lectio haud dubie orta est ex antiqua scriptura Crannonis. Vid. Mitscherl. et Drackenborch. ad Liv. XXXVI, 10, 1, p. 1017. — Pro mænia Larissæa monstrose legebatur in libr. MSS. ac nicenis alacrisea, vel Larisæa uti est in Voss. libro, vel ac nitens alacrissa vel ac nitentis alacrissea vel ac nitentis alacrissæa vel ac Nicenis alacrissa. — Cranon est oppidum ThesPharsaliam coeunt, Pharsalia tecta frequentant. Rura colit nemo; mollescunt colla juvencis; Non humilis curvis purgatur vinea rastris; Non glebam prono convellit vomere taurus; Non falx attenuat frondatorum arboris umbram;

40

saliæ: Plin. H. N. X, 12, s. 15, et ibi Harduin. - Man. Lariss. Larissa, nobilissima Thessaliæ urbs, unde Achilles Larissæus apud Vir-

gil. Æneid. II, 197.

37. Pharsala tecta freq. Venet. -Pharsalon aut Pharsalum Pontan. et Scalig. nimirum alteram in voce Pharsalia alii brevem, nitentes exemplo Calpurn, IV, 101, alii longam faciebant; et vere semper altera in hac yoce producitur, sed ut trisyllaba pronuncianda est. — Pharsalian coe. Pharsalia, ut observat Vossius, hoc loco antiquum regionis, non oppidi, nomen est. Sed Euripid. Andromach. v. 16, καὶ πόλεως Φαρσαλίας — ίν' ή θαλασσία Πηλεί ξυνώχει - Θέτις.

38 — 42. Sine necessitate transposuit hos versus Ramirez de Prad: ad Mart. I, 44, hoc ordine : Non humilis etc. — Non falx etc. — Rura colit nemo — Non glebam — Squalida desertis.

38. Rura colit nemo etc. Feriæ, quas agunt rustici instantibus Pelei nuptiis, egregie et suaviter, qui sequuntur, describuntur versibus. Sic fere Tibullus II, 1, 5: « Luce sacra requiescat humus, requiescat arator, Et grave suspenso vomere cesset opus: Solvite vincla jugis etc.» \_ Mollescunt colla juvencis: intermisso his feriis labore, molliticm quandam trahit jugo detrita et callo obducta juvencorum cervix. -

Juvencis exquisitius pro juvencorum. - Lenzius in spicilegio observationum, quas mecum per literas communicavit, commode cum hoc loco comparat Fulgent. I, præf. p. o, edit. Munk.: «Tam largo fumo lurida parietibus aratra pendebant, et laborifera boum colla jugales in vaccinam mollitiem deduxerant callos: squalebat viduus sulcis ager, et herbidis sentibus olivifero vertici minabatur.»—Cf.Virg Ecl.IV, 40. N.

39. Humilis vinea, ubi vitis humilis nascitur, quæ nisi rastro purgatur, palatur et alligatur, natura sua humi serpit et humilis manet. Cic. Tuscul. V, 37: « Vitis et ea, quæ sunt humiliora, neque se tollere altius e terra possunt. » Ipse Noster supra Carm. LXII, 49: « Ut vidua in nudo vitis quæ nascitur arvo, Nunquam se attollit etc. » — Vix igitur opus videtur probare velle, vites in Thessalia vel maxime humiles fuisse, quod docte probatum ivit Lenz. in not. ad h. l. ex Longi Pastoral. II, 1, ubi ἄμπελος ταπεινή in insula Lesbo describitur.

40. Prono vomere, ad terram inclinato, presso.

41. Lennep. ad Coluth. I, p. 33, sine ulla idonea causa hunc versum emendavit sic: « Non falce adtenuat frondator roboris umbram; » profecto hoc est pro lubitu tractare poetas! Falx frondator. Tria fronSqualida desertis robigo infertur aratris.

Ipsius at sedes, quacunque opulenta recessit Regia, fulgenti splendent auro, atque argento. Candet ebur soliis; collucent pocula mensis;

45

datorum genera fuisse observat Serv. ad Virg. Eclog. I, 57. — Attenuat arbor. umbr. nimis densas et inutiles arborum frondes exsecat. — Arboris umbra de frondibus sexcenties apud poetas. Vid. Drackenborch. ad Sil. Ital. IV, 681.

42. Infertur, verbum gravius ad rubiginis vim, qua statim occupari solent aratra sine usu jacentia, indicandam. — Observa elegantem et artificiosam hujus versus ex apta epithetorum et nominum collocatione structuram, quam sæpe in hoc carmine animadvertere licet, ut v. 39, 40, 59, 129 et alibi.

43, 44. Heins. in not. ad Catull. satis audacter et parum probabiliter refingit hos duos versus sic: « Spissius at sedes quocunque opulenta recessu Regia fulgenti splendens auro atque argento, » ut sensus sit «sedes regia in omni ejus recessu spissius argento et auro splendet. » Splendens nimirum accipit pro splendens est, et hoc pro splendet, ut v. 308 complectens; cf. ad Carm. LXIII, 57. — Ipsius at sedes quacunque etc. at ædes Pelei, in omni opulentæ regiæ parte et recessu, splendent auro et argento. In errorem hoc loco ab Heins, se induci passus est Mitscherl., qui splendent propter adjecta sedes regia non ferri posse putat, in Lect. in Catull. p. 35. Non cogitavit igitur Vir Cl. τὸ sedes, quo pendet splendent in plurali ut v. 48, et 70 regia substantive positum esse. — Cæterum expende ornatum in locutione « quacunque opulenta recessit regia» pro vulgari ubique: — ipse honoris causa sæpe de eo, qui primas partes in aliqua re tenet, vel de quo præcipue sermo est. Sic sæpe αὐτὸς de Achille apud Homerum, de Jasone apud Orph. Argon. v. 864. Vid. quos laudat Burmannus ad Ovid. Fast. V, 1, 45. — Splendent verbum proprium de apparatu magnifico. Vid. Burmann. ad Phædr. Fab. IV, 29, 20. — Auro atque argento. In hujus versus schemate priscæ rubiginis hærent vestigia.

45. Candet ebur soliis, colluc. pocula mens. inversa constructio, poetis familiarissima, pro « solia candent ebore, mensæ collucent poculis. » — Amicissimus Lenzius in spicilegio observation. ad l. c. scribit: « Quæ de ebore dicuntur, non ad historicas rationes exigenda sunt. Poeta in his, ut poeta, versatus est. Eboris enim usus post Trojanæ expeditionis tempora demum in Græciam importari cœpit. Sed Catullus Homerum secutus esse videtur, in quo passim exempla frequentis eboris usus in variis utensilibus adhibiti prostant. . . Nimirum res antiquiores sæpissime ad sua tempora accommodarunt poetæ. Sic v. c. præter temporum rationem tubarum clangor apud Virgil. Æn. II, 3 1 3 memoratur. Cæterum de Veterum ebore et eburneis signis cf. Heyne in Nov. Comment. Soc. Sc. Gotting. T. I, n. 96 sqq.

Tota domus gaudet regali splendida gaza.
Pulvinar vero Divæ geniale locatur
Sedibus in mediis, Indo quod dente politum
Tincta tegit roseo conchyli purpura fuco.
Hæc vestis, priscis hominum variata figuris,
Heroum mira virtutes indicat arte.

46. Gaudet vid. infra v. 248 et Hor. Od. IV, 2: « Ridet argento domus. » N.

47. Pulvinar geniale, lectus genialis vel nuptialis, λέκτρον γαμικόν, νυμφίδιον. — Vid. Lips. Elect. I, 16. — Aliam lecti genialis descriptionem in nuptiis Jasonis et Medeæ vid. apud Apoll. Rhod. IV, 1141.

48. Ædibus in mediis Venet. Gryph. — Ædes et sedes sæpissime a librariis permutatæ sunt : vid. Drackenborch. ad Liv. I, 55, 4, T. I, p. 216, et ad IV, 20, 11, T. II, p. 942, adde Burmann. ad Ovid. Fast. VI, 258. — Sedibus in mediis, in medio palatio. - Indo quod dente polit. etc. ornate pro vulgari « cui affabre ex ebore Indico facto instrata fuit vestis purpurea.» Indo dente, nimirum alii osseam illam ex ore elephantis hinc inde prominentem partem dentem, alii cornu vocant: vid. Brouckhus. ad Propert. II, 23, 12, et Drackenborch. ad Sil. Ital. XVI, 206. — In summo pretio autem fuisse ebur Indicum operose docet Cerda ad Virg. Georg. I, 57; India mittit ebur.

49. Purpura, vestis purpurea. — Tincta rosco fuco exquisitius pro succo, unde sæpe hæ voces confusæsunt: vid. N. Heins. ad Claud. in Rufin. I, 207, et Heyne ad Tibull. VI, 2, 16, in Observ. p. 215. —

Conchylis Venet. Gryph. Muret. Cantabrig. — Conchyli: diversum esse conchylium a purpura, licet id discrimen non semper servetur, probare studuit Bochart. Hierozoic. IV, 2. — Accommodate ad nostrum Hor. Sat. II, 6, 102: « In locuplete domo.... rubro ubi cocco Tincta super lectos canderet vestis eburnos. » Cum Theocrit. Adoniazus. v. 125 sqq. hunc locum comparavit Valckenar. in Annotatt. in Adon. p. 406.

50. Hæc vestis stragula ut sæpe; vid. Ferrar. de Re Vest. IV, 3, P. II, adde Ernesti in Clav. Cic. — Priscis hominum variata figuris, variis priscorum hominum imaginibus vel picturis distincta.

51. Heroum virtutes indicat res illustres et celebres ex ætate heroica repetitas. Ex pluribus autem, quæ huic vesti intextæ fuisse videntur priscæætatis figuræ et fabulæ, unam tantum latius hoc carmine sibilexsequendam sumpsit et delegit poeta. Colligere imprimis hoc possumus ex vers. 266: « Talibus amplifice vestis decorata figuris. » Hoc est ejusmodi generis figuris; alias dixisset his figuris. — Mira arte, mira artificis dexteritate intextas. — Heroum virtutes pro ipsis heroibus έλληνικῶς dixit, ut Vulp. monet. Sic apud Homerum ἱερὸν μένος Αλκινόσιο, βίη Πράιμοιο. Sed huic interpretaNamque fluentisono prospectans litore Diæ Thesea cedentem celeri cum classe tuetur Indomitos in corde gerens Ariadna furores:

tioni Mitscherlichius refragatur, ut pote quæ idem per idem eloquatur: « Vestis heroum figuris variata heroas indicat. » Tautologiæ vero vitium in oratione Catulli nullum, nisi postquam refinxit Mitscherl., apparet. Namque hominum figuris imago heroum cum virtutum suarum splendore multum addit. N.

52. Fluentisono, quod, (ut supra Carm. XI, 4, dicebatur) longe resonante unda tunditur, θίς πολύφλοισδος, περιηχούμενος τῶ κύματι. — Diæ: intellige insulam Naxum, unam e Cycladibus. Diodor, Sicul. IV, 16, pag. 308, edit. Wesseling. καὶ κατῆρεν εἰς νῆσον τὴν ποτὲ μὲν ΔΙΑΝ, νῦν δὲ ΝΑΞΟΝ προσαγορευομένην et sic constanter veteres. Cf. Heyne ad Apollodor. III, 5, 3, pag. 578. Sed longe aliter, qui non raro fluctus in simpulo movere solet, sentit Vossius. Non enim Naxum, quod plerique statuunt, per Diam intelligendam esse contendit, sed Diam Cretensem, quæ vulgo Standia appellatur. Ad hanc suam exornandam sententiam duobus inprimis utitur argumentis; primum quidem, quod Naxus nimis a via Thesei remota sit; deinde, quod querelæ, quas infra fundit Ariadne [v. 184, Præterea nullo litus, sola insula, tecto, etc.] vix de insula Naxo valere queant. Quod ad primum attinet, consulto omnino Theseus in fuga rectam viam reliquisse videtur; ut taceam alia, quibus ille vel invitus in mari a recta via abripi potuit. Quod ad alterum attinet,

cogitare debemus, Ariadnen ad litus maris, in solo et remotiori insulæ loco, a Theseo derelictam esse, ubi omnino in querelas, quas infra jacit, erumpere poterat. Nec nimis subtiliter vehementiori animi commotione jam æstuantis, et summo ob perfidiam Thesei dolore perculsæ, Ariadnes querelæ examinandæ et ad vivum resecandæ sunt. præcipue si Naxum cum ejus patria Creta, centum urbibus (ut canit Horat.) nobili, comparamus.—Naxus denique sacra erat Baccho, et peculiare ejus domicilium. Vid. Barth. ad Stat. Theb. VII, 686, in qua ipse Bacchus ex India rediens triumphum bacchicum egit. Virg. Æn. III, 125, ubi cf. Heyne. Quod enim Vossius putat, Bacchum quærendæ Ariadnes causa accessisse illam desertam Cretensium insulam. ridiculum pæne est. Vossii vestigia secure, ut solet, legit Vulpius. -Copiosius de Naxo egit Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Cahier I.

54. Furores de quibusque vehementioribus animi commotionibus, præcipue ex magno amore ortis. Cf. v. 94, vid. C. Barth. ad Grat. Cyneg. v. 284, et Vir Doctus in Observatt. Miscell. tom. II, p. 234.

— Indomitos, quorum vis et impetus nulla ratione supprimi et coerceri potest: exempla suppeditat Burmann. ad Ovid. Art. Am. III, 511. — Egregie incitatione hujus versus præcedentium mæstitiæ opposita vates perturbationem simul

Necdum etiam sese, quæ visit, visere credit; Utpote fallaci quæ tum primum excita somno Desertam in sola miseram se cernit arena. Immemor at juvenis fugiens pellit vada remis, Irrita ventosæ linquens promissa procellæ. Quem procul ex alga mæstis Minois ocellis, Saxea ut effigies bacchantis prospicit Evoe;

atque stuporem mentis expressit.

55. Mira in hoc versu miserrime depravatæ lectionis tam in scriptis quam impressis libris deprehenditur varietas, in qua quidem recensenda ne chartam perdam, ea tantum ponam, quæ VV. DD. ingenio ducti inde exsculpere tentarunt. Necdum etiam seseque sui tum credidit esse Vicent. accedentibus Venet. Ald. Gryph. Muret. et aliis. - Necdum etiam sese, quæ sit, tum credidit esse Stat. - Necdum etiam sese quæ sit, vix et sibi credit Scalig. - Necdum etiam sese, quæ visit, visere credit. Vossius, quam aliis jam probatam et receptam lectionem nos quoque servavimus. — Necdum etiam sese quo sit, visit, sibi credit lepide, ut solet Corradin. -Necdum etiam sese oblivisci Thesea credit audacter, ut solet, Lennep. ad Coluth. I, 7, 34. — Necdum etiam sese ipsa suam tum credidit esse Heins. not. ad Catull. — Necdum etiam sese, etc. vix fiditoculis Theseum in fuga animadvertentibus; somnium fere, quod videt, putat.

56. Fallaci, qui fraudi ipsi fuerat, et fallaciam Thesei juverat. -Cæterum Ariadne dormiens statuariis et pictoribus sæpe, in qua artem suam ostentarent, materiam præhuit. Vid. Dorville ad Chariton. pag. 241, edit. Lips.

57. In sola arena, litoris arenosi solitudine.

6a

58. Immemor sc. promissorum, perfidus. — De perfidia Thesei vid. quos laudat Wesseling. ad Diodor. Sicul. IV, 61, tom. I, p. 305.

59. Irrita ventosæ. Cf. infra ad v. 142; et Virg. Æn. IX, 313.

60. Ex acta N. Heins. in not. ad Catull. — Alga, algoso litore, ut arena v. 47.

61. Saxea ut effig. etc. Ut furibunda et rabie percita mulier bacchans exprimi solet in saxo vel marmore, quæ Evõe clamare videtur, et vultum torvum in ea, quæ e longinquo oculis subjiciuntur, jacit; ejusmodi imaginem oculis jam Theseum persequens refert et exprimit Ariadne. - Summa hujus exquisitissimæ comparationis vis, bacchantis imagine, in qua tam corporis quam animi-motus egregie ab artificis manu expressi sunt, animo nostro repræsentata, percipi magis a lectoribus debet quam declarari ab interprete. - Vulpius de ea comparatione enarrat non indigna quæ hic exscribamus: « Puellam acerbissimo luctu externatam comparat Poeta non bacchanti mulieri, quod satis fuisset ad rabiem et furorem exprimendum, sed bacchantis mulieris marmoreo simulacro, ut ni-

65

Prospicit, et magnis curarum fluctuat undis, Non flavo retinens subtilem vertice mitram, Non contecta levi velatum pectus amictu, Non tereti strophio luctantes vincta papillas; Omnia quæ toto delapsa e corpore passim Ipsius ante pedes fluctus salis alludebant. Sed neque tum mitræ, neque tum fluitantis amictus

mirum pallorem faciei, capillum passum atque horrentem, defixum adspectum, pedem in vestigio stantem, stuporem denique ex accepta calamitate contractum, quammaxime significet. » N.— Prospicere, procul spectare, ut sæpe; exempla collegit Burmannus ad Phædr. Fab. I, 17, 8.— Magnam vim ad exprimendum animi affectum verbi prospicit iteratio confert. Ita Virgil. in secundo Æn. lumina repetiit. N.— Evoe, vid. inf. v. 254. N.

62. Curarum fluctuat undis : νόος δὲ οἱ ἀντε κῦμα Εἰλεῖται. Oppian. Hal. 505. — Undarum fluctus eleganter et sæpe ad alternantes et undantes quasi perturbatianimi motus transferuntur. Exempla vid. apud Drackenborch. ad Sil. Ital. IX, 527.

63. Flavo vertice. Cf. ad vers. 98. — Mitram: mitra est fascia, qua caput redimitur. Vid. Burmann. ad Ovid. Met. V. 53, Græv. in Lect. Hesiod. c. XXIII, et Ernesti in Clav. Cic. s. h. v. — Mitscherl. comparat Homer. Hymn. in Cerer. v. 41.

65. In examinandis papillarum epithetis, an recte illæ dici queant vel lactantes, quod est in tribus Venet. Ald. Colin. et Gryph. vel lactentes in MSS. Statii et Vicent. vel lucentes, quod vult Stat. multus est Mitscherl. in Lect. in Catull.

pag. 51-56; jure denique in nostra lectione luctantes acquiescit. - Non tereti strophio luctantes vincta papillas: de strophio (ταινία) quo papillas feminæ coercebant, vid. Heins. ad Ovid. Art. Am. III, 274. Magius Var. Lect. III, 3, et Ernesti in Clav. Cic. s. h. v. Eodem sensu fascia apud Martial. XIV, 134, 1: « Fascia, crescentes dominæ compesce papillas. » Luctantes cum vinculis nimirum, quibus cohibentur turgentes, contra nitentes et enitentes papillæ. — Nimis indulget vates singulis cultus neglecti partibus describendis, v. 63-65. N.

66. Tenero pro toto conjecit Gurlitt, minus bene: nam nostra lectio ad rem augendam multo majorem vim habet.

67. Allidebant Gryph. et in quibusdam aliis, utrumque recte; sed allidere de aquarum appulsu plerumque a Viris Doctis male impugnatum est. Vid. Gesner ad Columell. IV, 20, ubi pro alludebant in loco nostro mayult alluduntur citra necessitatem — Fluctus salis alludebant: Cic. de Nat. Deor. II, 39: Mare terram appetens litoribus alludit. Sic προσπαίζειν apud Græcos. — Alludebant multo melius quam allidebant, siquidem vehementissimo Ariadnes furori opponitur. N. Illa vicem curans, toto ex te pectore, Theseu, Toto animo, tota pendebat perdita mente.

Ah misera! assiduis quam luctibus externavit Spinosas Erycina serens in pectore curas Illa tempestate, ferox quo tempore Theseus, Egressus curvis e litoribus Piræi, Attigit injusti regis Gortynia tecta.

69. Illa vicem curans: nulla mitræ et fluitantis ante pedes amictus ratione habita. — Fluitantis ob vers. antecedentem proprie accipio. — Vicem eleganter inservit periphrasi in rebus, quas dolemus. Sed Ariadne jam non dolebat vicem amictus in undis natantis. — Pulcherrimum horum vv. 68-70 artificium, quo primum negligentiam despondentis animi præ se fert quasi projecta oratio, dein repente sese corripit, et flagrat progrediendo. N.

Toto animo, tota prodebat perdita mente Ald. — Toto ex te pectore pendebat. Pendere ex vel ab aliquo dicitur, qui toto animo alicui addictus est et vacat, toto animo, in aliquo vel contemplando, vel audiendo defixus est. — Cæterum observa, quam egregie eadem ter repetita notio et idem ter repetitum adjectum toto affectus vim declaret et exprimat.

71. A pro Ah antique Stat. cf. Gifan. et Burmann. ad Ovid. Met. II, 491. — Miseram in plerisque vett. — Extenuavit Stat. — Externavit, adeo perturbavit et implevit ejus animum, utvix sui composesset. Vid. Pricæus ad Apuleium, p. 111.

72-73. Spinosas curas. Spinosæ curæ (ἀκανθώδεις μέριμναι) sunt, quæ animum lacerant, pungunt et cruciant.—Curæ de amore pervul-

gatum. Gravi cura saucia Dido apud Virgil. Æneid. IV, 1. — Deleta interpunctione post curas, junge serens illa tempestate spinos. cur. in pector. (Ariadnes) quo tempore, etc. — Ferox et tempore liber optimus Vossii, feroxque et tempore vitiose MSS. Statii, ferox quo et tempore vulgata nunc fere lectio, sed et sic me offendit particula et, quam sine hæsitatione delevi, præcipue quum hoc jam factum sit in aliis bonæ notæ editt. Gryph. ab anno 1537, Muret. Cantabrig. — Illa tempestate, quo tempore. Hoc plenius loquendi genus illustrat Vossius exemplo Ciceronis ejus temporis, quo die. Brevius idem dicit Noster infra Carm. LXVI, 11: Qua rex tempestate.... vastatum fines iverat Assyrios. -Ferox intrepidus, ut atrox animus Catonis apud Horat. N.

75

74. Pyreæi Ald. I. — Pyræi in quibusdam.

75. Invisi regis Heins. in not. ad Catull. — Injusti regis. Minos, cujus celebratissima in antiquitate est justitia, injustus vocatur respectu Atheniensium, a quibus tam dirum quotannis tributum exigebat. — Inde deducunt argumentum quod Catullus e græco exemplari suum carmen expresserit; quum sit hoc græcum judicium. — Gortynia templa MSSC. Meleagri, Scaligeri et edit.

Nam perhibent olim crudeli peste coactam Androgeoneæ pænas exsolvere cædis, Electos juvenes simul et decus innuptarum Cecropiam solitam esse dapem dare Minotauro: Quîs angusta malis quum mænia vexarentur,

80

R. non male, recte enim templa de amplis ædificiis dicuntur. Sic templum apud Cicer. pro Dom. 51, de curia dicitur. — Cortynia in nonnullis. — Gortynia tecta, Cretam: Gortyne Cretæ metropolis.

76-77. Nam perhibent olim. Sensus: nam tradunt, olim Athenienses crudeli pestilentia penas propter cædem Androgei solvere coactos, juvenes electos et virgines præ cæteris forma et ætatis flore eminentes, (dapem) tanquam sacrum religiosum epulum Minotauro dare solitos fuisse (h. e. ex pacto quotannis misisse). — Androgeoneæ cædis. Androgeus, Minois et Pasiphaes filius, vir fortissimus, et sæpe in publicis Græciæ ludis victor, ex invidia occisus ab Atheniensibus et Megarensibus. — Crudeli pest. coact. tam bello, quo hanc ab Atheniensibus illatam injuriam ulturus erat Minos, quam fame et pestilentia; responsum autem erat Atheniensibus oraculo, eos non prius, quam Minoi satisfactum sit, malorum finem experturos esse. Minos autem tributum septem juvenum et puellarum quotannis postulavit.

78. Electos juvenes et dec. Alii eos missos esse tradunt facto delectu, alii ductis sortibus. Virgil. Æneid.VI, 20: «...tum pendere pænas Cecropidæ jussi (miserum) septena quotannis Corpora natorum: stat ductis sortibus urna.»

Fabulam tirones legant apud Diod. Sicul. IV, c. 60, 61; Apollodor. III, 15; Ovid. Met. VII, 456, et VIII, 153.

79. Cecropidum solitum esse et paullo ante c. 66, coactos pro coactam audacter Heins. in not. ad Catull. - Minotauro. Notissima est fabula Minotauri : οὖτος εἶχε ταύρου πρόσωπον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός, secundum Apollodor. III, c. 1, 4, cf. Heyne in not. pag. 537. — Capite bubulo, parte inferiore humana, Minotaurum quoque describit Hygin. Fab. XL. - Sed nummi Gelensium et Taurominitarum in Sicilia, Neapolitanorum et plurium aliorum per Magnam Græciam, eumdem corpore taurino et corpore humano instructum exhibent: de quo inter nummos et auctores dissensu vid. Voss. ad v. 111, et Wesseling. ad Diod. Sicul. IV, 77, n. 32, t. I, p. 320, qui laudat Spanhem. de Us. et Pr. Num. Diss. 5.

80. Augusta pro angusta male in quibusdam vett. legitur; sæpissime autem in his scribendis vocibus aberrarunt negligentiores librarii. Vid. Burmann. Sec. ad Claud. in Rufin. I, v. 204, inprimis Drackenborch. ad Liv. V, 41, tom. II, pag. 180. — Pro vexarentur duo vetusti libri apud Stat. versarentur. Sed has quoque voces non raro turbavit librariorum ignorantia. Vid. quos laudat Drackenborch. ad Liv. II,

Ipse suum Theseus pro caris corpus Athenis Projicere optavit potius, quam talia Cretam Funera Cecropiæ nefunera portarentur. Atque ita nave levi nitens ac lenibus auris Magnanimum ad Minoa venit, sedesque superbas.

34, tom. I, pag. 392. — Angusta mænia, Athenienses in rebus trepidis et angustis versantes, ob publicam calamitatem miseri ac afflicti.—Notionem parvæ nequedum latæ urbis in voce angusta contineri verosimilius est. Dure nimis dictum angusta mænia pro angustiis pressa, licet Mitsch. doctissime hunc sensum tueatur. Simplicissima interpretatio semper optima. N.

82. Projicere optav. potius: maluit contempta vita se objicere periculo, vitam suam devovere, έαυτὸν παραβάλλειν, ἀποβάλλειν ψυχήν. Vid. quæ egregie de hac locutione notavit Drackenborch. ad Sil. Ital. X, 42.

83. Funera nec funera Venet. Gryph. Muret. — Funera, ne funere Stat. - Munera Cecropiæ seu funera vel ceu funera conjicit N. Heins. in not. ad Catull. — At sic omnis hujus versus perit elegantia. -Ne et nec sæpe confunduntur in MSS.: vid. Drackenborch. ad Liv. III, 47, 7. T. I, p. 737, et quos ibi laudat.—Funera nefunera, ergo viva funera. Nefunera pro non funera, ut nevolt pro non vult apud Plaut. Trinum. II, 2, 85. — Amarunt inprimis hoc loquendi genus suaviter et cum sale sibi repugnans Græci, qui commodius ad hanc formam uti poterant τω α quod Grammatici vocant privativum. Multa exempla conduxit Vulp. Sed plenissime et elegantissime de hac dictione egerunt Hemsterh. ad Lucian. T. I, pag. 698, et ibidem Iensius; Rittershus. ad Oppian. p. 29-32, et quos laudat Alberti ad Hesych. Tom. I, pag. 275, n. 4.— Hunc locum Vulpius Doeringio pæne illaudatus doctissime explanavit, qui Plauti exemplum attulit: « ne - multa quæ ne-volt, eveniunt,» i. e. pauca quæ non vult; et multa alia in hanc rem congessit, quæ loquendi genus græcum a Catullo, quum adjectum ex substantivo cum privativa particula conjuncto gigneret, adhibitum esse comprobant. Et hunc versum respondere his de eodem argumento Isocrateis verbis: πενθουμένους έτι ζωντας idem Vulpius monet. Nenu antique apud Latinos pro non, « Nenu potest » Lucret. III, 200. Inde fecerunt ne privativum in compositione; e. g. nescire, nefandus. N.

84. Nave levi nit. ac len. auris: niti jam est fortsteuern; proprie enim nautæ nituntur remis. Lenibus auris, ope et afflatu secundi venti.

85. Magnanimum: invidiose jam vocat Minoem, quem versu 75, injustum vocaverat, magnanimum, h. e. altos spiritus trahentem, insolentius contra Athenienses se efferentem. — Jussa superba magnanimi Jovis » Virgil. Æneid. XII, 847, et Ovidius Phaethonta magnanimum vocavit, Metam. II, 111. N.

Hunc simul ac cupido conspexit lumine virgo
Regia, quam suaves exspirans castus odores
Lectulus in molli complexu matris alebat:
Quales Eurotæ progignunt flumina myrtos,
Aurave distinctos educit verna colores:
Non prius ex illo flagrantia declinavit
Lumina, quam cuncto concepit pectore flammam
Funditus, atque imis exarsit tota medullis,
Heu! misere exagitans immiti corde furores.

86. Hunc simul ac cupid. Theoer. Id. III, 42: ως ίδεν, ως έμάνη, ως ές βαθὺν ἄλλετ' ἔρωτα.

87-88. Quam suav. exsp. etc. ornate et splendide pro vulgari « quæ in sinu et domo matris adhuc delitescebat innupta et indelibata. » Cf. supra Carm. LXI, 88, et LXII, 22. Commode laudat Mitscherl. in Lect. in Cat. p. 87. Hesiod. Εργ. 520: « Η τε δόμων ἔντοσθε φίλη παρὰ μητέρι μίμνει, Οὔπω ἔργ' εἰδυῖα πολυχρύσου Αφροδίτης.» — Lect. exspir. odores. Cf. supra ad Carm. VI, 8. — Alebat, fovebat, educabat.

89. Myrtus Voss. et alii, recte. Veteres enim hujusmodi arbores per us in plurali efferre solebant, ut docet Cerda ad Virgil. Georg. II, 71. — Myrtos. Cf. supra ad Carm. XI, 22.

90. Educit, educat. Cf. supra ad Carm. XIX, 14. — Educere pro educare sæpe apud Cic. Or. II, 28. Terent Adelph. III, 5, 49. Cf. Burmann. ad Sammonic. v. 64, et Drackenb. ad Liv. I, 4, 7. — Distinctos colores, varios flores.

91 — 93. Felicissime describenda nascentis amoris insani imagine Catullus Virgilio præivit. Ardet, æstuat oratio. Sed arte eximia ante cupidinem incensam puellæ castam integritatem exhibuit, quo excusatior in libidinem quasi Deo abripiente caderet. N.

92. Cuncto: in nonnullis toto, quod si admittimus, ait Heins. in not. ad Catull. versu subsequenti tosta pro tota legendum erit.

94. Heu! misere exagit. immiti cord. furor. Trahebam olim hunc versum ad Ariadnen, et immiti corde explicabam immaturo, amore nondum domito et subacto; multo enim vehementius amat, qui prima vice amoris vim experitur. Sed multo elegantion omnino et concinnior efficitur oratio, si hic versus (ut vult Gurlitt in Observv. ad h. c. p. 117, 118) cum sequenti conjunctus ad Amorem refertur, qui immiti corde (h. e. sævo pectare) hominum animos furore exagitare dicitur; hunc tamen elegantion rem orationis nexum vix verba juvare et admittere videntur; valde enim dubito, an recte in latina lingua exagitare furores, quod putat Gurlitt, simpliciter pro concitare, commovere furores dici possit. Quid? si legamus Heu! misere exagitans immiti corda furore. — Non post medullis, sed post furores interpungendum Sancte puer, curis hominum qui gaudia misces, que Quæque regis Golgos, quæque Idalium frondosum, Qualibus incensam jactastis mente puellam Fluctibus, in flavo sæpe hospite suspirantem! Quantos illa tulit languenti corde timores! Quantum sæpe magis fulgore expalluit auri! Quum sævum cupiens contra contendere monstrum, Aut mortem oppeteret Theseus, aut præmia laudis.

existimo. Sic enim vehementius procedit oratio, quæ ad Ariadnen attinet, et augustior incipit invocatio hinc: « Sancte puer etc. » Immitinon intelligo, ut Vulpius, immaturo, sed hypallagen esse suspicor qua cordi adjungitur epitheton quod ad furorem pertinet. N.

95. Sancte puer, ut sancta Venus supra Carm. XXXVI, 3, ubi vid. not. — Curis hominum qui gaudia misces, simillime infra de Venere, Carm. LXVIII, 18, «Quæ dulcem curis miscet amaritiem. » — Suaviter in hanc rem Anacreon, Od. XLV, 5 : «Ακίδας δ' έβαπτε Κύπρις Μέλι τὸ γλυκὰ λαβοῦσα · Ο δ' Ερως ολήν έμισγεν. » Hinc Ερως γλυχύπικρος Posidippo in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunk. Ep. XI, 4, Tom. II, p. 48. — Cf. Musæus v. 166, et plura in hanc rem collecta a C. Barth. ad Claud. de Nuptiis Honor. et Mariæ v. 70. - Adde Dorville ad Chariton. p. 426, edit. Lips. — Cf. Plaut. Cistell. I, 1, 71: «Amor et melle et felle est fecundissimus, Gustu dat dulce, amarum ad satietatem usque oggerit. » Pseudol. I, 1, 61. N.

96. Quique male in quibusdam vett. — Frondosam volebat Scalig. sed cur non supra corrigit Carm.

XXXVI, 12, sanctum Idalium. — Quæque regis Golg. cf. supra Carm. XXXVI, 11, 13.

97. Qualibet MSS. Statii male! 98. Fluctibus sc. curarum. Cf. ad v. 62. Adde Drackenb. ad Sil. Ital. VIII, 32. — In flav. sæp. hosp. suspir. Ovid. Fast. I, 417: « Hanc cupit, hanc optat; sola suspirat in illa. » Suspirare de amantibus passim obvium. Vid. Brouckhus. ad Tibull. I, 7, 41. - Flavo h. e. pulchro. Flavos enim crines vel maxime adamabant Veteres. Vid. Salmas. ad Tertull. de Pall. p. 352; Brouckhus. ad Tibullum I, 6, 8, et Interpretes ad Petron. c. CX. — Sic ξανθός apud Græcos. Vid. Perizon. ad Ælian. IX, 9.

100. Quant. sæpe mag. fulgore expall. infra Carm. LXXXI, 4: «Hospes inaurata pallidior statua; » ad exemplum Græcorum, qui auro colorem pallidum ωχρὸν, χλωρὸν tribuunt. — Vid. Hemsterhus. ad Lucian. Tom. I, p, 503, 4, et Burmann. ad Ovid. Met. XI, 145.

busdam libris Muret. — Mortem oppet. — Mortem oppetere recte ex usu loquendi dicitur, non idem præmia; sed, ut constat, plura sæpe verbis adduntur nomina, quamvis uni tan-

Non ingrata, tamen frustra, munuscula Divis Promittens, tacito suspendit vota labello. Nam velut in summo quatientem brachia Tauro Quercum, aut conigeram sudanti corpore pinum, Indomitus turbo contorquens flamine robur Eruit: illa procul radicibus exturbata

tum accommodari possint.—Similis sed vividior motus orationis apud Virg. Æn. II, 61: «atque in utrumque paratus, Seu versare dolos, seu certæ occumbere morti.» N.

etc. Sensus: tacite optavit cædem Minotauri, promittens Diis munuscula, grata omnino illis et accepta. Nam velut in summo etc. (frustra tamen) ipsi tamen nihil profuerunt, immo eam reddiderunt miserrimam.

104. Turbant et variant libri veteres. Alii offerunt succendit, alii succedit, unde Stat. et Voss. fecerunt suscepit. Nostram lectionem, quam ut longe elegantiorem vũ suscepit, quod defendit Mitscherl. præfero, tuentur ed. Venet. Gryph. Muret. Cantabrig. Vulp. — Suspendit, multo exquisitius et elegantius quam vulgare suscepit; habet enim notionem timoris et trepidationis, qua dissimulare studebat fraternæ cædis votum. — Suspendit vota labello, vix audet verhulum, ne quis forte audiat, de hoc voto pronunciare, ne labellum quidem hoc pronunciando voto movet. Sic pes suspendi dicitur, quem caute et sollicite ponimus, ne ejus strepitus audiatur. Suspendere vota tacito labello igitur eleganter et exquisite dicitur pro vulgari « clam et tacite optare. » — Cæterum in illustrandoVeterum tacite vota concipiendi more copiosus est Vulpius: adde Brouckhus. ad Tibull. lib. IV, eleg. 3, 11, et Burmann. ad Petron. cap. LXXXV.—Racine, Phèdre, acte I, scène 3:

Même aux pieds des autels que je faisais fumer J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer.

106. Congestam sudanti corporc pinum defendit Vossius ex libro Medionalens. ut congesta pinus sit, densa, compacta, robusta, πυχνά. Statius quoque in duobus MSS. corpore se invenisse affirmat, in uno tamen cortice, et sic est in editt. Venet. Gryph. Muret. Græv. Vulp. Bipont. - Nutanti vertice Heins, volebat in not, ad Catull, et idem fluitante vertice ad Claudian. p. 932. — Lenzius tentat crinigero nutantem in vertice pinum; in vertice sc. montis. Equidem lubenter acquiesco in lectione nostra conigeram sudanti corpore pinum, egregie enim tò sudanti convenit pinui, quæ stillat vel sudat resinam, quemadmodum nemora thura et balsama sudare dicuntur apud Tacit. de Morib. Germ. c. 45: epitheta physica autem vel maxime amat Catullus.

108. Exstirpata in quibusdam, haud dubie ex glossa. — Verba « illa procul radicibus exturbata Prona cadit » uncis includit et in parenthesi dicta accipit Lenzius, ita, ut sequentia ad turbinem refe-

Prona cadit, lateque et cominus obvia frangens: Sic domito sævum prostravit corpore Theseus Nequicquam vanis jactantem cornua ventis. Inde pedem sospes multa cum laude reflexit, Errabunda regens tenui vestigia filo,

rantur, parum commode ex mea sententia; voluit enim inprimis Poeta hac instituta comparatione gravem casum vasti corporis Minotauri adumbrare.

109. Statius ex veteri scriptura, lateque ejus ejus obvia, quam ex uno L. MS. profert, reponit late quæcunque sibi obvia; at Vossius ex depravata lectione vett. exemplarium et duorum MSS. Statii lateque et cum ejus fecit late quæcunvis obvia fr. — Nostram dedit ex veteri libro, quem trivit, Scaliger.

ad Coluth. I, 7, quum sævum sine addito substantivo non posset concoquere, audacter corrigebat, «Sic domitum taurum prostravit robore Theseus.» Ingeniosius Lenzius, «Sic domito sævum prostravit corpore taurum Nequicquam ventis jactantem cornua Theseus.» Sed nimis sæva manu; vid. not. seq.

tus venti turbo vel ramosam quercum vel conigeram et resinosam pinum in alto quodam monte, vi sua ejus truncum corripiens, eruit: illa (quercus vel pinus) radicitus exstirpata, procul a loco, ubi steterat, præceps labitur, et omnia, quæcunque latius propiusve obvia ei fiunt, confringit; ita Theseus vicit et prostravit Minotaurum, frustra in altum jactantem cornua. Sic om-

nia egregie cohærere puto (vid. Var. Lect.). Præivit in hac adumbranda imagine, quam sæpe deinde sequioris ætatis poetæ studiosissime exornarunt, Homerus; cf. Iliad. IV, 482, XIII, 389, XVI, 482. Cf. Virg. Æn, II, 626, et plura ibi in hanc rem collecta loca a Cerda. Adde inprimis Hor. Od. IV, 6, 10, ubi « cupressus Euro impulsa late procidere » dicitur, et quæ ibi notavit Cl. Jani. — Pro quovis monte celso ornate ponitur Taurus, mons celsissimus Asiam fere totam mediam percurrens. — Brachia de ramis grandioribus sæpe. Cf. Barth. ad Stat Theb. I, 361. - Sævum, Minotaurum, de quo confer. ad vers. 79. — Sævus absolute : ut ferus de leone supra Carm. LXIII, 85, ubi cf. not. — Vanis ventis doctius pro « ad vel contra ventos vanos.» Venti vani sunt inanes, yacui, quos frustra ictu invadimus. — Memento hoc vatis græci jam in argumento laudatum: ρίψαι πολλά μάτην κεράεσσι ές ήέρα θυμήναντα.

idem testatur de sospes. Eligat sibi quisque. Alterum de his duobus est glossema, et, ut mihi videtur, haud dubie victor ex margine irrepsit, et trusit genuinam lectionem sospes.

113. Tenui filo, cf. Hygin. Fab. LII, et ibi Muncker. Ne labyrintheis e flexibus egredientem Tecti frustraretur inobservabilis error.

335

Sed quid ego, a primo digressus carmine, plura Commemorem? ut linquens genitoris filia vultum, Ut consanguineæ complexum, ut denique matris, [Quæ misera in gnata flevit deperdita,] læta

115. Tecti frustraret. inobserv. err.

— Cæca tecta labyrinthum vocat
Virg. Æn. VI, 27. — Hæc canit
Virgil. l. c. « hic labor ille domus
et inextricabilis error . . cæca regens filo vestigia. » N. — Conf.
Heins. ad Val. Flacc. I, 601. —
Οἴχημα, καμπαῖς πολυπλόκοις πλανῶν τὴν ἔξοδον Apollodor. III, 2, 4.
Cf. Heyne in not. p. 538 sqq.

116. Sed quid ego primo omissa præpositione in Venet. - In primo in quibusdam. — Sed quom primo Mediolanens. unde Vossius quorsum primo. — Sed quid ego a primo digress. Ipse Poeta se revocat a digressione, sed frustra cohibere tentat impetum, quo semel ejus animus re præsenti inflammatus erat. — Lenzius in Spicileg. Observatt. comparat Apoll. Rhod. I, 1220. — Vulpius ad h. versum eos, qui musam Catulli in hoc carmine, licentius exsultantem et vagantem, atque epicæ narrationis leges parum servantem, non adprobant, tanquam stupidos et plebeiis pædagogorum præceptis obnoxios damnat. Sed non commode Pindari exemplo Catullum tueri conatur, frustraque in hoc carmine suum vatem componendi poematis magistrum præbere laborat, quem nemo summum scribendi artificem negaverit. N.

117. Ut linguens genitoris etc. Sen-

sus: quomodo filia patrem, sororem, matrem (quæ summo affectu
abrepta multas ob miseram filiam
fudit lacrimas) relinquens, dulcem
Thesei amorem his omnibus (patri,
matri et sorori) (læta) læto et tranquillo animo præferre non dubitaverit. — Genitoris vultum eleganter
pro patrem; jucundissimus enim liheris esse debet patris adspectus.

118. Ut consanguineas, complexum ut denique matris Heins. in not. ad Catull.—Consanguin. amplex. et matris molliter pro simplici sororem et matrem.—Consanguinea (ὅμαιμος) pro sorore, quæ fuit Phædra.

119. Varie hic versus in variis editt. legitur, et varia adhibita medela, ut fit, corruptus magis quam sanatus est. In plurimis libris MSS. teste Statio et aliis hic versus legitur fere sic : misera ignara (vel igna-ta, ingrata, agnata)\* deperdita leta vel læta, quæ corruptæ lectiones proxime ad eam, quam dedimus, lectionem accedunt; nihil enim facilius et simplicius quam ex corrupta lectione ignata elicere in nata, et ejusmodi verbo lacunam explere, quod ipsa res flagitat; egregie enim quadrat flevit, et sensus ex nostra lectione exit commodissimus: sed plurimæ editt. Venet. Gryph. Muret. Cantabrig. Vulp. exhibent hunc versum sic: «Quæ misero gnatæ fleret deperdita luctu. » Liber ComeOmnibus his Thesei dulcem præoptarit amorem? Aut ut vecta ratis spumosa ad litora Diæ? Aut ut eam tristi devinctam lumina somno Liquerit immemori discedens pectore conjux? Sæpe illam perhibent ardenti corde furentem Clarisonas imo fudisse e pectore voces, Ac tum præruptos tristem conscendere montes, Unde aciem in pelagi vastos protenderet æstus:

lin. «Quæ fuit ingratæ misero deperdita læto: » — Meleager vult: « Quæ misera agnato fuerit deperdita letho. » — Scaliger proponit: «Quæ misera ingrata vixit deperdita tela, » h. e. quæ solata est dolorem suum tela facienda. — Vossius tentat: « Quæ misera gnati misero deperdita letho.» — Editio Græv. « Quæ misera ah gnaræ fleret deperdita luctu. » — Heins, in not. ad Catull. « Væ miseræ, ingrato fleret deperdita luctu. » ---Lennep. ad Coluth. « Quæ misera in gnatæ tabebat perdita lecto».— Lenzius denique: « Quæ mæsto gnatam flevit deperdita luctu.» En varias epulas, quibus largiter se invitare possunt varietatis cupidi!— Verba Quæ miser, in gnat, flev. deperd. commode, puto, in parenthesi posui. Flere in nata. h. e. flere ob natam, ut vers. 98, in aliquo suspirare. — Jam conf. Var. Lect. et ipse de lectionis et interpretationis nostræ simplicitate judica. — Doeringii lectione, versus ægre procedit et claudicat. Et ipse conjecturalismedelæ periculum facio: «Quæ misera in gnati flevit deperdita leto. » Pasiphae filium, licet monstrum, flevisse dici potest, quem Ariadne sibi amissum fratrem Theseo exprobrat v. 150. N.

plurimis. — Scande præoptarit sic præoptarit, correpta o ante mutam cum liquida. N.

122. Sommo tristi: Dulci pro tristi in Venet. Gryph. Muret. et aliis; sed primum ingrata est repetitio τοῦ dulcis ex versu præantecedenti, deinde rectius etiam vocatur somnus jam tristis, qui versu 56 fallax appellabatur. — Pro devinctam nonnulli devictam non male, lumina enim et somno vincta (μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνω) et victa recte dicuntur. Vid. Heyne ad Tibull. I, 2, 2, Observ, p. 15, edit. nov. et ibidem Brouckhus. Peccarunt autem in his duobus permutandis verbis librarii sæpe; vid. quos laudat *Dra*ckenborch. ad Sil. Ital. VI, 384, et ad Liv. V, 44, tom, II, p. 194, et ad IX, 30, tom. II, p. 957.

125. Clarificas Scalig. reclamante Marcilio.

126. Conscendere: præteritum excipit præsens; quæ temporum mutatio admittitur optimis quibusque scriptoribus: vid. Cort. ad Sallust. Jugurth. cap. 13, \$ 6. Inprimis Drackenborch. ad Liv. III, 46, tom. I, p. 731, et Clark. ad Homer. Iliad. I, 37.

ust. omnem prospectum late pe-

r30

Tum tremuli salis adversas procurrere in undas Mollia nudatæ tollentem tegmina suræ: Atque hæc extremis mæstam dixisse querelis, Frigidulos udo singultus ore cientem:

«Siccine me patriis avectam, perfide, ab oris, Perfide, deserto liquisti in litore, Theseu? Siccine discedens, neglecto numine Divum, Immemor ah! devota domum perjuria portas? Nullane res potuit crudelis flectere mentis Consilium? tibi nulla fuit clementia præsto,

lago peteret; ut loquitur Virgil. Æn. I, 181.

128. Tum tremuli salis, etc. Vehementissima animi dolore amentis imago, quum in undas Ariadne, tanquam perfidum velit persequi, impetu feratur. N.

129. Tegmina suræ recte de tunica, quæ crura tegebat, accipit Lenzius, et in hanc rem laudat Homer. Hymn. in Cerer. v. 176. -Reprehendit Poetam Duschius in libro supra laudato, quod parum decore in hoc loco agentem Ariadnen induxerit; sed si cogitamus, Ariadnen jam agere victam dolore et furoris æstu correptam, egregie potius affectum expressisse quam contra decorum peccasse videtur Poeta. — Cum Duschio equidem vehementer consentio, namque si fluentes amictus malo externata recte non curabat, v. 63-69, nunc male cavet, ne ima vestis aqua mergatur. N.

130-131. Atque hæc extrem. etc. Huc respexit Tibull. III, 6, 89: « Gnosia, Theseæ quondam perjuria linguæ Flevisti ignoto sola relicta mari. Sic cecinit pro te doctus, Minoi, Catullus, Ingrati re-

ferens impia facta viri. » — Extremis. Sc. hæc sunt quæ, quasi morti propior, verba dicit novissima. N.

132. De hac oratione sapiens critici italiani judicium abbas Arnaldus retulit. N.—Patriis ab aris Vossio et aliis magis arridet, accedente quoque Burm. ad Ov. Met. XIV, 476. Nec insolens est librariorum error in commiscendis his duabus vocibus. Vid. Drackenb. ad Sil. Ital. XIII, 81. Magis tamen mihi placet oris.

134. Neglecto nomine in aliis, male! gravius enim jam est numine. Librariorum negligentiam in describendis his vocibus notavit Heins. ad Ovid. Her. II, 39, et Drackenborch. ad Sil. Ital. XVI, 655. — Neglecto numin eDivum, nihil curans perfidiæ vindices Deos, contempta Deorum potestate et justitia.

135. Devota perjur. exsecranda, abominanda. Suaviter autem portare domum perjuria pro «perfido animo redire.»— Egregie dictum pro: domum reportas caput perjurio obstrictum ideoque ultioni divinæ devotum. Justin. XIV, 4: «devota capita» Ovid. Heroid. IX, 153: «devota domus». N.

137. Præsto fuit, adfuit animo

Immite ut nostri vellet mitescere pectus?
At non hæc quondam nobis promissa dedisti
Voce: mihi non hoc miseræ sperare jubebas:
Sed connubia læta, sed optatos hymenæos;
Quæ cuncta aerii discerpunt irrita venti.
Jamjam nulla viro juranti fæmina credat,
Nulla viri speret sermones esse fideles:
Qui, dum aliquid cupiens animus prægestit apisci,

tuo, tibi succurrit. Clementia sensus humanitatis.

138. Mitescere male quidam mutarunt in miserescere, eleganter enim respondet voci immite.—Pro nostri finxit Scaliger monstri, refutante Vossio.— Ut vellet mitescere pro « ut mitesceret, » τὸ velle abundat passim. Vid. Burmannus ad Petron. c. LXX, et ad Phædr. I, 29, 6.—Sic Ovid. Met. X, 131: « velle mori statuit.» N.—Sic ἐθέλειν apud Græcos, vid. Gataker. ad Antonin. p. 293, et Advers. Miscell. I, 3, p. 43.—Ad nostri supplet Vossius ergo vel gratia: malim immite pectus nostri h. e. erga nos.— Male. N.

139. Frigere in versu sequenti voce videbatur Mitscherlichio, unde hunc et sequentem versum scribendum putat: «At non hæc quondam BLANDA promissa dedisti Voce mihi; non hoc miseram sperare jubebas.» Et sic est in edit. Parthenii, Gryph. Muret.

140. Voce blandiendo, quum adhuc in amplexibus meis esses, coram. — Sperare, timere. Sic passim in malam partem occurrit sperare; vid. Ernesti in Clav. Cic. — Eodem modo apud Græcos usu venire solet ἐλπίζειν. Vid. inprimis Wesseling. ad Diodor. Sicul. XIII,

43, n. 49, tom. I, p. 574.—Cf. Virg. Æn. I, 153, IV, 292, 420. N.

140

141. Sed connub. læt. etc. Imitatus est Virg. Æn. IV, 316: «Per connubia nostra, per incæptos hymenæos ».

142. Quæ cunct. aerii, etc. Theocrit. Idyll. XXII, 167: «—τὰ δ' εἰς ὑγρὸν ἄχετο κῦμα Πνοιὴ ἔχοισ' ἀνέμοιο.» Stat. Achill. II, 286: «Irrita ventosæ rapiebant verba procellæ.» Multa in hanc sententiam collegit exempla Cerda ad Virg. Æn. IX, 313.

143. Tum jam Venet. - Nunc jam Muret. Gryph. — Jamjam nulla viro, etc. Notæ muliercularum querelæ! Terent. Andr. III, 1, 1. 2: «Ita pol quidem res est, ut dixti, Lesbia: Fidelem haud ferme mulieri invenias virum.» Sed pariter a viris mulierum accusari solet levitas: cf. inf. Carm. LXX, 3, 4, et Tibull. III, 4, 61.—Cæterum digna est, quæ cum hoc loco comparetur, mellitissima Elegia Lotichii lib. V, 19, ubi miserationem movent mollissimæ, quas fundit puella ab amatore derelicta, querelæ.

145. Qui dum male in quibusdam.—Apisci proba et antiqua vox. Cic. Epist. ad Div. IV, 5, cf. Gifan. Nil metuunt jurare, nihil promittere parcunt:
Sed simul ac cupidæ mentis satiata libido est,
Dicta nihil metuere, nihil perjuria curant.
Certe ego te in medio versantem turbine leti
Eripui, et potius germanum amittere crevi,
Quam tibi fallaci supremo in tempore deessem.
Pro quo dilaceranda feris dabor alitibusque
Præda, neque injecta tumulabor mortua terra.
Quænam te genuit sola sub rupe leæna?
Quod mare conceptum spumantibus exspuit undis?
Quæ Syrtis, quæ Scylla vorax, quæ vasta Charybdis,
Talia qui reddis pro dulci præmia vita?
Si tibi non cordi fuerant connubia nostra,

Collect. ad Lucr. s. v, apisci, et quos laudat Cort. ad Plin. Epist. IV, 8.

146. Nil metuunt jur. nihil promitt. parc. leves in obtestationibus, et faciles in promissionibus.

148. Dicta nihil metuere græce pro metuere solent, ut supra Carm. LXII, 42, optavere; et v. 53, accoluere.

149. In medio turbine leti exquisite pro « in summo vitæ periculo, » ut v. 151, supremo in tempore.

150. Germanum; fratrem Minotaurum, crevi, decrevi, judicavi.

— Cf. Plaut. Cist. I, 1, 1. N.

quod atrocissimum visum est Veteribus, ut vel ex primis Iliados versibus notum. Cf. Virgil. Æn. IX, 485, et ibi Interpretes.

153. Injecta terra (χυτῆ) ex notissima Veterum superstitione, qua manes inhumati corporis non posse quieti dari, sed centum annos circa Stygem, vel circa corpus errare putabantur. Ad justa autem inhumato corpori solvenda vel particula in-

jectæ terræ aut pulveris sufficiebat. Cf. Horat. Od. I, 28, 23, Virgil. Æn. VI, 365, adde Rittershus. ad Oppian. Halieut. II, 365. γῆν vel κόνιν ἐπαμήσασθαι dicebant Græci: vid. Dorville ad Chariton. p. 422, 23, edit. Lips.

154-156. Quænam te genuit, etc. Locus sequens in describendo duro et ferrei pectoris homine sæpe a poetis iisdem fere imaginibus adumbratus est. Sic Tibull. III, 4, 85-93, ubi copia nimium tritorum phantasmatum in hac re fastidium pæne creat, judicante Heynio. Sic Dido apud Virg. IV, 365, et apud Ovid. Heroid. VII, 37-40, conf. Metam. VIII, 120 sqq. — Lewna: cf. supra Carm. LX, 1, Theocrit. Idyll. XXIII, 19, κακᾶς ἀνάθρεμμα λεαίνας. — Quod mare concept. γλαυκή δέ σε τίκτε θάλασσα. Iliad. XVI, 34. — Scylla rapax Voss.

157. Pro dulci vita, h. e. pro cara tibi servata vita. Cf. v. 148 et 151. Dulci eleganter pro tua. Lenzius de Veneris gaudiis accipit.

Sæva quod horrebas prisci præcepta parentis;
Attamen in vestras potuisti ducere sedes,
Quæ tibi jucundo famularer serva labore,
Candida permulcens liquidis vestigia lymphis,
Purpureave tuum consternens veste cubile.
Sed quid ego ignaris nequicquam conqueror auris,
Externata malo? quæ nullis sensibus auctæ
Nec missas audire queunt, nec reddere voces.

159. Sævaque abhorrebas Venet.

— Prisci parentis, h. e. severi, morosi; eodem sensu priscus Cato vocatur Horatio Od. III, 21, 11. Hinc recte defendit prisca supercilia (h. e. adducta, severa, tristia) Burmannus ad Virgil. Cop. v. 34.

— Vid. omnino Burmannum Sec. ad Anthol. t. I, p. 717.

magnam ex hoc labore voluptatem perceptura erat; suaviter et molliter!

pedes. Vestigia pro pedibus passim, infr. Carm. LXVI, 69, Horat. Sat. II, 6, 102. — Vide, si tanti sit, Virum Doctum in Observv. Miscell. Dorvill. tom. I, p. 28. — Permulcens exquisite pro abluens, perfricans. Eodem verbo de abluendis pedibus usus est Pacuvius apud Gell. Noct. Att. II, 26. — Ritum, ex quo virorum pedes lavare solebant mulieres, tangit et illustrat Aristoph. Vesp. v. 607, cf. Schrader. ad Musæum c. 8, p. 185.

163. Consternens veste cubile: Lenzius in Spicileg. Observv. scribit ad me: «Potest Catullus videri expressisse Homerum Iliad. III, 411, Odyss. III, 403 et VII, 347, ubi πορσύνειν λέχος, quod de mancipiis

æque ac uxoribus dicitur, est lecti participem esse, συνευνασθαι, ita ut casta puella rem recte et paullo obscurius eloquatur, adeoque cubile consternere veste honesta ratione dictum sit pro μιχθήναι έν φιλότητι, valeatque idem h. l. quod de Il. I, 31, Eustathius dicit, poetam ibi σεμνῶς locutum esse.»— Sed, quominus a proprietate significationis recedamus, primum ipsa Ariadnes oratio prohibet, qua in vers. antecedentt. lubenter servilia officia se obituram esse ait, modo in eadem cum Theseo domo versari sibi liceat; deinde, si notionem illam in nonnullis locis cum hac locutione apud Homerum conjunctam ad h. 1. transferimus, omnis profecto loci nostri gravitas perit, et commiseratio, quam in animis lectorum Ariadne excitaverat, hac importuna libidinis cogitatione subjecta pæne abstergitur. - Mira, in boc loco v. 160-163, ut teneritas affectuum, sic carminis lenitas. N.

164. Conquerar in duobus MSSC. Statii. — Ignaris auris, sensu carentibus, ut explicantur versu sequenti.

165. Extenuata malo Venet. Stat. eadem varietas v. 71. — longe potior lectio externata. — Auctæ,

Ille autem prope jam mediis versatur in undis,
Nec quisquam adparet vacua mortalis in alga.
Sic nimis insultans extremo tempore sæva
Fors etiam nostris invidit questibus aures.

Juppiter omnipotens, utinam ne tempore primo
Gnosia Cecropiæ tetigissent litora puppes;
Indomito nec dira ferens stipendia tauro
Perfidus in Cretam religasset navita funem:
Nec malus hic, celans dulci crudelia forma
Consilia, in nostris requiesset sedibus hospes!
Nam quo me referam? quali spe perdita nitar?
Idomeniosne petam montes? at gurgite lato

præditæ, ut infra v. 324. Magnis virtutibus augens, cf. D. Heins. ad Sil. Ital. XI, 393, ubi to augere cum Græcorum défeu comparavit, et totum locum in græcos versus transtulit.

168. In acta Nic. Heins. in not. ad Catull. ut v. 60.

170. Fors etiam nostr. invid. Nihil enim tristius atque atrocius, quam neminem habere, cui animi dolorem aperias, quum unicum fere miseris in alloquio alterius restet solatium.

172. Tetigiss. litora pupp. Imitatus est Maro Æn. IV, 657, 658: « Felix, heu nimium felix, si litora tantum Nunquam Dardaniæ tetigissent nostra carinæ!»

173. Stipendia. Stipendium sæpe notat mercedem vel certum vectigal populorum bello victorum; quod pulchre inde translatum h. l. dicitur de tributo puerorum et virginum Atheniensium quotannis Cretam mittendo pro Androgeo interfecto.

175. Dulci forma, blanda simulatione, callide et astute.

176. Consilium nostris quæsisset sedibus hospes Venet. Stat. Corrad.

— In nostris requiesset sedibus hospes pro vulgari « benigne in domo nostra acceptus fuisset hospitio.» Requiescere de hospitibus, ut Græcorum ñobai. Hom. Odyss. XIII, 223, quem locum jam laudavit Lenzius in not. ad h. l.

177. Nam quo me referam. Vossius commode laudat Eurip. Med. 502: « Νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, Οὕς σοι προδοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην; » Alias ejusmodi hominum in extremis malis desperantium exclamationes collegit Burmannus Sec. ad Lotich. Eleg. II, 4, 535, 536.

vetusta lectio in libr. MSSC. Statii, Scalig. et Vossii, unde Statius Immanesne; Scalig. Isthmon eosne; Vossius Idomeniosne, cui quidem Vossianæ lectioni, probatæ fere omnibus qui post Vossium in interpretando Catullo versati sunt, suffragantur, ut testatur Vulpius, duo scripti codices chartacei Saibantium

Discernens ponti truculentum dividit æquor.

An patris auxilium sperem, quemne ipsa reliqui,
Respersum juvenem fraterna cæde sequuta?

Conjugis an fido consoler memet amore,
Quine fugit lentos incurvans gurgite remos?

Præterea litus, nullo sola insula tecto:

Veronæ, inspecti a Paulo Galeardo. \_\_ Alii Idaeosne vel Isthmoneosne.\_\_ Ah! gurgite lato Discernens ponti truculentum ubi dividit æquor. Vulp. et alii. - Idomeniosne pet. montes: Vossius, qui egregie hunc locum restituit, montes Idomenios ab oppido Idomene ita vocari docet. Fuerunt autem Idomenæ duæ: una quidem Ambraciæ proxima, sita in duobus excelsis collibus: altera prope fines Thraciæ, posita in montibus Bottiæis, condita ab Idomeneo, Cretensium duce, quo tempore ille Macedoniam classe profectus est. -Neque tamen opus est, eodem monente Vossio, ut eam montium seu collium in hoc loco partem intelligamus, ubi sita fuit Idomene, sed quum tota ora maritima Macedoniæ una cum regione Chalcidica in ditione Idomenei et Cretensium esset, cogitare possumus de excelsis litoris Macedonici jugis, præsertim de Atho, monte adeo vasto, ut non tantum toto mari Ægæo sed etiam ex litore Asiatico conspici posset.—In pauca contuli, quæ docte et copiose ad hunc locum disputat Vossius. -Cæterum vò Idomenios leges ut tetrasyllabum.

179. Pontum Venet. Gryph. Stat. pro quo reposuit ponti Vossius ex vetusto libro Mediolanensi, recte. — Patriam Muret. et alii.—

Statius totum versum refingit sic: « a gurgite vasto Discurrens penitus truculentum ubi clauditur æquor.» — Discernens dividit, me discernit et intercludit, quominus illos adire queam.—Ponti æquor plenior dictio ut solum ierræ. Πόντου πεδίον comparat Valkenarius ad Euripid. Phæniss. 216, p. 81. — Æquor ponti autem, ut observat Vossius, accipiendum de ea maris Ægæi parte, quæ interjacet Macedoniam et Diam insulam, ubi versabatur Ariadne.

180. Quemne: particula ne post an παρέλκει ut vers. 83. — Non satis attendit Doeringius, qui particulam privativam ne cum particula interrogativa ne confundit. At hæc in hoc versu et 183 abundat. N.

183. Lentos incurvans gurg. rem. Lenti remi sunt flexibiles, qui facile in aqua lentantur i. e. curvantur. Sic natanti Leandro Ovid. tribuit (Heroid. XVIII, 58;) brachia lenta. Cf. Senec. Hippolyt. v. 306.

184. Vossius legi jubet Præterea nullo (littus solum) insula tecto. — Præterea nullo litus, sola insula, tecto in plerisque. Nos dedimus jam in edit. Gotting. receptam lectionem Corradini, egregie facilitate sua se commendantem. — Sola insula, deserta; ut sola rupes v. 154, et sola arena, v. 57. — Multa in re nota exempla coacervarunt Cort. ad Sallust. Jugurth. 103, p. 885,

Nec patet egressus, pelagi cingentibus undis.

Nulla fugæ ratio, nulla spes: omnia muta,
Omnia sunt deserta: ostentant omnia letum.

Non tamen ante mihi languescent lumina morte,
Nec prius a fesso secedent corpore sensus,
Quam justam a Divis exposcam prodita multam,
Cælestumque fidem postrema comprecer hora.
Quare facta virum multantes vindice pæna,
Eumenides, quibus anguineo redimita capillo
Frons exspirantes præportat pectoris iras,

Burmannus ad Ov. Heroid. X, 129, Drackenborch. ad Sil. Ital. III, 423, et quos bene multos in hanc rem ibi laudat.

186. Nulla est spes unus liber MS. apud Statium, sed metrum sine est bene constat. vid. Vulp:—Imo vis carminis  $\tau \delta$  est non patitur. N.

187. Ostentant omnia letum: Virg. Æn. I, 91: « Præsentemque viris intentant omnia mortem. » — Hoc versu imitator Catullum verborum præsentem intentant vehementia superavit. Sed si vv. 185-187 totam ἐνέργειαν recolligas, qua Ariadnen, quocunque oculos tulerit, nil præter vastam solitudinem, morte undique septam circumspicientem videas, neminem Catullo superiorem, ne Virgilium quidem fatearis. N.

189. A fesso, viribus exhausto et confecto.

190. Prodita, ab amatore derelicta et destituta. Conf. supra ad Carm. XXX, 3.

192. Facta, scelera, perfidiam; facta passim in pejorem partem. Ovid. Trist. II, 131.

193. Eumenides. Sic fere Senec. Med. v. 13: «Adeste, adeste sceleris ultrices Deæ, Crinem solutis squallidæ serpentibus, » etc. Et Herc. Fur. v. 85: « Adsint ab imo Tartari fundo excitæ Eumenides: ignem flammeæ spargant comæ: Viperea sævæ verbera incutiant manus. » — Anguino non anguineo secundum libros meliores legendum esse præcipit Vossius.

194. Postportat pro præportat ex libro Mediolanensi producit et defendit Vossius. « Ut enim, inquit ille, postponere, postcidere, et postputare, ita quoque postportare recte dici potest. Anguinum enim Furiarum capillitium a fronte quidem germinare incipit, sed tamen Divæ istæ credebantur capillos suos κατανωτίζειν seu postergare: » nimis docte! -- Exspirantes. Vulgo in vett. editt. MSS. datur exspirantis; et inde interpretes dubitarunt utrum gignendi casu, an recto adjectum acciperent. At ex recto oratio melior procedit; nam quid esset : « Frons præportat iras pectoris exspirantis, seu intelligas morientis, sc. iras ejus qui vos vocat moriens, seu velis pectoris Eumenidum exspirantis iras, unde battologia nascitur? ergo, quum vehemens ira pectus commoveat crebrumque spiritum Huc huc adventate, meas audite querelas,
Quas ego, væ miseræ! extremis proferre medullis
Cogor inops, ardens, amenti cæca furore.
Quæ quoniam vere nascuntur pectore ab imo,
Vos nolite pati nostrum vanescere luctum;
Sed quali solam Theseus me mente reliquit,
Tali mente, Deæ, funestet seque suosque.»

Has postquam mœsto profudit pectore voces, Supplicium sævis exposcens anxia factis; Annuit invicto cælestum numine rector,

faciat efflari, existimo hoc loco epitheton exspirantes plane esse ad effigiem, ut æstuantes iras»; græci dicebant θυμαίνειν. N.

Conf. suprema Didus imprecatio, cujus ex Ariadne exemplum sumptum est. In illa augustum aliquid magis magisque sublime, quod luctum reginæ deceat, inest, in hac impetus doloris acrior. Cæterum notare, ut opinor, non opus est quæ Virgilio mutuata ex vss. 132, 149-157, 171-185, quisque nec monitus animadverteret. Piget referre quantum Ovidius ingenii luxuria sententias Catulli enervaverit, epist. Ariad. Thes. v. 47, 57-66, etc. N.

196. Quas ego nunc misera Venet. Gryph. Muret. — Quas ego væ! misera in quibusdam. — Extremis ut locutionem duriorem et insolentiorem damnat Vulpius, pro qua substituere tentat ex imis; sed hanc Vulpii lectionem ob ingratam ejusdem locutionis repetitionem vers. 198, majori fortasse jure damnet alius. — Extremis medullis, h. e. intimis. Ovid. Her. IV, 70: «Acerin extremis ossibus hæsit amor.» Frustra igitur hanc lectio

nem sollicitat Vulp. Vid. Var. Lect.

rg5

197. Inops, consilii egens, æger animi. Cf. Burmann. ad Val. Flacc. III, 699. — Ardens, æstuans et perturbata. Conf. Cort. ad Sallust. Catilin. 5, § 4, p. 32.

198. Veræ Vulp et alii.—Adverbia non aspernatur Catullus more græcorum vid. v. 266, 268. N.

199. Vanescere luctum, irritum esse et impunitum manere.

201. Tali, immemori et obliviosa. Vid. inf. v. 248, 249. N.

204. Invito numine in duobus MSS. Statii et libris melioribus Vossii. Expressum autem putant illud Homericum έκὼν άεκοντίγε θυμ. ised nostra lectio invicto, quum egregie designandæ Jovis majestati, quæ in versibus sequentibus describitur, accommodata sit, longe alteri præferenda videtur. Vid. inf. Sæpius autem in scribendis vocibus invitus et invictus aberrarunt librarii, ut observant Burmannus ad Rutil. Itin. v. 64, et Drackenborch. ad Liv. tom. I, p. 330, et quos ille laudat ad Sil. Ital, IV, 679. — Invicto epitheton ad potestatem et summum Jovis imperium spectans. Sic Jupiter invictus vocatur apud

Quo tunc et tellus, atque horrida contremuerunt Æquora, concussitque micantia sidera mundus. Ipse autem cæca mentem caligine Theseus Consitus, oblito dimisit pectore cuncta, Quæ mandata prius constanti mente tenebat: Dulcia nec mœsto sustollens signa parenti, Sospitem, et ereptum se ostendit visere portum.

Hor. Od. III, 27, 73, ubi etiam in nonnnullis editt. perperam invitus legitur et Ovid. Fast. IV, 650. Dii in universum ἀνίκηται. Vid. Klotz.

ad Tyrtæum p. 34.

205. Quomodo tunc Voss. ex vett. libr. auctoritate. — Quo tunc et tellus. Notissimus est locus Homericus Iliad. I, 528 seqq. H, xai xuavénσιν έπ' ὀφρῦσι νεύσε Κρονίων - μέγαν δ' ἐλέλιξεν Ολυμπον. — Quam sublimiorem Jovis imaginem cupide arripuerunt sequioris ætatis poetæ Virg. Æn. IX, 106, X, 115, Ov. Metam. I, 179. — Fusius de sublimitate hujus imaginis disputat Klotzius in Epist. Hom. p. 87. — Mirum in modum immensam rerum commotionem pingit hoc contremuerunt. Proxime quoque Homero noster Fontanius accessit: Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils, Qui font trembler les cieux sur leurs pôles

206. Concussusque Vossii libri veteres. - Mundus pro cœlo; exempla quædam suppeditat Vulp. sed plena manu Drakenborch. ad Sil. Ital. XII, 336, Castal. ad Rutil. Itiner. I, 117, Interpretes ad Val. Flace. I, 563, Barth. ad Claud. p. 1190, Gronov. Observatt. Lib. I, c. q. - Eodem modo xóguos apud Græcos: vid. Wesseling, ad Diod. Sicul. tom. I, p. 225.

207. Mentis Venet. Gryph. Muret. Stat. - Mente in MSSC. Statii, qui recte jam mentem rescribendum censuit.

208. Consitus pro obsitus; ut passim confusus, contectus, pro offusus, obtectus; et multa alia. Obsitus autem pro « obscuratus, obumbratus; » ut apud Luc. Phars. V, 627: « latet obsitus aer Infernæ pallore domus. » — H. l. Doering. videtur dicere quod non cogitavit, vocem obsitus per se solam obscuratus valere. Sed ut fert etymologia, idem quod plenus significat, nempe cui obseverunt aliquid, et eget complemento. N.—Oblitodimisit pectore eleganter pro vulgari oblitus est. — Demisit male in quibusdam, quod servavit edit. Bipont. Sexcenties autem de et di in verbis compositis permixta sunt, vid. inprimis Drackenborch. ad Liv. VII, 23, § 6. tom. II, p. 559.

210. Dulcia signa, candida vela (v. 235); quæ ut anxie exspectanti patri dulce statim e longinquo felicis expeditionis signum præberent, expandere in navi debuerat

Theseus ex composito.

211. In libris MSS. legebatur sospitem erectum, unde Vossius ingeniose refinxit' Sospitem Erechtheum; intelligit nempe per portund Erechtheum, quum Thesei temporibus Namque ferunt, olim classi quum mœnia Divæ Linquentem gnatum ventis concrederet Ægeus, Talia complexum juveni mandata dedisse:

«Gnate, mihi longa jucundior unice vita, Gnate, ego quem in dubios cogor dimittere casus, Reddite in extremæ nuper mihi fine senectæ, Quandoquidem fortuna mea, ac tua fervida virtus Eripit invito mihi te, quoi languida nondum Lumina sunt gnati cara saturata figura; Non ego te gaudens lætanti pectore mittam,

portus Piræus nondum hoc nomine insignitus fuerit, litus Athenarum, ab antiquissimo rege Erechtheo sic appellatum. — Heinsius in not. ad Catull. «Sospitem Erechtheosse ostendit visere portus.» Sed multo accommodation est nostra lectio. — At non spernenda certe Vossiana. Namque Erechtheus pro atticus apud poetas sumi non insolitum. N.—Ereptum vitæ periculo, turbine leti.

Divæ ex libro scripto legi jubet Heins. in not. ad Catull. sed idem jam Pontano in mentem venerat: vel Actææ olim. — Classi pro navi ut v. 53.—Et dativ. pro ablat. sæpe usurpatur. Cf. Carm. LXVI, 46. N.

213. Linqueret et gnatum Gryph. Stat. male! — Ventis concrederet, ventorum benignitati committeret. Ventis credere sæpe de navigatione. Cf. Tibull. I, 7, 20, Horat. Od. I, 3, 2. — Et sic passim credere de rebus, quarum eventus ab arbitrio et benignitate ejus, cui res credimus, pendet. Hinc credere, fides, debere, et alia, ad arationem transferuntur. Vid. Heyne ad Tibull. II, \$\omega\$, 21.

215. Unice, dilectissime: cf. de usu hujus vocis supra ad Carm. XIX, 12. Nam præter Theseum ex Æthra, Pitthei filia, Ægeus ex Medea Medum susceperat.

217. Reddite in extremæ etc. quem nuper demum senex recepi, educatum nimirum apud Pittheum, et jam multis editis præclaris facinoribus nobilem. — Alii expressum putant Homericum τηλύ-γετον, sed nostra explicatio confirmatur sequentibus « cui languida nondum Lumina sunt gnati cara saturata figura »: dessen mattes Auge sich an der auszeichnenden und einnehmenden Bildung seines Sohnes noch nicht hat satt sehen können.

221. Lætanti corpore in uno Statii ex librarii culpă; nam in multis aliis locis corpus pro pectus substituit librariorum ignorantia. Vid. Drackenborch. ad Liv. VI, 33, 7, Tom. II, p. 363. — Gaudens lætanti animo; eamdem notionem bis exprimit, quod egregie verbosiorem loquendi morem tam senis in universum, quam patris ultima mandata discedenti filio suo dantis pingit.

215

220

Nec te ferre sinam Fortunæ signa secundæ;
Sed primum multas expromam mente querelas,
Canitiem terra, atque infuso pulvere fædans;
Inde infecta vago suspendam lintea malo,
Nostros ut luctus, nostræque incendia mentis,
Carbasus obscura dicat ferrugine Hibera.
Quod tibi si sancti concesserit incola Itoni,
(Quæ nostrum genus, ac sedes defendere fretis
Annuit,) ut tauri respergas sanguine dextram;

23.0

225

223. Mutas querelas lepide tentat Heins. in not. ad Catull.

224. Canitiem terra, atque infus. pulver. fad. pervulgatus in luctu ritus, Homer. Iliad. XVIII, 23 sqq. XXIV, 315, Virg. Æneid. X, 844 et XII, 611. Vid. inprimis in hanc rem Nicolai Tractatus de Græcorum luctu, c. XI, p. 140.

225. Infecta, tincta. Vago malo, huc illuc ventorum impetu se vertenti: nisi quis vagum malum ut navem vagam h. e. in mari circumerrantem explicare malit.

blimius pro gravissimis curisincensum, cruciatum et perturbatum animum nostrum. » — Vulgo dolorem igni assimilant poetæ. Sic Virgil. Æneid. «cælum, urbem clamoribus incendere» X, 895, XI, 147, «me querelis incendere» IV, 360. N.

227. Dicet in duobus MSS. et decet in uno MS. Statii, unde ille ex priori faciebat dictet et ex posteriori deceat. Sed Vossius inde procudit obscurata dicet pro indicet, ad quam significationem adstruendam laudat supra Carm. LV, 29:

« Quos junctos Cameri mihi dicares; » sed ibi neutiquam hac notione dicare positum est. Cf. ibi no-

tam. Vossium nec hic deserit eins fidus Achates Vulpius. - Male interpretes Hibera jungunt cum ferrugine; junge potius Carbasus Hibera, h. e. Hispanica vel ex melioris notæ lino confecta. Ex Hispania enim, ubi optimus lini proventus fuit, optimi funes vel vela afferebantur. Hinc supra Sudaria Sætaba ex Hiberis; et apud Hor. Epod. IV, 3, Funes Hiberici. — Cf. Plin. Hist. Nat. XIX, 1, s. 2, T. II, p. 155, edit. Harduin. — Obscura ferrugine, colore nigricante. Obscuram ferruginem dixit quoque Virg. Georg. I, 467. — Atram Ovid. Metam. XV, 789. — Piceam Tibull. I, 4, 43. Copiose ad hunc locum colorem ferrugineum (Græcis κυάνεον, φαιὸν, ὕσγενον, πέλιον, πελλὸν, πελιδνόν seu παλιδνόν.) exsequitur Vossius. — Dicat, prædicet et palam

uno Stat. — Concedens pro concesserit in uno Stat. — Concedens pro concesserit in edit. Silvii et in margine edit. Gryph. — Ithyni vel Ithoni in MSS. Statii. — « Quæ nostrum genus has sedes defendere freti, Annuit ut tauri respergas sanguine dextram. » In duobus MSS. Statii. — Pro freti optime rescripserunt fre-

Tum vero facito, ut memori tibi condita corde
Hæc vigeant mandata, nec ulla obliteret ætas;
Ut, simul ac nostrós invisent lumina colles,
Funestam antennæ deponant undique vestem,
Candidaque intorti sustollant vela rudentes,
Lucida qua splendent summi carchesia mali;
Quamprimum cernens ut læta gaudia mente
Agnoscam, quum te reducem ætas prospera sistet.»

tis Statius et Scaliger. Sed Vossius antiquius quid subodorans, ut vers. 211, fecit inde Erechthea; quod ambabus arripuit Vulpius; — In edit. Venet. Gryph. Muret. et aliis legitur, defendere sucta vel sucta est; unde Nic. Heins. in not. ad Catull. defendere avitas. - Pro fretis tentabat Mitscherlich. (in Epist. Critic. in Apollodor. p. 47, 48) creti h. e. filii; sed valde dubito, an cretus sine regimine significare possit filium. Mihi ipsi olim in mentem veniebat defendere adorsis; sed fretis doctius, gravius, et magis poeticum est; posui autem verba Quæ usque ad annuit, nt facilius orationis nexus animadvertatur, in parenthesi. Quod tibi si sanct. etc. Sensus : Si sancti Itoni incola, h. e. Minerva (quæ favere et annuere solet fidenti animo gentem nostram et urbem defendere aggredientibus) hoc tibi concesserit, ut sanguine tauri dextram respergas (ornate pro vulgari, ut Minotaurum occidas) tum facito etc. — Itonus sive Itone oppidum Thessaliæ, ubi nobilissimum Minervæ templum exstructum fuit, unde Minervæ cultum ad Athenienses transiisse tradunt. Vid. Voss. --Lenzius in Spicileg. Observy. similem huic loco orationis formam animadvertit apud Homer. Il. V, 259 sqq.

231. Tibi condita vigeant memor. cord. exquisite pro condas animo.

233. Simul hæc in uno et simul hic in duobus MSS. Statii, quod posterius ille probat. — Nostros tua visent lintea colles, conjecit Heinsius in not. ad Catullum.

234. Funest. vest. velum ferru-

236. Exsulat hic versus in omnibus libris MSS. et editt. vett. Citatur ille a Nonio; et quum Muretus in antiquis libris post antecedentem versum tantum in illis spatii superesse animadverteret, quantum satis esset uni versui scribendo, jure postliminii hunc versum revocandum et in hoc loco ponendum censuit. - Mihi videtur additamentum scioli cujusdam, qui locum, ubi candida vela suspensa fuerint, disertius describere vellet. — Aliter sentio, siquidem Catullus rerum descriptione gaudet; cf. v. 183. N.— Carchesia mali, pars mali extrema, sive foramina, quæ in mali extremitate funes recipiunt. (Tà ἄκρα τῶν ἱστῶν Hesych.) Vid. inprimis Schefferus de Milit. Naval. II, 5, p. 144. — Dicuntur lucida splendere haud dubie ferro vel metallo, quibus obducta et præmunita fuerunt.

238. Sors prospera Gryph. Mu-

Hæc mandata prius constanti mente tenentem
Thesea, ceu pulsæ ventorum flamine nubes
Aerium nivei montis liquere cacumen.
At pater, ut summa prospectum ex arce petebat,
Anxia in assiduos absumens lumina fletus,
Quum primum inflati conspexit lintea veli,
Præcipitem sese scopulorum e vertice jecit,
Amissum credens immiti Thesea fato.
Sic funesta domus ingressus tecta paterna
Morte ferox Theseus, qualem Minoidi luctum
Obtulerat mente immemori, talem ipse recepit.
Quæ tum prospectans cedentem mæsta carinam,

ret. Græv. — Quum te reducem æt. prosp. sist. quum felix ille dies, feix illud temporis punctum te reducem dabit. — Similiter Virgil. Eneid. I, 287: «veniet lustris labentibus ætas, Quum etc.» Eodem sensu apud Horat. hora præbetur. Od. II, 16: «Et mihi forsan, tibi quod negarit, Porriget hora.» N. 240. Thesea liquerunt ceu linquunt etc. mandata patris, ceu

quunt etc. mandata patris, ceu nubes venti flatu, ex animo Thesei abacta sunt: pro simplici effluxerunt.

241. Nivei montis h. e. alti, ardui. Idæ nive amicta loca supra Carm.

LXIII, 70.

242. Ex arce, Athenarum arce, ἀκροπόλει. Diodor. Sicul. IV, 61, p. 306, edit. Wessel. cf. Valckenar. ad Euripid. Hippolyt. 31, p. 165.

dam vett. unde antiquam lectionem Mitscherl. (in Lect. in Catull. p. 109) suspicatur fuisse hanc, «Anxia in assiduos contollens lumina fluctus »: sed sic pro assiduos, quod parum quadrat, mallem adversos; lubenter autem acquiesco in nostra

lectione quæ Catulli ingenio vere dignior videtur.

244. Infecti placet Vulpio.

247. Junge: Sic ferox Theseus tecta domus paterna morte funesta (h. e. ubi ob patris mortem jam lugebatur) ingressus, talem ipse luctum recepit, qualem etc.

248. Ferox cf. v. 73. N. — Pro Minoidi codex Dorvillii habet Minoida, unde malit quali Minoida luctu; ad Chariton. p. 598, edit. Lips.

250. Quæ tamen adspectans in libris quibusdam veteribus, quod tenuere pleræque editt. recentiores, sed magis mihi placet Quæ tum prospectans in editt. Gryph. Muret. et aliis, quod revocandum putavi. -Pro mæsta Vossius ex libris vett. profert cuncta. Idem defendit lectionem Quæ tamen addita explicatione « Licet procul abesset Theseus, utpote jam ad suos reversus, illa nihilominus, in iram et rabiem verso amore, tota in eo erat, ut maria prospectaret, et diras imprecaretur Thesco. » - Quæ tum prospect. Ariadne igitur eo statu depicta Multiplices animo volvebat saucia curas.

At parte ex alia florens volitabat Iacchus,
Cum Thiaso Satyrorum, et Nysigenis Silenis,

apparebat in veste stragula, quo mœsta cedentem Thesei carinam oculis persequens graviter æstuabat et curis agitabatur. — Tum, h. e. eo tempore, quo Theseus aufugerat. — Libenter tamen retineam, quæ particula transitum ad alias res, sicut apud Græcos αὐτὰρ, significet, et minus tardum ab initio versum faciat. N.

251. Saucia, percussa dolore: nisi quis animo tam ad volvebat quam ad saucia referre malit. Exempla enim, ubi unum nomen ad plura trahendum est, haud rara sunt. — Observa qua solertia orationem a primo argumento deflexam ad Ariadnes effigiem reducat. N.

252. At pater ex alia Venett. et Statii MSS. omnes, quod defendit Vossius; sed nostram recte vindicat Dorville ad Charit. p. 359, ubi locutionem ex alia parte multis exemplis confirmat. — At parte ex alia, nimirum in veste stragula. Florens, ob sempiternam, quæ Baccho tribuitur, juventutem, ut ex fabulis et Veterum signis satis notum. Cf. Tibull. I, 4, 37, et ibi Brouckhus. - Mitscherl. florens explicat «quatenus hedera et pampinis cinctus, i (nec dubitamus de re; nam ejusmodi corona redimita visuntur tempora Bacchi in nummo Wildiano apud Brouckhus. ad Tibull. III, 6, 2.) — Lenzio autem florens «vestem purpuream et florentia serta» significare videtur; sed primum addubito, an florens absolute pro floribus vel hedera cinctus unquam in latina lingua dictum sit, vel bene dici queat; aliud enim est podous άνθίσας apud Philostrat. Icon. II, 15, quem in hanc rem laudavit Lenzius; deinde multo aptius profecto est, amori vacantem et huc illuc vagantem Bacchum, animo sibi jam fingere, juvenili honore et vigore conspicuum. - Volitare, assidue vagari, huc illuc discurrere. Cf. Carm. LXIII, 25. — Exempla, quæ huc faciunt, e Cicerone notavit Ernesti in Clavi Cic. s. h. v. --Non prætereundum quam lepide Poeta luctui Ariadnes exsultantis Bacchi lasciviam opponat, legentisqueanimum quasi ex profunda mœstitia subito exsuscitet. Sic Virgilius discrepantes inter se imagines committit, unde concursu lumina sententiarum exsplendescant. Ex. g. Æn. IX, 502, 503. N.

253. Cum Thias. Satyr. — Thiasus proprie de choro et saltatione, quæ Baccho instituebatur. Cf. Virg. Eclog. V, 30, et ibi Cerda. De choro Mænadum in sacris Cybeles, supra Carm. LXIII, 28. — Nysigen. Silen. natis in urbe Indiæ Nysa, ubi et Bacchus natus et educatus dicitur. A Sileno, Bacchi nutritore ejusque perpetuo comite, omnes deinde Bacchi comites Sileni vocati sunt. Inprimis autem per Nysigenos Silenos intelligi volunt mythi interpretes Nysæ optimates, qui deleta patria Bacchum secuti sunt. — Cæterum plures in fabulis memorari montes urbesque Nysæ nomine insignitas, et referri

Te quærens, Ariadna, tuoque incensus amore;
Qui tum alacres passim lymphata mente furebant,
Evoe bacchantes, evoe, capita inflectentes.
Horum pars tecta quatiebant cuspide thyrsos;
Pars e divulso raptabant membra juvenco;
Pars sese tortis serpentibus incingebant;
Pars obscura cavis celebrabant orgia cistis,

modo ad montem, modo ad urbem hujus nominis, Bacchi res, satis notum est. Vid. Heyne ad Apollo-

dor. in not. p. 563.

255. Lymphata «dicitur a nympha lympha.... In Græcia quos λυμφολήπτους appellant, ab eo lymphatos dixerunt nostri. » Varro de 1.1. VI, 5, 5. «Lymphæ dictæ sunt a nymphis. Vulgo autem memoriæ proditum est, quicunque speciem quamdam e fonte, i. e. effigiem nymphæ viderint, furendi non fecisse finem, quos Græci νυμφολήπτους vocant, Latini lymphatos appellant. » Festus v. Lymphæ. Adi Cic. de Div. I, 37, Pacuvii versus referentem: «Flexanima tanquam lymphata, ut Bacchi sacris commota etc. » N.

256. Capita inflectentes, more furore correptorum. Carm. LXIII, 23: «Ut capita Mænades vi jaciunt

hederigeræ.»

257. Thyrsos tecta cuspide, frondibus pampineis velatos, et obductos. Thyrsos describit Virg. Eclog. V, 31: « Et foliis lentas intexere frondibus hastas, » ubi cf. Cerda. — Hastas pampineas idem thyrsos vocat Æn. VII, 396. — Θύρσοι κισσοῖσι πλοκάμοις καταβρέμοντες apud Λnacr. Od. VI, 5:

258. Jactabant Venet. Gryph. Muret. et plerique libri veteres, testante et probante Vossio. Spargebant enim, inquit ille, et jactabant
carnes istæ Mænades; in quam rem
laudat Euripid. Bacch. 738: « Åλλαι δὶ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. Εἴδες δ' ἂν ἢ πλεῦρ' ἢ δίχηλον
ἔμεασιν, Ριπτόμεν' ἄνω τε καὶ κάτω.
Sed ex mea sententia raptabant eodem fere redit.—Raptabant e divulso
juvenc. Bacchantium enim turba in
montibus et agris discurrens juvencos inprimis vel vitulos in furore
dilaniandos et discerpendos invadebat. Notissima est fabula Penthei.

259. Tortis serpentibus. De usu serpentium, quibus tam corpus quam comam implicabant bacchantes, copiose ad h. l. disputat Vossius; adde Muretum.

260. Pro celebrabant conjiciebat Brouckhusius in anecdotis notulis celabant, intercedente Dorvillio ad Charit. p. 359, ubi docte de hoc loco disputat. — Orgia de quibusque sacris apud Græcos, sed apud Latinos præcipue de sacris Bacchi, dicta haud dubie ita, quod cum aliqua ὀργῆ, furore et animi concitatione, fierent. Celebrare orgia est Græcorum ὀργιάζειν. Vid. inprimis Cerda ad Virgil. Georg. IV, 521, Rittershus. ad Oppian. Cyneg. IV, 247, et Barth. ad Stat. Theb. II, 662. — Obscura mystica et oc-

Orgia, quæ frustra cupiunt audire profani; Plangebant alii proceris tympana palmis, Aut tereti tenues tinnitus ære ciebant. Multis raucisonos efflabant cornua bombos,

culta, quæ in cista quadam vel arcula circumferebantur a cistophoris. (De cistophoris, tam nummorum, in quibus orgiorum solemnia expressa fuerunt, quam hominum cistam mysticam portantium genere, exstat erudita dissertatio Alex. Xaver. Panelii Lugd. 1734, 4. Adde Ernesti in Clay. Cic. s. h. v.). Inter alias res frivolas in cista illa mystica (de qua Clemens Alexandr. Protrept. p. 13 et 30) reconditas, nemini nisi initiatis usurpandas oculis, præcipue fuit phallus, cui accinebant religiosi τὸ φαλλικὸν (Aristoph. Acharnens. v. 259). Vid. Wesseling. ad Diodor. Sicul. cap. I, lib. 22, n. 60.

261. Profani, non initiati his sacris, ἀμύητοι, ἀτέλεστοι, ἀνοργίαστοι, qui abigi solebant a sacris sacerdotis vel præconis acclamatione, ἐκὰς ἐκὰς ἐστὲ βέβηλοι.

262. Plangeb. alii procer. tymp. palm. — De tympanis vid. ad Carmen LXIII, 8, 10. — Proceris palmis h. e. longe extensis, ut recte Vossius. Sic procerius projectum brachium apud Cic. Orat. III, 59. — Et Martialis, lib. VII, Epig. 20: « colligere longa turpe nec putat dextra Analecta quidquid et canes reliquerunt. » Vulpio teste. N. — Totus, qui sequitur locus, ut observat Scaliger, adumbratus videtur ex Æschyli Ĥδωνοῖς, cujus tragædiæ fragmentum a Strabone L. X. servatum est.

263. Aut teret, tenues tinnit, ære

etc. non crotala cum Vulpio, sed potius cymbala intellige, quæ sem per in his sacris junguntur tympanis. Erant concava (Ovid. Metam. IV, 30) et rotunda (Propert. IV, 7, 61) atque inter se concussa tinnitum tenuem vel acutum edebant. Cf. Gonsala ad Petron. c. 22. Recte igitur cymbalum vocatur æs teres, h. e. rotundum et oblongum. De cymbalis vid. nos ad Carm. LXIII, 21.

264. Multi raucisonos reperit in omnibus MSS. Statius, qui recte jam multi in multis mutandum esse vidit. — Multaque raucisonos Gryph. Muret. — Multi raucisonis efflabant cornua bombis multas editt. haberetestatur Scaliger, sed pro multi mavult multæ, ut Bacchæ intelligantur, vel scribendum putaț multis. — Efflebant cornua bombos ex libro Mediolanensi Vossius, adjecta interpretatione cornua, i. e. per cornua. Efflere vero rectum. Utitur hoc vocabulo etiam Quintilianus. Est autem inprimis tristis aut flebilis cornuum sonus, utpote qui non homines solum male afficiat, sed et brutorum animalium ululatum provocet. » Satis ridicule! — Multis raucison. efflab. corn. bomb. multis est casus tertius et exquisitius dictum pro vulgari « multi cornibus efflab. raucos bombos; » quam quidem explicationem, olim jam a nobis datam, non dubitavimus repetere. — Cxterum huc pertinet Lucian. D. D. XII: «Ó Sè, αὐλεῖ τῷ κέρατι, ὁ δὲ, ἐπιδομδεῖ τῷ

265

Barbaraque horribili stridebat tibia cantu. Talibus amplifice vestis decorata figuris Pulvinar complexa suo velabat amictu.

Quæ postquam cupide spectando Thessala pubes Expleta est, sanctis cœpit decedere Divis. Hic qualis flatu placidum mare matutino 270 Horrificans Zephyrus proclivas incitat undas,

τυμπάνω ή ἐπικτυπεῖ τῷ κυμβάλω:» ubi, ne quis, ut vulgo fit, diversum plane a tibia instrumentum habeat cornu, egregie observat Hemsterhus. cornu aduncum et reflexum (κέρας ἀνανεῦον) seu codonem tibiæ Phrygiæ ad gravem et raucum sonum ex illa eliciendum appositum et agglutinatum fuisse. Exempla ad hanc rem confirmandam prolata lege apud ipsum. Cf. nos ad Carm. LXIII, 22. Hinc adunco tibia cornu apud Ovid. Met. lib. III, 533, ubi cf. Burmannus et Gronovius, Observatt. I, 17.

265. Barbara tibia, h. e. Phrygia, ut aurum barbaricum apud Virg. Æn. II, 504, ubi vid. Cerda et quos ibi laudat Burmannus. Cf. Hor. Epod. IX, 6. — Haud satis mirari possum quam vividam bacchantium imaginem aut potius ipsos Bacchantes sub oculis hic posuerit Catullus. N.

266. Amplifice, h. e. multa arte, magno splendore, egregie.

269. Capit dein cedere divis conjectat Statius. - Pro divis in vetere codice Heinsii tectis. — Decedere pro simplici cedere, ut passim. Platz machen. Capit, sensim sensimque.

270. Nec qualis vel Æqualis ex libris manu exaratis profert Vossius, qui inde fecit Ac qualis. Melior est nostra lectio. — Hic qualis etc. Egregie ad describendum ex discessu spectatorum excitatum strepitum, primum quidem progredientibus paucioribus leniorem, deinde vero, succedentibus pluribus et in diversas regiones abeuntibus, graviorem, latiorem et sonantiorem; ab undis maris primum leniori, deinde vehementiori vento agitatis, petita comparatio. Fundum hujus sæpius a poetis adornatæ comparationis jam indicavit Ach. Statius, Hom. Iliad. IV, 422 sqq. Egregia inprimis arte imitatus est Virgil. Æneid. VII, 528, et Georg. III, 237. — Lenzius in Spicileg. Observatt. comparat Apoll. Rhod. I, 1159 sqq. et Euripid. Phœniss. 218-221, ubi vid. Valckenar. — Hic, hoc spectatorum discessu. - Hic adverb. de tempore dicitur. Æneid. I, 732. N.

271. Horrificans Zephyrus, opit Ζεφύροιο. Horrere, horrescere, (φρίσσειν) et horror de mari, ventorum impulsu exasperato, passim. Zephyrus autem ad exemplum Homeri, a quo dicitur λάβρος, Iliad. II, 148, δυσαής, Odyss. V, 295, de quocunque vento vehementiori. -Vox horrificans non vehementiori vento concitum mare significat, sed planitiem undarum primo mane aura subagitari incipientem et crispatam. Sic noster Lafontaine, in faAurora exoriente, vagi sub lumina solis;
Quæ tarde primum clementi flamine pulsæ
Procedunt, leni resonant plangore cachinni;
Post, vento crescente, magis magis increbescunt,
Purpureaque procul nantes a luce refulgent;

bula cui titulus : le Chêne et le Roseau:

Le moindre vent qui d'aventure Fait rider la face de l'eau.

Haud aliter rerum progressum quem Poeta instituit, habeas, et vocis horrificans pereat proprietas felicissima. N.— Undas proclivas, delabentes: nihil amplius.

272. Pro lumina substituere tentat limina Burmannus Sec. ad Claud. in Eleg. de Phænice p. 1041, et ad Antholog. Tom. II, p. 441. — Peccarunt omnino sæpe in confundendis his duabus vocibus librarii: vid. Heins. ad Claud. in Mallii Theod. Cons. v. 205, et quos laudat Drackenb. ad Sil. Ital. I, 66. Adde Burmannum ad Sueton. Caligul. c. XLV. Sed recte monet Burmannus (ad Virgil. Æneid.VI, 255) limen solis memorari, quum de loco ac regione agitur, unde sol oritur, de tempore vero ortus lumen.—Vagi solis, cf. sup. ad C. LXI, 117.

273. Clementi flamine. Clemens flamen est placidum et minus vehemens quam in procellis esse solet. Cf. Burmann. ad Valer. Flacc. VI, 747.

dam levi, unde metri causa fecerunt leviterque. — Pro plangore mavult Jan. Dousa Fil. clangore, et Lennep. ad Coluth. præter omnem necessitatem scribi jubet lenique sonant. — Leni reson. plangore cachin. paullo audacius et sublimius pro

vulgari « leniter perstrepunt et murmurant. » — Cachinnus audaci metaphora ad undarum quemdam strepitum ab aliis quoque poetis translatus est. Laudarunt jam Interpretes Theocrit. Idyll. VI, 12, κύματα ἄσυχα καχλάζοντα. Sic γέλασy. a apud Æschyl. Prom. Vinct. 90, ubi vid. Stanleius. — Adde Oppian. Halieut. IV, 334, ubi χύματος γέλως. Et sic γελάν de leni undarum murmure vel molli earum agitatione passim. Huc pertinet Leonidas Alexandrin. in Anal. Vet. Poet. Græc. Brunck. Ep. XXVIII, tom. II, p. 196, ubi simul Zephyrus horrificans in v. 271, illustratur. Οὐδ' εἴ μοι γελόωσα καταστορέσειε Γαλήνη Κύματα, και μαλακήν φρίκα φέροι Ζέφυρος. Suave autem et jucundum cachinnantis aquæ murmur auribus. Hinc μειδιάν της θαλάσσης γαληνιώσης χαριέστερον apud Alciphr. III, Ep. I, ubi cf. Berglerus. sed vide quos laudat Abreschius ad Hesych. t. I, p. 1167.

275. Magis magis, ad rem augendam sine copula. Sic supra Carm. XXXVIII, 3: « Et magis magis in dies et horas. » Sic μᾶλλον μᾶλλον apud Græcos; cf. Oudendorp. ad Apulei. Met. II, p. 170.

276. Purpureæque (scil. undæ) conjecit Lenzius. Pro nantes in aliis, ut testatur Muret. variantes luce, non male! — Nantes, undæ se agitantes et provolventes. Refulgent a

Sic tum vestibuli linquentes regia tecta, Ad se quisque vago passim pede discedebant.

Quorum post abitum, princeps e vertice Pelii
Advenit Chiron portans silvestria dona.

Nam quotcunque ferunt campi, quos Thessala magnis
Montibus ora creat, quos propter fluminis undas
Aura parit flores tepidi fœcunda Favoni,
Hos indistinctis plexos tulit ipse corollis,
Queis permulsa domus jucundo risit odore.

Confestim Peneos adest, viridantia Tempe,
Tempe, quæ silvæ cingunt superimpendentes,

luce purpurea, repercussum purpurei solis splendorem reddunt.—
Adumbrare autem et innuere videtur hæc imago discedentes, et in variis viis et regionibus, unde e longinquo conspici possent, catervatim apparentes Thessaliæ incolas.

277. Vestibuli regia tecta exquisitior forma, pro « vestibulum regiorum tectorum. »

278. A se Stat. — Ad se, h. e. domum (εἴκαδε) ut sæpe apud Comicos. Passim, in variis et diversis viis; disertius hoc describit supra Carm. XLVI, 10: « Longe quos simul a domo profectos Diverse variæ viæ reportant. »

279. Princeps, primus, e vertice Pelii, ad pedem nempe montis Pelii, ubi habitabat Chiron, celebratæ fuerunt istæ nuptiæ, observante Vossio.

280. Chiron. Erat Chiron, dum in terris agebat, quippe Saturno patre prognatus, immortalis; θεὸς τον dicitur Luciano, Dial. Mort. XXVI, ubi eruditam de Chirone lege notam Hemsterhusii p. 434.—Cf. Voss. ad h. l.

281. Quotcumque in quibusdam, pro quo malit Lenzius quoscunque.

283. Aura parit, elegans verbum in hac re. Sic passim creare, parturire, gignere, fundere, submittere, etc. De nostra voce exempla collegit Heins. ad Ovid. Met. XV, 92. — Fæcunda: Lucret. I, 11, genitalis aura Favoni.

284. Hos interstinctis Heins. in not. ad Catull. in quam rem laudat Stat. Silv. III, 5, 90.

285. Quot permulsa domus Statius in duobus MSSC. quod permulsa in uno. Faernus legendum putat quo, quod valde, addit Statius, probandum, nisi si quis malit quot, id est quot florum. — Queis permulsa domus, etc. Exquisite et ornate pro vulgari « quorum jucundo odore domus impleta fuit.» Ridere de rebus, quæ nobis arrident, placent, suaviter nos afficiunt. Ridet argento domus apud Horat. Od. IV, 11, 6. Sic γελάν apud Græcos; vid. Wesseling. Dissert. Herod. p. 153.

286. Ut inundantia Tempe invenit Statius, unde legit undantia Tempe. Mnemonidum, linquens, doctis celebranda choreis, Non vacuus: namque ille tulit radicitus altas Fagos, ac recto proceras stipite laurus, Non sine nutanti platano, lentaque sorore

288. Locus corruptissimus et variarum lectionum sorde inquinatissimus. - Minosin (vel Minosim vel Minosium quin et Minosinque vel Inosinque) linquens Doris celebranda choreis Nonatius namque, etc. in libris scriptis teste Vossio, qui inde refinxit « Xyniasi et linquens Doris celebranda choreis Bæbiados Namque ille tulit, etc. » Nessonidum linquens Gryph. - Nereidum linquens Muret. Cantabrig. — Naiadum linquens in aliis, indicante Mureto. Pro Doris in uno MS. Statii claris; et sic est in edit. Gryph. Muret. Cantab.; in aliis Cloris vel Chloris; Scaliger ex his corruptis lectionibus extricavit « MINYASIN linquens Doris celebranda choreis Cranona ærisonamque. » En reconditæ doctrinæ recessus! in quos qui penetrare cupit, adeat ipsum ad h. l. Scaligerum.—En Corradinum nostrum; « Vinosus linquens Doris celebranda choreis Nonacrios nam, quæ ille tulit. » — Turnebus in Advers. 1. 24, c. 9. « Æmonidum linquens latis celebranda choreis Non agros, etc.» — «Hæmonisin linquens Doris celebranda choreis, » ut jungantur duo patronymica; ut Inachis Acrisione, vel Phasias Æetine. Heins. in not. ad Cat. - Pro non vacuus corrupte legebatur in MSS. Nonacrios vel non acies vel non acuos. Unde Lennep. ad Coluth. I, 7, cudit «Dona suas namque ille, etc.» Nos excudi hunc locum curavimus, uti emendatus est a Statio, nisi

quod pro Musarum dedinius Mnemonidum, quæ propius ad antiquam scripturam accedens lectio est quoque in edit. Gotting. et Bipont.—Sic certe ex hoc loco sensus exit satis commodus. Lenzius in vers. 289, admodum fluctuat, et pro radicitus vel radicibus vel ille ruit radicibus scribendum, vel totum versum ita retractandum putat« Æthereas namque ille tulit radicibus altis; » quam tamen conjecturam nequaquam necessariam esse ipse sub fine in not. ad h. l. fatetur. — Ingeniose jam Heinsius in not. ad Catull. tentaverat radicitus actas, quum fagus patula non alta sit. — Junge: Peneos (fluvius Thessaliæ notissimus, qui, ut pervulgatum est de fluviis, Dei personam jam induit) adest, linquens Tempe (describit poeta Tempe) Tempe, qua superimpendentes silvæ cingunt, doctis Mnemonidum (h. e. Musarum, vid. Heins. ad Ovid. Met. V, 268), choreis celebranda, non vacuus (non sine muneribus).

289. Radicitus, una cumeradicibus, radicitus exstirpatas. Mosch. Idyll. VII, 1 seqq. commode cum Nostro jam comparavit Statius.

291. Pro nutanti in libris veteribus lutanti, luctanti aut lactanti legitur, affirmante Vossio, qui suspicatur Catullum dedisse lutanti; sed nutare, quod de conigeristantum arboribus dici posse autumat Vossius, recte de aliis quoque dicitur apud Virgil. Æn. II, 629, ornus

29/1

Flammati Phaethontis, et aeria cupressu; Hæc circum sedes late contexta locavit, Vestibulum ut molli velatum fronde vireret.

Post hunc consequitur solerti corde Prometheus, 295 Extenuata gerens veteris vestigia pœnæ; Quam quondam silici restrictus membra catena Persolvit, pendens e verticibus præruptis. Inde pater Divum, sancta cum conjuge, natisque

concusso vertice nutat, et sic passim de arborum ramis. — Pro lentaque Scaliger fecit fletaque non male, si usus linguæ ferret : sic πολυκλαυτοί αίγειροι apud Orph. v. 951. Sed magis placet antiqua lectio lentaque - pro fleta si omnino mutandum sit tò lenta, mavult certe flenda vel flebili Gurlitt. in Observy. ad h. l. p. 122. Satis festinanter! nam prima in flebilis semper producitur; ejusmodi errores autem nascuntur ex nimia corrigendi et emendandi prurigine. — Non sine nutanti platano. Platanum in deliciis Veterum fuisse docet Gronovius Observatt. I, c. 5. -Lentaq. sorore Phaethontis: alnus vel populus; satis nota fabula sororum Phaethontis in arbores mutatarum vel ex Ovid. Metam. II, 225 sqq. cf. Lucian. D. D. XXV, 3, et ibi Hemsterhus. p. 208.

293. Late contexta, ordine quodam circa totam domum inter se consociata; observa usum neutrius, nam proprie debebat esse has contextas.

295. Solerti corde Prometh. ἀγκυλομήτης. Inter Deos apparet Prometheus, qui jam ab Æschylo vocatur συγγενής θεὸς, ubi vid. Stanleius; cf. inprimis Hemsterhusius ad
Lucian. Prometh. c. 14, tom. I,
p. 197.

296. Vestigia pænæ. Cf. Æschyl. Prometh. Vinct. v. 55, quocum Nostrum ibi jam comparavit Stanleius. — Vestigia notant στίγματα, quæ catena impresserat Sic ίχνη τραυμάτων, μαστίγων, πληγών, etc. Cf. omnino Hemsterhus. ad Lucian. tom. I, p. 280.—Extenuata, parva, levia et pæne jam obducta.—Extenuata vestigia interpretatur Lenzius de corona ex viminibus salicis, quam Prometheus vinculis solutus, ut aliqua ex parte Jovi satisfaceret, pænamque pendere videretur, tanquam veteris pænæ monumentum gestasse dicitur, ad quam stabiliendam sententiam laudat Heynium ad Apollodor. II, 5, 11, pag. 425; ita ut sint extenuata vestigia, vincula innoxia, levia et pæne nulla.

297. Quam quondam silici restr. membr. cat. Persolvit; quam petræ illigatus olim persolvit. Lenzius comparat in Spicileg. Observatt. Apoll. Rhod. II, 1252 seqq.

veniunt denique, et præsentia sua has nuptias et nuptiale convivium condecorant ipse Jupiter, Juno et cæteri Dii superi (cf. Quint. Calab. V, 74-76, et Apollon. Rhod. IV, 807, 808), relictis Phæbo et Diana; illo quidem, quod futurum erat, ut Achillem interficeret; hac, ut

Advenit cælo, te solum, Phœbe, relinquens, Unigenamque simul cultricem montibus Idri; Pelea nam tecum pariter soror aspernata est, Nec Thetidis tædas voluit celebrare jugales.

Qui postquam niveos flexerunt sedibus artus, Large multiplici constructæ sunt dape mensæ; Quum interea infirmo quatientes corpora motu,

videtur, ob perpetuum castitatis studium. Sapientius autem Noster, remotis ab his nuptiis Diana et Apolline, rationem instituisse videtur, quam cæteri, ut Homerus, Æschylus et alii, qui canentem adeo in his nuptiis Phæbum et fausta quælibet Thetidi et Peleo vaticinantem inducunt.

301. Montis Ithyni Parthen. — Idæ emendabat Palladius, quod in plerisque editt. servatum est; ut Gryph. Muret. Græv. Silv. Bipont. - Intelligunt autem montem Cariæ, ubi Diana præcipue colebatur. \_\_ Montis Itonis conjiciebat Victorius, reclamante Mureto. Achilles Statius, quum in libris MSS. omnibus reperisset Idri vel Ydri volebat Hydræ, quæ est civitas Lydiæ auctore Strabone; eo autem tractu fere toto maritimo Apollo colebatur ex ejusdem Strabonis testimonio. At Scaliger scribit montibus hydri h. e. serpentis Pythonis; montes hydri igitur interpretatur montes Delphicos propter Pythonem serpentem ab Apolline ibi telis confixum; sed nostram lectionem bene defendit Vossius. — Unigenamque simul. Unigena est Diana, quia uno eodemque partu cum Phœbo genita, συγγενής. — Cultricem montibus Idri, versantem et venationi operam dantem in montibus Idri.

Montibus pro in montibus, omissa præpositione in ut sæpe; exquisitius autem hoc pro vulgari cultricem montis Idri. — Idrus, ut Vossius docet, est mons Cariæ. In hoc monte complura erant oppida et loca Dianæ fratrique ejus consecrata, ut Hecatesia, Chrysaoria, Euromus aliaque; Idriades propterea dictæ, quod in monte Idro sitæ essent. — Cæterum de Diana montium cultrice (ὀρεστέρα) vid. Spanhem. ad Callimach. Hymn. in Dian. v. 18, conf. supra Carm. XXXIV, 9 sqq.

305

302. Pallada pro Pelea vitiose in edit. Parthen.

304. Niveis Gryph. Muret. et editt. aliæ, quam lectionem defendit Mitscherlich. sed valde dubito, an niveus, quod ebur candet et niveum est, pro eburneus recte dici queat. — Postq. niv. flexer. sedib. art. exquisite pro vulgari sederunt, sedes occuparunt. Heroicis enim temporibus sedebant ad mensas, non recumbebant, ut notum, vid. Vulp. — Niveos, divinos, divino quodam splendore vel candore conspicuos, vel simpliciter pulchros. Sedibus doctius in casu tertio pro ad sedes.

305. Construct. s. dap. m. similiter Cicero exstruere Tuscul. v. 21:
« Mensæ exstruebantur epulis. »

306. Quum interea, etc. Locus se-

Veridicos Parcæ cœperunt cdere cantus.

His corpus tremulum complectens undique quercus,

quens, quem in pulcherrimis, nobilissimis, splendidissimisque totius antiquitatis habeo, versatur in adumbranda Parcarum figura et imagine, earumque nentium et fata futura carmine amœbæo pandentium descriptione. Præcipue locus a v. 311-321, vix legi potest, quin vividissimis coloribus Parcarum fila deducentium oculis nostris obversetur imago, adeo totum nendi σχημα et levissimi nentium quique motus expressi et depicti sunt. -Insignis de Parcis locus est apud Homer. Hymn. in Mercur. 549 sqq. ubi, quod traditur de domicilio Parcarum v. 552 : Oixía vaisτάουσι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο, » egregie facit ad Catullum. Nuptiæ celebrabantur Pharsali in Thessalia. Parcæ, quæ in vicinia habitant, adsunt, epithalamium cantaturæ. Hæc pulchre inter se congruunt. In monumento vetere a Beyero edito, in quo mortem Meleagri expressam esse putant; una tantum Parca e tribus sororibus, quæ ibi visuntur, fusum sustinet, nec quidquam in illis ibi deprehenditur, quod anilem earum deformitatem et imbecillitatem referat. Vid. Beyeri Meleagrides p. 12. — Cum Lycophrone v. 144, bene Nostrum jam comparavit Mitscherlichius.—Infirm. quat. corp. motu: corpus motu quatere dicitur de vaticinantibus, sacro furore correptis et toto corpore trementibus, ut olim jam observavimus: insurmo spectat ad Parcarum anilitatem; nisi forte motus infirmus de effectu accipiendum sit, qui nos infirmos et trementes reddit, ejusmodi tremore membra nostra invadit et solvit, cui, ut accidit vaticinantibus, non resisti potest. Sic fere piger sopor qui pigros reddit, supra LXIII, 37. — Mihi videtur Catullus tremulum anilitatis motum depingere, ut C. LXI, 161-3. N.

308. Pro quercus in plerisque editt. Parthen. Gryph. Muret. Græv. Silv. Cantabrig. Bipont. et aliis legitur vestis: sed quum Statius in MSS. invenerit questus, antiquior omnino et melior videtur nostra lectio. Vestis haud dubie substitutum est ab illis, qui versui sequenti faciliorem explicationem parare vellent. — Ingeniose Lenzius in notis ad h. l. pro corpus tremulum rescribendum tempus tremulum, et quercus de corona quernea accipiendum putat. Idem edito jam hoc carmine in Spicileg. Observatt. ad me misso scribit: «Sin mecum quercum de corona capis, ecce occurrit Hecate στεφαγωσαμένη δρυσί in Fragm. Sophocl. quod laudat Valckenar. Diatr. in Euripid. Fragment. p. 167, » et sic Plato Republ. X, p. 329. Bip. Parcas fingit λευχειμονούσας, στέμ.ματα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσας..... ύμνειν. Sed, ut ego rem animo concipio, ingeniosæ hujus versus a Lenzio nostro propositæ emendationi et doctæ explicationi repugnat versus sequens. — His corpus tremul. etc. Multa et varia in his duobus versibus emendandis et explicandis moliti sunt interpretes, quos quidem, re et verbis diligentius examinatis, ita nunc interpre. tandos puto : « Harum corpus tre-

310

mulum complectebatur vestis undique quercu vel ramis foliisve quernis distincta, cujus oram limbo purpureo cinxerat pulchra Tyro. » Accipio igitur quercum de veste picta, cui species quercus intexta fuit; quercus enim, quum arbor sit fatidica, ut ex oraculo Jovis Dodonæo constat, apte jam vestem Dearum fatidicarum ornare videtur. — Complectens scil. erat, et hoc pro complectebatur, ut vers. 318, exstantia erant pro exstabant. Cf. supra ad Carm. LXIII, 57.

309. Mire in hoc versu tam scripti quam impressi libri turbant. Tuos intinxerat in duobus MSS. Statii, in uno Tyros intinxerat, quam lectionem agnoscunt quoque Meleagri libri papyr. Palat. et Comel. unde Statius: Tyros intertinxerat. — Purpureaque Tyros edit. R. Sed Scaliger priscam lectionem fuisse testatur Candida purpurea Tyrios extinxerat; in margine autem emendatum fuisse intexerat, unde ille legit purpurea Tyrios intexerat ora. — Candida purpureis ramis intinxerat ora in edit. Parthen. — Candida purpurea talos incinxerat ora Gryph. Muret. Græv. Silv. Cantabrig. — Candida purpurea Tyrios quam intinxerat ora in Gotting. contra metri leges; fortasse operarum culpa pro Tyrios quam. Optima nobis visa est lectio Vossii, quam in textum recepimus. — Tyro filia Salmonei (Propert. III, 19, 3) quæ, ut Parcæ, apud inferos versatur. Propert. II, 28, 51. Cf. Voss. et Cl. Barth, in Clay. Propert, p. 404. — Candida pulchra.

310. Nimis liberalis in conjecturis est Gurlittus. Pro roseo primum tentat raso vel tonso; sed cui non ridicula videatur sacerdotalis illa capite rasarum Parcarum figura? vel cano. At, o bone, quam dissimiles plane voces sunt cano, tonso, et roseo! — vel at roseæ niveo; nec hoc opus; vid. not. inf. vel denique ambrosio; posterius placuit Viro Docto in Actis literariis Gottingens. (Scid. 148, 1788) sed auctorem habet hæc conjectura Vulpium. — At ros. niv. resideb. vert. vitt. Si Parcas cogitamus vetulas, pro At roseo, quod minime illis convenit, vel legendum cum Vulpio Ambrosio, vel dicendum est, Catullum ita ex more poetarum permutasse epitheta, ut vertendo roseus ad vittas et niveus ad verticem referendum sit. In proclivi quidem est corrigere At roseæ niveo; sed innumera poetarum exempla hanc epithetorum permutationem evincunt. Sic Ovid. Heroid. XVIII, 144: Aurea lanigero vellere vexit ovis. Dici enim proprie debebatovis lanigera et vellus aureum. Ne quis véro tam humiliter de poetis sentiat, ut in iis tantum locis hanc epithetorum ab illis admissam esse arbitretur permutationem, ubi metrum illam exigeret, unum saltem ex sexcentis ponam exemplum: Horat. Od. I, 28, 18: Exitio est avidum mare nautis: noluit igitur Horatius, quod poterat, scribere avidis. Quam quidem poetarum rationem quum plerumque ferre non possent corum interpretes, ubique fere ejusmodi locos ab iis impu-

315

Æternumque manus carpebant rite laborem.
Læva colum molli lana retinebat amictum;
Dextera tum leviter deducens fila supinis
Formabat digitis; tum prono in pollice torquens
Libratum tereti versabat turbine fusum;
Atque ita decerpens æquabat semper opus dens,
Laneaque aridulis hærebant morsa labellis,
Quæ prius in levi fuerant exstantia filo.
Ante pedes autem candentis mollia lanæ

gnatos videbis. — Jam vero si cogitaveris, in loco nostro verticem Parcarum niveum h. e. canum, nives capitis, κατὰ κράτος πεπαλαγμένας ἄλφιτα λευκὰ, ut describuntur Parcæ in laudato loco Homeri, et roseas vittas de pulchro colore et splendore, qualis decebat Dearum caput, acceperis, ex hac ratione defendi saltem hic locus posse videtur.

311. Æternumque manus etc. en quam ornate pro vulgari nebant. Parcæ, fati ministræ, æternam fatorum seriem nendo deducentes æternum laborem vel opus tractare, dicuntur.

312. Amictam Gryph. Muret.

314. Prono in vertice in nonnullis libris antiquis, teste Vossio, ut vertex idem sic quod verticulum aut verticillum, σφόνδυλος. — Supinis digitis, sursum flexis. Prono pollice, deorsum presso. — Vix pictor aliquid addere potest.

315. Vibratum magis placet Vulpio. — Teret. vers. turbine fusum. Non turbo, sed fusus proprie est teres. Adumbravit Nostrum Ovid. Met. VI, 22: « Sive levi teretem versabat pollice fusum. » Conf. Tibull. II, 1, 64, et ibi Magnum Hey-

nium. — Turbo, fusi agitatio et rotatio, fusus in turbinem actus.

316. Ita, inter hunc nendi actum. — Decerp. æquab. semp. op. dens, inutilem lanæ partem subinde decerpentes dentibus æquabant, formabant et lævigabant filum.

317. Lanca morsa, lanæ villi dentium morsu decerpti.

318. Leni in plerisque editt. sed aptius est levi, quod revocavi ex edit. Parthenii, Gryph. Muret. sæpissime enim has voces turbavit librariorum negligentia, vid. Burmann. ad Ovid. Heroid. XIV, 39, et Drackenb. ad Liv. II, 65, Tom. I, p. 225. — Levi filo, æquato nunc et lævigato: fuerant exstantia, exstiterant superflua; cf. ad vers. 308.

311—318. Nusquam alias solertius expressam lanificii imaginem reperias. Sed pace Catulli et eorum qui hunc locum mirantur, dicere liceat, nonne ingenio nimis indulsisse ille videtur, dum minutissima quæque operis se dulo depingit? Nonne ibi Deas nuptiis divinis interesse nascituri herois prænuntias oblitus est, ut operarias ostenderet? perfectissima quidem versificatio, sed non æque serva-

Vellera virgati custodibant calathisci.
Hæ tum clarisona pellentes vellera voce,
Talia divino fuderunt carmine fata,
Carmine, perfidiæ quod post nulla arguet ætas:

«O decus eximium, magnis virtutibus augens, Emathiæ tutamen opis, clarissime nato; Accipe, quod læta tibi pandunt luce sorores, Veridicum oraclum: sed vos, quæ fata sequuntur, Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

tum decorum poeticum. Hic Alexandrinorum discipulum deprehendere mihi videor. N.

320. Virgati calathisci, e virgis contexti. Vid. Spanhem. ad Callimach. H. in Cerer. v. 1.

321. Pectentes in quibusdam, improbante Vossio. Polientes vult Nic. Heins. in not. ad Catull. — Pellentes exquisitius pro tractantes. Pellere, ut Vossius docet, est Græcorum ἐπείγειν, κατάγειν, καθέλκειν.

322. Pro divino, indicante Vossio, perperam in quibusdam dimisso, in aliis diviso, quam posteriorem lectionem probat Vossius et exponit de alterno Parcarum carmine: sed aliud est carmina dividere, quod laudat in hanc rem Vossius, apud Horat. Od. I, 15, 15.

323. Perfidiæ quod post nulla arguet ætas, quod ob res verissime prædictas semper fidem habebit apud posteros.

324. Magnis virtutib. augens passive pro aucte, ut supra mutat pro mutatur Carm. XXII, 11, ubi vid. not. — De nostro verbo οὐδετέρως usurpato vid. inprimis Duckerus ad Liv. I, 17, § 6, Tom. I, p. 78, et Barth. ad Grat. Cyneg. v. 9. — Apud Græcos ejusmodi exempla fe-

re infinita. Vid. *Dorville* ad Chariton. p. 435, 469 et 526, edit. Lips.

320

325. Emathiæ columen Peleu in plerisque editt. vett. haud dubie ex glossa. — Clarissime natu conjicit Scaliger. — Emathiæ tutam. op. in quo salus publica terræ vel imperii Thessali nititur. — Clarissime nato, tu, qui olim clarissimus exstiturus es insigni filii gloria.

326. Læta tibi pandunt voce nimis argute, ut solet, Lennep. ad

327 - 328. Pro sed vos in veteribus libris se invenisse testatur Vossius servos, unde ille refingit serves, minus apte. - Sed vos, quæ fata sequunt. Currite duc. sq. fata currere exquisitius pro « fata currendo deducere. » Versum intercalarem imitatus est Virg. Eclog. IV, 46. — Non recte Doering. locum explicat, dum loquendi genus ipse componit, quod si Poeta fecisset, duriusculum esset. Sic mihi videtur statuenda tota oratio: «currite, fusi; currite ducentes subtemina. quæ ordo fatorum sequitur. » In repetendo versu: « currite, etc. » vates vocem currite neutro sensu accepisset, quam primum agendi sensu posuisset. N.

340

Adveniet tibi jam portans optata maritis
Hesperus: adveniet fausto cum sidere conjux;
Quæ tibi flexanimo mentem perfundat amore,
Languidulosque paret tecum conjungere somnos,
Levia substernens robusto brachia collo.
Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Nulla domus tales unquam contexit amores;
Nullus amor tali conjunxit fœdere amantes;
Qualis adest Thetidi, qualis concordia Peleo.
Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Nascetur vobis expers terroris Achilles, Hostibus haud tergo, sed forti pectore notus; Qui, persæpe vago victor certamine cursus, Flammea prævertet celeris vestigia cervæ. Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

329. Portans optata mar. mariti enim, «Εσπέριον φιλέουσιν, ἀτὰρ στυ-γέουσιν έῶον, » apud Callimach. in Fragm. a Bentleio collectis Lib. II, p. 434, edit. Ernest. Cf. Carm. LXIII, 20—30.

331. Languidulosque paret tecum conjung. somnos: quam honeste de concubitu! languid. somn. ex mutuis amplexibus: nam έρως λυσιμελής Hesiod. Theog. 910.

333. Levia brachia, quam graphice, suaviter et ornate puellæ amplexus depictus est! Levia, pulchra; cf. infr. LXVI, 10. — Opportune cum Nostro Apollon. Rh. I, 1236 sqq. comparat Lenzius in Spicileg. Observatt. — Suavissima lacteoli et teneri Deæ corporis cum duro fortissimi viri robore comparatio. N.

335. Hunc versum cum proxime sequentibus, quum illi abessent in codicibus, rejicit Scaliger: eos-

dem in nonnullis libris antiquis exsulare testatur Vossius, quos tamen, quum Mediolanensis et alii bonæ notæ libri exhibeant, retinendos illos quidem, sed, ne servandus cantantium Parcarum ordo, ex cujus ratione versus intercalaris *Currite* etc. nonnisi duodecies occurrere debet, turbetur, uncis includendos censet.

339. Expers terroris, ἄφοβος, με-

341. Vag. victor cert. curs. locum classicum de certaminibus cursus ab Achille susceptis apud Eurip. Iph. Aul. 303 sqq. mihi indicavit Lenzius; sed ne opus quidem est de propriis cursus certaminibus cogitare. Accipio in universum de insigni, qua alios currendo superavit πόδας ωκὸς Achilles, velocitate.

342. Flammea vestig. cursum rapidissimum; metaphora a celeritate fulminis translata.

Non illi quisquam bello se conferet heros, Quum Phrygii Teucro manabunt sanguine rivi; Troicaque obsidens longinquo mœnia bello Perjuri Pelopis vastabit tertius hæres. Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Illius egregias virtutes, claraque facta Sæpe fatebuntur gnatorum in funere matres; Quum in cinerem canos solvent a vertice crines, Putridaque infirmis variabunt pectora palmis.

345. Quum Phrygii Teucro manabunt sanguine tenen profert Statius ex libro Maffei, tenen ab eodem librario deinde mutatum in Teucri, quod probat Vossius. Cum Phrygii tenero manabunt sanguine Teucri in duobus aliis MSS. Statii, unde ille ex conjectura quum Phrygii tenero manabunt sanguine campi vel quum Phrygiæ Teucro.... terræ vel quum Phrygii Teucro....muri. Alii legunt trunci, uti est in L. MS. et Edit. R. — Nostram lectionem tuentur editt. Venet. Gryph. Muret. Græv. Silv. Vulp. — Quum Phrygio tepidi manabunt sanguine rivi emendat Mitscherl. in Epist. in Apollodor. p. 49. — Quum rigui... campi seu rivi conjicit Lenzius in not. ad h.v. Quum Phrygii Teucr. manab. de Xantho, ubi magnam stragem ediderat Achilles, Homer. Iliad. XXI, 21: έρυθραίνετο δ'αξματι ύδωρ.

346. Longinquo, i. e. diutino. Plaut. Mil. Gl. III, 1, 136: «longinqua vita». Tit. Liv. V, 5: «longinquus morbus.» Virg. Æn. III, 115: «longinqua vetustas.» N.

347. Perjuri Pelopis hær. Agamemnon. Commentarii instar est Hygin. Fab. 84, et Hom. Iliad. II, 102 sqq.

350. Seep. fateb. gnator. in fun. matr. ipsæ matres cædem ab Achille occisorum filiorum lugentes laudabunt occisoris virtutem; quam graviter! — Horatius fere similem imaginem adumbravit, Od. III, 2, 6—12. N.

345

350

351. Cum in civium canos in duobus MSS. Statii. Cum incurvum canos in uno, unde ille cum incurvo incanos solvent a vertice crines. Sed Scaliger ex veteri lectione Quum cinerem canos fecit Quum cinere incanos. — In quibusdam cum tremulo incanos; sed nostram lectionem defendit enascens inde elegantia; vid. not. inf. — Quum in ciner. can. sol. a vert. crin. h. e. capillos in nodum collectos solvent, ut cinere conspergantur. Vid. Dorville ad Charit. p. 412, et quæ ibi contra Vossium disputat. Cf. Interpret. ad Petron. c. CXI, adde locum Senecæ Troad. v. 98 sqq. «Solvimus omnes Lacerum multo funere crinem. Coma demissa est libera nodo; Sparsitque cinis fervidus ora. »

352. Patriaque in quibusdam; vid. N. Heins. in not. ad Catull.
— Putridaque i. e. plangendo macerata. Sic apud Curtium, Cœnus ostendit corpora militum « cicatri-

Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Namque, velut densas prosternens cultor aristas,
Sole sub ardenti flaventia demetit arva,
Trojugenum infesto prosternet corpora ferro.
Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Testis erit magnis virtutibus unda Scamandri, Quæ passim rapido diffunditur Hellesponto; Quojus iter cæsis angustans corporum acervis, Alta tepefaciet permixta flumina cæde.

cibus putria » IX, 8. N. — Variab. pectora palm. variis coloribus
distinguent tundendo, livida reddent. Familiaris hæc locutio Plauto. Sic in Prolog. Pænul. 26: « Ne
et hi varientur virgis et loris », et
Mil. Glor. v. 61: virgis varius.

354. Pro prosternens in quibus-dam, teste Vossio, præcernens, at in Maffei libro præteriens, unde legendum esse suspicatur Statius præcerpens. — Præcernens recepit et defendit ineptissimarum lectionum propugnator Corradinus. Messor pro cultor Venet. Gryph. Græv. Muret. — Namque velut densas, etc. Fundum hujus comparationis jam indicavit Vulpius Homer. Iliad. XI, 67 sqq.

355. Sole sub ardenti, suum fecit Virgil. Eclog. III, 13. — Demetit, hinc sæpe deinde metere et demetere a messe ad cædem hostium translatum est; exempla vide apud Drackenb. ad Sil. Ital. X, 147.

358. Magni virtutibus unda Scamandri perperam vult Heins. in not. ad Catull. gravius enim et aptius virtutes Achillis magnæ vocantur.

— Testis erit magn. virtutibus unda Scamandri. Sæpe ad virtutes virorum fortium probandas fluvios in

testimonium advocare solent poetæ. Vid. nos supra ad Carm. XXIX, 20. — At præcipue h. l. appellandus fluvius Scamander, quo cum Achilles concertavit. N.

359. Quæ passu rapido olim tentabat Mitscherl. sed recte revocavit (in Lect. in Cat. p. 151) passim, quod explicat ἀθρόως. — Passim, longe lateque.

360. Augustans pro angustans vollebat Burmann. Sec. ad Lotichium I, 10, 25, sed recte nostram lectionem defendit Mitscherl. — Quojus iter etc. sensus: cujus decursus cæsorum corporum acervis angustatus sanguine miscebit mare et illud tepefaciet. Iter angustans, h. e. angustum vel angustatum. Cæsis, ex solemni epithetorum permutatione, proprie referendum ad corporum.

361. Tepefaciet, contra aliorum exempla secundam in hoc verbo producit Poeta, ut infra Carm. XC, 6, in liquefaciens. — Cæterum conferendus omnino Hom. Iliad. XXI, 218 sqq. ubi Scamander στεινόμενος γεκύεσσι de hac re queritur. — Nonne alio modo atque Doeringius exponit, hic locus explanari possit, substituto nomine Achilles cui referas verba angustans et tepefaciet?

Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Denique testis erit morti quoque dedita præda; Quum teres excelso coacervatum aggere bustum Excipiet niveos perculsæ virginis artus. Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Nam simul ac fessis dederit fors copiam Achivis Urbis Dardaniæ Neptunia solvere vincla; Alta Polyxenia madefient cæde sepulcra;

Simplicior et minus ambitiosa in-

terpretatio. N.

363. Marti pro morti male in quibusdam. — Præda, Polyxena, morti dedita, cæsa, mactata: nihil amplius. Senec. Med. 1005: « me dede morti, noxium macta caput.» — Et sic neci dedere apud Virgil. Georg. IV, 90, et passim alibi. — Haud satis vim vocis quoque interpres intelligit, qui morti dedita illo sensu curat accipiendum. Nempe Vates supra dixit testem fore fluvium virtuti Achillis viventis pugnantisque, et adjicit etiam illi mortuo prædam datum iri monumentum laudis eximiæ. «Testis erit quoque præda devota morti i. e. mortuo. » Cf. Cic. pro Mil. c. 32: « Non fuisse credo fas ullo in loco potius ejus mortem lacerari.» Prop. II, 10, 22: «nec sit in Attalico mors mea nixa toro.» N.

364. Pro teres in nonnullis scriptis teste N. Heins. terræ; unde ille ingeniose rescribendum putat: «Cum Teucro e cæso coacervatum agmine bustum; » multi enim mactati Trojanorum ad Achillis tumulum. Q. Calaber III, 117. — Quum teres excelso coavery, aggere bust, intellige genus tumulorum ex congesta in collis altitudinem humo

antiquissimum. Loca Homeri Iliad. II, 604, VII, 86 sqq., XXIII, 245, indicavit Heyne ad Virg. Æn. XI, 850. — Teres, oblongum: nihil amplius. Vulpius innui putat cippum, aut columnam tumulo Achillis impositam, nec hoc male. Idem opportune laudat Eurip. Hecub. v. 220: « Εδοξ' Αχαιοίς.... Πολυξένην Σφάξαι πρός όρθον χῶμ' (excelsum aggerem) Αχιλλείου τάφου.»

365. Niveos, pulchros, perculsæ, ictæ, occisæ. — Expende autem, quam egregie in hoc et superiori versu exornata sit vulgaris oratio: Quum super excelso busto pulchra

virgo mactabitur.

367. In aliis sors, ex perpetua harum vocum confusione : vid. quos magno numero in hanc rem laudat Drackenb. ad Sil. Ital. V, 104, et ad Liv. I, 4, p. 30. — Fessis Achivis confectis et fractis

belli longinquitate.

368. Urb. Dard. Neptunia solvere vincl. — Solvere est destruere plane ut Homericum λύειν, Iliad. XVI, 100 : «Όφρ' οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύοιμεν.» Neptunia vincula, Trojæ mœnia a Neptuno et Apolline exstructa. Neptunia mænia vocat Propert. III, 9, 41.

369. In MSS. testante Statio,

Quæ, velut ancipiti succumbens victima ferro,
Projiciet truncum submisso poplite corpus.
Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Quare agite, optatos animi conjungite amores; Accipiat conjux felici fœdere Divam; Dedatur cupido jamdudum nupta marito;
Gurrite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Non illam nutrix orienti luce revisens, Hesterno collum poterit circumdare filo. Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Anxia nec mater discordis mœsta puellæ
Secubitu, caros mittet sperare nepotes.
Currite, ducentes subtemina, currite, fusi. »
Talia profantes quondam, felicia Pelei

omnibus, madescent pro madesient, unde ille vult madidescent. — Alta Polyxen. mades. etc. Polyxena, Priami silia, a Pyrrho ad Achillis tumulum jugulata, maximam argumenti partem essicit apud Euripid. in Hecuba.

370. Male hi duo versus hactenus interpuncti et intellecti sunt. Junge: «Quæ victima ferro ancipiti succumbens corpus submisso poplite velut truncum projiciet. » Nam quum vera esset victima Polyxena, nullo modo velut trahi potest ad victima. — Male scrupulum huc injicit Doering. nam Polyxena non victima in tumulo cæsa, sed conjugi conjux reddita dicebatur. Itaque τὸ velut cum victima junge, ut fieri solet. N. — Ferrum anceps est instrumentum, quo victimam popæ percutiebant, quod proprie securis vel bipennis dicitur. Vid. Drackenb. ad Sil. Ital. XVI, 264.

371. Submisso poplite, flexo et

labante. Observent tirones horum versuum ornatum.

373. Opt. anim. conjung. amor.

— Jungere et conjungere amores in re Venerea; vid. Heyne ad Tibull.

I, 1, 69, et Heins. ad Ovid. Rem. Amor. 407.

375. Dedatur. Conf. supra ad Carm. LXI, 59. — Cupido sc. συνουσίας. Cf. Tibull. I, 8, 56, et ibi
Heyne.

378. Hestern. coll. poter. circumd. filo: cervix enim virginis post primam, qua cum novo marito concubuerat, noctem tumentior signum erat διαχορεύσεως. De hac atque aliis, ridiculis hercle et inficetis, amissæ virginitatis notis omnia fere collegit Krünitz in Encyclop. T. XXXI. p. 774, et quem ibi laudat Lanzoni Advers. VI, 8.

380, 381. Sensus: nec mater ob discordiam puellæ cum marito spem prolis et posteritatis abjiciet.

383. Profantes, vaticinantes. —

385

Carmina divino cecinerunt omine Parcæ.

Præsentes namque ante domos invisere castas,
Sæpius et sese mortali ostendere cœtu
Cælicolæ, nondum spreta pietate, solebant.
Sæpe pater Divum templo in fulgente revisens
Annua quum festis venissent sacra diebus,

Pro præfantes, quod vitiose in omnibus editt. legitur, reposui profantes; nam profari, non præfari, est prædicere, vaticinari, ut egregie docuerunt J. F. Gronov. et Drackenb. ad Liv. XXII, 1, Tom. III, p. 520, et sic legit jam locum nostrum Tollius et Passeratius. Præ et pro infinitis in locis turbata sunt a librariis, ut in præ gredi et pro gredi. Vid. Drackenb. ad Liv. IX, 10, § 6, Tom. II, p. 871. — Pro felicia in quibusdam fatalia.

384. Cecinerunt pectore in editt. omnibus pæne vett. Venet. Gryph. Muret. — Sed Scaliger ex suo libro, ut ait, correxit omine. Utrumque eodem jure locum habere potest. Vossius, quum liber Vat. offerat pectine, tentat diviso pectine. Eodem modo correxit supra v. 322, diviso carmine, ubi vid. Var. Lect. Carmine divino cecinerunt omina Parcæ sine omni necessitate refingit Lennep. Sed Lenzius, quum nihil de Diis proxime præcesserit, et quomodo hæc superioribus apta et nexa sint, difficile dictu sit, hunc et antecedentem versum sic emendat in not. ad h. c. p. 187: «Talia præsentes quondam felicia Pelei Carmine apud Divos cecinerunt omina Parcæ. Præsentes namque ante », etc. — Immo sine hac emendatione egregie omniá cohærent.

385. Præsentes; Parcæ, quæ co-

ram in his nuptiis futura fata cecinisse finguntur, ansam præbent Poetæ excurrendi in aureæ ætatis descriptionem; cohæret autem oratio sic: « Parcæ hæc coram in his nuptiis quondam profatæ sunt; namque tunc temporis præsentes adhuc cælicolæ » etc.

386. Pro sæpius, quod est in editt. vulgatt. in libr. MSS. legitur Nereus vel Hereus, quod a quibusdam mutatum est in Heroum.
— Meleager volebat verius. — Cætu antique pro cætui, ut centies apud Virgil.

387. Spreta pietate, i. e. quum mortales nondum pie erga Deos se gerere dedignabantur. N.

388. Junge: «sæpe pater Divum annua sacra, quum (illa) festis diebus venissent, revisens in templo fulgente (splendido) conspexit » etc.

— Per annua sacra autem intelliguntur ludi antiquissimi, cultui Jovis consecrati, in quibus Jupiter ipse cum Saturno lucta certavit. Primum fortasse annui fuerunt apud Cretenses, liorum ludorum auctores; deinde ab Hercule in Elidem translati tertio quoque anno celebrari cæperunt, donec quinquennales fierent. Vid. Voss.

389. Pro dum, quod est in vulgatt. editt. rescripsi quum, et sic est, ut testatur editor. Cantabrig. in edit. R. et L. MSS. et margine

Conspexit terra centum procurrere currus.

Sæpe vagus Liber Parnassi vertice summo
Thyadas effusis evantes crinibus egit;
Quum Delphi, tota certatim ex urbe ruentes,
Acciperent læti Divum fumantibus aris.
Sæpe in letifero belli certamine Mavors,
Aut rapidi Tritonis hera, aut Rhamnusia virgo
Armatas hominum est præsens hortata catervas.
Sed postquam tellus scelere est imbuta nefando,
Justitiamque omnes cupida de mente fugarunt;
Perfudere manus fraterno sanguine fratres;
Destitit exstinctos gnatus lugere parentes;

Heinsiani libri. — Sexcenties autem voces dum et cum permutatæ sunt a librariis; vid. Burmann. ad Phædr. Fab. I, 10, 13, et Drackenb. ad Liv. I, 40, p. 167.

390. In duobus MSS. Statii percurrere; in Maffei libro procumbere, male! vitiose quoque in quibusdam pro currus legitur Cretum.

391. Sap. vag. Lib. Parnas. vertic. ergo et Baccho sacer fuit Parnassus.

392. Egit, furore perculit, impulit: ut notum. Videsis Heins. ad Ovid. Art. Am. I, 496, et ad Valer. Flacc. III, 392.

394. Lacti spumantibus profert ex libris veteribus, quos se trivisse ait, et defendit Vossius. Lacti, addit, pro lacte more antiquo. « Notum enimVeteres dixisse non tantum lac et lacte sed et lactis in casu recto. » Vossio suo adhæret Vulpius. Acciperent Lætonigenam vel Letoidem acciperent læti vel Letoum acciperent. — Læti pro Latoum tentat Heins. in not. ad Catull. eumdem cf. in Advers. I, c. 17, nimis docte!

« Acciperent tædis Divum fumantibus acres, » ut Bacchi cultui consentaneum sit, mavult Lenz. in not. ad h. c. p. 189; acres ut alacres accipit de furibundo Bacchi comitatu. — Neque hæc emendatio mihi videtur necessaria.

396. Tritonis hera, Minerva, quæ ad lacum Tritonis virginali primum habitu apparuisse dicitur. De Tritone lacu vid. quibus testimonium denunciat Wesseling. ad Diodor. Sic. III, 53, n. 61, Tom. I, 221.

— Rhamnusia virgo, Nemesis sive Adrastea, a cultu in pago Rhamnunte sic dicta. Vid. inprimis Spanhem. ad Callimach. H. in Dian. v. 232. — De Nemesis mytho eleganter et docte disputat Herderus in zerstreute Blätter Collect. II, n. 4.

398. Imbuta, polluta.

399. Justitiamque omnes, omnes fere, qui Saturni ævum descripserunt, mentionem injiciunt Astreæ, ut Hesiod. et alii. — Cupid. de ment. pravis cupidinibus indulgente. — Compara omnino cum his et sequentibus Ov. Met. I, 145—150.

Optavit genitor primævi funera gnati,
Liber ut innuptæ poteretur flore novercæ;
Ignaro mater substernens se impia gnato,
Impia non verita est divos scelerare penates;
Omnia fanda, nefanda, malo permixta furore
Justificam nobis mentem avertere Deorum.
Quare nec tales dignantur visere cætus,
Nec se contingi patiuntur lumine claro.

402. Captavit pro optavit, ut gra-

vius, præfert Mitscherl.

403. Lib. ut innupt. etc. ut sine impedimento florentem ætate puellam in matrimonium ducere posset. Noverca eleganter et invidiose pro puella, quæ noverca futura est. Invisi autem sunt privigni novercis, et eorum causa sæpe nuptias repudiant.—Potiretur, al. Poteretur scribendum est antiquo more, ut sit brevis antepenultima. Ovid. Metam. XIII, 130: « Tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille. » At de sententia vers. 402, 403, interpretes, inquit Vulpius, recte animadverterunt a Catullo notari scelus nefarium Catilinæ, qui, ut Sallustius refert c. 15, captus amore Aureliæ Aurestillæ.... quod ea nubere illi dubitabat timens privignum adultum ætate, pro certo creditur, necato filio vacuam domum scelestis nuptiis fecisse. Vulpio equidem assentior, quia hoc sceleris exemplum eximium est inter cæteras quæ apud poetas in ferrea ætate -describenda imagines occurrunt, et Catullus amicus Ciceroni fuit et eodem quo omnes boni Catilinam odio perhorruit. N.

404. Se obsternens minus bene Barth. ad Stat. Theb. II, 663.

Se substernens, quam graphice de lasciva muliere, quæ mari se obtrudit et libidinis fructum extorquet. — Ignaro, inscio, se rem cum matre habere.

405

405. Divos scelerare parentes, ut intelligantur πατρῷοι θεοὶ, Dii paterni, proponit ex suo libro et defendit Scaliger. Sed ego revocavi penates, quod est in omnibus editt. antiquioribus. Vid. not. inf. — Penates et parentes sæpe confusi sunt. Vid. Burm. ad Val. Flace. VII, 50. — Divos scelerare penates, sanctos Lares, sancta domus jura contaminare et polluere. Cf. infra Carm. LXVIII, 23: « Sed pater illius nati violasse cubile Dicitur, et miseram conscelerasse domum. »

406. Permissa male in quibusd. 407. Avertere. Virgil. Æn. II, 170: « aversa Deæ mens. » N.

408. Tales, tam impios et nefandos.

409. Nec se contingi patiunt. lumine claro; nec amplius coram apparent, et claris ocalis se adspici patiuntur. — Contingere aliquem oculis dictum est, ut contrectare oculis apud Tacit. Annal. III, 12, ubi vid. Ernesti p. 235. — Forte etiam legi possit: «Nec se contingi patiuntur lumine claros. »

# C. VALERII CATULLI CARMINA.

PARS ALTERA,

QUÆ ELEGIACA CONTINET.



### PRÆFATIO.

Unanvis in more positum est, ut, qui in altera libri cujusdam, quem ediderunt, Parte præfantur, animum inprimis ad ea, quæ pars prior experta est judicia, advertant, et, quæ iniquiora visa sunt, refellere atque diluere studeant; causas tamen, cur equidem ab hoc more recederem, habui idoneas. Nam quod recte ab æquo judice monetur et reprehenditur, id a quolibet, qui non sui amore obcæcatus est, grato animo agnoscitur, et tacite in usum convertitur; quod vero a censore supercilioso, nil nisi vitia rimante, ficta subinde crepante, et de iis, quæ a sensu cujuslibet pendent, magna cum siducia pronunciante studiose et præter modum carpitur et sugillatur,id, quum nemo sine prævaricationis suspicione in causa sua judex sedeat, rectius eorum, qui ipsi in his rebus vident, relinquitur arbitrio. Nihil igitur habeo, quod in limine alterius Partis, quæ Carmina Catulli Elegiaca continet, moneam, nisi ut aperiam, quorum diligentiæ accepti referendi sunt subjecti Indices. Priorem quidem in Contextum confecit Joannes FRIDERICUS STRAUBE, Gothanus, at posteriores Nominum, Rerum et in Notas Henricus Franciscus Fride-RICUS LAURENTII, Cahlensis; qui duo Juvenes cum laude, quæ in optimæ notæ discipulos cadit, maxima, et cum spe, quam de studiis excitarunt, lætissima, ante annum e disciplina nostra egressi, nunc altioris doctrinæ studiis severam operam navant in Academia Ienensi, ibique in via, qua ad veram gloriam itur, strenue pergunt. Scribebam Gothæ Calendis Martiis MDCCXCII.

F. G. DOERING.



## NOVI EDITORIS ANNOTATIO

IN

#### VERSUS CATULLI ELEGIACOS.

Nescio, lector optime, an diligentiæ morosæ me argueris, qui te de forma pentametri Catulliani, quatenus ab elegiaco cæterorum carmine differat, monitum velim. At hoc tironibus dietum sit. Quisquis Tibulli et Ovidii libros assidua manu versavit, sententiam disticho conclusam et ipsum pentametrum dissyllaba voce rite desinentem legere consuevit. His vero legibus soluta et immunis Catulli querimonia procedit, quæ, more Græcorum Camenæ, in hoc genere canendi, liberioribus magisque variis modis fertur. Namque apud eum nunc trisyllabis, nunc tetrasyllabis vocibus cadentes pentametri occurrent; neque intra distichi unius fines coercita semper consistet quæque sententia; at in proxime sequentem sæpenumero impetu doloris abrepta exundabit et evagabitur. Illam quidem inæquabiliter effundendæ poeseos elegiacæ licentiam magis quam minorum vel elegantissimam sedulitatem probaverim. Quis enim distichi angustiis dolorem astrictum neque claustra effringere unquam audentem malit, quam felicem illam, qua carmen illaboratum neque ex composito concinnatum in flebiles sonos erumpere videtur, incuriam? Quis Græcorum, quibus ore rotundo dedit musa loqui, pentametro in varios plenioresque numeros cadenti latinum gracili vocis dissyllabæ exiguitate semper in fine subsilientem anteponat?

Catullus vere elegiaci carminis effigiem e Græcis desumpserat, cujus postea, qui illud refinxerunt, indolem, dum corrigere studerent, arte corruperunt.

Sunt qui existiment primum ante omnes Catullum versibus elegiacis canendi exemplum latinis præbuisse. Sed ab hoc errore mentem revocassent, si multos amasios poetas ante Catullum exstitisse, quorum Aulus Gellius vel carmina refert, vel mentionem facit, meminissent.

1. Noct. Att. XIX, 9.

N.

# C. VALERII CATULLI

# CARMINA.

# CARMEN LXV.

AD HORTALUM.

Etsi me assiduo confectum cura dolore Sevocat a doctis, Hortale, virginibus; Nec potis est dulces Musarum expromere fœtus

Ang. Rogatu Hortali, provinciam susceperat Catullus vertendi e Callimacho de coma Berenices carminis; sed gravi dolore, ob mortem dulcissimi fratris suscepto, quo minus tum vacare posset huic labori, impeditus fuit. Exsolvit tamen, post aliquod temporis intervallum, hanc datam fidem Hortalo, missoque, quod subjectum est, e Callimacho de coma Berenices verso carmine, tam causam tarditatis, quam memorem promissorum animum mollissimis versibus declarat. Per Hortalum intelligit Vossius Q. Hortensii oratoris nepotem, quod nullo modo permittit temporum ratio: immo ipse avus Q. Hortensius orator intelligendus est, quem æque ac filium et nepotem dictum fuisse Hortalum vel e Cicerone constat; vid. ad Atticum II, 25, IV, 15, cf. Ernesti ad Sueton, Tiber. c. 47,

p. 220, edit. nov. et in Clav. s. v. Hortalus. — Vernaculæ linguæ numeris hoc carmen adstrinxit Cl. Rode in carminibus e latina lingua versis, p. 77.

Vossio; sed quis de multo graviori et aptiori nostra lectione dubitet?— Etsi me assiduo, etc. Graviter et oratorum more orationis exordium Poeta usque ad v. 15, producit; quem quidem orationis colorem imitatus est auctor Ciris: « Etsi me vario jactatum laudis amore, etc. Non tamen absistam cæptum detexere munus. »— Cura luctus, sollicitudo.

2. Ortale sine adspiratione in multis. — Sevocat a d. virg. animum meum ita turbat, ut Musis operari nequeat.

3. Exponere Vossius in not. De solemni utriusque apud librarios

Mens animi: tantis fluctuat ipsa malis!

Namque mei nuper Lethæo gurgite fratris

Pallidulum manans alluit unda pedem;

Troïa Rhœteo quem subter litore tellus

Ereptum nostris obterit ex oculis.

Alloquar? audierone unquam tua facta loque

Alloquar? audierone unquam tua facta loquentem? Nunquam ego te, vita frater amabilior,

confusione vid. Nic. Heins. ad Ov. Fast. III, 725, et Burmann. ad Quintil. Decl. II, 4. — Sensus vel fletus in aliis, quod posterius retinendum censet Vossius: dulces fletus enim Catullum vocare putat elegos, præcipue elegiam sequentem, quæ sit quasi fletus comæ Berenices, quam loquentem inducit Poeta. — MS. Bibl. reg. n° 1165, dat « expromere fætus, » quæ genuina lectio et Catulliana mihi videtur. N.

4. Icta malis eleganter conjicit Heinsius in notis ad Cat.—Passim enim ad summam vim exprimendam mens icta dolore, meta, malis, dicitur; vid. nos ad Carm. LXIII, 79, in not.—Mens animi, antiqua loquendi ratio, Lucretio et Plauto familiaris. Homerus sæpe θυμὸς ἐν φρεσί. Cf. Schrader. ad Musæum, c. 9, p. 192.—De hoc genere dicendi consule Plaut. Cistell. II, 1, 6, Epid. IV, 1, 4, Lucr. IV, 758. N.

5. Lethwei gurgite in librr. MSS. Statii. — Namque mei, etc. Junge: «namque unda Leth. gurgite manans pallidulum fratris mei pedem nuper alluit; » expende ornatum, pro vulgari « nam frater meus ex vita nuper migravit ad inferos, mortuus est. »— Manans unda gurgite Lethwo dicitur, ut apud Ovid. Rem. Amor. 618: « De prope currenti flumine manat aqua. » Sic

Theocritus XXV, 9. « Åλλ.' αἱ μέν ρα νάοντος ἐπ' ὅχθαις ἀμφ' Ελισοῦντος.» — Aqua lento flumine decedens manare proprie dicitur, et h. l. optime appositum. N. — Pallidus, solemne rerum infernarum epithet.

7. Troia tellus pro Troia dictum, ut (supra Carm. XXXIX, 17)
Terra Celtiberia, ubi vid. not.—
Rhateo litore, Troadis regionis promontorio, vel Ajacis sepulcro satis noto.

8. Obtegit in quibusdam vett. teste Vossio. Obruit tentabat Statius. — Obterit gravius et exquisitius pro vulgari obtegit; sic terra ingesta sepultus apud Lucret. III, 916 dicitur Obtritus pondere terra.

9. Hunc versum, tanquam spurium, nec in ullo libro MS. apparentem, damnarunt Statius et Scaliger; sed reducendum eum putavit Vossius: idemque in editt. Venet. Gryph! Muret. et antiquis aliis legitur. Habet certe ille nihil absoni, nec facile ob orationis nexum desiderari potest. — Pro facta in quibusdam fata, que sepe confusa sunt; vid. Drackenborch. ad Liv. III, 40, p. 705. — Verba in editt. Venet. Gryph. Muret. — Deest quidem hic versus in meo MS. Sed nothum hunc non facile crediderim, quo affectus animi tam vivida veraque imagine exprimitur. N.

Adspiciam posthac? At certe semper amabo,
Semper mœsta tua carmina morte canam;
Qualia sub densis ramorum concinit umbris
Daulias, absumpti fata gemens Ityli.
Sed tamen in tantis mœroribus, Hortale, mitto
Hæc expressa tibi carmina Battiadæ;
Ne tua dicta vagis nequicquam credita ventis

11. Amabo sc. te. De particula, quæ redundet, male accipit Voss.

12. Tegam in MSS. omnibus, indice Statio, quod defendit Theodorus Marcilius; inde factum est legam, quod in multis, ut Ald. Venet. et aliis excusum reperitur; sed vulgatam lectionem canam evincit v. sequens. — Morte tua h. e. ob vel in tuam mortem.

13. Nobilissimæ hujus comparationis fundus est apud Homerum in descriptione summi mæroris Penelopes Odyss. XIX, 518-522, cf. Virgil. Georg. IV, 511 sqq. et quæ ibi in hanc rem collegerunt exempla Cerda et Guellius.

14. Assumpti in quibusdam antiquioribus; male! nostram lectionem confirmat locus Propertii III, 10, 10; « Increpet absumptum nec sua mater Ityn. » — Daulias, Philomela, vel potius h. l. Progne in lusciniam mutata, sie dieta ab urbe Daulia in agro Phocensi, ubi (teste Thucydide II, 29), sedem habuit rex Tereus. Fabula Terei vel ex Ovidio satis nota est, Met. VI, 412-676. Sequi autem Noster videtur eos, qui Prognen in lusciniam et Philomelam in hirundinem mutatam esse tradunt. Idem fecit Anacreon, Od. XII, Virg. Eclog. VI, 80, et multi alii; de quo hujus fabulæ dissensu vid. Herne in notis ad Apoll

III, 14, 8, p. 842, et laudatus ibi Meurs. de Regg. Athen. II, 4, 5.
—Absumpti, a patre devorati; vid. Var. Lect. — Ityli, sic vocatur quoque filius Terei ab Homero l. l. παῖδ' ὀλοφυρομένη ἴτυλον φίλον: sed vulgo ille audit Itys.

16. Excerpta Scaliger et alii. — Experta ad librorum plurimorum sidem reduxit Vossius, quod more suo probat et defendit Vulpius, adjecta explicatione : « παθητιχώς nempe quæ ipse sum expertus; quæ vertere de Callimacho tentavi; » sed nostra lectio accommodatissima videtur, quam tuentur omnes fere editt. antiquiores. -Item meus MS. N.—Battiada, Callimachi, vel a patria Cyrene, cujus conditor fuisse traditur Battus, vel ejus stirpis auctore Batto ita appellati; propius tamen veritati accedere videtur prior explicatio: cf. Burmannus ad Ovid. Amor. I, 15, 13, et Spanhem. ad Callimach. H. in Apoll. v. 65.

17. Nequicquam, nulla eorum ratione habita; vel refer nequicquam ad putes, hoc sensu, «ne frustra et temere forte putes.»—Credita ventis, dissipanda ventis tradita. Si quis malit jungere nequicquam credita, sumendum est nequicquam pro te mere, ματαίως.—Neque, ut opinor, alio referenda illa vox: ut supra

Effluxisse meo forte putes animo;
Ut missum sponsi furtivo munere malum
Procurrit casto virginis e gremio,
Quod miseræ oblitæ molli sub veste locatum,
Dum adventu matris prosilit, excutitur,
Atque illud prono præceps agitur decursu;
Huic manat tristi conscius ore rubor.

Carm. LXIV, 164, « nequicquam conqueror auris » Catullus dixit; quævis alia verborum compositio seusum non idoneum facit. N.

19 sqq. Finit carmen Poeta comparatione, qua ad excusandam rei cujusdam caræ oblivionem nihil suavius, dulcius et ornatius cogitari potest. Sed parum hujus comparationis suavitatem et elegantiam cepisse videntur interpretes. Subjicit enimv.c. Muretusinterpretationem hanc: « ne putes tua dicta ita ex meo animo effluxisse, ut malum e gremio virginis solet: » sic tota profecto friget comparatio. Imo Catullus exprimere voluit hoc: «Oblitus quidem sum paullulum, quod tibi promiseram, sed ita oblitus sum, ut virgo nonnunquam id quod in maximis habet deliciis, oblivisci, et hujus oblivionis causa, re subito oculis ejus subjecta, pudibundo rubore suffundi solet.»— Noli vatum excogitata disquisitoria indagine premere. N. — En egregie adumbratam levioris oblivionis cum pudore conjunctæ imaginem! malum: mala enim ab amatoribus oblata grata inprimis fuerunt puellis munuscula; vid. quæ in hanc rem congessit Burmannus Sec. ad Prop.

I, 3, 24.— Missum furtivo munere pro vulgari «clam muneri missum.» — Sponsi, sponsus pro amatore vel proco quolibet, ut passim. — Miseræ, amanti, cf. ad Carm. XXXV, 14. — Hanc Poeta miseram virginem vocat, quæ quod semet ipsam prodiderit, dolet. Gallice diceremus: pauvre petite, pauvrette. N.— Oblitæ molli s. veste loc. jam non cogitanti, illud sub veste sibi locatum esse.

23. Atque illine in libris quibusdam Vossii. - Atque vulgo explicant pro statim; de qua quidem hujus vocis significatione non dubito; vid. Drackenborch. ad Liv. XXVI, 39, \$ 16, tom. III, pag. 1137; sed sic desidero copulam, quæ vix abesse potest in hoc loco. At si atque pro copula accipis, tum plane otiosum esse videtur illud, adest enim in versu 21, quod, quo referri debet agitur. Itaque e mea sententia vel explicandum est atque illud pro illud vero, vel locus corrigendus fortasse est sic: « Atque, illud prono præceps bum agitur decursu; » sic egregie omnia sibi respondere videntur.

24. Conscius; index furtivi amoris, cujus puella sibi conscia est: exquisite!

20

## CARMEN LXVI.

DE COMA BERENICES.

# Omnia qui magni dispexit lumina mundi,

Arg. Quum carmen græcum Callimachi, quod precibus Hortali adductus latinis numeris exprimere studuit Catullus, ad nos non pervenerit, facultatem inde nobis et voluptatem, ex instituenda cum carmine græco comparatione tam constituendi hujus carminis integritatem, quam percipiendi omnem ejus elegantiam ereptam esse, valde dolendum est. - Loquens per totum hoc inducitur carmen Coma Berenices, quæ, « qua causa Veneri dicata, deinde inter Deos relata, et a Conone primum inter sidera animmadversa sit, » fusius enarrat. Fuit autem Berenice, seu Beronice Ptolemæi Philadelphi ex Arsinoe majore filia, a fratre Ptolemæo Evergeta ex solemni more Ægyptiorum (de quo vid. Diodor. Sic. I, 23, et ibi Wesseling. p. 30, 31), in matrimonium ducta. Hæc, quum recens adhuc ejus conjux ad suscipiendam contra Assyrios expeditionem profectus esset, crinem suum, si sibi vir suus sospes inde victorque rediret, Veneri vovisse dicitur. Cujus voti quum, re præclare a Ptolemæo gesta, damnata esset, exsolvit se religione, et detonsum crinem in templo Veneris Arsinoes Zephyritidis appendit. Sed crinis ille postero die non amplius ibi comparuit. Quod quum regis reginæque perturbaret animum, exstitit Conon, insignis temporis astronomus, qui regis gratiam inire cupiens, crinem Deum numine sublatum et in sidus conversum esse doceret. Cf. Hyginus Poet. Astron. II, 24. — Hoc est, quod Callimacho tam ad Ptolemæi, numinis instar propter singulare bonarum artium studium a se culti, celebrandam gloriam, quam ad præclaram Cononis in rebus cælestibus collaudandam peritiam, materiem, quam carmine persequeretur, suppeditavit exoptatissimam. Lusit autem poeta, ut Poeta Alexandrinus, cui persona, quam induit in hoc carmine Comæ, mirum in modum arrisisse videtur. Vid. de genio seculi Ptolemæorum, Heyne Opusc. t. I, p. 177. — Græcæ linguæ hoc carmen reddere tentavit Salvinius Florentinus, quod in tironum gratiam Catulli carminibus subjiciendum curabimus; at idem numeris vernaculis incedere jussit Rode 1.1. p. 65.

1. Despexit vitiose in MSS. Statii. — Descripsit male tentat Bentleius. — Mænia mundi, quod dedit Vossius, jam explosum est a Bentleio. — Dispexit; dispicere non est simpliciter videre, sed videndo animadvertere, et reperire; ut passim apud Ciceronem. — Mundi, cæli, cf. ad Carm. LXIV, 206. — « Mundus cæli vastus constitit si-

Qui stellarum ortus comperit atque obitus;
Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur,
Ut cedant certis sidera temporibus,
Ut Triviam furtim sub Latmia saxa relegans,
Dulcis amor gyro devocet aërio;
Idem me ille Conon cælesti lumine vidit

lentio.» Ennius ed. Hess. p. 166. «Clarissima mundi lumina, » Virg. Georg. I, 5. N.

2. Atque abitus ex auctoritate vett. librorum defendit Meleager, qui usum loquendi, ex quo abire pro obire passim apud Veteres dicatur, exemplis confirmat. Sic supra Carm. LXI, 84, abit dies. Parum certe ab hac lectione abludit, quam Statius ex MSS. profert, atque habitus. - Melior quæ vulgo præbetur lectio; « Nec frustra signorum obitus speculamur et ortus. » Virg. Georg. I, 257. N. — Comperit, compertos habet, animadvertendo novit. — Conf. Virgil. Georg. II, 477-482. «Cælique vias et sidera monstrent, Defectus solis varios lunæque labores... Quid tantum Oceano properent se tingere soles Hyberni. » N.

3. Qui comperit (ut), qua ex causa sol deficiat. Sol rapidus, ob rapidum ejus cursum.

4. Cedant, δύνωσι, occidant, evanescant; sic cedere simpliciter pro abire, evanescere, est apud Ciceronem, Cat. 19: « horæ quidem cedunt et dies et menses et anni »

5-6. Sublimia et sub Lamia in libris vett. deprehendit Vossius, qui in posteriori acquiescens juga OEtæ montis intelligit, ad cujus radices urbs Lamia sita fuerit; sic sæpe Vossium nostrum impedivit doctrinæ copia. Latmia tuentur omnes libri vett. — Meus MS. sublimia. N. — Pro gyro monstrosam lectionem givodero præ se ferunt MSS. Statii, unde fecit Vossius clivo. — Sensus est: « Qui comperit, quid sit, quod amor Lunam e cælo devocet, eamque ad furtivi amoris fructum in montem Latmum abire jubeat, » pro vulgari cur luna in cælo deficiat. Notissimus in fabulis est Lunæ amor in Endymionem, formosum illum seu pastorem, seu venatorem, quem dormientem in Latmo, monte Cariæ, Luna e cælo descendens furtim amplexa et deosculata esse fingitur, quam inde, si deficeret in cælo, delicias apud Endymionem facere dixisse videntur; quod certe ex hoc loco manifestum est. Fabulam Endymionis variis modis post-Hesiodum tractatam fuisse, vel ex Scholiast. ad Apollon. Rhod. IV, 57, 58, intelligi potest. Cononem autem lunæ defectum non ex fabula, sed ex causis physicis interpretatum esse, sponte apparet. Trivia (Τρίοδος) Luna, ob cultum in triviis, quod fuit dea τρίμορφος. Luna in calo, Diana in silvis, Hecate apud inferos. Cf. supra ad Carm. XXXIV; 15. — Furtim (κρυπταδίως) ad furta amoris. Relegans tanquam exsulem abire juhens. — Gyro aerio, cælo.

7. Cœlesti muner. Venet. divino

E Bereniceo vertice cæsariem
Fulgentem clare: quam multis illa Deorum,
Levia protendens brachia, pollicita est;
Qua rex tempestate, novo auctus Hymenæo,
Vastatum fines iverat Assyrios,

beneficio inter stellas fulgentem.— Numine Gryph. Muret. fortasse ut sit pro majestate. — Statius legendum suspicatur nomine vel Cælesti lumine, ut ad Cononem referatur, divina quadam oculorum acie præditum. Cælesti in lumine Vossius et Vulp. adjecta interpretatione in calo tot sideribus relucente. - Difficile sane est in nominibus, tam sæpe librariorum negligentia confusis, veram a falsa lectione internoscere. Sæpissime autem turbata et permista sunt munus et numen; vid. Drackenborch. ad Sil. Ital. VIII, 233, et quos ibi laudat. Numen et nomen, vid. N. Heins. ad Ovid. Heroid. XII, 78, et Trist. II, 40, 62; numen et lumen, vid. Burmann. ad Ovid. Heroid. XVIII, 155, Trist. II, 223, et Fast. II, 8, 67. Interim commoda nobis visa est, quam dedimus, lectio vulgata. — Noster MS. numine, quod tueri nolim, licet non absurdum. At non convenit æque ac to lumine cum græco ev népt. Vid. inf. N. - Ille sc. tam clarus et excellens matheseos et astronomiæ peritia; de qua hujus pronominis vi cf., supr. ad Carm. LVIII, 2, 3, et Vulp. ad h. l. — De Cononis autem celebritate, cujus magna cum laude aliquoties mentionem injicit Archimedes, cf. Virg. Ecl. III, 40, et ibi Heyne. — Cælesti lumine junge cum verho fulgentem in v. 9, h. e. «vidit me cælesti stellarum fulgore clare resplendescentem; » sic nihil difficultatis inesse video; sed in lectione mirum in modum variant editiones. Si quid mutandum sit, malim cælesti in limite, vel limine; in scribendis enim vocibus lumen et limen sæpissime aberrarunt librarii. Vid. Burmann. ad Suet. Calig. 45, et quos laudat Drackenborch. ad Sil. Ital. I, 66, cf. inf. v. 59. — Et sic magis expressus videtur versus Callimachi, quem servavit nobis Scholiastes Arati p. 21: « Ηδέ Κόνων μ' έδλεψεν εν πέρι του Βερενίκης Βόστρυγον, ον κείνη πάσεν έθηκε θεοίς.»

9. Dearum Venet. Gryph. Muret.
— Noster quoque. N. — Multis
Dearum græcanica locutio. N.

10. Levia, pulchra, cf. ad Carm. LXIV, 333, et si tanti est, Casp. Barth. Advers. p. 161. — Protendens, χεῖρας ἀνάσχων. —Pollicita est, devovit; de more Veterum comas Diis consecrandi, præter Stat. et Vulp. ibi cf. Junius de Coma p. 509.

Muret. — Pro auctus hymenæis Gryph. Muret. — Pro auctus reponit mactus Anna Fabri in notis ad h. l. in Fragmm. Callimach. — Qua tempestate cf. supra ad Carm. LXIV, 73. Nov. auct. Hymen. novis nuptiis, nova conjuge auctus; — augeri aliqua re, est aliquid accipere, quod conditionem nostram ampliorem et feliciorem reddit. — Hiatum, quo hic versus laborat, consulto for-

Dulcia nocturnæ portans vestigia rixæ,
Quam de virgineis gesserat exuviis.
Estne novis nuptis odio Venus? anne parentum
Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,
Ubertim thalami quas intra limina fundunt?
Non, ita me Divi, vera gemunt, juerint.
Id mea me multis docuit regina querelis,
Invisente novo prælia torva viro.
At tu non orbum luxti deserta cubile,

tasse Poeta vitare noluit; de producta ultima in voce auçtus cf. sup. ad Carm. LXII, 4.

13. Dulcia vestigia, intellige livorem ex morsiunculis amatoriis. Claud. in Fescenn. v. 126: « Tum victor madido prosilias toro, Nocturni referens vulnera prælii. »

14. De virgin. exuv. de virginitatis spolio, de eripienda et spolianda virginitate.

15. Atque parentum in MSS. Statii. Male! — Ad declarandam amoris, quo novæ nuptæ maritos amplectuntur, vehementiam, lepide jam movet Coma Berenices dubium, utrum lacrimæ, quas novæ nuptæ, e domo parentum in thalamum novi mariti discedentes, ubertim fundere solent, ex animo profectæ, an potius falsæ, et vi expressæ videri debeant. Posterius probat exemplo Berenices, quæ novi mariti in bellum proficiscentis discidio tanto percussa fuit dolore, ut palam esset, quanto Veneris teneretur desiderio.

16. Frustrantur gaudia parentum falsis lacrimulis: parentes, qui gaudent, quum piam filiam tam invito animo a se discedere vident, falluntur falsis ejus lacrimulis. Scali-

ger comparat Fragment. Callimachi, quod vide in Fragment. a Bentleio collectis CXVIII, edit. Ernest. p. 486.

17. Intra lumina in duobus MSS. Statii; inter lumina in uno, ex solemni vocum limen et lumen confusione; cf. ad v. 7.

18. Juverint in vulgg. editt. contra metri rationes. Totum versum satis audacter N. Heinsius in notis ad Catull, emendat sic, « Non ita, ne Divi, ut vera gemant, sierint », a sino, sivi, sii. Nos dedimus antiquam lectionem juerint ex editt. Venet. Muret. Stat. Cantabr. conf. not. inf. — Vera gemunt, vere et ex animo. Juerint antique pro juverint. Sic Ennius apud Cic. de Senect. ab initio: « O Tite, si quid ego adjuero curamve levasso. » — Ita me D. j. Solemnis apud Latinos affirmandæ cujuslibet rei formula; quasi dicerent: « Ita mihi faveant Dii, ut est vere quod dico; sin minus, nolint ». Cf. Plaut. Bacch. I, 2, 3; Captiv. IV, 2, 97, et passim. N.

20. Invisente viro prælia: invisere prælia est proficisci in bellum.

21. Et tu non orbum Venet. — Et tu vero orbum protulit Vossius, quem secuti sunt editor Cantabrig.

Et fratris cari flebile discidium.

Quum penitus mœstas exedit cura medullas;

Ut tibi nunc toto pectore sollicitæ

Sensibus ereptis mens excidit! Atqui ego certe

Vulp. edit. Gotting. et alii. Sed ne sic quidem procedit oratio; ut taceam, substitutam particulam vero nimis dissimilem esse antiquæ lectioni non.--Vitiosum hunc locum esse, e quo, ut nunc legitur, nec sensum commodum elicias, nec nexum facile in eo cum antecedentibus deprehendas, sponte apparet; quem quidem levissima immutatione emendari posse puto sic, si ut pro at et nunc pro non rescripseris: Ut tu nunc orbum luxti deserta cubile. « O quam luxisti tunc (inquit Coma), quum viro novo in bellum profecto deserta jaceres in lecto viduo! » Sic bene sibi respondent omnia. Ut est particula admirantis, et nunc ut tunc sæpissime de re gesta dici solet. Vid. Burmann. ad Ovid. Heroid. XVIII, 95. Egregie autem hanc emendationem confirmat v. 24, ubi ut et nunc eodem modo dicitur; cui eo magis locus relinquendus videtur, quod particulæ ut et at, nunc et non, in vett. scriptis sæpissime confusæ sunt librariorum negligentia; de ut et at vid. N. Heins. ad Ovid. Heroid. XII, 1, de nunc et non Drackenb. ad Liv. IX, 7, 5, tom. II, p. 856.

22. Sed fratris, peperit hanc lectionem vitiosa lectio versus majoris; recte igitur jam Vossius restituit et. Sæpius quoque voculæ sed et et commutatæ sunt scribarum negligentia; vid. Drackenborch. ad Liv. XXI, 26, 6, tom. III, pag. 402.—Dissidium male in nonnullis

editt. in dissidio enim est dissensio, in discidio autem sejunctio. Fuse et accurate de horum verborum discrimine et permutatione disputavit J. F. Gronovius ad Liv. XXV, 18, et post eum Brouckhusius ad Prop. II, 19, 16, et ad Tibull. I, 5, 4.

— Et fratris: cf. argum.

23. Quam egregie emendavit Bentleius in not. ad h. l. Confusæ sunt hæ particulæ et in aliis scriptoribus. Cf. Drackenborch. ad Liv. XXVII, 28, 5, tom. IV, p. 90.—Quum; lege potius, si vis orationi consulere, cum Bentleio Quam.—Exedit cura med. cf. supr. Carm. XXXV, 15. « Ignis interiorem edunt medullam. » Ubi conf. not. Sic Horat. curas edaces, Hesiodus γυιοβόρους μελεδῶνας dixit.

24. Tunc in aliis ex solemni confusione particularum tunc et nunc; vid. Drackenborch. ad Liv. III, 6, 1, tom. I, pag. 654, conf. not. ad vers. 21.

Vossius ex lectione antiqua sensibus erectis. — Atque ego Venett. — At te ego Voss. — Nostram lectionem proposuit Stat. quem secutus est editor Cant. Grævius. — Turbavit certe particulas atqui et atque sexcenties scribarum negligentia; vid. Drackenborch. ad Liv. III, 52, 8, tom. I, p. 760; sed recte monet Cort. ad Sallust. Jugurth. IV, 3, atque interdum poni pro atqui, et occupationi inserviens idem notare quod

Cognoram a parva virgine magnanimam.

Anne bonum oblita es facinus, quo regium adepta es
Conjugium, quod non fortior ausit alis?

Sed tum mæsta virum mittens, quæ verba locuta es!
Jupiter, ut trîsti lumina sæpe manu!

Quis te mutavit tantus Deus? an quod amantes
Non longe a caro corpore abesse volunt?

et tamen, quod hic quoque locum habere potest. — Mens excidit: Apollonius Rhod. III, 961: Ex d' άρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν. — Atqui ego certe... magnanimam; si sic legimus, supplendum est te: vid. supra. - « Certe tamen ego (inquit Coma, ad novam Berenices ob mariti discessum animi mollitiem respondens), magnum et fortem animum a prima ætate in te animadverteram. » Rem illustrat locus Hygini Poet. Astronom. II, 24: «Hanc Berenicem nonnulli cum Callimacho dixerunt equos alere, et ad Olympia mittere consuetam fuisse. Alii dicunt hoc amplius, Ptolemæum, Berenices patrem, multitudine hostium perterritum, fuga salutem petiisse, filiam autem sæpe consuetam insiliisse in equum, et reliquam exercitus copiam constituisse et complures hostium interfecisse, reliquos in fugam conjecisse, pro quo etiam Callimachus eam magnanimam dixit, etc. »

27. Quod regium Venet. Gryph.
— Quam regium in MSS. Statii, unde Gabriel Faernus fecit quum; melior lectio est nostra, quæ exstat in editionibus Mureti, Vossii, Cantabr. Grævii, Vulp.—Bonum facinus: innuitur factum quoddam egregium, quo frater, ut sororem

in matrimonium duceret, impulsus fuisse videtur; intelligendum fortasse est illud ipsum, quod memorat Hyginus I. l.

28. Quod non fortior auxit avis Venet. Gryph. — Quo non fortius ausit alis Muretus, commodissime sane, nisi ingrata repetitio τοῦ quo offenderet .- Quod non fortior haud sit alis in omnibus MSS. Statii, et sic legit quoque Scaliger. Sed recte pro aut sit repositum est ausit, quod nunc in plurimis editt. apparet. At Nic. Heinsius in notis ad Catull. vires ingenii periclitans legi jubet vel quo non fostior (pro faustior) audit avis: vel quo non fortior hausit Halyn; neutrum, puto, lectorum plausum feret. — Quod non fortior ausit alis, « quale nemo alius e fortioribus suscipere audeat.» Alis antique pro alius: sic sæpius alid pro aliud dixit Lucretius.

29. Sed cum Voss. — Sed tu in quibusdam. — Mittens virum: conf. Tibull. I, 3, 9.

30. Tersti in nonnullis. — Jupiter ut (Himmel wie) cf. ad Carm. IV, 7. — Tristi pro trivisti.

31. Tantus Deus, tam potens: intellige Amorem. Laudant in hanc rem Virgil. Æn. I, 718, « Interdum gremio fovet; inscia Dido, Insidat quantus miseræ deus. »

Atque ibi me cunctis pro dulci conjuge Divis
Non sine taurino sanguine pollicita es,
Si reditum tetulisset is haud in tempore longo, et
Captam Asiam Ægypti finibus adjiceret?
Queis ego pro factis cælesti reddita cætu,
Pristina vota novo munere dissoluo.

33. Atque ibi pro cunctis Venet. Gryph. — At quæ ibi, præ cunctis Muretus, qui sine causa aliquot versus, quos excidisse putat, desiderat. - At quæ ibi pro cunctis Statius, qui explicat pro cunctis de iis, qui regem comitabantur, vel pro palam omnibus, ante omnes; cui lectioni et priori explicationi calculum adjecit Vossius. At quæ ibi, proh, cunctis Scaliger, adstipulante Vulpio. Nos secuti sumus editorem Cantabrig. qui versum, ut egregie restitutus est a Bentleio in notis ad h. l. in textum recepit. — Noster MS. atque ibi pro cunctis pro dulci, etc. Quæ lectio Scaligerianæ favet. N. — Me, comam.

35-36. Hi quoque duo versus varia et satis incompta forma in veteribus libris apparent: «Si reditum tetulisset, is aut in tempore longo Captam Asiam Ægypti finibus addiderit » Venet.— « Si reditum tetulisset is, haud....adjiceret » Gryph. Stat. - « Si reditum tetulisset, is haud in tempore longo Captam Asiam Ægypti finibus addiderat, » ex veterum librorum scriptura restituit Vossius, quam lectionem MSS. et editt. Colinæi et Aldi auctoritate confirmari testatur editor Cantabr. - Vossio, ut solet, adhæret Vulpius. Verissima nobis visa est lectio Mureti, quam, interpunctione tantum mutata, dedimus. - Si redit.

tetul. etc. Sensus est: «si brevi tempore victor ex Asia rediisset conjux; » sic satis expeditus milii videtur hic locus. vid. Var. lect. — Reditum ferre pro redire jam supra Carm. LXIII, 47. — In redundat, ut sæpe. — Captam Asiam intellige Syriam, Asiæ partem. — Adjiceret pro adjecisset; sic enim plusquam perfectum et imperfectum nonnunquam jungi solent. vid. Cort. ad Sallust. Jugurth. LIX, 3.

37-38. Queis ego etc. Verba hujus distichi ita mihi inter se jungenda et explicanda videntur: « pro quibus omnibus Deorum benevolentia impetratis exsolvo nunc vota olim nuncupata (novo munere) novo beneficio inter cælites relata. » reddita, tradita; reddere sæpe est, simpliciter dare, concedere: sic infr. Carm. LXXVI, 26: « O dii, reddite mi hoc pro pietate mea. » Cætu casus tertius apud poetas, ut in vulgus notum; sic supr. Carm. LXIV, 386. — Neque h.l. neque in exemplo allato, reddere idem valet quod dare; illi enim verbo semper aliqua notio relatæ rei pro accepta ante alia subest. Hic est sensus: « ego coma quæ, debita ex voto, reddita sum munere nuper oblato, novo munere etc. » Si quidem quod quis debitum persolvit, hoc reddit. Pristina novo vid. inf. v. 64, et c. I, I; dissoluo pro dissolvo,

Invita, o regina, tuo de vertice cessi,
Invita: adjuro teque tuumque caput;
Digna ferat, quod si quis inaniter adjurarit.
Sed qui se ferro postulet esse parem?

Ille quoque eversus mons est, quem maximum in oris Progenies Thiæ clara supervehitur;

Quum Medi peperere novum mare, quumque juventus Per medium classi barbara navit Athon.

Quid facient crines, quum ferro talia cedant?

diæresis ut sup. in Carm. II, 13. N. 39. Cf. Virg. Æn. VI, 460: « In-

vitus, regina, tuo de litore cessi. »

40. Adjuro teque tuumque caput. Bentleius in Fr. Callimachi ed. Ernesti, p. 582, ex Etymol. Magno profert verba Callimachi sic: «Σήντε κάρην ὅμισσα, σόν τε βίον.» Adjuro caput, h. e. per caput, per te; vid. de hoc loquendi genere Drackenborch. ad Sil. Ital. VIII, 105.

In Junge: quod (sc. caput) si quis etc. h. e. « si quis per te commiserit perjurium, dignam hoc scelere luat pænam. »

43-46. Maxima in quibusdam, male. - Nihil, nedum comam mollem et teneram, tam firmum et validum esse, ut ferro resistere possit, probat exemplo montis Athonis, qui, licet altissimus vastissimusque fuerit, tamen a Xerxe, in Graios tendente, ferro transfossus transnavigatusque sit. — Montem Athonem (nunc Monte Santo) in oris Macedoniæ maximum, a planitie in mare 75 mill. passuum excurrentem, post alios descripsit Solin. Polyh. c. 11; quem vide cum multis ad Stat. Theb. II, 35; nost. edit. tom. II, p. 254. ED. Cf. Plin. IV, 10, ubi plura Veterum loca et de monte, et de re,

quæ Xerxi tribuitur, exponentia excitavit *Hard*. Inter fabulas rem refert Juv. X, 173: « Creditur olim Velificatus Athos, et quidquid Græcia mendax Audet in historia.»

40

44. Phthiæ Venet. Gryph. Muret. Phitiæ in MSS. Statii. Clytiæ, et deinde, aucto, ut ait, judicio, Thiæ legendum esse censet Vossius, qui longis ambagibus Medos inde oriundos esse docere studet. — Progenies Thiæ clara est Sol, Thiæ et Hyperionis filius, ut recte dòcuit Bentleius in not. ad h. l.

45. Irrupere Gryph. Muretus. — Pepulere ingeniose conjecit Statius, qui in omnibus MSS. invenerat propere. Sic supra Carm. LXIV, 58, Theseus vada pellere remis dicitur. - Properare Scaliger, ut infinitivus pro tempore definito sit. -- Pro irrupere Nic. Heinsius in notis ad Catull. mavult rupere, quod ipsum in Codice optimo Commelini exaratum esse testatur Burmannus ad Val. Flace. I, 3. Rumpere mare est mare secare. — Nostram lectionem, primum a Vossio propositam, jam receperunt editor Cantabr. et Vulpius. - Peperere, aperuerunt, fretum fecerunt, exscisso monte, quod magis poeticum:

50

Jupiter, ut Chalybon omne genus percat;
Et qui principio sub terra quærere venas
Institit, ac ferri fingere duritiem!
Abjunctæ paullo ante comæ mea fata sorores
Lugebant, quum se Memnonis Æthiopis
Unigena impellens nutantibus aera pennis
Obtulit Arsinoes Chloridos ales equus.

48. Ex antiqua lectione celicum fecit Scaliger sicelicum, ex cuius mente sicelices vel sicilices cultra tonsoria notant. Sed Vossius inde sculpsit celtum, cui celtis est sculptorum et lapicidarum instrumentum, idem fere, quod cælum; lege, quam docte uterque pro re sua pugnet! In nonnullis expressum est Jupiter ut telorum, quidni cultrorum? Nos acquiescimus in lectione Jupiter ut χαλύδων, quam ex Fragmm. Callimachi jam revocavit Angelus Politianus; et sic est in editionibus Mureti, Græv. Vulp. - Verba Callimachi, quæ Noster expressit, citantur ad Apollon. Rh. II, 375, in Scholiis sic: « Χαλύδων ώς ἀπόλοιτο γένος Γειόθεν άντέλλοντα, κακὸν φυτον, οί μιν έφηναν. » Fuerunt autem Chalybes fortissimi Scythiæ populi, ferro præcipue cudendo insignes, cf. Schol. ad Apoll. Rhod. I, 1323, et Muret. ad h. l. — Chalybon forma græca, ut hiatus evitetur. Jupiter, ut, utinam; antiqua optantium et devoventium formula, cf. hic Vulp.

50. Alii legunt frangere. — Institit, studuit, tentavit. Sic passim hoc verbum inservit periphrasi; exempla collegit *Drackenborch* ad Liv. XXX, 12, Tom. IV, p. 428.

51. Abruptæ Scaliger.

53. Unigena impellente natantibus

Muretus. — Nictantibus conjecit Bentleius. — Aere male etiam tentat Statius.

54. Arsinoes Locridos legi jubet Bentleius, quod nemo Veterum memoriæ prodiderit, Arsinoem seu Venerem Chloridos cognomine usam esse; at Locridem Venerem seu Arsinoem eodem modo a Poeta dici potuisse Vir doctus autumat, quo illa versu 57 Zephyritis dicta est; « nam, pergit ille, ut Zephyritis a Zephyrio Africæ promontorio, ita et Locris dicetur a gente Locrorum, qui regionem eam tenebant. » Testatur certe Achilles Statius, in duobus MSS. pro Chloridos exaratum fuisse Locridicos, et in uno Locritos. — Ales eques mayult Statius.

dolebant, a quibus paullo ante disjuncta sum, relictæ in capite Berenices comæ sortem meam, quum Zephyrus, qui me auferret, ex aere apparuit. » — Jam videamus de singulis: relictæ in capite Berenices comæ (nam ex vertice tantum comas sibi absciderat Berenice) dicuntur sorores, ex eadem quasi stirpe enatæ; abjunctæ, quia arcto ante et sororio vinculo inter se conjunctæ fuerant; agnosce dictionem poetæ Alexandrini, personæ, quæ loquens inducta est, commodatam. — Chlo-

. . . . . .

Isque per ætherias me tollens advolat auras, Et Veneris casto conlocat in gremio.

ridos ales equus : haud dubie intelligendus est Zephyrus, Chloridos vel Floræ amasius; vid. Ovid. Fast. V, 195, sqq. — Ales, venti enim a poetis finguntur alati; de ipso Zephyro Claudianus de Rapt. Proserp. II, 88: «Ille novo madidantes nectare pennas Concutit. » Fusius de alatis ventis nos egimus in Commentatione : de alatis imaginibus apud Veteres, p. 23, Gothæ, 1786, — Equus: nam venti, ad eorum velocitatem adumbrandam, vel cum equis comparantur, vel equitantes inducuntur. Sic Thraces equi venti dicuntur Valerio Flacco I, 611, et notus est Ζέφυρος ίππεύσας ex Euripid. Phæniss. 220, et Eurus per Siculas undas equitans ex Horat. Od. IV, 4, 44. Nec dixerim, quam recte ventos equitantes de curru invectis interpretetur Heyne ad Virg. Æn. II, 418, licet alias bigis invecti apud poetas et sculptores venti appareant. — Ad hunc locum Vulpius Valerii Flacci versus optime ad rem facientes retulit : « fundunt se carcere læti Thraces equi, Zephyrusque et nocti concolor alas, Nimborum cum prole, Notus. » Argon. I, 610. Et hic ipsius Catulli v. 28, 29, Carm. LV, memorare non absonum erit, ubi ventos quoque equos fingit. N. — Arsinoe autem, Ptolemæi Philadelphi soror et conjux, et Berenices nostræ mater adoptiva, non Veneris solum sed Chloridos quoque nomine ab Ægyptiis culta fuisse videtur, quod, nisi aliunde colligi posset, ex hoc certe loco intelligitur; vid. ad v. 57. - Zephy-

rus dicitur unigena, h. e. frater (συγγενής, όμόσπορος, conf. supra ad Carm. LXIV, 301) Memnonis Æthiopis, cujus mater æque ac ventorum (Hesiod. Theog. v. Aurora fuisse traditur. — Impellens aera nutantibus pennis, dimovens et secans aera pennis subinde se moventibus. — Fuerunt tamen præter Catulli interpretes multi, qui Chloridos alitem equum de Pegaso interpretarentur; sic Rittershusius ad Opp. Cyneg. I, 233, Potterus ad Lycophr.v. 17, Rubenius de Re Vest. p. 206, et alii; at de nostra explicatione cf. Voss. Vulp. ad h. l. Spanhemius de Usu et Præst. Numism. Diss. V. p. 274, et Wernsdorf ad Poet. minor. Tom. I, p. 271.

55. Hisque Venet. Gryph. — Umbras Statius, Scaliger, Vossius, Vulpius; ideo, quod noctu Coma e Veneris æde sublata sit. Equidem præferendam putavi vulgatam lectionem auras, quam secuti sunt Aldus, Parthen. Muretus: auræ enim ætheriæ ubivis apud poetas occurrunt, non umbræ. Sic pro aura male substituerunt umbra, apud Horat. Od. I, 22, 18, ubi vid. Bentleius. — Advolat, nimirum ad Venerem; nisi forte legendum sit evolat.

56. In gremio Veneris conlocat, nempe ut tactu Veneris immortales fierent. Tactu enim Veneris, ut narrant poetæ, omnia fiunt ἐπαφρόδιτα vel immortalia. Illustris in hanc rem est locus Theocriti XVII, 37, qui de hac ipsa Berenice, de cujus coma hic sermo est, agit. Con-

Ipsa suum Zephyritis eo famulum legarat,
Grata Canopæis in loca litoribus.
Scilicet in vario ne solum limite cæli
Ex Ariadneis aurea temporibus

60

feratur inprimis Idyll. XV, 108. 57. Zephyritis, Arsinoe, quæ pro Chloride ab Ægyptiis culta, et inde, quod illa uxor esset Zephyri, Zephyritis appellata videtur. Venus enim, cujus nomine eamdem Arsinoen cultam fuisse constat, aperte a Zephyritide distinguitur a Stephano de Urbibus sub voce Ζεφύριον: ἔστι καὶ ἄκρα τῆς Αἰγύπτου, άφ' ής ή Αφροδίτη καὶ Αρσινόη Ζεφυρίτις, ως Καλλίμαχος. Puto autem Deam non ab Ægypti promontorio Zephyrio, ubi templum illa habuisse dicitur, sed ab ipso Deo, vel marito, qui promontorio nomen dedit, Zephyritidem vocatam esse. Cf. de Arsinoe et diversis ejus nominibus Callimachi Epigr. V, ubi interpretes Arsinoen Chloridos quoque nomine usam esse observant. — Cæterum in Cypridem Arsinoen avaκοιρανέουσαν ἐπὶ Ζεφυρηίδος ἀκτῆς exstat epigramma Posidippi in Analectis Vett. Poett. Græc. Brunckii XXI, Tom. II, p. 51. — Famulum Zephyrum, quem famuli partes apud Chloridem agere, non est, quod mireris.

58. Grata Canopæis incola in plerisque vett. — Gnata in nonnullis. Vitium subodoratus est Vossius, qui pro incola reposuit in loca. Pro Canopæis Statius in MSS. invenerat Canopicis, unde legendum suspicatur Canapitis seu Canopiticis. — Canopiis scribit Vulp. — Noster MS. Gratia Canopitis incola litoribus. N. — Grata Canop. in loca lit. in

gratam et jucundam regionem ad litora Canopæa. Est descriptio Ægypti, a Canopo, urbe ejus celeberrima, ad ostium Nili, quod ipsum dictum est Canopicum vel ut h. l. Canopæum, sita; Veterum loca de hac urbe et Nili ostio exponentia vid. apud Cellar. Not. Orb. Ant. IV, 1, p. 15 et 21. — Grata, quia ibi fuit patria et sedes, ubi regnavit Arsinoe. Canopæis litoribus est casus sextus.

59. Corruptissime principium hujus versiculi legitur in MSS. Statii et aliis, unde varia ejusdem pro cujuslibet ingenio forma efficta est: Dii bene fecerunt Theodorus Marcilius; Ludit ubi, vario, etc. Scaliger; Sidere ubi vario Voss. cum fido Achate Vulpio. Nos revocavimus vulgatam, quæ exstat in editt.Ald. Venet. Gryph. Muret. Iidem pro lumine, quod dedit Vossius, reposuimus lectionem omnium editt. antiquiorum limite; cf. not. ad v. 57. — Noster MS. hi dii venibi vario ne solum in numine cæli unde possit extundi «divini vario ne solum in limite cæli. » N. — In vario limite cæli, in cæli regione variis sideribus distincta; limes cæli est certa quædam cæli regio; Achilles Stat. laudat in hanc rem Gell. Noct. Attic. II, c. 22. Confirmat autem hujus loci lectio conjecturam hanc nostram, quam supra ad vers. 7 proposuimus.

60. Aut Ariadneis Scaliger, male!

Fixa corona foret; sed nos quoque fulgeremus Devotæ flavi verticis exuviæ.

Uvidulam a fletu, cedentem ad templa Deum, me Sidus in antiquis Diva novum posuit.

Virginis, et sævi contingens namque Leonis Lumina, Callisto juncta Lycaoniæ, Vertor in occasum, tardum dux ante Booten,

61. Corona, de Ariadnes Corona, ex ejus capite a Baccho in sideribus collocata: vid. Hygin. Astron. II, 5.

62. Verticis exuviæ, comæ. Sic Senec. Hippolyt. v. 1181: « Placemus umbras, capitis exuvias cape, Laceræque frontis accipe abscissam comam.» Devotæ, Diis promissæ. — Flavi verticis; sic flavus vertex de flavis crinibus supra dicebatur Carm. LXIV, 53. — De pretio flavorum crinium apud Veteres vid. nos supra ad idem Carm. v. 98.

63. Vividulo a flatu Scaliger. Uvidulum a fluctu operose defendit Vossius; innui autem a Poeta putat vulgarem hominum opinionem, ex qua animæ defunctorum, antequam ad campos Elysios aut sedes superas penetrarent, Oceanum transire creditæ sunt, et hinc uvidulum fluctu sidus esse maris vel aeris marini humore roscidum atque imbutum. Vossium sequitur, et reconditam ejus, qua hanc lectionem confirmarit, eruditionem magnifice collaudat Vulpius. Uvidulum ae fletus edentem conjecit Nic. Heinsius in notis ad Catull. Dione pro deum me Parth. - Noster MS. uvidulum a fluctu. N. - Uvidulam a fletu: quam invita enim Coma de vertice Berenices cesserit, testatur ipsa v. 39, 40, cf. v. 75. - Templa Deum antique pro cælo; sic lucida templa cæli de cæli regionibus sidereis Lucret. I, 1013, et sic idem sæpius templa et domus deum vel cæli. — Diva, Venus.

65

65. Pro namque, quum id a sede sua, quam in versus limine obtinere debebat, nimis remotum sit, legendum puto nempe, quod egregie quadrat.—Locum, quem intersidera occupaverit Coma, enumeratione vicinorum siderum luculenter describit. Habet nimirum illa, ut Scaliger jam ad hunc locum observavit, ab ortu Bootem sive Arctophylaca, ab occasu dorsum Leonis, a septemtrionibus posteriores pedes Ursæ majoris, a meridie Virginem.

66. Callisto justa (pro juxta) Lycaonida Scal. Voss. Vulp. Cantabr.
contra metri rationes; nuspiam
enim exemplum exstat, ubi ultima
juxta correpta sit; nostram lectionem tuentur omnes editt. antiquiores. — Lumina, sidus. — Callisto,
Καλλιστοῖ casus tertius. Fabula Callistus, Lycaonis Arcadum regis filiæ, a Junone in ursam mutatæ, in
vulgus nota est.

67. Tardum Booten. Arctophylax, quia sero occidit, et polo propior tarde procedere videtur, modo tardus (Ovid. Met. II, 177) modo piger (Fast. III, 405, Claud.

70

Qui vix sero alto mergitur Oceano.

Sed quanquam me nocte premunt vestigia Divum,

Luce autem canæ Tethyi restituor;

(Pace tua fari hæc liceat, Rhamnusia virgo;

Namque ego non ullo vera timore tegam;

Non, si me infestis discerpant sidera dictis,

Condita quin veri pectoris evoluam;)

Non his tam lætor rebus, quam me abfore semper,

Abfore me a dominæ vertice discrucior;

Quicum ego, dum virgo quondam fuit, omnibus expers

Rapt. Pros. II, 190) modo serus (Propert. III, 5, 35) vocatur: nisi quis in persona Bootæ de bubulcorum tarditate cogitare malit; de fabula Bootæ vid. Hygin. II, 4.

69 - 70. Lux autem canæ Tethyi restituem in omnibus MSS. Stat. — Restituam in uno, unde ille legendum putat, Lux autem cance Tethyi restituat. — Sensus: « quanquam ea mihi contigit felicitas, ut pedibus Deorum noctu tangar, interdiu autem in Tethyos gremio delitescam, » etc.—Vestigia Divum me premunt : sic sidus Eridani θεων ύπὸ ποσσί φορείται apud Aratum Phænom. 360. Vulpius in hanc rem laudavit Virgil. Eclog. V, 56, et Manil. Astronom. I, 799. — Tethys, yos, est uxor Oceani; at Thetis, tidos, uxor Pelei; in hac penultima corripitur, in illa producitur; quod non monuissem, nisi sæpius in re tam levi aberrare juvenes animadvertissem.

71. Rhamnusia virgo; Nemesis, ultrix superbiæ et insolentiæ. Vid. supra ad Carm. LXIV, 396.

72. Junge: « non tegam, non celabo, occultabo, ullo timore, ob ullius rei timorem. » Male Vulpius jungit non ullo timore, et tegam contra latinitatem explicat in apertum proferam, retegam; nec vidit, plane huic explicationi repugnare versum sequentem.

73. Discerpant sidera dextris conjecit Bentleius. — Infestis discerpant dictis. Discerpere dictis dictum est, ut proscindere, lacerare dictis.

74. Vere in aliis. — Similiter Theocritus Idyll. XXIX, 3: «Κή-γὼν μὲν τὰ φρενῶν ἐρέω κέατ' ἐν μυ-χῶ.» Quin evoluam, immo aperiam et explicabo; evolvi dicitur, quod involutum et complicatum fuit. Male Vulpius evolvere de linguæ volubilitate, orationis copia, celeritate et loquendi libertate explicat. — Condita pectoris veri, quæ latent in animo sincero, intima sensa animì.

75. Non his tam lætor rebus, tamen his rebus non tantum lætor, quantum etc. Particula tamen post quamquam, etsi, sæpissime omittitur; si quis in re nota exempla desiderat, adeat Cortium ad Sallust. Jugurth. XXV, p. 577.

77-78. Vox expers aperte est vitiosa, et sensum totius distichi turbat: nam quod Vossius demonstraUnguentis, una millia multa bibi.
Nunc vos, optato quas junxit lumine tæda,
Non prius unanimis corpora conjugibus
Tradite, nudantes rejecta veste papillas,
Quam jucunda mihi munera libet onyx;

tum ivit, virgines honestiores olim unguentis abstinuisse, et simplici oleo capillum unxisse, id nec verum, nec difficultatem tollit. Hinc jam Achilles Statius ex expers fecit expressa, alii expreta vel adspersa; et N. Heinsius in notis ad Cat. expersa; nos qualemcunque corrigendi rationem proponimus infra. — Ex una, quæ est constans lectio omnium MSS. et editt. veterum, Vossius, ut labanti lectioni expers in versu majori bonum tibicinem supponeret, et locum simul doctrinæ suæ copias explicandi haberet, fecit murrhæ. - Sane ex hac Vossiana Veteres corrigendi norma quidvis pro quovis reponi licebit. Nihilominus hanc a Vossio effectam lectionem et explicationem mirifieam et quantivis pretii vocat et probat Vulpius. — Ex his duobus versibus, nisi vitium, quod insidet, tollitur, sensus exit absurdissimus. Qui, quæso, enim coma in capite Virginis Berenices, omnibus unguentis abstinentis, multa millia simul unguenta bibere potuit? Vitium haud dubie latet in voce expers, quam varie jam tentarunt interpretes. — Pro qua mihi quidem rescribendum videtur explens passive, se explens, expleta. Ex infinitis exemplis, hunc verborum activorum usum probantibus, defungi liceat uno Catulli, qui supra Carm. LXIV, 324: « O decus ex-

imium, magnis virtutibus augens,» pro aucte, ubi vid. not. Et sic sensus est, «in cujus vertice olim, quum virgo esset Berenice, et omnibus se expleret et saturaret unguentis, multa simul millia unguenta bibi.» - Sunt qui existiment, et ego credebam verbum expers, quum vo experiri vere cognatum sit, eodem quoque sensu accipi quando potuisse, ita ut, nedum esset privativum, experientiam significaret. Sic multis videtur Persius, dum philosophemata ex Græciæ regionibus transmarinis Romam advecta narrat, dixisse: « nostrum sapere cum pipere venit maris expers. » At objiciet aliquis: tò expers infra v. 91 alio sensu adhibetur a Poeta, neque verisimile est, eum in duobus locis haud longe distantibus eidem voci ingenia duo contraria addidisse. Fateor, et nunc tanquam desperati morbi medelam dubitans affero; quando et divinatione opus est, num ea mens Catulli fuit, ut Coma diceret: « nullis licet adspersa unguentis (expers), quibus delicati cæsariem inungere solent, tamen quum in capite sponte fragranti residerem, per naturalem hanc suavitatem quasi omnes simul in uno odores hauriebam.» Sententia quidem paullo argutior, sed non ingenio alexandrino inficianda. N.

79 — 82. Versus sequentes Josephus Scaliger ex antiquis Codicibus

Vester onyx, casto petitis quæ jura cubili. Sed quæ se impuro dedit adulterio,

restituit sic: «Nunc vos, optato quæ junxit lumine tæda Non post unanimis, corpora, conjugibus; Tradite nudantes rejecta veste papillas, Quæ (quod mutat Scaliger in qua, ut sit pro ut) jucunda mihi munera libet onyx : » jungi autem debent verba sic: «nunc vos, corpora, quæ tæda junxit lumine optato conjugibus non post unanimis, nudantes papillas rejecta veste, tradite mihi munera jucunda, quæ onyx mihi libet; » hoc sensu, «nunc puellæ, quæ nupsistis maritis haud in concordia permansuris, quum in eo estis, ut cum illis concumbatis, tradite mihi munera, nempe unguenta ex onyche deprompta. — Secuti autem sunt Scaligerum editores deinceps fere omnes. Equidem vero hujus loci interpretatione nil vidi ineptius et absurdius: puellæ primo statim cum novis maritis concubitu muneribus placare debent futuram eorum perfidiam!!! — De lectione et mira versuum sequentium explicatione vid. Var. Lect. - Cæteris lectionibus haud dubie præferenda est nostra, quam dedimus ex editt. Mureti, Gryph. Cantabr. Græv. quæ sensum satis commodum fundit hunc: « nunc vos, novæ nuptæ, ne prius nudatæ vestibus corporum vestrorum copiam unanimis maritis facite, quam ex onyche jucunda mihi munera libaveritis. » - Sed et sic de loci integritate valde dubito; nam primum editiones antiquissimæ et libri MSS. omnes, teste Achille Statio, pro Non prius in v. 80 offerunt Non post, quod a librariis cum Non prius commixtum esse vix credas; deinde ex norma loquendi dehebat esse Ne prius - tradite. Denique temporum consecutio in v. 82 pro libet postulabat libaverit. — Mihi quidem omnis hujus loci corruptio manasse videtur ex mixta particula Nunc cum Non in v. 80 : guarum particularum confusione corruptus quoque est versus 21, ubi vid. not. -Locus igitur mihi rescribendus videtur sic: « Nunc vos, optato quas junxit lumine tæda, Nunc post (vel vos) unanimis corpora conjugibus Tradite, nudantes rejecta veste papillas, Sic jucunda mihi munera lihet onyx:» Nunc post, dominæ meæ exemplo in posterum; vel junge post unanimis, in unanimitate postero tempore permansuris. Cui nimis audacter a me repositum videtur Sic pro Quam in v. 82, ille servet antiquam lectionem Quæ. Sed multo aptior est particula Sic, (h. e. hac conditione) cui egregie respondet v. 87. — Onyx, vasculum unguentarium ex onyche sive alabastrite.

83. Colitis quæ jura Ald. Gryph. Muret. — Ex quæritis, quod in libris MSS. invenerat Achilles Statius, fecit ille quatitis, et Vossius quæris; male! petitis exstat in edit. Parthen. defendente Scaligero. — Casto petitis quæ jura cubili. Per jura casto conjugio explenda intellige fidem, unanimitatem etc. — Vester onyx, casto etc. Hic sensus: «Onyx munera mihi libet, (at dico) vester onyx (solum vestri,) quæ castum

Illius, ah! mala dona levis bibat inrita pulvis;
Namque ego ab indignis præmia nulla peto.
Sic magis, o nuptæ, semper concordia vestras
Semper amor sedes incolat assiduus.

Tu vero, regina, tuens quum sidera Divam Placabis festis luminibus Venerem

Sanguinis expertem, non votis esse tuam me, Sed potius largis effice muneribus.

Sidera cur retinent? utinam coma regia fiam; Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion.

fore conjugium Deos obtestamini: » namque aliarum libamina indigna respuo. N.

85. Ah deest in quibusdam. Illius aura levis Venet. Gryph.

86. Namque indignatis Vossius.

87. Sed magis parum commode in aliis.

89. Tuens sidera, sublatis in cælum oculis; gestus ardenter precantium.

91. In libris MSS. et editt. vett. legitur hic versus sic: « Sanguinis expertem non vestris esse tuam me.» Ex vestris jam Pontanus fecit votis, quem secuti sunt Parthen. Gryph. Muret. Græv. et alii. Magis tamen mihi arridet conjectura Statii, 70 vestris in verbis mutantis. — Ne siveris esse refinxit Scaliger; at Vossius, fidens doctrina sua et auctoritate, hunc et sequentem versum hac forma incedere jubet: « Sanguinis expertem non verticis esse tuam me Si potis es, largis effice muneribus. » De sensu sapienter nihil monet Vossius. Bentleius denique pro sanguinis rescribit unguinis, et amplectitur emendationem Scalig. ne siveris. — Sanguinis expertem. Veneris enim aræ nihil sanguinis offundebatur: de ara Veneris Paphiæ Tacit. Hist. II, 3: « sanguinem aræ offundere vetitum. » Cf. Cerdanus ad Virg. Æn. I, 407. — Non votis esse tuam me, sed potius etc. « Non promissis tantum, sed largis potius muneribus a Venere impetrare stude, ut in caput tuum redire et tuam rursus me esse patiatur. »

92. Affice male in quibusdam.

93. Sidera cur iterent? vetus lectio, sed parum probabilis; explicant passive « cur iterentur? » h. e. cur geminentur sidera? cur augeatur siderum numerus? — Sidera cur inter? non male legit Theodorus Marcilius; nos acquievimus in lectione vulgata quæ potior. — Retinent sc. me.

94. Proximus Arcturus fulgeat Erigonæ contra omnem vett. librorum auctoritatem hunc versum ita exhibuerunt et defenderunt Marcilius, Muretus et alii, recte jam refutati a Scaligero et Voss. — Fulgeat in quibusdam. — Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion. Sensus est: «Tum per me licet Orion vicinus Hydrochoo, (a quo vel maxime ille disjunctus est) fulgur et

85

procellas comparet. » — Fulgeret ab antiquo fulgerare pro fulgurare. - Hydrochoi græce pro Hydrochoo. Est autem Hydrochous seu Ganymedes unum e duodecim signis Zodiaci. — Hoc carmen quantumvis celeberrimi eruditione viri laudibus in cælum tollant, non possum cum eis illud admirari, licet felicissimæ venæ fætus et scribendi generis castigatissimi igniculos passim deprehendam. Et fateor quidem regibus, quorum ventosæ magnanimitatipalpabantur, talia commenta valde placere, immo in præsentia fabulæ opportunitatem ingenio Poetæ favorem publicum conciliare, in primis apud Alexandrinos illos, qui præ cæteris orationis calamistros et curiosissimas figurarum dicendi argutias in deliciis habuerunt, potuisse. Sed mirum mihi videtur

Romanos, quibus alienum erat illud argumentum, neque in hoc opere quidquam præter poeticæ pulchritudinis exemplum quærebatur, illo fucati leporis lenocinio adeo delinitos fuisse, ut in suam linguam illud carmen viri sapientissimi verti cuperent, et vates doctissimi vertere studerent. Tanta apud Romanos Græcorum auctoritas! at hoc damno discipulis aliquando fuit, quum omnia, quæcunque e fonte græco defluxissent, nullo haurirent discrimine, neque quid distarent æra lupinis animadverterent satis. Inde non inaffectata jam Augusteo ævo multorum, et egregiorum quidem poetarum jucunditas. Hoc minus me tangit, quod recentiorum ætatum interpretes plausu talia exceperint; nempe antiqua et græca latinaque. N.

# CARMEN LXVII.

AD JANUAM MOECHÆ CUJUSDAM.

### CATULLUS.

# O DULCI jucunda viro, jucunda parenti,

Anc. Poeta infamem quamdam mulierem notaturus increpat ejus januam, et tanquam nequitiæ magistram objurgat. Hinc inter poetam et Januam exoritur colloquium, quo primum Janua omnem in se translatam culpam a se amoliri studet; deinde sceleratas incestæ mulieris libidines, partim aperte, partim obscure, indicat. — Quæ fuerit turpis illa mulier, quis Balbus, quis pater, quis filius et cæteri boni sodales, id nec facile ex historiis co-

gnosci potest; nec, si posset, ex ejusmodi hominum cognitione magna in nos redundaret utilitas. Recte igitur stultum esse, ad h. l. judicat Muretus, si quis ea, quæ ne tum quidem, nisi a paucis, intelligi possent, conjectura se assecuturum esse autumet. Cæterum simili modo Janua loquens inducitur a Propertio lib. I, El. 16, quem cum Nostro compara.

1. Jucunda, obsequiosa et commoda ministra, viro, si Diis placet, Salve, teque bona Jupiter auctet ope,
Janua: quam Balbo dicunt servisse benigne
Olim, quum sedes ipse senex tenuit;
Quamque ferunt rursus voto servisse maligno,
Postquam est porrecto facta marita sene.
Dic agedum nobis, quare mutata feraris
In dominum veterem deseruisse fidem.

#### JANUA.

# Non, ita Cæcilio placeam, quoi tradita nunc sum,

dulci, qui uxorem scortari sinit, parenti, qui filii adeo cubile polluit. Cf. v. 20 sqq.

- 2. Salve. Eipwixū; salvere jubet Januam, flagitiosis hominibus patentem. Sic supra Carm. XLIII, 1: «Salve, nec minimo puella naso, Nec bello pede, nec nigris ocellis, etc.» Teque bona Jup. auctet ope. Imitatus est Ovid. Fast. I, 612.
  - 3. Benigne, bene et honeste.
- 4. Olim quum has ædes conjecit Jani Douzæ filius.
- 5. Voto maligno, cupiditatibus inhonestis et turpibus, scortationi.
- 6. Projecto, h. e. expulso vel dimisso; Venet. Gryph. Muret. — Provecto in marg. ed. Gryph. — Postquam est porrecto facta marita soror ex libro scripto Commelini profert Vossius. — Postquam est projecto functa marita sene tentat Stat. - Es et est promiscue in libris veteribus. — Postquam est porrecto facta marita sene. Sensus est: « postquam mortuo Balbo uxor in hanc domum deducta est. » Porrecto, a situ mortuorum. Collocabantur sc. apud Veteres mortuorum corpora domi sic, ut januam versus porrecta jacerent. Vid. Kirchmannus de Funcribus

Romanorum I, 1, c. 12.—Factamarita est trahunt interpretes ad Januam, et marita pro maritalis explicant; sed id admodum durum mihi videtur; ego intelligo mulierem, quæ ex meretrice est facta marita. Profacta legendum olim suspicabar lecta vel ducta, sed salsius fortasse dixit Poeta facta est, a patre nimirum et filio simul. - Locus vexatissimus expeditur, si unam literam deleas, es pro est rescripto, ut sic versus explicetur: postquam facta es marita, scilicet janua domus ubi conjuges commorarentur, quæ antea cœlibis senis eras janua. Marita, idem esse quod maritalis, ad matrimonium pertinens, testantur Liv. XXVII, 31: « maritas domos, » Horat. Secular. Carm. V, 20: « lex marita, " Ovid. Heroid. XI, 101: « faces maritas. » Sunt qui mulierem de qua Vates loquitur, Clodiam fuisse, Balbi filiam, quæ Cæcilio Metello nupserat, autument; neque hujusmodi conjecturæ hoc carmen multaque alia non consentire videntur. N.

- 7. Dic age de nobis vel de vobis in lib. vett. Dic age dic nobis Stat.
  - 9. Plateam in libro Maffei, unde

Culpa mea est, quanquam dicitur esse mea.

Nec peccatum a me quisquam pote dicere quidquam;

Verum isti populo janua quidque facit;

Qui, quacunque aliquid reperitur non bene factum,

Ad me omnes clamant: Janua, culpa tua est.

## CATULLUS.

Non istuc satis est uno te dicere verbo; Sed facere, ut quivis sentiat et videat.

## JANUA.

Qui possum? nemo quærit, nec scire laborat.

#### CATULLUS.

Nos volumus: nobis dicere ne dubita.

Statius legendum putat pateam. — Pro tradita exhibent Gryph. Muret. et editt. aliæ credita; sæpissime autem credere et tradere permutata sunt. Vid. Burmann. ad Ovid. Metam. II, 378, et Drackenb. ad Sil. Ital. XVI, 371. — De hac formula vid. Carm. LXVI, 18. N. — Tradita. Cæcilium Balbi hæredem fuisse, facile ex usu verbi tradere colligas.

11. Nec peccat. etc. « Nec quisquam quidquam mihi culpæ vertere potest. » Quisquam et quidquam suaviter sibi respondent.

t2. Hic lacuna in antiquissimis codicibus fuisse videtur, quam pro suo quisque ingenio explere studuit; hinc alius: « Verum isthæc potius janitor ipse facit; » alius: « Verum istis me auctorem esse facit populus; » alius: « Verum isti populo di mala multa ferant; » alius: « Verum

isti populo janua quid resicit. » — Statius conjiciebat : « Verum istis probri janua quidque facit. » — Scaliger : « Verum istis populi nænia , Quinte , facit. » — Vossius : « Verum isti populo Janua quid faciat? » — En vanum VV. DD. in ejusmodi Veterum locis studium! nos dedimus lectionem Græv. — Friget hic versus , quamcunque lectionem sequaris.

16. Facere, probare et declarare.

17. Quid possum MSS. Stat. — Quid possit in libro Scalig. unde ille, Quid possis.

18. Nos volumus vobis dicere, ne dubita MSS. Stat. unde ille nec dubia reponit; pergit nimirum ex hac lectione Janua loqui. — Correctio supervacanea, nam colloquium aliter melius procedit, et inest aliquid vafræ simplicitatis.

#### JANUA.

Primum igitur, virgo quod fertur tradita nobis, Falsum est. Non illam vir prior attigerat, Languidior tenera quoi pendens sicula beta,

Nunquam se mediam sustulit ad tunicam;

Sed pater illius nati violasse cubile

Dicitur, et miseram conscelerasse domum;
Sive quod impia mens cæco flagrabat amore,
Seu quod iners sterili semine natus erat.
Et quærendum unde unde foret nervosius illud,
Quod posset zonam solvere virgineam.

## CATULLUS.

# Egregium narras mira pietate parentem,

Stat. — Non qui illam wir prior attigerit Vossius, accedente Vulpio. — Nonque illam vir prior attigerat Græv. — Non illam. Suspectam hanc lectionem esse, apparet ex Var. Lect. — Equidem legendum puto Nunquam illam, quod facile ex corruptis lectionibus elici potest; et sic oratio multo fit concinnior et gravior ob repetitionem particulæ nunquam in versu 22. — Retinenda vulgata lectio quæ fert: « non illam vir (conjux)... sed pater...»

21. Sicula, gladiolus, diminutivum a sica. Similes locutiones, quibus pars, qua viri sumus, petulanter exprimitur, non gravatus est e penu sua depromere Vulpius. Conf. Stat.

22. Sustulit hanc tunicam in omnibus MSS. Stat. unde ille conjectat: « Nunquam se media sustulit hinc tenica.

23. Ipsius in nonnullis. — Ille sui tentat Scaliger.

24. Conscelerasse domum. Cf. supra Carm. LXIV, 405. «Conscelerate aures paternas» Liv. XL, 8.

25. Tecto....amore in quibusdam MSS. Stat. — Cæco amore, quo ad explendam libidinem, nulla legum humanarum ratione habita, cæcus agitur.

26. Seu quod iners sterili semine natus erat, quod virum se præstare

non poterat.

27-28. Quærendumque nec unde foret Parthen. Voss. Vulp. — Ne quærendum aliunde foret Gryph. Muretus. — Et quærendum unde foret in omnibus MSS. Stat. qui primum vidit, particulam unde geminandam esse. — Et quærendum aliunde foret editor Cantabr. Græv. — Sensus: « Et alius quispiam, undecunque tandem foret, exquiri debebat, qui ad eripiendam virginitatem nervosior, h. c. vi mascula magis instructus esset. » Nervosius hinc Græcis νεῦρα, τὰ αἰδοῖα. — Zonam sol-

Qui ipse sui gnati minxerit in gremium.

30

#### JANUA.

Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere Brixia, Cycnææ supposita speculæ, Flavus quam molli percurrit flumine Mela, Brixia, Veronæ mater amata meæ;

vere; vid. quos laudavimus supra ad Carm. LXI, 53, et II, 13.

30. Imminxerit in uno Statii. — Qui ipse, etc. Qui cum nuru sua adeo concubuerit. — Si quis exempla rem obscenam illustrantia desiderat, adeat ad h. l. Interpretes, et conferat Pers. Sat. VI, 73.

31. Atqui non solum hunc (scimpium et libidinosum patrem) Gryph. Muret. Græv. — Sensus: «Atqui non hujus nefandæ libidinis tantum testem se profitetur Brixia, sed eadem quoque de adulterio cum Posthumio et Cornelio facto narrat.»

32. Chinæa specula Venet. Gryph. Cantabrig. — Chinææ speculæ Muretus et alii: nostram lectionem defendit Vulpius. Vid. not. inf. — Suppositum in specula vel supposita in specula in nonnullis, haud dubie versus fulciendi causa, sed syllaba brevis, sequenti syllaba cum sp incipiente, producitur. Exemplorum cumulum dedit Vulpius ad Tibull. I, 5, 28. — Brixia (nunc Brescia, ut notat Cellar. Geogr. Antiq. II, c. 9) caput gentis Cenomanorum appellatur a Livio XXXII, 3o. Describitur jam Brixia primum a situ, Cycnææ supposita speculæ h. e. arci vel colli; ponamus in hanc rem verba, quæ Vulpius ex libello Joannis Chrysostomi Zanchii de Origine Orobiorum sive Cenomanorum ad Petrum Bembum lib. II, protulit: « Declarare, scribit ille, nobis voluit poeta lepidissimus, principem illius arcis, summo in collis cacumine positæ, fundatorem ac conditorem fuisse Cydnum, illum Liguris filium, quem Græci Cycnum vocant, quæ ad Cæsaris usque tempora proprio nomine ab auctore Cycnea specula cognominaretur, non Cichonia aut Chinnea, ut in libris minus accurate scriptis reperiri solet. » — Collem ipsum Brixiæ imminentem hodie vocari Cigneo, ex Heliæ Capreoli Monumentis Brixianis refert laudatus a Vulpio Paullus Galeardus in Observationibus ad priscam Inscriptionem aliasque Brixianas antiquitates editis, Volumine XXX Ephemeridum Literatorum Italorum, Articulo II. Deinde, ut solent poetæ in describendis urbibus, a flumine Mela, qui olim Brixiam alluebat, nunc vero circiter millia passuum ab urbe abest. Vid. Wesseling. ad Antonini Itiner. p. 552.

33-34. Hos duos versus spurios et mala manu importatos esse, quod non solum historiarum veritati, sed etiam linguæ latinæ proprietati, atque omnino elegantiæ

Sed de Posthumio, et Corneli narrat amore,
Cum quibus illa malum fecit adulterium.
Dixerit hic aliquis: Qui tu isthæc, janua, nosti,
Quoi nunquam domini limine abesse licet,
Nec populum auscultare: sed huic suffixa tigillo
Tantum operire soles, aut aperire domum?
Sæpe illam audivi furtiva voce loquentem
Solam cum ancillis hæc sua flagitia,
Nomine dicentem, quos diximus: utpote quæ mi

Catulli repugnent, acriter contendit Scipio Maffeius in libello Italico, quem edidit « De antiqua Veronæ conditione: » sed eosdem in fidem recepit et motas a Maffeio difficultates eleganter et docte expedire studuit Paullus Galeardus in Opusculo inscripto Parere intorno all' antico stato de' Cenomani ed ai loro confini. Utriusque argumenta proposuit et diligenter examinavit ad h. l. Vulpius, qui in sententiam Galeardi discedens dignos omnino hos versus Catullo esse magno eruditionis apparatu et idoneis argumentis ostendit. Pro percurrit in v. 33, male legitur in nonnullis præcurrit, ut docet Wesselingius in notis laudatus. — Flavus, ab arenarum flavo colore. Vid. Schrader. ad Musæum p. 269. - Molli flumine: vocatur flumen molle, quamvis erat torrens rapidus; sed hoc fit ex more poetarum; sie Ladon ab Ovid. (Metam. I, 702) placidus vocatur, quum esset flumen rapidissimum; et Hebrus a Virg. (Æneid. I, 231) celer, quum esset per se tardissimus; dicitur denique Brixia Veronæ, ubi res agitur, mater, vel quod esset, ut Statius observat, urbs Brixia vetustior, vel quod inde coloni multi commigrassent, vel quod esset Cenomanorum metropolis. Vulpius comparat cum nostro Epigramma Callim. XXVII: «Καλλίστη προπάρουθε, τὸ δ' ὕστερον οὔνομα Θήρη, Μήτηρ εὐίππου πατρίδος ἡμετέρης. » Et alia exempla, ubi mater (μήτηρ) de urbibus sic usurpatur, e græcis scriptoribus profert.

35

40

35. Postumii in nonnullis.

37. Quid? tu isthæc in MSS. Statii, non male.

38. Divum limine ex libris melioribus profert Vossius et intelligit Penates vel Lares.

39. Hæc suffixa tigillo in MSS. Statii.

42. Solam consiliis vel conciliis in editt. antiquis, unde Manutius legendum suspicatus est consciolis, adstipulantibus Mureto et Scaligero; quos secuti sunt Cantabrig. et Græv. et vere diminutivorum usu maxime delectatur Catullus. At Vossius legi jubet Cæciliis, h. e. agnatis Cæcilii, cujus mentio facta est versu 9, et sic legebat jam Parthenius; nec incommoda videtur nostra lectio, quam protulit Statius, et quæ imaginem præbet vero similem et lepidam.

Speraret nec linguam esse, nec auriculam.

Præterea addebat quemdam, quem dicere nolo

Nomine, ne tollat rubra supercilia.

Longus homo est, magnas quoi lites intulit olim

Falsum mendaci ventre puerperium.

44. Speret nec in omnibus MSS. Statii et Codice Patavino, unde ad versum fulciendum Statius verba transponit sic, Nec linguam speret: sed neque Vossium, neque Vulpium hiatus post linguam offendit, nec adeo, puto, Catulli lectorem offendere debet; interim dedimus lectionem vulgatam.

45. Ardebat in quibusdam.

46. Ne tollat rubra sup. ne exasperetur ira, quam sublata et attracta supercilia præ se ferunt. Cf. Douza Fil. ad h. l.

47. Longus. Longiori corporis fi-

gura notare simul videtur animi stuporem. Cf. Carm. LXXXVI, 4.— Hic proceritas tantum significatur.

48. Falsum mendaci ventre puerperium: vel quod adoptare vellet
prolem adulterinam et illegitimam;
vel quod ipse adulterio conceptus
homini locupleti suppositus esset.
—Hæc janua taciturnitatis laudem,
quam Praxagora suæ lucernæ tribuit (Aristophan. Concionat. scen.
prim.) non feret. At exemplum dedit recentioribus poetis, quod utinam salse tantum, non impudice,
imitati essent. N.

# CARMEN LXVIII.

AD MANLIUM.

## ARGUMENTUM.

AD MANLIUM. In scribendo hoc nomine libri MSS. et editt. veteres mirum in modum discrepant; scribitur enim modo Malius, modo Mallius, modo Mallius, modo Mallius; eadem hujus nominis confusio est in

aliis scriptoribus. Vid. quos laudat Santenius.

Catullus Manlio (de quo vid. supra Argumentum ad Carm. LXI), respondens ad ejus literas, in quibus ille de acerbo quodam, quem expertus fuerat, casu multum et misere questus fuerat, et doloris sui leniendi gratia munera Musarum et Veneris, h. e. carmen quoddam consolatorium et amatorium a poeta nostro petierat, hoc carmine declarat, se, licet ex eo, quod officium amicitiæ in re tristi a se exigat, non sine magna voluptate, quam in amicitia sua ponat, cognoverit fiduciam, tamen, quum ipse gravissimo ob fratris dulcissimi mortem dolore nunc oppressus sit, qui omne Musarum studium et omnes animi delicias abstulerit et de tota mente fugaverit, nullo modo huic officio satisfacere posse. Ne vero hac

excusatione ingrati animi suspicionem apud Manlium moveat, ipse prædicat, quot et quantis obstrictus illi teneatur beneficiis, et his nominibus Musis eum per omnes terras celebrandum commendat. Inprimis extollit insigne ejus studium, quo olim puellæ, quam perdite amabat, usum sibi concesserit; quam eodem amoris ardore in domo Manlii sibi apparuisse canit, quo olim Protesilao in domum ejus deducta apparuisse dicitur Laodamia, cujus fabulam fusius hac occasione sibi explicandam sumpsit; qua enarrata cum bonis votis pro salute Manlii et totius ejus domus nuncupatis carmen finit. — Quod supra Carm. LXIV, de longioribus poetæ nostri digressionibus animadversum et reprehensum fuit a VV. DD. idem valet de intexta huic carmini fabula Laodamiæ, quæ, quo majorem carminis partem occupat, eo magis lectorum animos ab ipsa re, ad quam scribendam Poeta accesserat, avertit. Nemo certe in eo carmine, in quo Poeta ob internum animi dolorem nullum plane jam se cum Musis commercium habere fatetur, longiorem fabulæ cujusdam descriptionem exspectat; sed, si cogitamus, fabulam Laodamiæ ita esse comparatam, ut docere possit alios, quam sæpe amor ferventissimus interrumpi soleat; Catullus pro animi sui dolore in hujus fabulæ contemplatione et consideratione acquievisse et uberiore ejus expositione tam sibi, quam Manlio, interrupti amoris dolore laboranti, aliquid solatii petiisse, putari potest.—Ipsa fabula autem tam egregium in Catullo nostro nacta est interpretem, ut, sive opportuno sive importuno loco ab eo tractata fuisse censeatur, digna certe, quæ ad omnem posteritatem propagetur, habenda sit. Murctus quidem, interponens suum de hoc carmine judicium, «pulcherrima omnino, inquit, hæc Elegia est, atque haud scio, an una pulchrior in omni Latina lingua reperiri queat: nam et dictio purissima est : et mira quædam affectuum varietate permista oratio : et tot ubique aspersa verborum ac sententiarum lumina, ut ex hoc uno poemate perspicere liceat, quantum Catullus cæteris in hoc genere omnibus præstare potuerit, si vim ingenii sui ad illud excolendum contulisset. » — Separatim hoc carmen edidit et tanquam specimen futuræ editionis Catulli proposuit, « celebre apud Batavos Nomen, Santenius » (Lugd. Batavorum 1788, 4); cujus cura in nova, quam adornaturus est, editione spectare potissimum videtur eo, ut librorum MSS, et editionum principum usu et collatione spurias lectiones investiget et tollat, genuinas autem revocet et constituat; quo quidem studio quam præclare Vir tam eruditionis quam librorum copia instructus de Catullo meriturus sit, dicere nihil attinet. Non parum igitur in hujus carminis recensione juvit nos opera Santenii, cui, non nisi iis omissis lectionibus, ex quibus nihil sani extricari posse videbatur, omnis fere a nobis subjecta debetur lectionis varietas. Sed quum opus sit, si cum fiducia quadam de germana poetæ nostri lectione judicare et originem corruptarum lectionum exquirere volumus, ut auctoritas, vetustas et bonitas librorum tam scriptorum quam expressorum diligenter examinetur, et eorum ordo pro sua cujusque dote et virtute constituatur, non dubitamus, quin has critices in recensendo Catullo partes Santenius egregie expleturus sit.

Quon mihi, fortuna casuque oppressus acerbo,
Conscriptum hoc lacrimis mittis epistolium,
Naufragum ut ejectum spumantibus æquoris undis
Sublevem, et a mortis limine restituam;
Quem neque sancta Venus molli requiescere somno
Desertum in lecto cœlibe perpetitur;

Nec veterum dulci scriptorum carmine Musæ Oblectant, quum mens anxia pervigilat;

Id gratum est mihi, me quoniam tibi ducis amicum, Muneraque et Musarum hinc petis et Veneris.

1. Quid in quatuor MSS. Sant. - Quo ex uno profert Voss. utrumque male; evincit enim nostram lectionem vers. 9. --Casuque opp. acerbo: amoris, cui adhuc indulserat, fructibus privatum fuisse hoc acerbo casu Manlium, apparet ex-v. 6. Multum autem suadent, ut cum Scaligero et Vulpio de inimicitia potius inter Manlium et ejus amicam orta, quam cum Parthenio de ejus uxoris Juliæ morte cogitemus. Sic Manlius v. 3, dicitur naufragus, haud dubie, quod in amore fecerat naufragium, h. e. expulsus fuerat a puella. Nec, ut alia taceam, Manlium de morte uxoris dolentem munera Veneris a Catullo petiisse, facile tibi persuadeas.

2. Conspersum vult Schraderus; sed quis non sentit, multo gravius esse conscriptum? — Hoc omissum est in edit. Muret. — Hoc, hujus argumenti, in quo hoc postulas.

3. Naufragi conjecit Heinsius, ut ad æquoris referatur. Pro ut male in nonnullis et.

4. Restituam. Imitatus est Nostrum, ut monuit jam Muretus, Virgilius in Culice v. 223. «Quum

te Restitui superis leti jam limine ah ipso. »

5. Sancta Venus: conf. supra ad Carm. XXXVI, 3.

6. Thalamo pro lecto in edit. Stat. haud dubie ex errore. — Desertum in lecto cœlibe, solum et derelictum in lecto viduo et vacuo; plenius pro in lecto deserto. Sic cubile desertum v. 29.

8. Pervigilet male Scaliger.

g. Dicis in triginta codicibus et editt. quatuor prioribus offendit Santenius. Magis quidem arridet et multo convenientior videtur nostra lectio ducis, quam primus Calpurnius vulgavit, sed haud inepte quoque explicari potest me dicis pro « me declaras, me alloqueris ut tuum amicum in hac epistola; » confusa autem sunt sexcenties a librariis dicere et ducere. Conf. supra Var. Lect. ad Carm. VIII, 4. — Gratum. « Ista veritas etiamsi jucunda non sit, mihi tamen grata est. » Cic. N.

10. Et priori loco omissum est in Codice Hamb. et Charta Reg.—
At in exemplari Bibl. Leid. totus versus legitur sic, Munera Musarumque hinc petis hinc Veneris.— Hinc

Sed tibi ne mea sint ignota incommoda, Manli,
Neu me odisse putes hospitis officium;
Accipe, queis merser fortunæ fluctibus ipse,
Ne amplius a misero dona beata petas.
Tempore quo primum vestis mihi tradita pura est,
Jucundum quum ætas florida ver ageret,
Multa satis lusi: non est Dea nescia nostri,
Quæ dulcem curis miscet amaritiem.
Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors

i. e. a me. Et hic pro ego usurpare latinis in more fuit. Sic Plaut. Epid. I, 2, 28: « huic homini » p. mihi; Bacch. IV, 4, 1: « hunc hominem » p. me; Terent. And. II, 1, 10: « tu si hic sis » p. si tu meo loco esses. — Musarum et Veneris munera, scil. munus carminis quod Veneris affectibus sit conditum. Sic Virgilius Æn. III, 223: « ipsumque vocamus In prædam partemque Jovem » p. in prædæ partem. Georg. II, 192 « pateris libamus et auro » p. pateris aureis. Figura est & dia duciv. N.

12. Sospitis tentabat Schraderus. Sed. cf. v. 68. — Hospitis officium, quod hospes ab hospite ex hospitii jure exigere potest; ergo non amicitiæ tantum, sed hospitii quoque vinculo Noster cum Manlio conjunctus fuit.

13. Aspice in quibusdam; sæpe enim in adspicere et accipere peccarunt librarii: vid. Nic. Heins. ad Claudian. in Eutrop. I, 485, et Broukhusius ad Propert. II, 13, 29. — Qui in uno Mediolanensi. — Quid Nanianus. — Quam laudat Crinitus in vita Catulli. — Verser in alio Mediolanensi et Bodleiano. — Queis m. fort. fl. ipse: nota et

elegans fortunæ adversæ imago, maris impetuosi instar corripientis et voragine sua absorbentis miseros. Statius comparat Horat. Epist. I, 2, 22.

14. Dona beata, qualia non nisi a beatis, h. e. secunda fortuna utentibus, peti debent. — Potius lætum et jucundum carmen. N.

ris sententiæ: « quum adhuc essem adolescens.» Vestis pura est toga virilis, ita vocata, quia tota alba fuit, quam, deposita prætexta, sumere fere solebant adolescentes anno ætatis decimo sexto, ut in vulgus notum est. Ad vers. minorem illustrandum varia ex græcis scriptoribus exempla congessit Statius. — Ovid. Trist. IV, 10, 28 « Liberior fratri sumpta mihique toga est.» N.

18. Quæ d. c. m. a. Cf. quæ in hanc sententiam notavimus supra ad Carm. LXIV, 95. — H. l. Vulpius τὸ Musæi γλυκύπικρον memorat et hoc Anacreontis, od. 45, ἀκίδας δ' ἔβαπτε Κύπρις Μέλι τὸ γλυκὸ λα-βοῦσα. Ὁ δ' ἔρως χολὴν ἔμισγεν. N.

19. Luctu fraterna mors abst. Exquisitiore forma pro « luctus fraternæ mortis. »

20

Abstulit. O misero frater adempte mihi!
Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum una tota est nostra sepulta domus;
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
Quæ tuus in vita dulcis alebat amor.
Quojus ego interitu tota de mente fugavi
Hæc studia, atque omnes delicias animi.

Quare quod scribis: Veronæ turpe Catullo Esse, quod hic quisquis de meliore nota

ait, scriptura Scaliger; sed nostram lectionem auctoritate et consensu MSS. octo et viginti et editt. ante Scaligerum excusarum confirmavit Santenius.

21. Nostrum ante oculos habuit Lotichius Lib. III, Eleg. VI, 39, 40: «Tu studium lususque meos, tu gaudia vitæ Omnia fregistimorte, Stibare, tua.»

22. « Tecum omne simul, quo domus nostra nitebatur, sepultum est præsidium, omnis gentis nostræ honor exstinctus, omnis a consanguinitate nobis parta felicitas sublata est; » quam graviter ad miserationem movendam!

23. Omnia...nostra. Hunc versum uno tantum mutato verbo suum fecit Lotichius Ecl. I, 32: «Omnia tecum una fugerunt gaudia nostra.»

24. Quæ tuus in vita, etc. In hanc sententiam Eldickius comparat Euripid. Alcest. v. 345. « Σὺ γάρ μου τέρψιν ἐξείλου βίου. »

27. Sensus est: « Quare, quod scribis, turpitudini esse Catullo, Veronæ jam commoranti, quod Romæ (hic) quilibet nobilior vel beatior frigida in cubili deserto membra fovere, h. e. cum puella a

Catullo deserta consuescere solet, id, Manli, non turpe magis, quam miserum est (quia causa deserti et intermissi amoris fuit gravis dolor et luctus). »—Ponit nimirum Poeta ipsa verba, quibus Manlius in missa ad eum de hac re epistola usus fuerat; unde facile intelligitur, cur in versu 28 hic et, v. 29 tepefecit (h. e. tepefacere solet) scripserit. Quod quidem ut statim in lectorum oculos incurreret, alia literarum forma hunc locum excudendum curavi. — Quæ scribis in uno Voss. - Magis mihi arridet Vossii explicatio, cujus tamen sanationem hujus loci duram (vix cui p. quisquis et tepefiant p. tepefecit) nolim recipere. Intelligit Veronæ quisquis est meliore nota, i. e. elegans et acuti vir judicii, nullam quæ ametur dignam reperire, atque eo adigi ut tepefaciat sua membra frigida in lecto deserto, i. e. solo. Hic est Veronæ, non Romæ. Tepefecit ironice dictum; male tepefecit. Desertus apud Catullum, non semper derelictum, sed etiam solum quando significat. Vid. Carm. LXIV, 133, 187. N.

28. Quisque in Cod. Leid. n. 13.

— Quisquam dedit Muretus. — In

Frigida deserto tepefecit membra cubili:

Id, Manli, non est turpe; magis miserum est.
Ignosces igitur, si, quæ mihi luctus ademit,

Hæc tibi non tribuo munera, quum nequeo.

Nam, quod scriptorum non magna est copia apud me, Hoc fit, quod Romæ vivimus: illa domus,

Illa mihi sedes, illic mea carpitur ætas;

Huc una ex multis capsula me sequitur.

fine versus Excerpta Perrei addunt est. — Quisquis, nisi in fine versus additur est, jam pro quisque, quilibet, positum est. Et sic quisquis pro quisque apud ipsum Ciceronem occurrit ad Div. VI, 1: «Nam etsi, quocunque in loco quisquis est, idem est ei sensus ». Eodem modo quidquid pro quidque in Oratione pro Cluentio c. 19, « ut quidquid ego apprehenderam et Livius XXXVIII, 27, \$ 13, «generosum in sua quidquid sede gignitur.» Hinc quoque fortasse explicari potest conclamatus ille locus Virgilianus Eclog. III, 109 et 110 : «Et vitula tu dignus, et hic, et quisquis amores Aut metuet dulces, aut experietur amaros. » Dubitat quidem adhuc de hujus loci integritate summus Heynius, nec unquam commodum et rationibus grammaticis consentaneum sensum inde elici posse existimat; et sane, ut nunc leguntur verba, inextricabili laborant difficultate. Sed omnis difficultas tolli posse mihi videtur mutata copula et ante quisquis in sic, et pro metuet et experietur recepta lectione, quæ est in edit. Venet. metuat et experiatur, hoc sensu: « uterque dignus est, qui positum pretium, vitulam, accipiat; sic. (vestro exemplo) quisquis (quisque, quilibet alius) aut metum in felici, aut amaritiem in infelici amore canendo exprimat; » utrumque autem ab utroque pastore alternis expressum est.

35

30. Tepefiunt in quibusdam. — Tepefiant in optimo libro Vossii, unde Schraderus faciebat tepefiat, nimirum quoad membra. — Tepefactat in Excerptis Franc. Cacciæ. Placet hæc lectio præ cæteris.

32. Ex quom nequeo, quod in Codice quodam et editione vetusta invenerat, fecit Heinsius quoi nequeo, parum commode.

33. Scriptorum. Scil. meorum, quæ tibi mittam rogatus, non, ut alii volunt, librorum quibus quasi

ope adjutus scribam. N.

34. Quum Romæ in Collationibus et Excerptis quorumdam. — Hoc fit, quod Romæ vivimus, « causa est ea, quod proprium mihi domicilium Romæ est, ubi omnis nostra servatur supellex libraria.»

35. Mihi, quod pro mea in editionem Ald. 1502 invectum fuerat, jam ab aliis rejectum est. — Capsula, scrinium in quo scripta recondebantur. Cf. Horat. Sat. I, 4, 22. N.

36. E in nonnullis. — Huc,

Quod quum ita sit, nolim statuas, nos mente maligna Id facere, aut animo non satis ingenuo;
Quod tibi non utriusque petiti copia facta est;
Ultro ego deferrem, copia si qua foret.
Non possum reticere, Deæ, qua Manlius in re
Juverit, aut quantis juverit officiis;
Ne fugiens seclis obliviscentibus ætas

Roma inde Veronam. — Capsula, librorum et scriptionum theca et receptaculum, unde, qui libros in capsula gestando pueros nobiliores in ludum literarium euntes sequebantur, dicti sunt capsarii.vid. Turn. ad Sueton. Ner. 36.

37. Me pro nos in edit. Ald. 1502, unde ab aliis repetitum est; sed nos tuentur omnes MSS. et edd. antiquissimæ, quibus usus est Santenius. — Mente maligna i. e. nimis parcus atque tenax. N.

38. Ingenuo, liberali. N.

39. Petiti ex conjectura Parthenii, quem plures secuti sunt, nam ejusmodi aliquid flagitat fere utriusque. — Quod tibi non prius usque petenti parum feliciter tentat Heinsius. Pro facta est legitur in quibusdam libris MSS. posta est, quod recepit Vossius. Alias corruptas lectiones recensuit Santenius, ex quibus vix extrices lectionem nostræ præferendam. — Utriusque petiti, a utriusque rei, quam a me petiisti. a Cf. v. 10. — Utrumque petitum una eademque res erat. N.

40. Differrem male in libris MSS. et editt. vett. — Deferrem, offerrem — ut sæpe apud Ciceronem. Vide exempla in Ernesti Clave Cic. s. v. deferre.

41. Quam pro qua recepit San-

tenius, quod in plus quam triginta Codd. et multis editt. antiquissimis invenerat; sed ex meo sensu multo aptius et verius est qua, quod in duobus Codd. Saibantis et aliis reperitur; nam rem ipsam, in qua expertus sit Manlii auxilium, Catullus refert. — Lectio Santenii magis latina et poetica. Quam juverit in re sc. opportune.N.— Commentum Scaligeri Quam me Allius jam ab aliis explosum est. — Eodem tempore, quo Poeta Manlii precibus se satisfacere non posse declarat, opportune ejus animo obversantur accepta ab eo beneficia. Convertit autem se ad eas Deas, h. e. Musas, quibus, ut Theocritus canit, (Idyll. XVI, 1, 2) cura est, ὑμνεῖν ἀγαθῶν κλέα ἀνδρῶν, et eorum nomina æternitati consecrare. — Deæ pro Musæ; ita Virg. Æn. IX, 529. N.

42. Juverit sc. me.

43. Nec in duabus principibus Venett. et septemdecim Codd. Santenii; sed non raro in scribendis particulis ne et nec peccarunt librarii. Vid. VV. DD. quos laudat Drackenborch. ad Liv. I, 10, 3, t. I, p. 53, adde Bentlei. ad Horat. Sat. II, 3, 262. — « Ne ulla usquam hæc ejus de me merita obliteret oblivio; » expende, quam egregie Poeta hanc sententiam exornaverit.

Illius hoc cæca nocte tegat studium.

Sed dicam vobis. Vos porro dicite multis

Millibus et facite hæc charta loquatur anus.

45

Notescatque magis mortuus, atque magis;
Ne tenuem texens sublimis aranea telam,
Deserto in Manli nomine opus faciat.

Nam, mihi quam dederit duplex Amathusia curam,

45. Novo exemplo Poeta jam Musis canendi materiem suggerit, quam alias Musæ poetis suggerere solent. Causam hujus novitatis repete ab ejus dolore, in quo, quas ipse sustinere nequit partes, lepide Musis delegat. — Porro dehinc in posterum. Vid. C. XLV, 3. N.

46. Et facite hoc fama loquatur anus volebat Fruterius. — Pro charta perperam in plurimis libris MSS. certa vel curva, unde Achilles Statius tentabat cera; sed charta est in optimo codice olim Ducis de la Valliere, nunc Santenii, et confirmatur imitatione Martial. XII, 4. -Charta loquatur anus: olim quum charta fuerit vetusta, intellige carmina ad posteritatem propaganda; sic anus passim adjective ponitur; exempla vide apud Vulpium. Cf. supra ad Carm. IX, 4. Expressum hoc esse ex Fragment. Æschyl. ὡς λέγει γέρον γράμμα, indicavit Valckenarius ad Euripid. Phæniss. v. 103, p. 38. -Santenius in hancrem laudat Toupium ad Theocritum, t. II, p. 394.

\*In plerisque Codd. antiquis hic est lacuna, quæ in Datiano et octodecim aliis Codd. apud Santenium expleta est sic: Omnibus et triviis vulgetur fabula passim: in octo aliis Codd. cæterisque editionibus om-

nibus: Omnibus inque locis ce lebretur fama sepulti.

49 et 50. Nec reposuit Santenius, multorum librorum MSS. et editt. antiquarum auctoritate commotus; mihi oratio postulare videtur ne; cf. ad. v. 43. — In deserto Auli ex conjectura Marcilii, quam amplexus est Vulp. — In nomine Manli mirum in modum discrepant MSS. — Vid. Santenium. — Ne tenuem texens sublimis aranea, etc. Nota imago de rebus neglectis et in situ et squalore jacentibus. Cf. Brouckhus. ad Propert. III, 4, 33, et supra ad Carm. XIII, 8. — Aranea sublimis, telam suam in sublimioribus locis suspendens. — Des. in Manli nom. opus faciat: neglectum Manlii nomen, ubi illud scriptum est, textura obducat.

51. Amatutia in Cod. Saibantis, Vallieriano et secunda Veneta. — Amatuntia in primo Mediceo et editt. antiquioribus. Sed formam Amathusia præfert Heinsius ad Ovid. Amor. III, 15, 15. — Et sic est in cumibus fere editt. Santenii. — Duplex Amathusia. Multiplicem duplex Venus ab interpretibus ad hunc locum experta est explicationem, quam ita a Catullo vocatam putant, vel, quod sit fallax et dolosa, ut

Scitis, et in quo me corruerit genere; Quum tantum arderem, quantum Trinacria rupes, Lymphaque in OEtæis Malia Thermopylis;

dicitur duplex Ulysses apud Horat. Od. I, 6 et 7, vel quod amatoribus modo propitiam, modo iratam, se præbeat; velquod Catullum ad duas puellas amandas pellexerit: yel quod Catullus utriusque sexus amore flagraverit, vel quod gemina sit Venus; vulgaris, πάνδημος, et cælestis, ουρανία: vel quod Veneris tam maris quam fœminæ effigies barbata in Amathunte culta fuerit, ad quam Poeta respexisse videri possit. — Mihi quidem ideo jam Amathusia dicta a Catullo videtur duplex, quod Dea in puellæ, quam deperihat Noster, amore, non ipsi uni tantum, sed alii simul favebat, h. e. quod eamdem, quam amabat, cum alio conjunxerat; cf. v. 135 et 146, et sic duplex habet fere notionem fallaciæ. - Doctas ambages! mirum si fallaciæ epitheton Veneri attribuerit! N.

52. In quo genere, in quam gravi amoris genere; quale est illud, ubi ab alio simul amatur puella. — Me corruerit. Torruerit Palatinus membranaceus et Commelinianus apud Santenium, quam lectionem probant Statius, Vulpius et alii. Sed corruerit exstat in sex et viginti Codicibus Santenii et omnibus editionibus antiquis, quod sumendum est active pro « prostraverit, pessumdederit; » quod quamvispaullo insolentius a Catullo dictum videri possit, idem tamen vim amoris, cui quis succumbit, vel quo quis prosternitur, graviter describit; huc pertinet locus Horatii Od. I, 19, 9: In me tota ruens Venus. Quid?

si ad hoc exemplum una transposita vocula versus legatur sic Scitis et in me quo corruerit genere. Quodsi autem ex norma Criticorum lectio difficilior præferri debet faciliori, jam'ex hac ratione verior habenda est lectio corruerit; néc me movet quod torruerit magis conveniat versui sequenti, ut observat Turnebus in Advers. XVI, c. 1, quum et nostra lectione bene nexus constet. — Corpuerit pro corripuerit conjecit Marklandus in notis ineditis apud Santenium. — Torruerit cinere vult Heinsius. — In qua me torruerit Venere ingeniose emendat Schraderus, modo in versu majori Amathusia non præcederet. - Expositio sententiæ, qualem recte Doeringius enarrat, fieri, nec ulla vocula transposita, potest. Si quidem in vehementi affectu hoc est inversæ orationis exemplum, sicut per ego te et multa hujuscemodi alia vel apud pedestris sermonis auctores reperiuntur. N.

53. Trinacria rupes, Ætna in Sicilia, quam antiquis a tribus promontoriis, (quæ Græcis ἄκρα) Peloro, Pachyno et Lilybæo dictam esse Trinacriam, in vulgus notum est. Trinacria Ætna Virgil. Æn. III, 554. Cæterum luxurians poetarum ingenium sæpius flammam amoris cum ignibus Ætnæis comparat. Sic Ovid. Rem. Amor. v. 491:
« Quamvis infelix media torreberis Ætna, Frigidior glacie fac videare tuæ.» Alia exempla dant Stat. et Vulp.

54. Pro Lympha in uno Vaticano

Mœsta neque assiduo tabescere lumina fletu
Cessarent, tristique imbre madere genæ.
Qualis in aerii pellucens vertice montis
Rivus muscoso prosilit e lapide;
Qui, quum de prona præceps est valle volutus,
Per medium densi transit iter populi,
Dulce viatori lasso in sudore levamen,
Quum gravis exustos æstus hiulcat agros;

Unda haud dubie ex interpretatione. — Pro OEtæis varia in variis libris offeruntur lectionum monstra: vid. Santen. Eodem modo libri variant in Malia, quæ lectio certe post Parthenium non impugnari debebat; vid. not. — Lamia tentabat Taurellus. Sed Vossius importavit Daulia, merito hoc nomine jam reprehensus ab Hemsterhusio ad Lucian. T. I, p. 112. - Sensus: et quantum ardent thermæ s. aquæ calidæ in Thermopylis. — Hujus aquæ calidæ fontes Herculi dicati fuerunt in ipsis Thermopylarum, inde sic dictarum, faucibus sive ingressu, quæ a superimpendente illis monte OEta vocantur OEtaa; ipsa aqua autem dicitur Malia ab adjacente regione Maliensi, quæ sinum Maliacum ad Orientem habet. Fuse et erudite hanc rem examinavit Santenius, quem vide.

55. Nec in tribus libris Santenii.
57 seqq. Hanc elegantissimam cum rivo comparationem male ad lacrimarum imbrem trahit Muretus, quem cum aliis secuti sunt Vulpius et Santenius, qui loca plane huc non pertinentia in hanc rem ex Homero laudant; nexus institutæ comparationis aperte est hic:
« quale levamen æstatis tempore

lasso et sudanti viatori est dulcis rivus, et quale solatium venti secundi afflatus nautis tempestate jactatis præbet, tale mihi in amore meo Manlii fuit auxilium. » — Pellucens, limpidus. Vulpius in hac voce argutatur.

60

58. A lapide in Datii codice; sed nemo non præferet e lapide.

59. De prono colle suspicabatur olim Santenius.

60. Per medium densi transit iter pop. per mediam viam, quam celebrat et frequentat populus.

61. Basso viatori, quod vitiose in Codd. legitur, non dubitavit in fidem suam recipere Vossius. — Eldickius bene cum nostro comparat locum Anytæ VII, 3, in Analectis Vett. Poet. Græc. Brunckii, tom. I, p. 198: «Πίδακα τ' έκ παγάς ψυχρόν πίε δή γάρ όδίταις Αμπαυμ' έν θερμῷ καύματι τοῦτο φί-. λον. » Similiter quoque Oppianus Cyneg. II, 39: «Ψυχρὸν δ' έξ ἄντροιο προχεύμενον άργυφον ύδωρ Οίον. κεκμηχῶσι ποτὸν, γλυκερόν τε λοετρόν. » Inprimis huc pertinet Epigramma Asclepiadis XX, in Analectis Vett. Poett. Græc. Brunckii, tom. I, p. 205. — Cf. similis argumento, dulcedine impar comparatio apud Virg. Ecl. V, 46. N.

Ac veluti nigro jactatis turbine nautis Lenius adspirans aura secunda venit, Jam prece Pollucis, jam Castoris implorata; Tale fuit nobis Manlius auxilium.

Is clausum lato patefecit limite campum,

Isque domum nobis, isque dedit dominam;

Ad quam communes exerceremus amores, Quo mea se molli candida Diva pede

70

65

63. Hic in omnibus fere MSS. Santenii; in tribus hæc; sed res ipsa flagitat Ac.

64. Leniter in Datii Cod. m. pr. et Riccard. apud Sant. — Præivit in hac comparatione, ut Santenius monuit, Hom. Iliad. VII, 4-7: « Δς δὲ θεὸς ναύτησιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν Οὖρον, ἐπὴν κεκάμωσιν ἐϋξέστησ' ἐλάτησι Πόντον ἐλαύνοντες, καμάτω δ' ὑπὸ γυῖα λέλυνται· ὧς ἄρα τὼ (Hector et Paris) Τρώεσσιν

εελδομένοισι φανήτην.»

65. In hoc emendando versu valde laborarunt interpretes, sed sine necessitate. Jam prece Polluces, jam Castoras implorante refinxit Vossius. — Jam face Pollucis, jam Castoris implorata Anonymus apud Santenium. Jamque ope Eldickius. — Jam prece P. jam C. implorata: « Durch das Gebet zum Castor und Pollux endlich erfleht. » — Implorata sc. aura secunda, in casu primo. Turbæ, quas in hoc loco excitaverunt interpretes, natæ sunt ex male intellecta voce implorata, quam perperam in casu sexto ad prece retulerunt. Nec vidit hanc fraudem Santenius. — Prece Pollucis, h. e. ad Pollucem. Castor et Pollux navigantibus sunt dii σωτηρες, ut notum. Cf. supra ad Carm.

IV, 27. — Jam, in summo periculi discrimine; quo sensu eleganter hæc particula a poetis repetisolet.

66. Similiter Euripides, quem laudat Vulpius, Orest. v. 725: — « Πιστὸς ἐν κακοῖς ἀνὴρ, Κρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν. »

67. Quam turpiter librarii aberraverint in voce clausum, vid. apud Santenium. — Sensus: « Is viam, qua libere et sine impedimento percipere nunc possum amoris fructum hucusque mihi interceptum, patefecit. » Elegans imago ab iis translata, qui ex locis angustis et interseptis in apertam planitiem deferuntur.

69. Ad quam, in cujus amplexibus. Santenius quam ad domum refert, sed tum haud dubie Catullus scripsisset in qua. — Communes, mutuos. — Quocunque modo ad quam intelligas, neque probam syntaxin, neque dilucidam sententiam inde conficies. Hæc est una e nonnullis quas Catulli fudit incuria, maculis. Exercere amores ad mulierem non minus insolens quam ad domum. Et hoc sensum meliorem parere videtur. N.

70. Quo refer ad domum. — Molli pede, molliter et delicate posito.

Intulit, et trito fulgentem in limine plantam Innixa, arguta constitit in solea; Conjugis ut quondam flagrans advenit amore, Protesilaëam Laodamia domum

Sic mollia brachia (apud Ovid. Arte Am. I, 595) in re saltatoria de iis, quæ cum arte et gratia moventur.

— Molliter ire est apud Propert. II, 12, 24, ubi Vulpio laudatur incertus poeta ex Anthol. I, c. 67:

« Λεσδίδες, ἀδρὰ ποδῶν βήματ' ἐρεισάμεναι. » Haud exigua autem apud Veteres pulchritudinis laus in molliori incessu ponebatur. Cf. Vulp.

71. Fulgentem, ab externo ornatu; intelligere cum Vulpio possumus aurea vincula: — Aureolos pedes, Carm. LXI, 167. N.

72. Constituit solea in Codicibus fere omnibus et editt. antiquis. Sed dignior Catullo est nostra lectio, ab Aldo jam revocata et auctoritate aliquot præstantissimorum Codd. apud Santenium probata. — Pro arguta Lipsius in Cod. aliquo deprehendit angusta. —Innixa. Similis est, quem laudant, locus Propertii II, 22, 4: « Prosilit in laxa nixa pedem solea.» Cf. Ovid. Amor. III, 1, 31, et ibi Burmannum. — Arguta, h. e. exigua et concinna (nett, niedlich). Commode in hanc rem laudat Vulpius (Virg. Georg. III, 80) argutum equi caput, h. e. exiguum et venustum. — Alii argutam soleam explicant de stridula, crepitum et stridorem inter ambulandum edente; sed displicet jam hæc subjecta notio, nec apud Veteres solearum stridor ad deliciarum genus pertinuisse videtur. Soleæ autem mulierum et hominum delicatorum sunt calcei, unde solew muVerri objiciuntur. Har. Resp. 21.
Plura de soleis vid. apud Balduinum de calceo antiquo c. XI. — Nonne hos versus optimus Rhetor Gallicus in mentem revocabat, quum hæc scriberet: « Celui qui pourra expli« quer le charme des regards, du sou« rire, de la démarche d'une femme « aimable, celui-là pourra expliquer « le charme des vers de Catulle (Cours « de litt. de Laharp. t. II, p. 189).» N.

73. Amorem male in decem MSS. Santenii.

74. Laodamia. «Ea uxor Protesilai fuit, quæ quum maritum suum primum ex omnibus Græcis in bello Trojano ab Hectore interfectum esse audisset, nimio illius desiderio contabuit. Sunt, qui dicant, viri umbram ei se in somnis obtulisse, inque illius complexibus ipsam emortuam. Alii, obtinuisse Protesilaum aiunt, ut ex inferis, ad visendam uxorem, reverteretur; quumque eam reperisset adjacentem imagunculæ, qua viri mortui vultum exprimendum curaverat, petiisse, ut ne sibi amplius superstes esse vellet; tum ipsam, acta per pectus hasta, sibi mortem attulisse. Quod autem tam brevi tempore, marito suo frui ipsi licuerit, Catullus Deorum iram in causa fuisse dicit, quibus ante nuptias sacra rite perpetrata non forent. » Muret. cf. Lucian. DD. M. XXIII. Ovid. Epist. XIII, et Hygin. Fab. CIII et CIV.

80

Inceptam frustra, nondum quum sanguine sacro
Hostia cælestes pacificasset heros.

Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia virgo,

Quod temere invitis suscipiatur heris.

Quam jejuna pium desideret ara cruorem,

Docta est amisso Laodamia viro;

Sant. offerunt vel Inceptaet vel Incepta ut vel Accepta et, et unus Vossii Inceptum. Eldickius conjiciebat Insessam. — Inceptam frustra, inchoatam frustra, h. e. imperfectam, ut vocat Val. Flaccus VI, 659, ubi nimirum nova nupta mox post nuptias fit vidua. Δόμον ήμιτελη vocat Homerus, de hac ipsa Protesilai domo loquens, Iliad. II, v. 701. Vid. inprimis Hemsterhus. ad Lucian. t. I, p. 410; adde Potteri Archæol. Græc. t. II, l. IV, c. II. Huc pertinet Diodori Jun. Epigr. IX, in Analectis Vett. Poett. Græc. Brunckii t. II, p. 187: «Ημιτελή θάλαμόν τε, καὶ ἐγγύθι νυμφικὰ λέ-

κτρα, Κοῦρε, λιπων, ολοήν οἶμον ε΄δης Αίδου.» Sic incepti Hymenæi de pri-

mo conjugii tempore dicuntur Virg.

75. Pro Inceptam Codd. apud

Æn. IV, 316.

76. Conciliasset in nonnullis Codd. et editt. sed in plurimis pacificasset. — Hostia intellige sacra (προγάμεια, γαμήλια, προτέλεια) quæ ante nuptias rite institui solebant; vid. Potteri Archæol. Græc. t II, l. IV, c. II, inprimis, quem laudat Santenius, Ruhnkenium ad Timæum sub voce προτέλεια. — Ad h. l. Vossius citat. Virgil. Æn. IV, 55: « pacemque per aras exquirunt » et Sil. Ital. Bell. Pun. XV, 425: « pacificans divos. » N. — Heros cælestes p. Deos, ut Horatius Od.

I, 1: « terrarum dominos » Plaut. Merc. III, 4, 12: « Fortuna hera hominibus est. » N.

77 et 78. Jam pro tam in Excerptis Perreii ex solemni harum particularum confusione; vid. Heins. ad Ovid. Heroid. III, 67, et Brouckhus. ad Propert. II, 7, 1 et 37. - Valide pro valde in nonnullis Codd. — Rhamnusia virgo. Cf. supra ad Carm. LXIV, 396, et ad Carm. L, 20. — Invitis heris, déκητι θεών. — Heri, Dii, paullo ante plenius dicuntur cælestes. Sententiæ respondet notissimus ille locus Virgil. Æn. II, 402: «Heu nihil invitis fas quemquam fidere Divis!» Ubi cf. Cerd. — Relativum quod vicem obtinet pronominis illud particula ut præcedente: sc. « absit ut quidquam placeat adeo ut illud etc. »

79. Deficeret male in multis. — Defideret in uno Voss. et edit. Rheg. — Sic particulæ Quod et Quam in hoc et superiori versu mirum in modum turbatæ sunt; vid. Santen. — Quam jej. p. des. ara cruorem, pro vulgari « quam sitiens sit ara hostiarum sanguinis. » — Huic versui haud incommode comparaveris illa Racinii:

Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré, Du sang de l'innocence est-il donc altéré? (Iphig. act. IV, sc. 4.) Si de sang et de morts le ciel est affamé, etc. (ibid. act. V. sc. 2). N.

Conjugis ante coacta novi dimittere collum, Quam veniens una atque altera rursus hiems Noctibus in longis avidum saturasset amorem,

Posset ut abrupto vivere conjugio;

Quod scibant Parcæ non longo tempore abesse, Si miles muros isset ad Iliacos.

Nam tum Helenæ raptu primores Argivorum Cæperat ad sese Troja ciere viros;

Troja nefas, commune sepulcrum Europæ Asiæque,

Troja virum et virtutum omnium acerba cinis; Quæ nempe et nostro letum miserabile fratri

81. Novum in tredecim Codd. apud Santenium. — Conjugis novi collum significanter atque ornate pro novum conjugem.

82. Veniens rursus, rediens.

84. Posset et in Cod. Datiano. Sic in quovis scriptore confusarum particularum ut et et, exempla exstant. Liviana collegit Drackenborch. ad Liv. t. III, p. 409. Cf. VV. DD. quos laudat idem ad Sil. Ital. V. 217. Posset ab innupto ex uno Cod. protulit, et pro ingenio suo probavit Vossius.

Codicibus et duabus primis Venett. apud Santenium. In aliis abesse, quod pleræque editt. tenent; sæpissime enim inter se confusa sunt a librariis abesse et abisse, ut multis exemplis docet Drackenborch. ad Liv. XXVII, 44, \$3, t. IV, p. 130. — Cf. et alios ibi laudatos poetarum interpretes. — Adesse pro adfuturum æquo pæne jure legi posse putat Santenius. — Quod scibant Parcæ non longe tempus abesse conjecit Schraderus. — Sensus est: « Quod quidem triste fatum novi

Laodamiæ disrumpendi conjugii brevi tempore, quum Protesilaus ad bellum Trojanum profectus esset, impletum iri, Parcæ non ignorabant.

87. Primores Argivor. Cf. supra ad Carm. LXIV, 4.

89. Troja nefas. Sustuli parenthesin, qua vox nefas, quæ cum Troja jungi debet, in plurimis editionibus exhiberi solet. Troja nefas est nefaria, nefanda. Plane ita nefas Helena pro nefaria dicitur a Virgilio Æn. II, 585, «Exstinxisse nefas, etc.»; et sic Cleopatra nefas Æn. VIII, 688. — Europæ Asiæque cf. Stat. — Asiæ Europæque prætulit Santenius, plurimorum Codd. auctoritate commotus; sed in novem MSS. apud eumdem et omnibus fere editionibus antiquis est Europæ Asiæque.

90. Acerba cinis genere feminino passim apud optimos scriptores; exempla vid. apud. Burmannum Sc. ad Anthol. t. II, p. 32.

91. Mira est, quibus in variis libris hic versus incedit, formarum varietas, quæ omnes ac sinAttulit: hei misero frater adempte mihi!

Hei misero fratri jucundum lumen ademptum!

Tecum una tota est nostra sepulta domus;

Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,

Quæ tuus in vita dulcis alebat amor.

Quem nunc tam longe non inter nota sepulcra,

Nec prope cognatos compositum cineres

Nec prope cognatos compositum cineres, Sed Troja obscena, Troja infelice sepultum

gulæ nec appingi sine molestia, nec lustrari sine tædio possunt; en harum potiores: Quæ nuper nostro Passeratius; Quæ nunc et nostro Marcilius; Quæ, ve, ter nostro Scaliger in priore recensione; Quæ (ve te), nostro in posteriore; Quæ, væ, væ, et nostro commodissime Raphelengius; Quæmet et id nostro Vossius, cui adhæret Vulpius; Væ mihi, quæ et, vel Quæhe etiam id Heinsius, cujus posteriorem emendationem recepit Santenius. Varios librariorum errores, e quibus vix elici potest sana lectio, vide apud Santenium. Ego dedi vulgatam lectionem in plurimis editt. post Aldum repetitam, et facilitate sua se commendantem. --- Fraternæ mortis recordatione, quam refricabat Trojæ cogitatio, iterum Poeta abripitur. Cf. supra ad Carm. LV, 5 sqq.

93. Dilogiam in hoc versu animadvertit Passeratius, quum jucundum lumen ademptum tam ad mortuum quam ad superstitem fratrem referri liceat. Nimis acute!—Cave statuas in vehementissimo veri doloris impetu ad meras dilogiæ nugulas animum Catulli allucinatum fuisse. Nempe v. 91, se miserum clamat quod fratrem amiserit, et

v. 92, fratris miseretur, qui obiit ante diem, et quocum tota domus sepulta. N.

94. Tecum una nostra est tota in uno libro MS. Vossii, unde ille: Tecum cum nostra est tota sepulta domus.

97. Pro Quem in plerisque Codd. Que, unde in nonnullis factum est Quæ. Nota sepulcra, patria, avita, πατρῶα μνήματα. Vid. Santen.

98. Non in uno Voss. — Compositum; componi (συστέλλεσθαι) proprie dicuntur cineres atque ossa, quum, vasculis suis inclusa, in monumentum condebantur; deinde de toto funebri apparatu singulisque ejus partibus hoc verbum usurpatur. Vid. Heyne ad Tibull. III, 2, 26, et Kirchmannus de Funeribus Romanorum III, c. 8.

99. Sepulcrum male in quibus-dam Codd. et editt. — Troja obscena, abominanda, detestabilis. Sic fames obscena apud Virg. Æn. III, 367. Omnia obscena apud Cic. Pro Domo c. 55. Ostentum obscenum Sueton. Galba c. 4. Obscenæ flammæ Ovid. Met. IX, 508. — Nimirum res dicuntur obscenæ, quas non sine horrore quodam cogitare possumus. Qui Trojam obscenam de inauspicato condita

95

Detinet extremo terra aliena solo.

Ad quam tum properans fertur simul undique pubes Græca penetrales deseruisse focos;

Ne Paris abducta gavisus libera mœcha Otia pacato degeret in thalamo.

Quo tibi tum casu, pulcherrima Laodamia, Ereptum est vita dulcius atque anima

Conjugium; tanto te absorbens vortice amoris Æstus in abruptum detulerat barathrum;

interpretantur, paullo altius rem repetunt. — Bene ad h. l. Vossius Accii versus recitat, in OEnom. qui τὸ augustus τῷ obscenus opponit. N.

100. Externo in quibusdam Santenii; sed recte idem vindicat extremo. De confusione vocum externus et extremus præter Brouckhusium ad Propert. II, 13, 40, quem laudavit Santenius, vide, quibus testimonium denunciat Drackenborch. ad Sil. Ital. IX, 209. — Detinet, κατέχει, vide de hac voce Observatt. Miscell. t. I, p. 15. — Extremo, longe remoto, nisi de litore, quo frater Catulli sepultus fuit, (cf. supra Carm. XLV, 7.) cum Vulpio cogitare malis.

primus Raphelengius, ex Lipsii, ut putat Santenius, conjectura, quem secuti sunt alii; sed multorum Codd. auctoritate simul undique tuetur Santenius, quem vide, qui et alias corruptas lectiones recenset. Fertur lecta undique pubes non male tentat Eldickius.

sius et Davisius ad Cic. Nat. Deor. II, 27. Sed plurimi Codd. stant pro focos. — Penetrales, quia foci

in interiore ædium parte erant. Eldickius cum hoc loco comparat Bionem Idyll. XV, 9 sqq.

100

105

103. Nec vitiose in tredecim Codd. Santenii; Neu in Commeliniano et Baluziano, quod ferri potest.

107. Conjugium pro conjuge, et apud Virg. Æn. II, 579, Propert. III, 13, 20, et passim. Sic servitium pro servo et latrocinium pro latrone apud Ciceronem.—Tanto te absorbens, etc. Sensus et nexus totius loci est hic: « Amor enim tuus erga Protesilaum tam profundus fuit, quam profundum fuisse dicitur illud barathrum, quod ab Hercule olim in imo monte excisum agros prope urbem Pheneum aquis paludosis purgasse Græci perhibent. »— Graphice igitur describit Poeta, quem Græci dicunt βαθύν ἔρωτα. Jam videamus de singulis. Tanto te refer eo, quod conjux ei vita et anima dulcior fuit.

108. Depulerat ingeniose Heinsius. — Barathrum proprie de profundo illo apud Athenas loco subterraneo, in quem præcipitabantur scelerati; deinde de qualibet immensa voragine.—Opportune cum hac amoris in altam voraginem de-

Quale ferunt Graii Pheneum prope Cylleneum Siccare emulsa pingue palude solum; Quod quondam cæsis montis fodisse medullis Audit falsiparens Amphitryoniades;

110

trudentis miseros descriptione comparat Vulpius Fragmentum Anacreontis, quod exstat apud Hephæst. p. 40, et in edit. Fischeri p. 269, μ' Ερως χειμερίη Ελουσεν έν χαράδρη.

aspiratione Peneium vel Peneum. — Errores librariorum in voce Cylleneum vide apud Sant. multi tamen libri MSS. genuinam lectionem Cylleneum servant. Peneum propter amænum tentabat Parthenius, quem nonnulli secuti sunt.

110. Siccari in omnibus Codd. et editt. pro quo olim jam siccare legendum esse suspicabar; barathrum enim non siccatur, sed siccat paludosaloca. Vid. not.infr.—Nunc video ex nota Santenii, idem in mentem venisse Schradero Emendat. p. 17.-Non dubitavi autem apertum vitium tollere et lectionem, quam ipsa res flagitat, in textum recipere. — Pro pingue idem Schraderus malebat putre. — Quale sc. barathrum Graii ferunt siccare h. e. exsiccare, purgare (non siccari, nam sic scribi quoque debebat Quali), pingue solum (lutosum) emulsa palude (exhausta et derivata palude in barathrum ) Pheneum prope Cylleneum. Erat Pheneum vel Pheneus prisca urbs Arcadiæ (Homeri Ilias, II, 605), in monte Cyllene sita.

tri. Fudisse perperam in Leidensi et uno Saibantis.

112. Audet in omnibus fere MSS. et editionibus antiquioribus,

quod explicant audebat, ausus est. Fodisse autem in versu majori pro fodere sumunt; quod quam durum sit, quilibet facile sentit. — Ausus exhibent editt. Gryph. Muret. et aliæ. Equidem juvenis adhuc, quum primum in hunc locum incidissem. jam tum pro Audet reponendum esse conjeceram audit; quamvis hic verbi usus non satis Poeta dignus mihi videbatur; sed nunc eo minus de hujus emendationis necessitate dubito, quum eamdem a tribus aliis, a Palmerio in Spicil. p. 716, ab Anonymo quodam in exemplari Gronoviano, et nuperrime a Santenio propositam videam; qua quidem in textum recepta consulere latinitati, quæ illam flagitat, malui, quam superstitiose librariorum errorikus adhærere. — Audit, sicut cluet, h. l. doctis commentandi ansam præbet. Audet simplicius. Et sic præsens pro præterito sæpius poetæ posuerunt. Ex. g. « Tiburti Remulo ditissimus olim quæ mittit dona.... ille suo moriens dat habere nepoti ». Virgil. Æneid. IX, 360. N. — Audit, fertur (vid. Var. Lect.), falsiparens (ψευδοπάτωρ) quia falsa Amphitryonis proles habebatur Hercules, quum verus ejus pater esset Jupiter. — Omnem rem illustrat locus Pausaniæ in Arcadicis VIII, c. 14, qui tradit «Herculem Tirynthe ab Eurystheo pulsum Pheneum se recepisse : quumque Olbius amnis immodica eluvione Pheneaticum agrum obsi-

Tempore quo certa Stymphalia monstra sagitta Perculit, imperio deterioris heri; Pluribus ut cæli tereretur janua Divis, Hebe nec longa virginitate foret. Sed tuus altus amor barathro fuit altior illo, Qui tunc indomitam ferre jugum docuit.

dione teneret, fossam duxisse stadiorum LX sub vicinos montes excurrentem, in quam paludes defluerent: » Vulpius.

113. Stymphalia monstra. De monstris illis volucribus, ab Hercule in Arcadia occisis, locus classicus est apud Pausaniam in Arcadicis lib. VIII, 22, e quo, quæ huc præcipue spectant, adscribam: Επὶ δὲ τῷ ὕδατι ἐν Στυμφάλω κατέχει λόγος ὄρνιθάς ποτε ἀνδροφάγους έπ' αὐτῶ τραφῆναι. ταύτας κατατοξεύσαι τὰς ὄρνιθας Ἡρακλῆς λέγεται, etc. cf. Santen. — Certa, non aberrante a scopo. Sic passim certus de arcu, nervo, ictu, hasta, dextra, etc.

114. Pertulit in plurimis Codd. - Sic apud Livium perculi et pertuli commutarunt librarii. Vid. Drackenborch. ad Liv. tom. IV, p. 949. — Deterioris heri, Eurysthei, qui ab ipso Hercule apud Homerum Odyss. XI, 620, dicitur χείρων φώς. — De fatali necessitate, ex qua Hercules Eurysthei imperio subjectus fuit, lege Homer. Iliad. XIX, 98 sqq.

115. Pluribus ut cæli, etc. ut ob facta præclara in numerum Deorum reciperetur, ut interesset (Hor. Od. IV, 8, 30,) optatis Jovis epulis. -Janua cæli ut limen vel limes cæli. Cf. supra ad Carm. LXVI, 59. « Porta tonat cæli. » Virgil. Georg. III, 261. N.

116. Hebe nec longa virg. foret, et cum Hebe, ne vetula virgo fieret, iniret conjugium; quo quidem ipso recepti inter Deos herois vita designari solet. Cf. Virgil. Ecl. IV, v. ult. Homer. Odyss. XI, 601, 602: — ἀυτὸς (Hercules) δὲ μετ' ἀθανάτοισι θεοίσι Τέρπεται έν θαλίης, καὶ έχει καλλίσφυρον Ήβην.

115

117-118. Mirum, quantum li-

bri veteres in hoc versu variant. Qui divum domitum in plurimis codicibus apud Santenium. — Qui divum dominæ in Vatican. — Qui tuum domitum in septemdecim Codd. Santenii et editione Rheg. — Qui divum dominum in Codice Corv. et Lambin. et editt. Vicent. et Brix. - Qui tum in Bodleiano et Hamb. Quinque divum in Commeliniano et Baluz. — Quique tuum dominum in altera Sant. — Quin in Leid. — Quod divum dominum Ald. — Quod divum domitum Scalig. et Rapheleng. - Explicant nimirum interpretes divum de Hercule, qui, ut Vulpius ex Athenxo l. XIII, p. 603, docet, Eurysthei amore irretitus atque ita domitus sit. Qui te non domitum exhibent Guarinus et Excerpta Ruhnkenii. — Quod domini dominum in Variantibus Latini Latinii. — Qui tunc tè indomitum in margine Cod. Dat. Hæc igitur lectionis varietas incitavit emendandi studium; Franc. Puccius quidem tentabat

Nam neque tam carum confecto ætate parenti Una caput seri gnata nepotis alit; Qui, quum divitiis vix tandem inventus avitis Nomen testatas intulit in tabulas, Impia derisi gentilis gaudia tollens,

Qui dirum: Achilles Statius Qui tantum indomitam: Fruterius Qui nondum domitam: Vossius Qui in vita indomitum: Heinsius Qui te adeo dominum: Anonymus quidam (quem Dorvillium esse suspicatur Santenius) Qui invitam dominam: Schraderus Qui tauri indomitam: Eldickius tandem totum versum sic refingit Qui vivam in domini te ire rogum docuit. - Pro docuit in Mediolanensi est decuit, ex solemni librariorum in his verbis aberratione; vid. Burmann. ad Ov. Met. III, 10, 48, et Trist. I, 6, 26: in Vossiano domuit, in Baluziano et Palatino potuit. — Nos dedimus lectionem, quæ videbatur accommodatissima, a Corradino propositam et in editt. Gotting, et Bip. exhibitam. - Sensus est : « Immo profundus tuus amor, qui te tum adhuc indomitam (virum nondum expertam) maritale jugum ferre docuit, barathro illo adhuc fuit profundior. » Sic, puto, egregie omnia cohærent. Quantum pulveris in versu minori tam explicando quam emendando commotum sit, vides in Var. Lect. - Indomita, innupta, intacta, παρθένος άδμης Hom. Odyss. VI, 109 et 228, cujus cervix, ut cum Horatio loquar, nondum subacta et domita est. Jugum serunt domitæ, h. e. nuptæ, virum passæ. Cf. Horat. Od. II, 5, 1 sqq. et ibi Interpretes.

119, 120. Venustissima mollissimi Laodamiæ erga maritum amoris comparatio! Vix quisquam enim molliori amoris sensu potest affici, quam senex capularis, cui, diu speratus divitiarum hæres, dulcissimus nepos ab unica filia natus tandem obtigit.—Statius comparat cum Nostro Pind. Olymp. X, 102 sqq.— Caput inservit periphrasi ut passim. Nepotis seri (τηλυγέτου) avo in extrema vitæ ætate demum nati. - Una gnata, unica filia. Alit. educat. Commode laudat Vulpius Homer. Il. IX, 478, 479: « Kai με φίλησ', ώσεί τε πατήρ ον παίδα φιλήση Μούνον, τηλύγετον, πολλοίσιν έπὶ κτεάτεσσι. »

121. Qui cum in divitiis male conjecit Scaliger.

122. Ceratas vult Schraderus.

— Detulit edidit Parthenius. — Testatas in tabulas, in tabulas testamenti rite confirmati.

Heinsius. — Impia gaudia, quæ ex impia cupiditate alieni boni, cui quis inhiat, oriuntur. — Derisi, elusi, decepti. — Gentilis, oriundi ex gente ejusdem nominis. Sic apud Ciceronem (Brut. 28.) M. Pennus Bruti gentilis dicitur, quia uterque e Juniis. Disertius, qui sint gentiles, docet Cic. Top. 6. — Tollens, auferens, irrita faciens. — Quibus artibus hæredipetæ senes orbos circumvenirent consule Hor. Sat. II, 5.

Suscitat a cano vulturium capite.

Nec tantum niveo gavisa est ulla columbo
Compar: quæ multo dicitur improbius
Oscula mordenti semper decerpere rostro;
Quanquam præcipue multivola est mulier.

124. Suscitat ab perperam Scaliger. - Capiti ex Codd. et editionibus princip. revocavit Santenius, ut sit antiqua ablativi forma, in quam rem laudat ille Sanctii Min. I, 2, c. 7, p. 197, et ibi Perizon. n. 4.—Suscitat, abigit, verscheucht. - Vulturium, rapacem hæredipetam. Sic passim vulturius de homine rapaci et alieni cupido apud optimos scriptores v. c. Plauto Trinumm. I, 2, 63: «Turpilucricupidum te vocant cives tui. Tum autem sunt alii, qui te vulturium vocant. » Ubi conf. Taubmann. — Cano capite sc. avi sui. - Apud Latinos in imagine vulturis inerat cum notione inhiantis aviditatis conjuncta notio stuporis mentisque stolidæ, quæ facile deluderetur, teste Plaut. Mostell. III, 12, 47-152. N.

suo scriptum invenerat vulla, unde fecit pulla, quia, ut ridicule addit, « pulla columba niveo conjuncta improbiora oscula decerpat, quam faciant ejusdem coloris columbæ. »— Lectionem Vossii amplectitur et confirmat adeo ejus interpretationem exemplo, male in hanc advocato ex Ovid. Her. XV, 37, Vulp.—Niveo, albo, vel, in universum, pulchro; est enim epitheton ornans. Vulpius cum Vossio suo argutatur. — Gavisa est, gaudere solet.

126. Compar columba, conjux, σύζυγος. — Improbius, ardentius, cupidius. Sic improbius amare dicuntur pauperes apud Quintilian. Decl. XV, sub fine. — Improbus qui nescit aut non habet modum, ut improbus labor apud Virg. Georg. I, 146: et apud eumdem ibid. III, 347: «injustus fascis» pro «nimium onus ». Itaque improbe h. 1. idem quod insane. N.

rostro: hine columbatim osculari de dulcissimo osculorum genere. Martialis XII, Epigr. 65, 7: « Amplexa collum, basioque tam longo Blandita, quam sunt nuptiæ columbarum. » Et libro XI, 104, 9: « Basia me capiunt blandas imitata columbas. » Hine columbari, columbarum more oscula decerpere, apud Senec. Epist. 114. Et sic decerpere pro osculari est apud Auctorem Copæ v. 38: « Candida formosæ decerpens ora puellæ »

Ald. Gryph. Muret. — Quam quae Vossius ex conjectura, accedente Marklando et Schradero; sed nostram lectionem tuetur optimorum Codd. auctoritas. Vid. Sant. — Vulgivola pro ingenio suo offert Heinsius. — Multivola, uno columbo vel marito non contenta. Sed fidelis Laodamia in uno suo Protesilao faciebat delicias. Ergo nec hæc comparatio magnitudinem

125

Sed tu horum magnos vicisti sola furores;
Ut semel es flavo conciliata viro;
Aut nihil, aut paullo quoi tum concedere digna,
Lux mea se nostrum contulit in gremium.

amoris Laodamiæ satis exprimit. - Si nunc vestigia relegens, sinuosum, qua te vates huc deduxit, tramitem consideres, eum non digressum fuisse, sed evagatum fatearis necesse est: namque diverticulo diverticulum semper implicans, parum cohærentia collegit, immo congessit, infelix operis summa, quanquam partibus nitidissimus; neque tamen omnibus. Quis enim prolixiorem illam locutionis βαθύν ἔρωτα amplificationem ferat v. 107-114? quis amorem quo venusta puella flagrat, cum barathro ubi limosæ paludis colluvies absorbetur, παραλλήλως componiæquum censeat? N.

129. Sed tu harum Muretus, Rapheleng. — Sed tu olim jungens olim magnos (τους πάλαι μεγάλους) primus ex codice suo dedit Scaliger; sed in nullo codice apud Santenium comparet hæc lectio, imo in plurimis deprehendit ille horum, quod dedimus, vel tuorum, quod aperte ex tu et horum confluxit. Tu eorum in Commeliniano. — Sed tu Chaonios conjiciebat Eldickius. - Sed tu horum m. etc. «Immo tu sola horum maximum amorem superasti.» Horum, avi et columbæ. - Sola, incomparabili plane amoris genere, præ cæteris mulieribus omnibus. - Quidni tu sola vincis utrumque amorem? N.

130. Flavo, pulchro. Cf. supra

ad Carm. LXIV, 98.

131. Paulum in quibusdam. — Tu pro tum in omnibus libris MSS.

apud Sant. - Eamdem lectionem in libris suis invenit Vossius, nec temere illam rejiciendam putat. Sed quis hanc barbaram loquendi rationem tu contulit admittat et Catullo obtrudat? tum recte jam in uno Cod. apud Stat. - Nunc in exemplari bibliothecæ Leid. adscriptum invenit Santenius. — Redit tandem Poeta, unde digressus fuerat. Respondere igitur debet hic versus versui 73 et 74, sed, quamvis nullum interpretem hic hæsisse video, parum ille respondet ob omissam, quæ desideratur, particulam sic; cohærere enim debebat oratio ita: « ut olim flagrans amore in domum Protesilai venit Laodamia, sic meis quoque amplexibus se obtulit puella mea. » Est igitur vel anacoluthon: vel versus rescribendus est ita: «Sie nihil aut paullo quoi tum concedere digna. » « Sic puella mea, digna, quæ ei (Laodamiæ) tum nihil aut parum certe cederet, in gremium meum se contulit. » Formulam aut nihil aut paullo illustrat Dorville ad Charit. pag. 581 (ed. Lips.); formula græca est, δλίγον ή où d'ev, ad quam abesse sane potest aut priori loco positum. Sed malo nunc post tam longam interjectam orationem agnoscere anacoluthon; nam alias versus minor corrigi quoque possit hoc modo: «Lux mea sic nostrum se tulit in gremium. »

132. Quum tulit emendat Corradinus, ut habeat, quo referatur tum.

Quam circumcursans hinc illinc sæpe Cupido
Fulgebat crocina candidus in tunica.
Quæ tamen etsi uno non est contenta Catullo,
Rara verecundæ furta feremus heræ;
Ne nimium simus stultorum more molesti.
Sæpe etiam Juno, maxima Cælicolum,
Conjugis in culpa flagravit quotidiana,

133; Qua circumcursans in nonnullis Codd. apud Sant. — Circumcersans in quibusdam apud eumdem. — Huc illuc in duodecim
MSS. Santen. — Hinc atque hinc
Vatic. — Hic illic Leid. — Quam
circ. hinc illinc sæpe Cup. Sic Venus
apud Quint. Calabr. V, 71: « Κύπρις ἐϋστέφανος, τὴν δ' ἴμερος ἀμφεποτᾶτο. » Sic Anacreon pictorem
Gratias puellæ collum circumvolitantes exhibere jubet Od. XXVIII,
28: — Statius comparat Horat.
Od. I, 2, 34.

diano, male ex sententia Santenii, quum crocinus forma sit rarior. — Fulgebat candidus, enitebat divino suo splendore. — In crocina tunica: croceus vel crocinus color imitatur aurum. — Totus versus mihi describere videtur Cupidinem aureum, de quo vide Heinsium ad Ovid. Amor. I, 2, 14.

135. Tamenetsi. De his particulis conjunctim scribendis vide, quos laudat Santenius.

136. Rara verecunde furta feremus heri profert Guarinus. — Verecundæ melius: dummodo sit peccando verecunda, neque ut Plautus ait, omne vereri perdat. N.

137. Ne nimium simus stult. more mol. Sic sentientem Phædriam apud Terent. Eunuch. act. III, sc. 2, 27 sqq. puellæ commendat Parmeno: « Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat Te vivere, et sua causa excludi cæteros: — Verum, uhi molestum non erit, ubi tu voles, Ubi tempus erit, sat habet, si tum recipitur.»

138, 139. Pro sæpe malehat Schraderus Ipsa; vel totum locum ita refingendum putabat, « Passa etiam Juno, maxima Cælicolum, Conjux in culpa flagrantem quotidiana. " — Flagrabat ex unico Corvini Codice, Vallieriani marg. et editt. Calpurn. et Parthen. recepit Santenius. — Flagrantem in plurimis Codd. et editt. Venett. et Rheg. - Flagrante Cod. Palatinus. -Flagrantis manus secunda Datiani. - Nostra lectio flagravit debetur Aldo, et Baluziani MS. auctoritate confirmatur. Aliam difficultatem movet nova metri ratio in voce quotidiana, quam præter Catullum nemoVeterum secutus est; succurrere quidem plerique student scribendo cottidiana; sed haud scio, an hoc modo res satis expedita sit, nam Codd. Catulli, teste Santenio, servant quotidiana. Nisi totus hic locus corruptus sit, equidem in hujus vocis ratione metrica Catullum licentius potius quam recte versatum esse, affirmare malim; difficultatem removere studebant Noscens omnivoli plurima furta Jovis. Atqui nec Divis homines componier æquum est;

140

fortiori remedio, quo indigere hic locus videbatur, Eldickius et Santenius, ille proposita emendatione, Conjugis in culpa flagrante reconciliata; hic, Conjugis in culpa flagrantem continet iram. — Flagravit. Etiam Juno quotidiana fere conjugis furta experta est, et tamen flagravit, h. e. ardenter eum amavit, amore ejus flagravit. - Vult nimirum Junonis exemplo ostendere, furta quoque in amore locum habere posse, nec amoris fructum ideo tolli. - Alii flagravit explicant « ira excanduit, graviter indignata est. » Sed sic Poeta in versu antecedenti non Sæpe etiam, sed Sæpe quidem, scripsisset. Ferre nimirum in posterum Catullus volebat modesta puellæ furta, nec amplius obtrectatione ei molestus esse, additque in suum quasi solatium, Sape etiam etc. — Sed, ut fatear, integritatem hujus loci, qui nescio quid scabri et salebrosi habet, equidem præstare nolim. Vulpius flagravit exponit « infamia laboravit; » sed hanc notionem sine addito nomine infamia vix habere potest verbum flagrare. - Nihil salebrosi in h. l. me offendit, qui nolim ad severiorem normam comparationem exigere. Hæcest sententia Catulli: « ego ferre debeo furta meæ, siquidem et ipsa Divum regina sui conjugis peccata tulit, indoluit quotidiana Jovis culpa. Sed aliquis dicet: non æquum est exempla Deorum hominibus accommodare. Cedo. Ergo utar exemplo humano: noli senis parentis tristitiem

dominæ objicere. Præterea hæc est causa altera cur aspere cum mea non utar. Quidquid mihi favet, nulla lege coacta facit. Ergo licet haud inculpatam se præbeat, tamen, quum non sit mea conjux; illud satis est, si datur unus dies etc.» Handius quatuor versus 138—141 tanquam spurios censet expungendos, refragantibus libris manuscriptis omnibus. Hoc argumento nititur, quod series sententiarum perturbetur. Jam ego nunc respondisse videor. At metri etiam rationem objicit, quæ vocem quotidiana, cujus prima brevis, secunda longa syllaba esse solet, omnino damnat. Catullus vero nonnunquam antiquæ poeseos licentia usus quæ non certam fixamque adeo cujusque syllabæ quantitatem habebat, quin eam pro lubitu quando mutaret. Sie Pharsaliam, Pharsalia tecta c. LXIV, 37, et Terentium advocabo qui secundam quotidianarum brevem fecit (Eunuch. II, 3, 6); potuit quoque prima produci iterata litera t. N.

140. Omnivoli ignoscens conjectat Heinsius. — Omnivoli, appetentis, quidquid est formosarum puellarum.

141. Atque in nonnullis Codd.

— Atque nec o divis in uno MS.

Santenii. — Atq. unus Mediol. —

At quia alter Datianus cum Gudiano et Riccard. — At quæ duo

Saibantis. Componere justum vel fas

pro æquum male edebatur ante Calpurnium. — Atqui nec Divis etc.

Non raro tamen a poetis, inprimis

Ingratum tremuli tolle parentis onus.

Nec tamen illa mihi dextra deducta paterna
Fragrantem Assyrio venit odore domum;
Sed furtiva dedit mira munuscula nocte,
Ipsius ex ipso dempta viri gremio.

Quare illud satis est, si nobis is datur unus,
Quem lapide illa diem candidiore notat.

145

comicis, homines cum Diis comparari solent, Sic Chærea apud Terentium Eunuch. III, 5, 42, spectata tabula picta, «ubi inerat pictura hæc, Jovem quo pacto Danaæ misisse aiunt quondam in gremium imbrem aureum, » subjicit hæc: «At quem Deum! qui templa cæli summa sonitu concutit. Ego homuncio hoc non facerem?» Cf. Schraderum ad Musæum p. 151—153, et p. 358 et 359.

bat Schraderus. Hunc versum, quum ejus nexus cum vicinis esset obscurior, spurium putarunt Muretus et Brouckhusius, sed in Codd. apud Sant. et editt. antiquissimis nulla hic conspicitur litura.—Ingr. tremuli tolle parentis onus: « tollatur et absit omnis a me ingrata molestia, qualem tremuli et severi parentes puellis creare solent. » Sic noster Racinius:

Ah! quittez d'un censeur la triste diligence. (Britann. act. I, sc. 2). N.

143, 144. Vossius, quum in Mediolanensi invenisset veta, exsculpsit inde et edidit Vesta. — Flagrantem male in quibusdam. — Fragrans in Commeliniano et Baluziano. Sæpissime autem flagrare et fragrare permutata sunt. Vide nos supra in Var. Lect. Carm. VI, 8. — Nec tamen illa mihi etc. «Huc

accedit, quod illa mihi non est uxor legitima. » — Dextra deducta paterna: Difficultatem movet hæc loquendi ratio, quia non a patribus deducebantur sponsæ ad mariti domum, sed a paranymphis. Hinc Vulpius deducere pro abducere sumit; at Santenius respici putat ad ritum nuptiarum maxime solemnem, quum virgo in manum viri conveniebat, sive a patre de manu in manum tradebatur: in quam rem laudat Terent. Andr. I, 5, 65: Hanc mi in manum dat; sed valde vereor, ut sic dicatur deducere. Tolles hanc difficultatem, si pro paterna mecum legeris paternam. — Assyrio odore, liquoribus odoratis et unguentis Syrorum (v. Brouckhus. ad Tibull. I, 3, 7), quibus die nuptiarum domus mariti permulcebatur.

145. Pro mira in quibusdam nigra, sed omnes MSS. Stat. et plurimi Codd. apud Santenium tuentur nostram lectionem. — Prima volebat Heinsius, nivea Schraderus. — Mira nocte, mirum in modum libidini satisfaciente.

146. Ipsius ex ipso d. viri gremio, surrepta ipsi viro legitimo.

147, 148. In Codice Corvini, teste Santenio, legitur hoc distichon sic: « Quare illud satis est, si nobis id datur unis, Quod lapide

x55

Hoc tibi, quod potui, confectum carmine munus
Pro multis, Manli, redditur officiis;
Ne vostrum scabra tangat robigine nomen
Hæc atque illa dies, atque alia, atque alia.
Huc addent Divi quam plurima, quæ Themis olim
Antiquis solita est munera ferre piis.

Sitis felices, et tu simul, et tua vita,

Et domus ipsa, in qua lusimus, et domina; Et qui principio nobis te tradidit, a quo

illa dies candidiore notat. » Sed in nullo alio libro MS. apud Santenium hæc lectio exstat. - Pro unis, quod plurimi libri scripti et excusi offerunt, recepimus cum Santenio genuinam, ut nobis videtur, lectionem unus, auctoritate MSS. Datii, duorum Mediolanensium, Palatin. Commelinian. Lipsii, duorum, Gudian. Riccard. Excerpt. Anonym. satis confirmatam. — Cæteras corruptas lectiones, quas enotare piget, vid. apud Sant. — Is datur imus edidit Scaliger in prima editioné, quod placebat Lipsio. -Quis datur unus legit Dukerus. -Quare illud satis est etc. Sensus: «Itaque feliciter mecum actum esse puto, si vel unum diem, quo mecum consuevit, dignum, qui albo lapillo insigniatur, habuerit.»

149. Quo potui Muretus. — Quem male mediolanens.

151. Nec in quibusdam Codd. ex solemni confusione. — Nostrum Muretus et bona pars MSS. — Vostrum nomen, quia Manlius, notante Vulpio, nomen est gentile, et ad plures ex eadem gente pertinet. — Scabra robigine, Ovid. Epist. ex Ponto I, 1, 71: «Roditur ut scabra positum robigine ferrum.»

155. Felices satis et in uno Santenii. — Tua virtus Mediceus quartus. — Sitis felices. Vid. de hac formula Brouckhus. ad Tibull. III., 6, 30.

156. Ipsi in Naniano. — Tota vox abest in sexdecim MSS. apud Santenium. — Ipse volebat Scaliger. — Et domus, in qua nos lusimus, et domina correctum erat in Vallieriano. — Ipsi in qua lusimus in domina conjecit Schraderus. — Ipsa est in multis MSS, apud Santenium. - Male vexant contaminantque hunc locum Docti viri, siquidem plana et aperta sententia ultro præbetur. Namque sic vates enumerat quibus bona faustaque precatur: «Sitis felices tu ipse, et tua vita (i. e. tu per totam ætatam), et domus tua, in qua lusimus, et domina tua, etc. » N.

157 — 160. Præcipue male in quibusdam apud Santenium. — Terram dedit in omnibus Codd. apud eumdem, quod referunt Interpretes ad v. 67. — Dominam dedit primus supposuit Aldus, quem secuti sunt alii. — Teneram dedit conjecit Statius. — Te trandedit Scal. — Ego dedi lectionem vulgatam te tradidit, quæ certe ne-

Sunt primo nobis omnia nata bona; Et longe ante omnes mihi quæ me carior ipso est, Lux mea; qua viva vivere dulce mihi est.

xum quemdam orationi conciliat, quum et et aperte personas inter se distinguat. Vid. not. — A quo Sunt primo nobis sola auctoritate Codicis Corvini nititur. — Pro a quo in triginta MSS. et duabus primis Venett, et Rhegiensi apud Santenium est aufert, quod tenentetiam nonnullæ editt. recentiores. — Atque conjecit Parthenius. — Margo Codicis Leid. exhibet tres glossas autore, augure, auspice, quarum primam cum Vossio arripuit Vulpius. Sed Lipsius inde volebat te trandedit auspex. — Wetstenius denique tentabat « Et qui principio nobis terram dedit ubertim A quo sunt primo.» Versus minor in omnibus Codd. incipit « A quo sunt primo »: nisi quod duo Saibantis, Vallierianus et Mediceus primus post primo addunt jam, haud dubie ad hiatum explendum; et sic duæ Venett. et Rhegiensis; sed in Cod. Corviniano a quo, ut jam notavimus, trahitur ad versum majorem. A quo primo sunt liber Scaligeri. — Pro nata in Bodleiano nota. — Pro bond in duobus et viginti MSS. apud Santen, secunda Veneta cum Rhegiensi bono. — In uno Vossiano et Mediolanensi totus versus abest. — In v. 159 pro Et longe Latinus Latinius Sed longe. — Pro ipso offert Cod. Dat. et Riccardianus ipse, et tres Saibantis, Medic. Vall. Corvin. et editt. ante Aldum ipsa. — Et qui principio nobis te tradidit : et ille, qui primus amicitiam tuam mihi conciliavit, qui proxeneta fuit amicitiæ tuæ, cui omnem felicitatem meam acceptam refero.

160. Est in Codice Datii et Riccardiano deest. Nobis olim totus locus, mirum in modum impeditus, hoc modo expediri fortasse et constitui posse videbatur, si pro et tu in v. 155 ut tu, et in v. 157 Det qui pro Et qui legeretur; ultimum autem distichon antecedenti præponeretur sic « Sitis felices ut tu simul, et tua vita, et domus ipsa, in qua lusimus, et domina; Et longe ante omnes mihi quæ me carior ipso est, Lux mea, qua viva vivere dulce mihi est; Det, qui principio nobis terram dedit, a quo Sunt primo nobis omnia nata bona.» Sed nunc vix dubito, quin totum distichon v. 157 et 158 a sciolo quodam appictum sit. — Nodum in scirpo quærere Doeringius mihi videtur, namque per se satis expedita oratio procedit, qua veri amicitiæ et amoris sensus proferantur. Quid enim, quum pro amico vota nuncupaveris, magis ad expromendam affectuum vim valet, quam si et rebus ipsis, quarum cum illo fueris particeps, et iis quos ille diligat, et iis, qui tibi illum conciliaverint, gratum et benevolum te profitearis? denique nonne is est amantis animi motus naturalis, ut, si quid cui lætum optaverit, statim domina, ante omnes carissima menti occurrat quæ votorum veniat in partem? N.

# CARMEN LXIX.

RUFUM.

Noli admirari, quare tibi fæmina nulla, Rufe, velit tenerum supposuisse femur; Non ullam raræ labefactes munere vestis, Aut pelluciduli deliciis lapidis. Lædit te quædam mala fabula, qua tibi fertur Valle sub alarum trux habitare caper.

Arg. Rufo cuipiam, ne esset nescius, cur a fæminis fugeretur, causam a tetro ejus alarum odore repetitam petulanter exponit. ---Cave hoc carmen ad M. Cœlium Rufum, insignem iis temporibus oratorem, cum Achille Statio referas. Cf. Vulpius.

2. Supposuisse femur, a palæstra Veneris deducta loquendi ratio. Cf. Ovid. Am. III, 7, 10.

3. Nos illa raræ vel Nos illa aræ corrupte in MSS. Stat. - Non, si illam in editionibus vulgg. — Sed quamnam? Non illam Voss. - Mihi unice vera visa est lectio Non ullam, quam, ut magis latinitati et versui antecedenti respondentem, ex ed. Gryph. (1537) revocavi. — Labefactas perperam in edit. Parthen. — Non si illam forma loquendi vehementior, et illam referas ad v. 1, fæmina nulla. Hoc asserendæ sententiæ genus in proxime sequenti Carm. v. 2 ipse usurpavit. N. — Non ullam raræ vestis, intelligo vestem tenuissimam, bombycinam, nempe Coam, aut Sericam. Vid. Heinsius ad Ovid. Amor. I, 5, 13.

Conf. Vulpius. Pertinebant autem ejusmodi vestes inter præcipua, quæ puellis offerri solebant, munerá. Sic Tibullus II, 3, 53 seqq. "Ut mea luxuria Nemesis fluat, utque per urbem Incedat donis conspicienda meis. Illa gerat vestes tenues, quas fæmina Coa Texuit, auratas disposuitque vias. » Ubi cf. Heyne; nost. edit. pag. 146. Ed. Labefactes, in amorem tuum inducas, capias; labefactari dicuntur, qui crebris vel precibus vel muneribus vel aliis artibus victi tandem alteri cedunt. Sic Terent. Eunuch. III, 3, 3: « Ita me video ab ea astute labefactarier. »

4. Lapidis, unionis, gemmæ. — Vid. Brouckhus. ad Tibull. I, 9, 39, et Dorville ad Chariton. pag.

531, 532. (edit. Lips.)

5. Lædit te quædam mala fabula, «nocet tibi in hac re mala quædam fama, malus quidam et fædus de te dispersus rumor. » — A. Statius parum ad rem comparat Euripid. Hippol. v. 1313 : Δάκνει σε μῦθος.

6. Valle sub alarum, ornate et eleganter pro « sub cavis alis. »

Hunc metuunt omnes: neque mirum; nam mala valde est Bestia, nec quicum bella puella cubet.

Quare aut crudelem nasorum interfice pestem: Aut admirari desine, cur fugiunt.

Trux hab. cap. Caper vel hircus, (Carm. seq. v. 1.) (τράγος) ab hujus animalis graveolentia dicitur teter ille odor, quem alæ hominum exhalant. Ovidio obversatus Noster videtur in Arte Am. III, 193: « Quam pæne admonui, ne trux caper iret in alas;» idem Arte Am. I, 522: « Nec male odorati sit tristis anhelitus oris, Nec lædant nares virque paterque gregis». Cf. Horat. Epod. XII, 5. — Græcis vocatur iste fætor κινάβρα Luc. DD. Μ. I, sub fin. κινάβρας ἀπόζων ὥσπερ ὁ τράγος, ubi vid. Brodæus. Conf.

Pollux II, 4, Sect. 77. Huc pertinet Epigramma Luciani LXXXIX, in Analectis Vett. Poett. Græc. Brunckii Tom. II, p. 336: «Οὐ μόνον αὐτὴ πνεῖ Δημοστρατὶς, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς Τοὺς ὀσμησαμένους πνεῖν πεποίηκε τράγου.»

9. Quare aut crudelem etc. « tollendum cura hunc pestiferum nasorum odorem. » Interfice, facete, quia intolerabilis iste odor caper et bestia vocatur. —Virg. Georg. IV, 330: « interfice messes ».

10. Aut te admirari desine cur sugiant conjecit Heinsius.

# CARMEN LXX.

DE INCONSTANTIA FOEMINEI AMORIS.

Nulli se dicit mulier mea nubere malle, Quam mihi: non si se Jupiter ipse petat.

ARG. Mulierum levitatem et perfidiam, quam vulgo illæ viris exprobrare solent (cf. supra ad Carmen LXIV, 143), Lesbiæ suæ exemplo breviter et graphice adumbrate Cf. Tibull. III, 6, 47 sqq.

1. Dicit. Dicere pro « affirmare et asseverare aliquid vero vultu » passim. Sic Cicero Pro Rabirio Post. 12: « ut, quibus creditum non sit negantibus, iisdem credatur dicentibus? » et sic infra Car-

mine LXXII: « Dicebas quondam, solum te nosse Catullum.»—Nubere h. l. amatoriæ consuetudinis, non rite nuptiarum sensu accipias, sicut apud Tibullum et Propertium cæterosque hujusmodi scriptores, conjux, conjugium et similia de vero matrimonio non intelliguntur. N.

2. Petat. — Petere (aiteiv) proprie de procis. Exempla utriusque linguæ collegit Cerda ad Virg. Æn. VII, 55.

Dicit : sed mulier cupido quod dicit amanti, In vento, et rapida scribere oportet aqua.

3. Dicit, sed mulier etc. Muretus expressisse Catullum putat Epigramma Callimachi XXVI, 2, 3. Sed hic locus fere est communis.

4. Pro In vento legendum censet Burmannus Sec. ad Anthol. Tom. I, p. 541, In vino, quam quidem lectionem, jam a Gifanio in Ind. Lucret. p. 450 propositam, confirmare studet loco ex Xenarchi πεντάθλω apud Athenæum l. X, p. 441: « ὅρκον δ'

ἐγὼ γυναικὸς εἰς οἶνον γράφω. » Sed In vento mihi rem significantius exprimere videtur. — In vento, et rapida etc. Ubi eodem, quo scribitur, tempore, deletur et confunditur impressa litera. Dixit hæc παροιμιακῶς. Cf. Erasmus in Chiliad. p. 149. Huc pertinet Epigramma Meleagri CIV, 5 (edit. Mans.): « Νῦν δ' ὁ μὲν ὅρκιά φησιν ἐν ὕδατι κεῖνα φέρεσθαι. »

### CARMEN LXXI.

AD VIRRONEM.

Si quoi, Virro, bono sacer alarum obstitit hircus,

ARG. Argumentum hujus carminis est paullo obscurius, nec satis, opinor, ad liquidum perduci potest. Ex mea quidem sententia, ipsum Virronem uthominem fædum et podagrosumPoeta notare voluit, cujus æmulum ideo fortasse alarum vitiis et podagra merito jam laborare ait, quod hominem, quem fugere debebat, æmulatus sit. Ad eumdem Virronem pertinet fortasse infamia infra memorata Carm. LXXX, 7. - Sed Vulpius Poetam cum Virrone in sinu gaudere putat, quod ejus rivalis ob duo sibi contracta mala abominandus nunc redditus

1—4. Si quoi jure bono primus edidit Aldus; quem nonnulli, qui eamdem lectionem se reperisse testantur, secuti sunt. Scaliger veterem scripturam esse ait Si qua, viro, bono sacrorum obstitit hircus, et sic quoque hic versus exaratus est in libris Vossii, in librr. MSS. quos laudat editor Cantabr. et ed. Rheg. Egregie igitur hæc vetusta lectio favet lectioni, quam dedimus, vulgatæ, a Parthenio jam exhibitæ, Si quoi, Virro, bono sacer alarum; confluxit enim sacer alarum in sacrorum, et pro Virro, quia nondum geminare solebant literas, scribebatur viro. — Vossius quidem invenerat quoque hunc versum in Cod. Mediolanensi ita scriptum, Si qua viro...se...obstitit hircus: unde primum legendum fortasse suspicabatur, Si quoi virosus: sed deinde re diligentius pensitata lubenter in nostra lectione acquiescit. — Si cui, virro, homini sacer Aut si quem merito tarda podagra secat;

Æmulus iste tuus, qui vostrum exercet amorem,

Mirifice est a te nactus utrumque malum.

Nam quoties futuit, toties ulciscitur ambos;

Illam affligit odore, ipse perit podagra.

alarum Gryph. Muretus. - Si quoi, Virro, domos sacer alarum obsidet hircus tentabat, et satis lepide explicabat Janus Meleager. — Caper alarum obstitit hircus ingeniose sed sine necessitate conjecit Heinsius in notis ad Cat. - Sensus, ut mihi videtur, est fere hic: « Si quis unquam, Virro, homo insipidus exsecrabili alarum odore merito infectus fuit, aut gravi podagræ dolore merito corripitur, sane æmulus tuus, qui eamdem puellam tecum subagitat, mirum in modum utrumque malum merito a te nactus est.» - Bono, insipido, stulto. Sic sæpe bonus ironice, inprimis a Comicis, poni solet. Vid. Drackenborch. ad Sil. Ital. II, 240. - Vulpius cum Vossio bono ridicule sumit pro adverbio, ut sit commode, apte. -Sacer, abominandus, detestabilis. Cf. supra ad Carm. XIV, 12. — Alarum hircus: vid. supra ad Carm. LXIX, 6. — Obstitit, obfuit, excitavit aliorum nauseam.

2. Tarda, lepide ab effectu. Secat, pungit, lancinat; apposite de podagra

3. Æmulus iste tuus tam in amore quam in corporis tui vitiis. — At si cum Vossio et Vulpio non fuisse in animo CatulliVirronem destringere senties, æmulum duntaxat in amore intelliges. De hac locutione exercet amorem, confer Carmen LXVIII, 69. N.

4. Mirifice est actu Gryph. Muret. Stat. — Mirifico est astu volebat Muretus. — Mirifice est tactu Turnebus. — Ac tu Vossius, cui adhæret Vulp. sed nostram lectionem tenent Parthenius, Ald. et eamdem, ut testatur editor Cantabr. offerunt Maffei liber MS. et tres editt. antiquiss. — Handius censet corrigendum mirifice est adeo, quod mihi haud improbum videtur. N. — Mirifice, mira quadam contagione, mirum in modum, vel præter modum. A te, in tuo contubernio.

5. Ulciscitur h. l. est punire. Cic. Attic. IX, 12: « odi hominem et odero; utinam ulcisci possem! Sed ulciscentur illum mores sui. » N.

6. Ipse perit podagra, quia libidinis exercitio hoc malum crescit.

### CARMEN LXXII.

AD LESBIAM.

DICEBAS quondam, solum te nosse Catullum,
Lesbia; nec præ me velle tenere Jovem.
Dilexi tum te, non tantum ut volgus amicam,
Sed pater ut gnatos diligit et generos.
Nunc te cognovi: quare, etsi impensius uror,
Multo mi tamen es vilior et levior.
Qui potis est? inquis. Quod amantem injuria talis

Arc. Accusat perfidiam Lesbiæ, quam, donec sanctis ejus promissis fidem habuerit, non libidinoso tantum, sed etiam pio benevoloque animo amplexum esse testatur; nunc autem, perspecta ejus perfidia, libidinem quidem mansisse, immo incensam magis esse obtrectandi studio, sed pristinam pietatem ét benevolentiam plane ex animo suo deletam et eradicatam esse libere fatetur.

1 et 2. Compara C. LXX, 1 et 2, et observa, quam eleganter eamdem sententiam Poeta variaverit.

— Nosse. Amatorio sensu τὸ cognoscere Latini dicebant. «Turpiter illa virum cognovit adultera virgo. » Ov. Heroid. VI, 133. N. — Præ me, me posthabito. — Tenere; cf. supra ad Carm. LXIV, 28.

3. Dilexi tum te, consulto dixit dilexi, h. e. « non solum te amavi, sed etiam magni feci. » Diligere et amare proprie inter se differunt ita, ut illud dicatur de eo, qui alterum ob ejus cognitas virtutes magnifacit; hoc de eo, qui alterius

forma, venustate, etc. suaviter afficitur; diligere enim proficiscitur a judicio, amare a sensu; possumus igitur aliquem amare, nec eumdem tamen diligere, et vice versa; quam quidem horum verborum differentiam sæpe secutus est Cicero.

5. Te, tuam perfidiam et levitatem.

6. Multo ita tu nunc me editio Veneta (1493); antique autem me pro mihi positum esse observat ibi Parthenius. Multo ita ne mi tu primus impresserat Aldus. Multo ita nec me tu vilior in quibusdam editionibus.

— MSS. Stat. offerebant, Multo ita nec me vilior; sed hic deest vox monosyllaba, quam exigit metri ratio. — Nostram lectionem plurimis jam probatam vulgavit Guarinus. — Levior, levioris pretii.

7 et 8. Quis potis est vel qui potis es in quibusdam. — Statius tentabat, Qui pote sic vel qui potis hoc. — Quam amantem in omnibus MSS. Statii, unde ille primum volebat, quæ amantem, deinde quid amantem.

Cogit amare magis, sed bene velle minus.

— Cogat Gryph. Muret. Vossius et alii. Sed nostra lectio est in omnibus MSS. apud Stat. — In edit. Gryph. (1537) cum hoc carmine conjungitur Epigramma Odi et amo LXXXV. At Achilles Statius putat, aut simul cum his, aut statim post hos, legendos esse versus ex Epigr. LXXV, 5, Nunc est mens adducta usque ad finem; et deinde illos, Odi et amo. — In edd. Venett. hoc cum sequenti carmine conjunctim exhibitum est. — Quod amantem... velle minus. Injuria (ὕ6ρις) offensio,

perfidia. — Bene velle, diligere. In hanc sententiam Phædria apud Terentium Eunuch. I, 1, 25: « O indignum facinus, nunc ego et Illam scelestam esse, et me miserum sentio, Et tædet, et amore ardeo. » Et sic Claudianus Fescenn. v. 110: « Accenditque magis, quæ refugit, Venus. » Huc pertinet quoque Epigramma Pauli Silent. XXV, in Analectis Vett. Poett. Gr. Brunckii t. III, p. 79: «Υ΄βρις ἔρωτας ἔλυσε. μάτην ὅδε μῦθος ἀλᾶται. Υ΄βρις ἐμην ἐρέθει μᾶλλον ἐρωμανίην.»

# CARMEN LXXIII.

IN INGRATUM.

Desine de quoquam quidquam bene velle mereri, Aut aliquem fieri posse putare pium. Omnia sunt ingrata: nihil fecisse benigne est;

Arg. Facta de perfidia cujusdam experientia, solemnem de ingratis hominibus querelam repetit. — Sunt, qui Alphenum Varum Jurisconsultum hoc epigrammate innui sibi persuadeant. Cf. supra Carm. XXX.

1. Pro quidquam in nonnullis MSS. Statii quisquam et quemquam, unde ille legendum fortasse putabat quisquis.

2. Pro pium Gryph. Muret. et alii tuum. — Sic passim libri in pius et tuus, meus et suus variant. vid. Heins. ad Ovid. Met.VII, 172. — Pius. Nulla sententiæ Catulli

expromendæ vox magis idonea. Pius est, quisquis debito affectu amoris alterum, præcipue quem se majorem veneretur, colit. Unde erga Deos, parentes, pietas, et erga beneficio merentem. N.

3. Est deest in MSS. Stat. editt. Venett. Gryph. et aliis. — Benigne est, hoc quod aliis bene feceris, nihil valet, ut tecum benigne utantur, ut sis beatior. Conf. carm. XXXVIII, 1, « male est. » N. — Omnia sunt ingrata, etc. fecisse benigne, beneficia in aliquem contulisse, nihil est, nihil pensi habetur; vetus autem hæc de ingratis hominibus

Immo etiam tædet, tædet obestque magis;
Ut mihi, quem nemo gravius nec acerbius urget,
Quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit.

cantilena jam apud Homer. Odyss. IV, 695: « Οὐδέ τις ἐστὶ χάρις μετόπισθ' εὐεργέων. »

gisque magis in omnibus fere MSS. Stat. et sic hunc versum, nec sensus nec latinitatis ratione habita, multæ editt. vett. exhibent. In uno Stat. erat, Stat magis atque magis. Marcilius emendabat, Imo etiam tædet, et magis atque magis. Guietus, Nihil fecisse benigne Prodest; imo etiam tædet obestque magis. Ex libr. Bibl. Bodleianæ editor Cantabrig. profert, Prodest; sed tædet jam magis atque magis. — Nostram

lectionem veterum librorum auctoritate confirmavit Guarinus, et sic est in libris MSS. apud editorem Cantabr. cui accedunt Statius, Muretus, Vossius et alii.

5. Væ mihi Scaliger, Vulpius et alii. — Ut mihi, sc. obfuit. — Urget, vexat et persequitur.

6. Unum atque unicum. Tautologia est non vitiosa, immo quæ vim orationis adaugeat; præ ceteris eximium et præstantissimum amicum habuit. Fere eumdem ad finem pertinet hoc Bolæi epigramma:

Je l'assistai dans l'indigence, Il ne me rendit jamais rien, etc. N.

# CARMEN LXXIV.

IN GELLIUM.

Gellius audierat, patruum objurgare solere, Si quis delicias diceret, aut faceret. Hoc ne ipsi accideret, patrui perdepsuit ipsam

ARG. Infame hujus epigrammatis argumentum versatur in describendo adultero infamissimo, Gellio, quem eumdem esse putant, qui a Cicerone in Oratione Pro Sextio perstringitur. — Turpiorem quoque patrui haud gratuito, ut videtur, conniventis facilitatem vates carpit. N.

1. Patruum objurgare, proverbiali fere locutione nota est patruo-

rum in fratrum liberos severitas. Horat. Sat. II, 3, 88: Ne sis patruus mihi, et Od. III, 12, 3: Patruæ verbera linguæ. Vid. quos laudat Ernesti Clav. Cic. v. patruus.

2. Si quis delicias, etc. Si quis vel dictis vel factis paullo liberius in re amatoria luderet.

3. Perdespuit male in libris antiquis, ut recte docuit Scaliger. —
Perdepsuit. Qui notionem veram hu-

Uxorem, et patruum reddidit Harpocratem. Quod voluit, fecit: nam, quamvis inrumet ipsum Nunc patruum, verbum non faciet patruus.

jus verbi eruere cupit, adeat Manut. ad Cic. Epist. Fam. IX, 22, p. 39, edit. Græv. et Bochart. Hieroz. I, p. 188. — Perdepsere, manibus subigere, mollire: hic stuprare. N.

4. Patruum reddidit Harpocratem, nimirum ut patruus, velut silentii Deus Harpocrates, altum in hac re jam juberet silentium, nec amplius objurgando molestus esset. — Figura Harpocratis, summa olim religione ab Ægyptiis in templis Isidis et Serapidis inprimis culti, ita fere in monumentis veteribus expressa conspicitur, ut ad silentium indicandum unus digitorum ori admotus vel insertus sit. — Exstat peculiaris in hanc rem libel-

lus, magna eruditionis copia conscriptus, Gisb. Cuperi Harpocrates, ubi præter perantiquam imagunculam argenteam singulari studio a Cupero explicitam, multæ aliæ ejusdem Dei figuræ exhibitæ, et, quæ ad historiam hujus Dei spectant, diligenter collecta et proposita sunt. Adde Burmannum Sec. ad Anthol. III, 88, t. I, p. 629, 630.

5. Quod voluit, fecit: hoc modo impetravit, quod impetrare voluit.

— Quamvis pro quantumvis. Ita Plaut. Menæchm. II, 2, 43, Bacch. II, 3, 105. Inrumet, ludificetur Cf. Carm. XXXVII. N.

6. Hunc patruum ex uno Cod. protulit et probavit Statius.

## CARMEN LXXV.

AD LESBIAM.

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam Vere, quantum a me, Lesbia, amata, mea es.

Arg. Quod in Carmine LXXII de amore suo erga Lesbiam et de ejus perfidia expresserat, idem in hoc carmine nova dictionis varietate et ornatu exprimit.

1—4. Hos quatuor versiculos priores, in antiqq. Codd. post Epigramma LXXXVI, collocatos, huc revocavit Scaliger, quem, quia egregie illi cum quatuor posterioribus conspirant, plerique recentio-

rum secuti sunt. Inprimis Vulpius mirifice hoc nomine extollit acumen Scaligeri, et hæc quatuor disticha vel ab ipso Catullo ita conjuncta et composita fuisse, vel certe Poetam, si ab inferis excitetur, hanc industriam Scaligeri non deprecaturum existimat.—Et sane quatuor posteriores recte integri poematii ἀποσπασμάτιον haberi poterant.

2. Vere, ex intimo pectore.

Nulla sides ullo suit unquam scedere tanta,

Quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

Nunc est mens adducta tua, mea Lesbia, culpa

Atque ita se officio perdidit ipsa pio; Ut jam nec bene velle queam tibi, si optima fias, Nec desistere amare, omnia si facias.

3. Num forte post unquam excidit in?

4, Quanta in amore suo, ut sit pro ipsius, Gryph. Muret. et all.
— Sed tuo est in omnibus MSS.
Stat. — Ex parte mea, quod ad me

attinet, τούμὸν μέρος.

5. Huc est mens deducta Venett.
Gryph. Muret. — Nostram lectionem ex Cod. suo produxit Scaliger, et sic Vossius, editor Cantabr. Vulp.
Gotting. Bipont. — Mens, pietas, benevolentia: adducta h.e. contracta; sed valde de lectione adducta dubito; mihi enim scripsisse potius Catullus videtur abducta, h. e. alienata, avocata. Sic animus a corpore abductus apud Cic. Tusc. I, 31 de eo, qui non amplius iis, quæ in

sensus cadunt, turbatur et abripitur; et sic sæpius abducere ad animum refertur; sexcenties autem adducere et abducere a librariis confusa sunt. Vid. quos laudat Drackenborch ad Sil. Ital. X, 18, et ad Liv. t. IV, p. 92. — Non causa esse videtur idonea, cur quidquam mutaveris. N.

6. Atque ita se officio perd. ipsa pio. Atque hoc modo ipsa se privavit pietatis, quam ei probabam, officio. — Aut non recte hunc versum intelligit, aut, quid ipse sentiat, non perspicue enarrat. Hoc Catullus dicit: « Atque se pessumdedit, dum te colit officio amoris fideli » nam is est pius qui servat fidem. Cf. Car. proxime seq. N.

### CARMEN LXXVI.

AD SE IPSUM.

Si qua recordanti benefacta priora voluptas Est homini, quum se cogitat esse pium,

ARG. Perspecto Lesbiæ suæ infido et ingrato animo, reputat secum, quam ei præstiterat, pietatem, firmumque in ea reputanda paratum sibi solatium esse videt. Deinde summopere animum suum impellere studet, ut longum, quem adhuc nutriverat, amorem repente nunc deponat et ejiciat; quod quidem quum longe difficillimum esse probe intelligeret, Deorum ad hanc rem gnaviter pervincendam sibi expetit auxilium.

1-6. Vulgaris, quam exornavit

Nec sanctam violasse sidem, nec sædere in ullo Divum ad fallendos numine abusum homines; Multa parata manent in longa ætate, Catulle, Ex hoc ingrato gaudia amore tibi.

Nam quæcunque homines bene quoiquam aut dicere possunt, Aut facere, hæc a te dictaque factaque sunt;

Omnia quæ ingratæ perierunt credita menti.

Ouare jam te cur amplius excrucies? Ouin te animo obfirmas, teque istinc usque reducis,

Poeta, sententia est fere hæc: «Si verum est, homines pios, integros et bene de aliis meritos, magnam vitæ anteactæ recordatione capere voluptatem, equidem senex olim capturus sum maximam, si, qualem me erga perfidam et ingratam præbuerim, recordatus fuero. » — Ad vers. 5 commode laudatur a Statio illud Pindaricum apud Platon. de Republ. I, p. 574 (edit. Francof.) « Öς αν δικαίως και όπίως τον βίον διαγάγη, γλυκετά οἱ καρδίαν ἀτιτάλλουσα γηροτρόφος ξυναορεῖ ἐλπὶς, ἄ μάλιστα θνατών πολύστροφον γνώμαν χυδερνα.»

6. Ingrato; cui non par refertur. Cf. Terent. Heaut. V, 1, 60: «ignosces tamen post, et id ingratum erit» scil. nongratia reddetur, quod igno-

veris. N.

9. Perierunt, credita pro vulgari «frustra credita sive tributa sunt.» - Etenim quæ aliis benefacimus, quasi creditum aliquid locamus, quod nisi rependitur, perit. N.

11. Mirum, quantum in hoc versu libri veteres discrepent. Statius ex MSS. profert, Qui tu animo offirmas, atque instinctoque reducis: unde ille rescribendum putat, Quin tu animum offirmas, atque istine usque

reducis. — Scaliger veterem scripturam esse ait, Quin tu animo affirmas, atque instructoque reducis: unde legendum suspicatur, Quin tu animu' (antique pro animum) offirmas itaque, instructoque reducis. — Theodoro Marcilio placebat Quin tu animum obsirmas itaque, in gyrumque reducis? — Jano Meleagro, Quin tu animum obfirmans instructum atque atque reducis? h. e. celerrime retrahis. — Vossio, Quin tu animum offirmas, atque istinc te reducis? — Editt. Guarin. et Gryph. offerunt, Quin te animo affirmas, teque instinctuque reducis? — Muretus, Quin te animo affirmas, teque astringisque reducisque. - Sed jam hæc ad nauseam usque satis. Nostram lectionem, haud certe incommodam, exhibent editt. Rapheleng. Græv. Cantabr. Gotting. Bipont. nisi quod offirmas (v. not.) pro affirmas dedimus; et sic in Sil. Ital. XII, 668, pro affirmans cum N. Heinsio legendum videtur offirmans. - Quin te animo obsirmas : obsirmare se, vel plenius obsirmare se animo, est « in capto consilio ita se confirmare, ut ab eo exsequendo nullo modo nos avocari patiamur. » Exempla ex Plauto et Terentio allata vide

emostly indicated

Et, Dis invitis, desinis esse miser?

Difficile est longum subito deponere amorem;

Difficile est: verum hoc qualubet efficias.

Una salus hæc est, hoc est tibi pervincendum.

Hoc facies, sive id non pote, sive pote.

O Di, si vostrum est misereri, aut si quibus unquam

Extrema jam ipsa in morte tulistis opem;

Me miserum adspicite, et si vitam puriter egi, Eripite hanc pestem perniciemque mihi,

apud Vulpium; addeTerent. Hecyr. III, 5, 4. Eodem modo dicitur obdurare supra Carm. VIII, 11.—Imitatus est Nostrum, ut notat Vulpius, Ovid. Metam. IX, 744: « Quin animum firmas, teque ipsa recolligis, Iphi, Consiliique inopes et stultos excutis ignes.?»—Usque, in perpetuum, ut nunquam illam revisas.

12. Dis invitis, licet contra Deorum voluntatem hoc a te suscipiatur consilium; nam Venus et Amor Dii sunt χαιρόκακοι. Nisi quis Diis invitis explicare malit: miserum te esse nolentibus. — Neutra, ut opinor, interpretatio vere sententiam Catulli edisserit. Hoc mihi videtur Poeta significare voluisse: « quin desinis esse miser, i. e. amare non amatus, adversantibus amori tuo Diis.» Ipse hujus loci interpretem adjuvat C. LXVIII, 78: « nil mihi tam valde placeat.... Quod temere invitis suscipiatur heris.» N.

13. Diffic. est... amorem: Hanc sententiam expressit Lotichius sic lib. I, Eleg. 2, 64: « Ponere difficile est, quæ placuere diu. » Magna vis repetitionis τοῦ difficile.

14. Verum hoc quod lubet efficies enett. — Verum hoc q. eff. Idem

suadet Parmeno Phædriæ apud Terent. Eunuch. I, 1, 29: « Quid agas? nisi ut te redimas captum quam queas Minimo: si nequeas paullulo, at quanti queas: Et ne te afflictes.»

15. Una salus hæc est, in amore nimirum funditus exstirpando sita.

— Pervincendum, gnaviter pertendendum, perdolendum, ut loquitur Terentius. — Hoc verbum, quo ponitur in loco, mira ἐνεργεία quam sit aspera et ardua illa, quam vates referre cupit, victoria, exprimit. N.

16. Hoc facito Vossius cum Vulpio. — Hoc... sive pote, « tentabis hoc certe, sive eveniat, ut id ab animo tuo impetres, sive non eveniat.» De usu potis et pote in utroque genere vid. Muret. ad h. l.

17. Si vestrum est misereri. Si vos infelicium miseret. Misereri substantive acceptum, ut apud Plautum « ita tuum conferto amare » Curcul. I, 1, 28: « hic vereri perdidit. » Bacch. I, 2, 50. N.

18. Ipsam Venet.

19. Me miserum adsp. Oculos, aures, vultum advertunt Dii propitii, avertunt irati, inimici. Vid. Brouckhus. ad Tibull. III, 3, 28.

Quæ mihi subrepens imos, ut torpor, in artus, Expulit ex omni pectore lætitias.

Non jam illud quæro, contra ut me diligat illa,

Aut, quod non potis est, esse pudica velit; Ipse valere opto, et tetrum hunc deponere morbum.

O Di, reddite mi hoc pro pietate mea.

21. Seu mihi subrepens imos ut corpore in artus omnes libri MSS. Stat. unde ille tentat: « Hæc mihi subrepens imos in corporis artus». - Janus Meleager volebat : « Heu mihi! subrepens imos, ut torpor, in artus.» Vossii liber vetustus suppeditabat : « Quæ mihi subrepens imos velut anguis in artus.» Sed nemo non in hac lectione manum interpolatoris agnoscet.—Nostram lectionem vett. librorum tam scriptorum quam exaratorum auctoritate niti testatur editor Cantabr. — Quæ mihi subrepens imos, ut torpor, in artus, amoris enim venenum, sicut torpor, tacite et sensim sensimque per interiores ossium medullas serpit et dimanat. - Ita fere Virgil. Æn.VII, 354: «prima lues udo sublapsa veneno Pertentat sensus, atque ossibus implicat ignem.» N.

22. Expulit ex omnes parum feliciter conjiciebat Statius. Pro lætitiis offerunt libri Voss. delicias.

23. Contra me ut MSS. Stat. — Contra, vicissim, ἀμοιβαίως; contra diligere, redamare, ἀντερᾶν.

25. Morbum. Vid. supra ad Car-

men XXXIX, 7.

26. Reddite mi hoc pro pietate mea, «hoc beneficium tanquam mercedem pietati debitam mihi retribuite.» — Hoc carmen Gallicis versibus Racinius Minor vertit, in poemate inscripto: la Grace Ch. III, v. 221 — 235; et idem hos Ovidianos addidit: «Odi, nec possum cupiens non esse quod odi. Heu quam quod studeas ponere, ferre grave est! Amor. II, 4. N.

### CARMEN LXXVII.

AD RUFUM.

Rufe, mihi frustra ac nequicquam credite amice,

ARG. Fallaciam Rufi, qui speciem amici præ se ferens, puellam, ut suspicari licet, Catullo eripuerat, graviter accusat. — Num idem Rufus, cujus graveolentiam Noster Carm. LXIX, notavit, an insignis iis tempo-

poribus orator, M. Cælius vel potius Cæcilius Rufus, uno die (teste Plinio Hist. Nat. VII, 44), cum C. Licinio Calvo natus, intelligendus sit, nemo facile pro certo affirmare ausit.

1. Cognite pro credite in Gryph.

Frustra? immo magno cum pretio atque malo; Siccine subrepsti mi, atque, intestina perurens,

Mi misero eripuisti omnia nostra bona? Eripuisti. Ileu, heu, nostræ crudele venenum Vitæ, heu, heu, nostræ pestis amicitiæ!

et quibusdam veteribus. Sed MSS. Stat. constanter servant credite, quod recte jam vindicatum est a Mureto; nam quæ cognoscimus, sunt fere vera; at quæ credimus, non raro falsa. — Cognite amico Ald. (an. 1515.)

2. Frustra? ἐπανόρθωσις seu correctio, ut appellatur a rhetoribus hoc concitatius dicendi genus. Nam ea demum, ut observat Muretus, proprie frustra esse dicuntur, quæ neque commodum neque detrimentum afferunt. — Magno cum pretio, h. e. dispendio. Sic passim in malam partem pretium et merces apud Latinos, ut μισθὸς apud Græcos. Cf. Vulp. adde Interpretes ad Callimach. Hymn. in Dian. v. 263.

- 3. Hunc locum tacite Vossius ita constituit: «Siccine subrepsti; meque intestina perurens Mi misero eripuisti; omnia nostra bona Eripuisti.» Perurens. Hac imagine invidiæ morsus et animi ægritudinem Latini exhibent. Flor. II, de Bell. pun. sec.: « urebat nobilem populum ablatum mare etc. » Virgil. Æn. VII, 345: ardentem curæque iræque coquebant. » N.
- 4. Sic misero Parthen. Gryph. Muret.
- 6. Pectus amicitiæ ex libris antiquis profert Vossius, ut sit vel ironice sumendum, vel olims. quondam subintelligendum; eamdem lectionem exhibet editio Parthenii; sed quis dubitet de vera lectione pestis, quum venenum præcesserit?

### CARMEN LXXVIII.

DE GALLO.

Gallus habet fratres, quorum est lepidissima conjux Alterius, lepidus filius alterius.

Gallus homo est bellus : nam dulces jungit amores,

And. Indignabatur Catullus Gallo, quod ille delicias apud ejus amicam facere ausus fuerat, et hac indignatione lacessitus, turpe ejus, quod in fædo jungendo amore præstiterat, profert et differt ministerium.

3. Bellus proprie, qui morum concinnitate, elegantia, urbanitate, comitate, blanditiis, vel quocunque

Cum puero ut bello bella puella cubet.

Gallus homo est stultus, nec se videt esse maritum,

Qui patruus patrui monstret adulterium.

Sed nunc id doleo, quod puræ impura puellæ

Suavia conjunxit spurca saliva tua.

Verum id non impune feres: nam te omnia secla Noscent, et, qui sis, fama loquetur anus.

obsequii genere placere studet, quo pertinet belli hominis descriptio, quam ex Martiale dedimus supra ad Carm. XXII, 9. Sed Gallus in obsequii genere satis inhonesto nunc bellus dicitur. — Jungit, consociat, conciliat, conjungit, est proxeneta amorum. — Dulces, invidiose de fœdo amoris genere.

4. Cum puero ut bello etc. ut filius alterius fratris cum uxore patrui consuescat.

5, 6. Pro stultus iterum in editione Parthenii legitur bellus, haud dubie ex operarum errore. — Sensus: idem Gallus est homo insipiens, qui, dum fratris filio viam ad adulterium cum patrui uxore committendum aperit, non cogitat, se quoque habere conjugem, quæ a fratris filio constuprari possit.

7—10. Hos quatuor versus Scaliger, quum eos dissimilis argumenti esse existimaret, invitis libris omnibus ab hoc epigrammate luxavit et cum superiore con-

junxit. De iisdem, an loco suo positi essent, jam dubitaverat Achilles Statius. Hinc facile ab ingenio suo impetrare potuit Corradinus de Allio, ut eos Carmini XCI assueret. Sed Vulpius egregie eos cum hoc carmine cohærere pulchre docuit. — Puræ pura puellæ ex veteri scriptura reposuit Scaliger, et sic est in edit. Parthen. - Pro conjunxit in vers. 8. ex conjectura refinxit Scaliger comminxit, sed quis verbum inhonestius præferat honestiori? quisve novam Catulli carminibus obscenitatem importare sustineat? — Nexus orationis est fere hic: Sed quamvis hæc omnia nihil morer, tamen id nunc vel maxime mihi bilem movere debet; quod impuro tuo ore puram meam puellam deosculatus es. — Conjunxit, h. e. commiscuit spurca saliva tua suavia impura cum puris puellæ suaviis.

T O

pra ad Carm. LXVIII, 46.

### CARMEN LXXIX.

IN LESBIUM.

Lessius est pulcher: quidni? quem Lesbia malit, Quam te cum tota gente, Catulle, tua. Sed tamen hic pulcher vendat cum gente Catullum, Si tria notorum suavia reppererit.

Arg. Lesbium quemdam quum tanti faceret Lesbia, ut eum Catullo præferendum putaret, pulchrum illum quidem inde haberi posse concedit, sed eumdem, ut hominem spurcum et impurum haud obscure describit. — Muretus, qui sub Lesbiæ nomine Clodiam intelligi debere jam supra ad Carm. LVIII probare studuit, per hunc quoque Lesbium intelligendum esse censet P. Clodium, hujus Clodiæ fratrem, qui et hanc et cæteras sorores constuprasse dicitur. In qua quidem suspicione ille eo magis confirmatur, quum additum sit nomen pulchri, quod ipsum Clodii cognomen fuerit, ita, ut Poeta ambiguitate vocis jocari voluisse videatur. — Multum quidem apud me valet Mureti in explicandis locis obscurioribus subtilitas et sagacitas, sed in hac re nolim cum eo in tenebris micare.

r. Sunt, qui pro Lesbius in nonnullis libris Gellius reperiri scribant; at Scaliger in uno se deprehendisse Cælius affirmat. Sed omnes libri Statii et Vossii tuentur nostram lectionem, et sic est in editionibus Parthen. Gryph. Muret. Cantabr. 3. Sensus: « sed tamen hic pulcher me cum tota familia mea tanquam pignus positum habeat et pro lubitu vendat, si quisquam eorum, qui eum norunt, vel tria oscula impuro ejus ori (quod innuere Poeta videtur) impresserit. » — Vendat, respicere Poetam putat Muretus ad veterem consuetudinem, qua interdum ob certa delicta totæ familiæ publice vendebantur. — Vendat per me licet, quasi addictum ex sponsione qua illum nunc provoco. N.

4. Natorum, quod lepide Vossius de claris et nobilibus Romanis explicat, male in libris vett. Recte igitur jam Scaliger revocavit notorum — In nonnullis, v. g. in edit. Gryph. Muret. legitur amatorum, quod haud dubie ex natorum confictum est. Si tria amatorum savia surpuerit legit Heinsius in not. ad Catull. — Netorum, noti sunt familiares, quibus aliquis notus est, nos Bekannte. Sic Livius III, 45: «Notos gratia eorum, turbam indignitas rei virgini conciliat.» Alia exempla posuit Vulpius. — Hoc addam Taciti: «Flebunt Germanicum etiam ignoti. » Ann. II, 71. Sed forte h. 1. noti sunt nobiles elegantia sua. N.

# CARMEN LXXX.

#### AD GELLIUM.

Quid dicam, Gelli, quare rosea ista labella
Hiberna fiant candidiora nive,
Mane domo quum exis, et quum te octava quiete
E molli longo suscitat hora die?
Nescio quid certe est. An vere fama susurrat,
Grandia te medii tenta vorare viri?
Sic certe clamant Virronis rupta miselli
Ilia, et emulso labra notata sero.

Arc. Quærit de causa mutati in Gellii labellis coloris, camque a nefando, qua ille se contaminabat, libidinis genere repetit.

3. Mane domo quum exis etc. Tam mane, quam post meridiationem.

— Octava hora sub meridiem sive post prandium, ubi molliores meridiari solebant. Cf. C. XXXII, 3.

5. Et mollis nimis argute corrigit Scaliger. — Longo die, æstivo.

5. Nescio quid certe est, est certe aliquid in causa, sed quid sit nescio. Cf. quem laudat de hac formula Vulpius Virg. Ecl. VIII, 107.

6. Grandia te... viri? te esse fellatorem. — Tenta medii viri, τὰ αἰδοῖα. Tendere in obscenis. — Præter Statium et Muretum adeat, cui volupe est, disertum nequitiarum interpretem Sciopp. in Lusib.V, 5.

7. Sic certe est Gryph. Muret.
— Si certe est Parth. Græv. — Sed certe clamant in libro Scaligeri. — Sic certe Scal. Voss. Vulp. Gotting. Bipont. quod, sublata tantum interpunctione, dedimus. — Pro Virronis in multis editionibus Victoris, in nonnullis Unctoris, inepte, ut judicat Muretus. — Varronis rupta Viselli ex ingenio Scaligeri. — Clamant, aperte testantur. — Clamare de rebus inanimatis. Vid. supra ad Carm. VI, 7. — Rupta ilia. Conf. supra ad Carm. XI, 20.

8. Ilia, demulso Venet. Gryph. Muret. — In MS. Stat. erat, Ille temulso vel Illa te mulso, unde jam Pierius Valerianus et Gabriel Faernus recte fecerunt, Ilia, et emulso.— Achilles Statius suspicabatur, Iliaque et mulso vel Iliaque et multo.

## CARMEN LXXXI.

#### AD JUVENTIUM.

Nemone in tanto potuit populo esse, Juventi,
Bellus homo, quem tu diligere inciperes;
Præterquam iste tuus moribunda a sede Pisauri
Hospes, inaurata pallidior statua?
Qui tibi nunc cordi est, quem tu præponere nobis
Audes. Ah! nescis, quod facinus facias.

ARG. Miratur, quid sit, quod Juventius misere pallescentem quemdam hominem Pisaurensem dignum habuerit, quem ipsi et aliis in amore præponeret. — De gente Juventia vide Vulpium supra ad Carmen XXIV.

1. In tanto populo, in tanta populi frequentia.

2. Inciperes, in animum induceres, vel, quod Scaliger animadvertit, diligere inciperes pro diligeres.

3. Janus Meleager, quum pro a sede membranæ Palatin. haberent ad sede et Commelini ab, legendum censet ah! pro sede vero corrigit sepe, explicans sepem moribundam de

dentibus senio cariosis et cadaverosis; nimis argute! — Moribunda
a sede Pisauri. Fuit Pisaurum oppidum Umbriæ maritimum, quod
præterlabitur fluvius cognominis
Pisaurus; vocatur sedes moribunda
haud dubie ob aeris, quo male afficiebantur incolarum corpora, vitium.

4. Inaurata pallidior statua. Tribuitur auro color pallidus, ώχρὸς, χλωρός. Cf. sup. ad C. LXIV, 100.

6. At nescis Gryph. Muret. Græv. haud minus commode, puto, quam ah, quod exhibent editt. recentiores Cantabr. Voss. Vulp. Gotting. Bipontin.

## CARMEN LXXXII.

AD QUINTIUM.

Quinti, si tibi vis oculos debere Catullum, Aut aliud, si quid carius est oculis; Eripere ei noli, multo quod carius illi Est oculis, si quid carius est oculis.

Arg. Quintium, sodalem suum, flectere studet precibus, ne, quod animo suo longe carissimum sit, (intellige puellam) sibi præripiat.
— Eleganter hoc epigramma expressit Joann. Nicol. Goetz Vermischte Gedichte tom. II, p. 215.

1, 2. Sensus: « si vis, mi Quinti, Catullum tibi aliquid acceptum referre, quod æque ac oculos suos amet, vel plus adeo oculis suis, si quid plus oculis amari potest, noli etc. — Per Quintium intelligendum esse nobilissimum illum adolescentem Veronensem, cujus mentio sit infra Carmine C suspicatur Vulpius. — Carius est oculis, cf. C. III, 5.

3. Ei monosyllabum per synæresin; exempla congessit Statius.

4. Seu quid in omnibus editt. vett. et plurimis recentioribus, contra sensum et orationis nexum; nam si quid jam est multo carius oculis, qui, quæso, adjici potest seu quid carius est oculis; ut taceam, particulam seu non quid, sed quod in hoc orationis nexu postulare. Hinc recte Achilles Statius pro seu quid legendum suspicatus est si quid, quem præter Vossium et Vulpium neminem secutum esse mireris.

# CARMEN LXXXIII.

IN MARITUM LESBIÆ.

LESBIA mi, præsente viro, mala plurima dicit;

Ang. Ridet stolidum Lesbiæ maritum, qui, quum ejus uxor Catullum conviciis coram ipso proscinderet, et causam rixandi cum eo quæreret, impense de ejus side et castitate, quam inde colligebat, lætabatur. At Catullus, mulierum

indolem melius perspectam habens, longe aliter de hoc Lesbiæ se gerendi more sentit ac judicat. Conferendum omnino cum hoc Epigramma XCII.

1. Mala plurima dicit, convicia in me jacit. Tibull. I, 2, 11: «Et mala

Hoc illi fatuo maxima lætitia est.

Mule, nihil sentis. Si nostri oblita taceret,

Sana esset: quod nunc gannit et obloquitur,

Non solum meminit; sed, quæ multo acrior est res,

Irata est: hoc est, uritur et loquitur.

si qua tibi dixit dementia nostra.»

3, 4. Pro Mule in Patavino exemplari apud Statium Nulle, quod rectius videtur Statio, Nullum de stupido, nihil audiente et sentiente, interpretanti. — Pro Sana in MSS. Statii Samia vel Sannia, unde legendum fortasse opinatur Sanna, h. e. irrisio , quasi dicat : « irridere me amantem ab ea putarem, planeque contemni, si de me taceret.» — Garrit in editt. Parthen. Gryph. Muret. Sed nemo non τὸ gannit præferet; et sic est in MSS. Statii: eodem modo in garrit et gannit variant libri apud Persium V, 95.-Si nostri oblita taceret: « Si me negligeret, nec dignum, quocum loquatur, haberet, Sana esset, recte illa videri posset amoris furore libera; » vel, neutiquam in illam caderet amoris insania. Infra Carmine XCII: «Lesbia mi dicit semper male, nec tacet unquam, De me: Lesbia me, dispeream, nisi amat.» Quod nunc, jam vero quod, νῦν δέ. — Gannit, canum more ringitur. — Obloquitur, oblatrat. Maledictis carpit. N.

5. Non solum meminit, hoc non solum probat, minime eam nostri oblitam esse, et nos negligere.

6. Uritur et coquitur conjecit N. Heinsius, et sic legit jam Justus Lipsius apud Janum Dousam filium; sed quis hoc ferat ob versum primum et quartum? — Irata est, nam ira apud amantes ferventissimi amoris est indicium; tritum et in vulgus notum est illud Terentianum, Amantium iræ, amoris integratio est. — Cf. Vulp. — Inprimis cum hoc loco comparandus est Propertius III, 8, 10 sqq. Adde Plaut. Amphitr. III, 3, 60 sqq. — Fere simili mente in idyllio Fontenelle canebat:

Tous deux [Dieux! que ne peut l'aveugle jalousie?]

L'un pour l'autre troublés de cette frénésie, Abandonnaient leur âme à d'injustes soupçons, Qu'ils faisaient même entendre en leurs douces chansons.

Écho les redisait aux nymphes du bocage, Un vieux faune en riait dans sa grotte sauvage: Tels sont les jeux d'amour, disait-il, et jamais Ces guerres ne se font qu'on n'en vienne à la paix. N.

## CARMEN LXXXIV.

#### DE ARRIO.

Сноммора dicebat, si quando commoda vellet Dicere, et hinsidias Arrius insidias; Et tum mirifice sperabat se esse locutum, Quum, quantum poterat, dixerat hinsidias. Credo sic mater, sic Liber avunculus ejus, Sic maternus avus dixerit, atque avia.

Arg. Arrium quemdam, qui mirifice sibi placebat vano et ridiculo verba nonnulla cum adspiratione pronuntiandi studio, festive in hoc epigrammate depictum, aliorum risui exponit. - Quum idoneis argumentis, quis fuerit hic Arrius, evinci nequeat, alius aliam conjecturam sequitur. Achilles Statius quidem intelligit Q. Arrium, prætorem Siciliæ designatum, qui exorto bello servili missus est contra Crixum et Spartacum, quorum illum profligavit, ab hoc victus est. Vid. Liv. Epit. 96. Cf. Cic. Verr. II, 15, et IV, 20. — At Vulpius cogitat de C. Arrio, cujus mentionem injicit Cic. in Attic. I, 14 et 15. — Quidni cogitare quoque possumus de illo Q. Arrio, Q. Arrii prætoris Siciliæ designati, (ut videtur Ernestio in Clave Cic. sub. h. n.) filio, qui in honorem patris magnificum illud, ut auram populi captaret, dedit epulum, de quo Horat. Satir. II, 3, 7. Conf. Cic. Orat. in Vatin. 12. — Sed quid interest, sciatur, quis fuerit hic Arrius, nec ne?

2. Libri veteres apud Vossium non Arrius, sed Aretius habent, unde Aetius forte scribendum putat.

3, 4. Hoc distichon, nescio quo errore, in editione Parthenii post versum decimum, Quum subito affertur etc. transpositum est. — Quantum poterat, quanto poterat spiritu vel oris hiatu.

5. Sic Cimber avunculus ejus Heinsius in notis ad Cat. — Liber haud dubie nomen viri-proprium. Nam quod Passeratius existimat, liberum pro adjecto sumendum esse, quo tacite Catullus innuere voluerit, Arrium non ex justis nuptiis procreatum fuisse, utpote qui nec patrem nec patruum habuerit liberum, sed matrem et avunculum tantum, eorumque parentes; id anxie magis quæsitum quam probabile videtur.

6. Dixerat in editt. Parthenii, Gryph. Muret. Sed recte Scaliger reposuit ex veteri scriptura dixerit, et videtur illud vel male ex versu quarto repetitum, vel hoc ob vim modi potentialis non satis intellectum esse. Vid. not. inf.—Janus Meleager male in hoc quoque disticho.

Hoc misso in Syriam, requierant omnibus aures,
Audibant eadem hæc leniter et leviter.

Nec sibi postilla metuebant talia verba,
Quum subito adfertur nuntius horribilis,
Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset,
Jam non Ionios esse, sed Hionios.

quærit adspirationem, illudque sic legendum opinatur, «Credo sic Mather, sic Liber havunculus eii est, Sic mathernus havus dixerit, atque havia.» — Dixerit—sic, credo, dixerit, eleganter, ex vi modi potentialis, pro sic dixisse videtur. Exemplum de hoc modi potentialis, quem vocant, usu, ponamus ex Liv. III, 47: «Quem decreto sermonem prætenderit, forsan aliquem verum auctores antiqui tradiderint, » pro tradidisse videntur.

- 7. Hic misso in MSS. Statii, qui inde tentat, Hinc misso.—Hoc misso in Syriam, haud dubie in munere quodam reipublicæ causa suscepto. Requierant omnibus aures, nullius jam amplius aures ingratissimo male affectatæ adspirationis sono fatigabantur.
- 8. Leniter et leviter sine adspiratione.
- 9. Postilla h. e. postea; exempla dabunt Statius et Vulpius.
  - 10. Horribilis nimirum auribus.

## CARMEN LXXXV.

DE AMORE SUO.

Opi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio: sed fieri sentio et excrucior.

ARG. Quærenti fortasse, cur unam eamdemque puellam tam amore quam odio persequatur, quid respondeat, se nescire, ait.—. Hoc distichon in editione Guarini et Ald. II, hic prætermissum, et epigrammati LXXII annexum est.— Vid. ibiVar. Lect.— Sed plena est perfectaque sententia, et exquisita

dicendi elegantia sic ornata, ut integro epigrammati, neque non conspicuo, sola sufficiat. N.

- 1. Odi et amo Terent. Eunuch. I, 1, 27: « Et tædet, et amore ardeo. »
- 2. Nescio, formam nimirum puellæ amabat, at ejus mores detestabatur. Cf. Epigr. LXXII, 7, 8.

## CARMEN LXXXVI.

DE QUINTIA ET LESBIA.

Quintia formosa est multis: mihi candida, longa, Recta est. Hoc ego: sic singula confiteor.

Totum illud, formosa, nego: nam nulla venustas, Nulla in tam magno est corpore mica salis.

Lesbia formosa est: quæ quum pulcherrima tota est, Tum omnibus una omnes surripuit Veneres.

ARG. Quintiæ, quæ vulgo habebatur formosa, formositatis quidem partes quasdam concedit, sed quum ei deesset venustas et festivitas, absolute formosam, qualis sola Lesbia sit, eam dici posse negat.

1. Est, videtur, habetur. — Quinctia in vett. monumentis scribitur, teste Statio.

2. Hæc ego sic in plurimis editionibus vett. Sed Scaliger Hoc ego antiquam lectionem esse confirmat, et sic nunc exhibent editt. Cantabr. Voss. Vulp. Bipont. — Recta, apta forma et figura: cf. supra ad Carmen X, 20. — Hoc ego scil. sentio vel judico. — Singula, quod ad singulas formositatis partes attinet.

3. Totum illud, quod ad totum illud, in quo censetur formositas, attinet. — Venustas, elegantia, na-

tivus lepor et festivitas, quæ in dictis, factis, gestu et toto corporis habitu spectatur: Græcis, κοσμιότης, cui opponitur ἀγροικία.

4. Nulla in . . . mica salis , quanta est , insulsa et plena ruris inficetia-rumque est. — ἀνὴρ τρισκαιδεκάπη-χυς de stupido magni vastique corporis homine apud Theocrit. Idyll. XV, 17, ubi vide Valckenarium. — Mica salis , cf. Lucret. IV, 1158: «Parvola pumilio, χαρίτων μία, tota merum sal.» N.

6. Tum omnibus... Veneres, omnes puellarum lepores ad se unam transtulit et inter se conjunxit. — Lepidam facetamque formositatis notionem uno versu comprehendit Fontanius, elegantissimus hujus epigrammatis interpres: «et la grace plus belle encor que la beauté.» N.

# CARMEN LXXXVII.

Vid. Var. Lect. ad Carmen LXXV; pag. 352.

# CARMEN LXXXVIII.

#### IN GELLIUM.

Quin facit is, Gelli, qui cum matre atque sorore
Prurit, et abjectis pervigilat tunicis?
Quid facit is, patruum qui non sinit esse maritum?
Ecquid scis, quantum suscipiat sceleris?
Suscipit, o Gelli, quantum non ultima Tethys,
Non genitor Nympharum abluit Oceanus.
Nam nihil est quidquam sceleris, quo prodeat ultra;

Arc. Flagitia, quibus se suosque polluebat Gellius, tanta esse ait, ut ne mari quidem poss;nt ablui et expiari.

r. Quid facit is; Quid tibi statuendum videtur de ejusmodi ho-

minis libidine, qui, etc.

2. Prurit, pruriendo libidinem exercet. Cf. Lusus 25, 4.—Abjectis, rejectis, positis.

3. Patruum qui...maritum. Conf.

supra Epigramma LXXIV, 3.

- 5. Suscipit scil. tantum, quod ante quantum non raro omitti solet. Cf. Liv. IX, 36, \$ 2, et ibi Dracken-borch. Ultima Tethys, totum mare, ad extremos usque fines: ut bene Stat.
- 6. Nec genitor in MSS. Stat. sed gravius repetitur Non. Pro abluit in editt. Gryph. Muret. Græv. et all. abluat; sed illud ex veteri scriptura defendunt Scaliger et Vossius; utrumque, puto, recte dicitur. Non genitor Nympharum abluit Oceanus: hic aqua marina sive fluviali scelera apud Veteres expiandi mos

vel ex Cicerone notus est. Pro Roscio Amer. 26: « ne, quum delati (parricidæ) essent in mare, ipsum polluerent, quo cætera, quæ violata sunt, expiari putantur.» Cf. ibi Hottomannum et Manutium et Interpretes ad h. l. Laudant in hanc rem illud Euripidis Iphigen. in Taur. 1193 : «Θάλασσα κλύζει πάντα τ' άνθρώπων κακά. » Ubi vid. Barnes. et Musgrav. — Locum Sophoclis OEdip. Tyr. v. 1251, comparavit jam Achilles Statius. — Dorville ad Chariton. p. 238 (ed Lips.) Catullum ante oculos habuisse putat vetus epigramma, quod legitur in Analectis Vett. Poet. Græcor. Brunckii, Αδέσπ. CCXL, tom. III. p. 199: « Αγνώς ές τέμενος καθαρού, ξένε, δαίμονος έρχου, Ψυχήν νυμφαίου νάματος άψάμενος. Ως άγαθοῖς κεῖται βαιὴ λιβάς · ἄνδρα δὲ φαῦλον Οὐδ' ἀν ὁ πᾶς νίψαι νάμασιν Ωχεα-405. »

7. Quod prodeat ultra Voss. Bipont. sed quo est in editt. Parthen. Gryph. Muret. Cantabr. Græv. Non si demisso se ipse voret capite.

Vulp. Gotting. — Quo prodeat ultra, quo progrediatur iste ulterius, quo magis contaminetur.

8. Demisso, inclinato. — Voret, de hoc infami obscœnitatis genere, cf. Carm. LXXX, 6.

# CARMEN LXXXIX.

DE GELLIO.

Gellius est tenuis: quidni? quoi tam bona mater
Tamque valens vivat, tamque venusta soror,
Tamque bonus patruus, tamque omnia plena puellis
Cognatis: quare is desinat esse macer?
Qui ut nihil attingat, nisi quod fas tangere non est,
Quantumvis quare sit macer, invenies.

Arc. Ne quismiretur, cur Gellius tenuis macerque sit, causam, unde ei contracta sit hæc corporis macies et tenuitas, ex insano ejus cum cognatis suis Veneris usu declarat.

1. Tenuis. Statius de amantium macie laudat Lucret. IV, 1160: « Ἰσχνὸν ἐρωμένιον tum fit, quom vivere non quit Præ macie.» Quoi, in cujus gratiam, ad cujus explendam libidinem. Cf. supra ad Carm. LXI, 192. — Bona, obsequiosa, facilis; eodem sensu patruus dicitur bonus v. 3.

2. Valens, valido robustoque corpore ad palæstram Veneris instructo. Vivat exquisitius pro sit.

4. Quare is desinat esse macer? cur non sit macer, qui necessario in ejusmodi cum cognatis suis consuetudine esse et manere debet?

5. Attingit legi jubet Scaliger; quod exhibent nunceditt. Voss. Cantabr. Gotting. Bipont.—Ut (quum) nihil attingat, etc. nullam aliam nisi cognatam; observa in hoc versu leporem facete cum sale mixtum.

6. Quantumvis, satis superque.

5

### CARMEN XC.

IN GELLIUM:

NASCATUR Magus ex Gelli matrisque nefando
Conjugio, et discat Persicum haruspicium.
Nam Magus ex matre et gnato gignatur oportet,
Si vera est Persarum impia relligio,
Gnatus ut accepto veneretur carmine Divos,
Omentum in flamma pingue liquefaciens.

ARG. Nova ratione et novo salenefandam Gellii cum matre libidinem
perfricat. Magum enim aliquem,
si vera sit impia Persarum religio,
ex hoc obsceno concubitu nasci
oportere probat et pronunciat. —
Hoc Epigramma conjunctim cum
superiore exhibetur in editionibus
Parthenii, Gryph. et aliis; sed
sponte apparet, separatim illud a
Poeta in Gellium compositum esse.

4. Impia relligio: ex qua nimirum non solum matris cum filio concubitus, et in universum cognatorum commistiones licitæ fuerunt, sed boni magi adeo, h. e. Persarum sacerdotes, ex matre a filio compressa progigni debebant. Veterum de his incestis Persarum moribus testimonia vid. apud Vulpium. Inprimis ex utriusque linguæ scriptoribus, quæ huc spectant studiose collegit laudatus a Mureto

Cælius Rhodiginus Antiqu. Lect. X, c. 17. Huc pertinet quoque Euripides Andromach. v. 173, sqq. «Τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος Πατήρ τε θυγατρὶ, παῖς τε μητρὶ μίγνυται, Κόρη τ' ἀδελφῷ ... καὶ τῶνδ' οὐδὲν ἐξείργει νόμος.» Ubi recte Scholiastes hoc annotavit ταῦτα περσικὰ ἔθη.

- 5. Accepto, Diis grato: sic sæpe accepta munera; nimis docte alii, « a majoribus per manus quasi tradito. »
- 6. Omentum in flamma pingue liquefaciens: minutas nimirum mactatæ victimæ partes et in his omentum Diis adolebant; vid. Casaubon. ad Pers. II, 47, 208. Ex ipso autem omenti statu et situ multa conjectare solebant haruspices. Vid. Bochartum Hieroz. III, p. 503. Secunda syllaba in liquefaciens producitur. Vid. Stat.

### CARMEN XCI.

IN GELLIUM.

Non ideo, Gelli, sperabam te mihi fidum In misero hoc nostro, hoc perdito amore fore; Quod te cognossem bene, constantemve putarem,

Ang. Utcrescatet cumuletur, quam versibus suis famæ Gellii inurere studet, ignominia, usque adeo eum scelestum esse ostendit, ut iste nulla facile re, nisi in qua aliquid sceleris sit, oblectari posse videatur. Quod quidem ipse præter omnem opinionem in amore suo expertus fuerat. Nam quamvis probe noverat, eum pro indole sua ad quodvis designandum scelus paratum esse, tamen vel adeo puellam suam ab ejus libidine tutam fore putaverat, quod illa nec mater, nec soror esset, in quarum concubitu unice sibi placere videbatur homo iste nequissimus. Sed fefellerat sua in hac re Catul. lum opinio; nam secus, ac videbatur, satis causæ fuit Gellio, quæ ei cum Catullo intercedebat, amicitia, ut ejus puellam ad libidinem sollicitaret; adeo in perpetrandis facinoribus superare iste solebat hominum exspectationem! — Præclarum est, ut recte judicat Muretus, hoc epigramma, et mirabili quodam artificio a Poeta nostro compositum.

1, 2. Non sperabam te mihi fidelem fore ita, ut abstineres ab illa cujus amore depereo. N.

2. Hoc, quod cum vi ante perdito repetitur, male in nonnullis editionibus omissum, recte reposuit Statius. — Misero vox amatoria, cf. C. LI, 5. N. — Perdito amore, i. e. insano, modum nesciente. Ita dixit Terentius «perdite amare», Heautont. I, 1, 45, et Catullus ipse Carm. XLV, 3, CIV, 3. N.

3. Quin te Muret. Qui te Scaliger ex veteri scriptura. Constanterque putarem Haud posse, etc. in plurimis libris tam scriptis quam editis; sed multo aptior et orationi convenientior mihi visa est nostra lectio, quam Statius in nonnullis libris MSS. invenit; et sic hic versus jam in edit. Gryph. (1537) legitur. Eamdem lectionem recepit Vulpius. — Cognossem bene; h. l. cognoscere, ut græcum γινώσκειν, vim habet judicandi; itaque hæc locutio c. b. idem valet quod bona de te opinio mihi esset. Sin aliter, series orationis abrumpitur, neque quod in mente habet, Catullus verbis significat. « Sperabam te mihi fidum fore, non ideo quod te bene cognossem »: si verba ultima hunc sensum ferunt: « clare cognossem qui et qualis esses, i. e. pessimus omnium, » absurdam sententiam absonamque in sequentibus constantemve putarem proponeret, quæ nostra interpretatione cum cæteris quadrat: «non quia de te bene existimaAut posse a turpi mentem inhibere probro;
Sed quod nec matrem, nec germanam esse videbam
Hanc tibi, quojus me magnus edebat amor.
Et quamvis tecum multo conjungerer usu;
Non satis id causæ credideram esse tibi.
Tu satis id duxti: tantum tibi gaudium in omni
Culpa est, in quacunque est aliquid sceleris.

rem constantemve putarem. » N.

4. Aut scil. quod te putarem.

5. Sed neque quod in editt. Parth. Voss. Græv. et aliis, sed multo concinniorem orationem reddit nostra lectio, a Guarino prolata, et a Statio aliisque probata.

6. Quojus me\_magnus edebat amor:

sic supra Carm. XXXV, 15: « Ignes interiorem edunt medullam. » Ubi de hoc loquendi usu exempla collegit Muretus. Vid. Stat. h. l.

8. Non satis id causæ, non gravem turpemque satis causam.

9. Induxti pro induxisti vitiose in edit. Parthenii et MSS. Stat.

# CARMEN XCII.

DE LESBIA.

Lesbia mi dicit semper male, nec tacet unquam De me: Lesbia me, dispeream, nisi amat. Quo signo? quasi non totidem mox deprecor illi

Arc. Mutuas inter se et Lesbiam rixas mutui amoris signum censet certissimum.— Ejusdem argumenti est Epigramma LXXXIII, quod conf.

2. Dispeream, me nisi Lesbia amat in editt. plurimis; sed quem nos secuti sumus verborum ordinem, tam versus ultimus, quam omnes libri MSS. Stat. confirmant; mutatus ille in editionibus vett. verborum ordo haud dubie profectus est ab aliquo, qui vellet numerorum rhythmo consulere,

3, 4. Cui ego, quasi cadem vitiose in libris MSS. et edit. Parthenii. — Quo signo? quasi eadem Gryph. Muret. — Quo signo? eadem totidem in aliis teste Mureto. — Quo signo qua sin totidem reperit Statius in veteri libro Gellii, apud quem (v. not. inf.) locus noster legitur; unde ille conjiciebat Quo signo? quasi enim: sed rectius ex qua sin, ratione scripturæ compendii habita, refingas quasi non, et sic se reperisse in vetustis libris Gellii ait Scaliger, quem cum Vulpio et

Assidue: verum dispeream, nisi amo.

aliis recentioribus editoribus secuti sumus. Vossius ex Cod. Mediolanensi profert Quo signo? quia sunt totidem mea (scil. maledicta). Deprecor illam Assidue: verum, etc. -Passeratius Assidue refert ad amo. Deprecer Vulpius, nescio unde, sed fortasse rectius. - Sensus est: « Quærat fortasse aliquis, unde hoc colligam? quasi de ejus in me amore dubitari adhuc possit, quum semper, quot ipsa in me conjicere solet convicia, tot statim ego in illam rejiciam, et in hoc ipso rixarum genere ipse vel maxime vim amoris sentiam. » — Deprecari paulo insolentiore significatione cum casu tertio jam positum, Aulus Gellius (Noct. Att. VI, 6) disputans contra aliquem, qui male hoc verbum ceperat, et frigidissimos inde hos Catulli versus judicaverat, explicat detestari, exsecrari, depellere, abominari. Quæ quidem Gellii explicatio nullo modo probari potuit Mureto. Sed Scaliger docte ostendit, deprecari proprie esse « precari, ne quid nobis accidat, adeoque, que quis nobis imprecatus est, in ejusdem caput rejicere et amoliri. » Nec ego de Scaligeri interpretatione dubito; alias deprecor facile mutari posset in imprecor.

# CARMEN XCIII.

IN CÆSAREM.

NIL nimium studeo, Cæsar, tibi velle placere, Nec scire, utrum sis albus, an ater homo.

ARG. Quam parum Noster Cæsarem curet, haud dissimulanter hoc disticho indicat. — Carpit quidem hoc nomine Catullum Quintilianus Institut. Orat. XI, 1, ubi scribit: «Negat se magni facere aliquis poetarum, utrum Cæsar ater an albus homo sit: verte, ut idem Cæsar de illo dixerit, arrogantia est; » sed ipse bonus Quintilianus nimium placere studebat Domitiano, ejusque auram hac ipsa fortasse Poetæ nostri cavillatione captabat.

 Pro Nil equidem ob vs. seq. malim Nec. — Velle abundat, ut sæpe; conf. Heyne ad Tibull. I, 2, 92.

2. In editione Parthenii corruptissime hic versus legitur ita, Nec si orem, utrum sis salvus an alter homo. Vossius in libris antiquis deprehenderat Nec si ore, unde legendum fortasse alicui videri posse existimat Nescio ore utrum sis albus an ater homo. Sed nemo facile ad has metri rationes Poetam in ordinem redigere tentabit. Ipse Vossius legit Nescio utrum sis albus.— Ne si orem ed. Rheg. — Nec curo utrum in margine L. Heins. apud

editorem Cantabrig. et sic placet Bondano Var. Lect. p. 126. Nec scio te, e libro membran. Commelini probat Meleager.—Conjungitur hoc distichon cum sequenti in editt. Parthen. Gryph. probante Scaligero. Sed non video, quomodo inter

se conciliari queat insignis sententiarum dissimilitudo. — Utrum sis albus an ater homo: proverbialis locutio in contemptum corum, quos nec novimus, nec eos nosse curamus. Vid. Vulp. adde Cic. Philipp. II, 16, et ibi Interpretes.

# CARMEN XCIV.

IN MENTULAM.

MENTULA mœchatur: mœchatur mentula certe. Hoc est, quod dicunt: Ipsa olera olla legit.

- tulam designari putant Mamurram, quod maxime probabile fit ex Epigramm. CXIV, ubi v. 1: «Formiano saltu non falso Mentula dives Fertur.» Natus est nimirum Mamurra Formiis; hinc Formiana macula supra Carm. LVII, 4; Formianus decoctor XLI, 4. Indidit autem Poeta Mamurræ, ad insignem ejus libidinem insigniendam, nomen Mentulæ, in cujus significatione petulanter ludit.
- 2. Ipsa olera olla legit, h. e. sponte quærit mentula, quod ejus naturæ conveniens est. Dicta videtur hæc proverbialis locutio de rebus, quæ natura sua sibi conveniunt; ducta autem illa videtur

Achilli Statio a fure quodam hortensi, qui manifesto in furto deprehensus culpam a se in ollam, qua olera exceperat, transtulerit. - Ipsa olera olla facit dedit ex aliis, ut ait, exemplaribus Vossius; sed quum nemo alius hanc lectionem commemoraverit, finxisse eam virum doctum doctrinæ ostentandæ causa, facile tibi persuadeas; nam translatum ille putat ab ollis Græcorum, quæ in Anthesteriis circumducebantur, in quas comportabantur omnis generis olera, quæ tamen nemo degustaret; ut breviter dicam, Vossius Catullum existimat Mamurram sub obscena imagine comparasse ollæ, quæ solo sacra faciat olere!!!

# CARMEN XCV.

#### DE SMYRNA CINNÆ POETÆ.

SMYRNA mei Cinnæ nonam post denique messem, Quam cæpta est, nonamque edita post hiemem; Millia quum interea quingenta Hortensius uno

Ang. Smyrnam, h. e. poema Smyrna inscriptum, in quo perpoliendo atque exasciando Cinna, Catulli amicus, totos novem annos consumpserat, etiam atque etiam commendat, illudque ut carmen ætatem laturum lateque per ora virum volitaturum prolixis et nuilo negotio conscriptis Hortensii, Volusii et Antimachi carminibus longe anteponit.

1. Zmyrna rectius ex mente Vossii, ad librorum vetustatem, nummos et inscriptiones provocantis, scribitur; Græci tamen scribunt Σμύρνην. Vide de scriptura hujus vocis Verheyk ad Ant. Lib. p. 299. \_ Smyrna mei Cinnæ, Honorificam ejusdem C. Helvii Cinnæmentionem facit Virgil. Eclog. IX, 35, ubi Servius: « Etiam Cinna poeta optimus fuit, qui scripsit Smyrnam, quem libellum decem elimavit annis. » Conf. Ovid. Trist. II, 435; Quintil. Instit. Orat. X, 4. Obscurum tamen illud poema Smyrnam fuisse, credere nos jubet Martialis X, 21. Hinc Lucius Crassitius Grammaticus, commentario luculento in Smyrnam edito, adeo inclaruit, ut Epigramma de eo scriberetur, quod exstat apud Suetonium in libro de Illustr. Gramm. XVIII. — Quod ad argumentum hujus Cinnæ poematis attinet, Parthenius quidem illud in rebus præclare gestis Amazonis cujusdam versatum esse existimat, sed probabilior sententia videtur eorum, qui fabulam incesti amoris Myrrhæ (quæ aliis Smyrna dicitur) erga parentem suum Cinyram hoc carmine Cinnam complexum esse arbitrantur. Vid. inprimis Burmannus ad Ovid. Met. X, 298, Muncker. ad Hygin. Fab. LVIII, et Gifanii Collect. in Lucret. sub v. Smyrna.

2. Nonamque edita post hiemem. Sic Panegyricus Isocratis decem annis elaboratus dicitur Quintil. Institut. Orat. X, 4. — Respexit huc fortasse Horatius Arte poet. 388: « nonumque prematur in annum Membranis intus positis. »

3. Hortensius. Eodem nomine Lucilium sale satirico perfricat Horatius Sat. I, 4, 9 seqq. — Loca, ubi Q. Hortensii, nobilissimi illius oratoris, carminum mentio fit, notavit Vulpius.

\*... Hic deest versus minor in omnibus librr. MSS. quem Parthenius pro ea, qua ducebatur adversus Catullum, popularem suum, Smyrna cavas Atacis penitus mittetur ad undas,
Smyrnam incana diu secula pervoluent.
At Volusi annales\*...

caritate, ita supplere studuit: « In pede stans fixo carmina ructat hians. » Idem pro Millia in versu majori reposuit Vilia. Sed Muretus et alii recte deprecati sunt hæc Parthenii officia.

5. Smyrna cavas Atracis vulgo recepta lectio; sed, ut observat Heinsius in not. ad Catull. nec fluvius est Atrax, nec prima syllaba in Atracis corripitur; optime igitur jam Livineius defendebat Atacis. - Smyrna albas Atacis in vet. Cod. Heins. apud editorem Cantabr. -Zmyrna cavas harathri in libris vett. Vossii, unde ille reponit: \*\*\* cavas barathri; nam, ut addit, non tantum quartus hujus Epigrammatis versiculus deest, sed etiam initium quinti, quem, ut ei succurrerent librarii aut intempestivi correctores, e sequenti versu supplere conati sunt. — Cavas. Cf. supra ad Carmen XVII, 4. — Atacis, fluvii Galliæ Narbonensis.—Errore librariorum in hunc versum incipientem nomen Smyrnæ contra mentem Catulli irrepsit; namque non idem laudanti faceret; nisi fluvii penitus longinqui nomen in locum Atacis substituas. At quis e carmine ita mutilo concinnum aliquid extricare possit? N.

6. Smyrna incana diu secula pervoluit in plerisque MSS. Stat. unde
ille primum tentat pervoluet; deinde
vero in nostra lectione, quam ipsam
in nonnullis libris invenerat, acquiescit; pro incana offerunt tamen
ejusdem libri cana, quod Statio ob

imitationem Martialis (Lib. VIII, Epigr. 80, 2). Nec patéris, Cæsur, secula cana mori præferendum videtur; sed licet Martialis Nostrum imitatus videatur, eum tamen in loco nostro cana pro incana legisse inde non sequitur.—Incana, sera, remotissima.

\*... Hujus quoque versus reliqua pars desideratur, ut Muretus et Statius testantur, in libris veteribus, nisi quod in MSS. Statii Paduam legitur, quæ vox aperte manum recentiorem prodit. Patavi morientur ad urbem ed. Parthenii et aliæ editiones veteres, quod placere sibi ait Muretus; modo veteris cujusdam libri testimonio niteretur. Scaliger in libro suo inveniebat Paduam portentur; unde ille exsculpebat, apuam porgentur ad ipsam; ut apua sit pisciculus, quem muria conditum chartis ineptis amicire solebant. — Capuam morientur ad ipsam conjiciebat Passeratius. — Aduam morientur ad ipsum proponit Vossius, quod probat et docte defendit Nic. Heinsius in notis ad Catullum: Adua enim. ut ibi observat, est fluvius Galliæ Cisalpinæ, qui ex Alpibus in Lacum Larium se exonerat, ubi Volusius aut natus, aut certe fundum ac secessum habuisse videtur, ita, ut extremus Galliæ fluvius cum extremo fluvio Italiæ componatur. - Gadium portentur ad ipsam mirifice commendat Corradinus de Allio. - Volusi annales. Volusius, pessimus poeta. Cf. supra ad Carm. XXXVI, I.

Et laxas scombris sæpe dabunt tunicas.

Parva mei mihi sunt cordi monumenta\*...

At populus tumido gaudeat Antimacho.

8. Et laxas...tunicas, inservient, pro solito chartarum ineptarum usu, amiciendis et involvendis scombris. — Laxas innuit laxa et ampla carminum ineptorum volumina. — Scomber piscis marinus. Expressit Nostrum Martialis IV, 87, 8: « Nec scombris tunicas dabis molestas. » — Horatius quoque Epist. II, 1, 269 et noster Bolæus Sat. IX, 71, Epist. I, 37.

\*... Ultima hujus versus vox deest in MSS. testibus Mureto, Statio et Vossio, quam vario modo supplere studuerunt; alii legunt laboris, alii sodalis, alii poetæ, alii tribuni. Equidem si veteris cujusdam

libri accederet auctoritas, eligerem cum Mureto sodalis.

Scripsit Antimachus, poeta græcus, Colophonius (Ciceroni Brut. 51, et Ovid. Trist. I, 6, 1, Clarius) magno volumine Thebaida, quod quidem poema tanto applausu a nonnullis exceptum fuit, ut secundas ei ab Homero partes deferre non dubitarent. Vid. Brouckhus. ad Propert. I, 7, 3. Alii tamen, qui rectius et acutius in his rebus vident, riserunt eum ut poetam inflatum et tumidum, qui, ut cum Horatio loquar, projicit ampullas et sesquipedalia verba. Vid. Voss.

# CARMEN XCVI.

AD CALVUM DE QUINTILIA.

Si quidquam mutis gratum acceptumque sepuleris Accidere a nostro, Calve, dolore potest,

ARG. Tantum esse ait Calvi ob mortem Quintiliæ suæ dolorem atque desiderium, ut illa, si dolor viventium ad sensus mortuorum permanare queat, de hoc luculento, quod Calvus ediderit, amoris testimonio gavisura potius, quam de præmatura sua morte dolitura sit. — De Calvo, oratore et poeta nobilissimo, qui, ut ex Propertio II, 34,89, apparet, hujus ipsius

Quintiliæ mortem carmine deflevit, conf. supra ad Carm. XIII.

1, 2. Si quidquam, etc. Dubitatio, an sentiant, quæ a vivis fiunt, mortui, sæpius apud Veteres est obvia; vid. Stat. et Vulpium.— Accidere mutis sepulcris, h. e. pervenire ad muta sepulcra. Eleganter Nostrum imitatus est Lotichius lib. III, Eleg. 5, 15: « Acceptum quodcunque potest, gratumque se-

5

Quo desiderio veteres renovamus amores, Atque olim amissas flemus amicitias; Certe non tanto mors immatura dolori est Quintiliæ, quantum gaudet amore tuo.

pultis Accidere, exsequiis contigit omne tuis. » — Sepulcris mutis, elegans et audax hypallage, pro mortuis, ut amicitias p. amicis. N.

2. Quom vel Cum desiderio Gryph. Muret. Græv. et all. sed teste Scaligero veteres libri tam scripti quam editi servant Quo.—Quo scil. dolore. — Desiderio propter eorum desiderium.

4. Atque olim missas male, puto, in edit. Parthenii, Gryph. Muret.

et aliis; missæ enim amicitiæ sunt, quas diutius alere nolumus. Secutus igitur sum Vossium, qui e veteribus libris reposuit amissas, et sic est in aliquot MSS. Stat. —Olim amissas, morte olim perditas. At Livineius ingeniose olim trahit ad amicitias, et eodem modo dictum putat ut a Virgilio ante malorum; a Terentio semper lenitas; a Propertio semper amicitia; a Valerio Flacco olim anni, et a Græcis αἱ πάλαι φιλίαι.

# CARMEN XCVII.

IN ÆMILIUM.

Non, ita me Dii ament, quidquam referre putavi, Utrumne os an culum olfacerem Æmilio. Nil immundius hoc, nihiloque immundius illud.

Arg. Os impurum et deforme Æmilii cujusdam, qui stulta, quam de corporis sui venustate fovebat, opinione ductus multas puellas sectari solebat, petulanter describit et exagitat.

1. Quidquam referre, aliquid discriminis interesse.

2. Utrum os MSS. Statii; hiatus certe, qui hac lectione oritur, offendere adeo lectores in epigrammate Catulliano non debet. Sed teste Mureto Utrumne vera est veterum librorum scriptura. — Utrumne os an culum. Scaliger jam

comparavit Epigramma Nicarchi XXIV, in Analectis Vett. Poett. Gr. Brunckii tom. II, pag. 355: «Τὸ στόμα χώ πρωκτὸς ταὐτὸν, Θεόδωρέ, σου ὄζει, Ώστε διαγνῶναι τοῖς φυσικοῖς καλὸν ἦν. » Æmilio doctius pro Æmilii.

3. In MSS. Statii duplici modo hic versus scribitur; primum, « Nihilo mundius hoc nobisque immundius illud: » deinde, «Mundius hæc nihil est, nobisque immundius illud. » Posterius probat Statius, modo hæc in hoc mutetur; et sic est in editione Rheg. et Par-

Verum etiam culus mundior et melior;
Nam sine dentibus est. Hoc dentes sesquipedales,
Gingivas vero ploxemi habet veteris:
Præterea rictum, qualem diffissus in æstu
Meientis mulæ cunnus habere solet.
Hic futuit multas, et se facit esse venustum;
Et non pistrino traditur atque asino?
Quem si qua attingit, non illam posse putemus
Ægroti culum lingere carnificis?

thenii. - Nihil mundius hoc, nobisque immundius illud Cod. Palatinus papyrac. — Illoc pro illud Commelinian. membran. — Nil immundius hoc, nihil est immundius illo Gryph. Muret. Henricpetr. Græv. Vulp. — Nostram lectionem ex libris scriptis commendat Scaliger, quem secuti sunt Vossius, editor Cantabr. Corradinus de Allio, editt. Gotting. et Bipont. Totum distichon denique Vulpius ita constituit : « Nil immundius hoc, nihil ore immundius: illo Verum etiam culus mundior et melior. » Quam bene, viderint doctiores.

5. Hic in MSS. Statii.

6. Ploxeni, vel ploxini rectius scribi ostendit Vossius — Gingivas vero ploxemi, etc. Gingivas veteri ploximo similes, h. e. cariosas, exesas.—Ploxemus est, Festo interprete, capsa vel capsus (h. e. pars rhedæ, ubi, qui vectantur, sedent), in cisio. Secundum Quintilianum (Institut. Orat. I, 5), invenit hanc vocem Catullus circa Padum. Cf. Salmas. ad Capitolin. Anton. Pium c. 12. At Vossius Celticam omnino vocem esse contendit, et de aratro explicat.

7, 8. Qualem defessus in cestum,

hæc est lectio omnium librorum MSS. et editt. vett. quam equidem nunquam concoquere potui; cunnus enim desiderat adjectum, quod non mulæ sed cunni formæ convenit; hinc olim jam suspicatus sum, pro defessus legendum esse diffissus, et nunc video, idem jam Statio et Vossio in mentem venisse. Cunnus diffissus est diductus, qui graphice late diductum Æmilii rictum depingit. Non dubitavi igitur conjecturam in textum recipere, quæ loci sensui videbatur accommodatissima. Pro in æstum, quod per ἀρχαϊσμὸν pro in æstu explicant, dedi ad exemplum editt. Gryph. Muret. Henricpetr. Græv. in æstu; sensus igitur est: Æmilius præterea habet rictum, qualem rictus formam diductus cunnus mulæ, in æstu solis, ubi illa sudat et interquiescit, meientis habere solet.

9. Facit, fingit. Conf. supra ad Carm. X, 17.

10. Asino, versando molæ lapidi superiori, qui Græcis vocatur ὄνος, ὄνος μυλικός. Vid. Vossius.

12. Pro ægroti nomen proprium Agroti aut Argoti fuisse conjectat Statius. — Ægroti, pallidi, luridi.

# CARMEN XCVIII.

AD VETTIUM.

In te, si in quemquam, dici pote, putide Vetti,
Id quod verbosis dicitur et fatuis;
Ista cum lingua, si usus veniat tibi, possis
Culos et crepidas lingere carbatinas.
Si nos omnino vis omnes perdere, Vetti,
Dicas: omnino, quod cupis, efficies.

ARG. Vettii, hominis insulsi, vaniloquentiam notat.— Lipsius in Var. Lect. III, c. 5, proscindi in hoc epigrammate putat illum Vettium, qui a Cæsare, ut diceret se interficere principes voluisse, invidiæ inimicis Cæsarianis faciendæ causa, index in senatum inductus, deinde mendacii convictus et ipse denique de vi reus factus dicitur. Rem narrat Cicero in Ep. ad Att. II, 24, cf. Orat. Pro Sextio c. 63.—Lipsio adstipulatur Torrentius ad Sueton. Cæs. c. 17.

1, 2. Vecti in MSS. Stat. - Et sic exhibent hoc nomen editt. Gryph. Muret. Henricpetr. Græv. Bipont. — Victi edit. Parthen. — Sed Statius ex antiquo marmore in hortis Rodulfi, Pii Cardinalis Carpensis, scribendum omnino esse ostendit Vetti. Nec dubitamus, si Vettius ille intelligendus sit, de quo dicimus in Argumento. Statium jam secuti sunt Vossius, editor Cantabrig. Vulp. Gotting. — In te, si in quemquam, etc. In neminem magis, quam in te, putide Vetti, cadit illud, quod occentari solet hominibus loquacibus et fatuis. — Putidus, loquacitate molestus. Vid. supra ad Carm. XLII, 11.

3. Ista, tua tam immodica.

4. Pro carbatinas in editt. Parthen. carpotinas. - Gryph. carpatinas. - Muretus totum versum ad fidem, ut ait, veterum exemplarium ita scribi jubet : « Culos et trepidas lingere cercolipas. » Per cercolipas intelligit obscenas partes viriles, ficto ex cauda et pinguitudine vocabulo; trepidas explicat versu illo Persii VI, 72: « Quum morosa vago singultiet inguine vena. » — Sed nostræ lectionis integritatem defendit Politianus Miscell. c. 2. — Crepidas carbatinas genus rustici calceamenti, e crudo ac recenti corio confecti, vocati sic a Caribus populis. Vide, quem laudat Vossius, Pollucem Onomast. VII, c. 22, § 88, cf. Mollium et Jungermannum ad Longi Pastoral. p. 142, edit. Boden.

6. Pro Dicas Vossius ex libris suis refinxit Hiscas. — In editione Parthenii exhibetur Discas. — Noster MS. discas. N. — Dicas, loquere, linguam tuam exerce. — Handius de hujus verbi ingenuitate latina hoc sensu jure dubitat et Vossianum hiscas præfert.

### CARMEN XCIX.

#### AD JUVENTIUM.

Surripui tibi, dum ludis, mellite Juventi, Suaviolum dulci dulcius ambrosia.

Verum id non impune tuli; namque amplius horam Suffixum in summa me memini esse cruce;

Dum tibi me purgo, nec possum fletibus ullis Tantillum vostræ demere sævitiæ.

Nam simul id factum est, multis diluta labella Guttis abstersisti omnibus articulis;

Ne quidquam nostro contractum ex ore maneret, Tanquam comminctæ spurca saliva lupæ.

ARG. Suaviter exponit dolorem, qui raptum ab ore Juventii, a quo spernebatur, suaviolum secutus sit.

— Ita venustum, inquit Muretus, hoc epigramma est, ut, ipsa si velit Venus, venustius eo efficere quidquam non queat.

1. Ludis, in campo Martio puta, ubi armis exercebantur adolescentes Romani. Ludere de hac juvenili armorum exercitatione passim. Sic Cicero de Oratore II, 20: «Sed videant, quid velint; ad ludendumne, an ad pugnandum arma sint sumpturi. Aliud enim pugna et acies, aliud ludus campusque noster desiderat.» Conf. Barth. ad Rutil. I, 257.

2. Suaviolum d. dulcius ambrosia. Nota est dulcissima dulcium osculorum descriptio Horatiana Od. I, 13, 15, « quæ Venus Quinta parte sui nectaris imbuit.»

4. Suffixum in summa cruce. Tanto

adfectum dolore, quanto affici solent suspensi in cruce.—Summa est epitheton ornans.

6. Vestræ, « vobis omnibus, qui formosi estis, innatæ, » ut interpretatur Muretus; nisi vestræ simpliciter pro tuæ accipiendum sit.

8. Abstersi in libris vett. apud Statium, unde ille reposuit abstersisti, et sic est jam in editione prima Mureti: at Vossius dedit abstersti, ut hiatus post hanc vocem relinquatur; cujus vitandi causa aliæ editiones, ut Ald. Gryph. Henricpetr. abstersti guttis, præeunte jam edit. Parthenii, nisi quod ibi est Abstersi. — Omnibus articulis digitorum. Muretus comparat Theocrit. Idyll. XXVII, 5:

« Τὸ στόμα μευ πλύνω, καὶ ἀποπτύω τὸ φίλαμα.»

10. Commistæ vel commistæ in editt. Parthen. Gryph. Muret. — Conjunctæ in libris quibusdam apud.

Præterea infesto miserum me tradere amori Non cessasti, omnique excruciare modo; Ut mi ex ambrosio mutatum jam foret illud Suaviolum tristi tristius helleboro.

Quam quoniam pœnam misero proponis amori, Non unquam posthac basia surripiam.

.

Statium. Totus versus in Cod. Mediolanensi, ut testatur Vossius, legitur sic: «Tanquam committe spurca saliva gutæ.» Unde Vossius, «Tanquam commictæ spurca saliva gulæ; » lectionem nostram comminctæ, quam ipsam nonnulli libri Statii offerunt, defendit Scaliger. — Tanquam comminctæ spurca saliva lupæ, tanquam esset saliva mea æque spurca, ac est meretricis recentis a coitus — Lupa, mere-

trix; unde lupanar. Juven. VI, 121.

13. Ambrosia editt. Parthenii, Gryph. Henricpetr. Cantabrig. Græv. Bipont. sed multo convenientius ambrosio, quod est in MSS. Statii, editione Mureti et libris Vossii. — Ambrosio scil. suaviolo.

14. Tristius helleboro, ex proverbio πικρότερον έλλεβόρου.

16. Nunquam jam posthac editt. Parthen. Gryph. Muret. Græv.

# CARMEN C.

DE COELIO ET QUINTIO.

Coelius Aufilenum, et Quintius Aufilenam, Flos Veronensium depereunt juvenum; Hic fratrem, ille sororem. Hoc est, quod dicitur, illud

Arg. Amores Cælii et Quintii, quorum alter filium, alter filiam ejusdem familiæ Aufilenorum perdite amabat, commemorat, et Cælio inprimis, ob spectatam sibi ejus amicitiam, amoris felicitatem apprecatur. — De Cælio vid. supr. ad Carmen LVIII, 1.

1. Cælius et Cælius promiscue in vetustis monumentis teste Statio, et sic promiscue quoque exhibetur hoc nomen in editionibus. — Pro Cælius in libris Voss. Gellius. — Pro Aufilena legendum fortasse putat Statius Aufidena, reclamante Vossio, qui Aufilenorum familiam satis notam olim Veronæ fuisse ex duabus inscriptionibus istic repertis probat.

2. Flos: cf. sup. ad C. LXIII, 64.

—Veronensium, vox tetrasyllaba, ut apud Virg. fluviorum h. v. « fluviorum rex Eridanus.» Georg. I, 482.

Vid. Voss. de Analog. II, c. 14.

Fraternum vere dulce sodalitium.

Quoi faveam potius? Cœli, tibi: nam tua nobis
Perspecta exigit hoc unica amicitia,
Quum vesana meas torreret flamma medullas.
Sis felix, Cœli, sis in amore potens.

4. Fraternum vere dulce sodalilitium: ubi nimirum, dum alter fratrem, alter sororem amat, nullum plane locum habet obtrectatio.

5, 6. Nam tua nobis Perspecta exigitur lectio vulgata; parum, opinor, latine. Perfecta est igitur vel Perfecta atque exigitur in MSS. Stat. Jam tua nobis Perfecta est igitur in libris Vossii, qui jam igitur pro jam tum explicat. Equidem jam olim pro exigitur legendum esse

suspicabar exigit hoc, quam quidem lectionem, quum sponte illa se commendet facilitate sua, et, ut nunc video, a Mureto jam exhibita sit, non dubitavi in textum recipere.

7. Quum vesana meas torreret, etc. Ipse igitur Catulli quoque amori antea favisse videtur.

8. Potens, fortunatus, votorum compos. Sic supra (Carm. VIII, 9), impotens de eo, qui a puella rejicitur.

### CARMEN CI.

INFERIÆ AD FRATRIS TUMULUM.

Multas per gentes, et multa per æquora vectus Adveni has miseras, frater, ad inferias, Ut te postremo donarem munere mortis, Et mutum nequicquam alloquerer cinerem;

Ang. Justa solvit fratris ad Rhæteum sepulti manibus. Conf. supra ad Carm. LXV, et LXVIII.

2. Advenio in libris MSS. et editionibus vett. sed Statius, quem cum Vulpio secuti sumus, correxit adveni, quia ad normam loquendi vix recte dicitur Advenio, ut te donarem; nisi quis dicat, quod Cortius ad Sallust. Cat. c. 44, et Ruhnkenius ad Vellei. Paterc. I, 9, I, pag. 32, monent, non esse

omnia, præcipue apud poetas, ad leges grammaticas revocanda.

3. Munera mortis. Munus mortis est, quod mortuis offertur, γέρας θανόντων. Hom. Iliad. XVI, 675.

4. Mutam in Achillis Maffei libro alteroque Patavino exemplari et libris scriptis Vossii: et sic supra Carm. LXVIII, 90, acerba cinis. — Mutam cinerem. Antipater Sidon. in Analectis Vett. Poett. Græc. Brunckii Epigr. XC, 8, Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum; Heu miser indigne frater adempte mihi.

Nunc tamen interea prisco quæ more parentum Tradita sunt tristes munera ad inferias, Accipe, fraterno multum manantia fletu;

Atque in perpetuum, frater, have atque vale.

t. II, p. 37 : «ἀντὶ δὲ σεῖο Στάλα, καὶ κωφὰ λείπεται ἄμμι κόνις.»

5. Te abstulit hiante syllaba in omnibus MSS. apud Statium et libris vett. Vossii.

6. Heu misero, ad versum supra in Elegia ad Manl. v. 92, Heu misero frater adempte mihi maluerunt Vossius et alii: sed miser constanter tuentur libri veteres. Hæc te interea in Cod. Mediolanensi. Hæc tamen tres editt. antiquiss. apud editorem Cantabrig.

7-8. Varia, quæ per inferias inferri solebant manibus, munera recenset *Kirchmannus* de Funeribus

Romanor. IV, c. 2; præcipua erant lac, vinum, mel, aqua, sanguis, flores.

tionibus plurimis; sed antiqui libri et lapides sistunt hanc vocem in hac formula adspirantem. — Have atque vale. Sic ter corpus compositum affari solebant discedentes. Virg. Æn. XI, 97: « Salve æternum mihi, maxime Palla, Æternumque vale.» Ubi vid. Cerda. Cf. Æn. III, 67, VI, 505, Hom. Odyss. IX, 65, adde Kirchm. de Funer. Rom. III, c. 9.

# CARMEN CII.

AD CORNELIUM.

Si quidquam tacito commissum est fido ab amico, Quojus sit penitus nota fides animi; Me unum esse invenies illorum jure sacratum,

Arg. Fidem de taciturnitate sua Cornelio cuidam facere studet.

1. Tacite in omnibus MSS. apud Statium, qui malebat Si quidquam tacitum, nempe ἀπόββητον, arcanum, tacendum; vel, Si quidquam taciti: quod vult quoque Heinsius in notis ad Catull. sed recte jam in editione Parthenii est tacito.

— Tacito, qui secretum reticere potest.

3. Meque esse invenies in MSS. Statii, membran. Scaligeri, edit. Parthen. et tribus antiquissimis editt. apud editorem Cantabrig.—Atque esse juvenes in aliis MSS. apud Statium; unde ille reponere tentabat vel Me, quem ipse adjures:

Corneli, et factum me esse puta Harpocratem.

vel Aut, quem ipse adjures: vel Me, quem ipse invenias. Vossius corrigit Me æque invenies, parum, puto, ad orationem poeticam! secutus tamen eum est Vulpius. Equidem mallem Me quoque, ut hiatus relinquatur, vel Me certe. — Illo tibi jure sacratum MSS. Italici apud Nic. Heins. Manet tamen, quamcunque lectionem sequaris, dura et inconcinna in hoc disticho oratio; sequi enim debebat et putabis;

interim dedimus lectionem, quam editt. Muret. Gryph. Henricpetr. et aliæ exhibent. — *Unum* eximium inter illos, unice observantem illius juris, nisi tamen MSS. lectionem malueris. N.—*Illorum jure sacratum*, eorum sacris initiatum.

4. Esse abest in quibusdam libris vetustis apud Vossium, cui nec hiatus nec correpta ultima in puta displicet. —Harpocratem, cf. supra ad Carm. LXXIV, 4.

### CARMEN CIII.

AD SILONEM.

Aut, sodes, mihi redde decem sestertia, Silo, Deinde esto quamvis sævus et indomitus; Aut, si te nummi delectant, desine, quæso, Leno esse, atque idem sævus et indomitus.

ARG. Silonem quemdam, qui puellæ cujusdam copiam Catullo se facturum esse promisisse, nec his promissis stetisse videtur, vel reddere accepta a se decem sestertia, vel ferocientem in hac ipsa perfidia animum, si leno esse velit, deponere jubet. — Alterutrum optandum Siloni proponit, aut, reddita pecunia, quæ merces lenonii officii

fuerat pernumerata, sit amanti sævus, aut, accepta, desinat, quum lenonem gerat, sævus esse. N.

2. Quamvis h. e. quantumvis. Exempla collegit Dukerus ad Liv. I, 51, tom. II, pag. 474, edit. Drackenb.

3. At, si te nummi in Cod. Patavino. Aut si te nimium in nonnullis librr. MSS. apud Statium.

# CARMEN CIV.

AD QUEMDAM DE LESBIA.

Ambobus mihi quæ carior est oculis?

Nec potui; nec, si possem, tam perdite amarem;

Sed tu cum Tappone omnia monstra facis.

Ang. Notat levitatem mendacis cujusdam, qui falsos de rixa, quæ sit Catullo cum ejus amica, rumores sparsisse videtur.

3. Nec potui scil. hoc a me impe-

4. Sed tu cum caupone editt. Parthen. Gryph. Muret. Henricpetr. Græv. hoc sensu, ut, quisquis ille fuerit, sæpius in caupona versatus, cum ipso caupone perpotasse, et monstrosa cum illo mendacia finxisse et sparsisse videatur. Sed nostra lectio cum Tappone est in omnibus MSS. Statii et in libro Maffei, et eamdem ut veterem defendit

Scaliger; mentionem Valerii Tapponis facit Livius XXXVII, 46, \$. 11, ubi vid. Drachenborch. - Cum Tapone in Zanchi exemplo; in tripone in Cod. Patavino, unde Statius legendum putabat Sed tu cum turpi ore. Vossius in nonnullis libris sic scriptum invenit Sed tu cuncta pone: in aliis, sed tuta pone: unde scriptum olim fuisse conjectat Sed tua, Coponi, omina (vel crimina) nostra facis. Vossii vestigia more suo legit Vulpius. — Cum Tappone omnia monstra facis, quælibet prodigiosa fingis, πάντα τερατολογείς, ut Scaliger explicat.

### CARMEN CV.

IN MENTULAM.

Mentula conatur Pimplæum scandere montem; Musæ furcillis præcipitem ejiciunt.

Arc. Narrat de infelici Mentulæ ( de quo cf. supra ad Carmen XCIV,) ad poeticæ facultatis laudem contendendi conatu.

1. Scindere montem solus Vossius in libris suis invenit, qui nescio in

qua obscena significatione hoc verbum accipiendum esse docet.

2. Furcillis ejiciunt. De hac proverbiali locutione vid. Lambin. ad Ciceronem in Ep. ad Att. XVI, 2, ubi est furcilla extrudi.

### CARMEN CVI.

DE PUERO ET PRÆCONE.

Cum puero bello præconem qui videt esse, Quid credat, nisi se vendere discupere?

ARG. Formosum quemdam puerum a consuetudine cum præcone quodam revocaturus, quemlibet, qui eum cum præcone versari videat, ipsum per præconem vendi velle, existimaturum esse ait. — Præcones apud Romanos in auctionibus munere, quo apud nos proclamatores, functos esse, satis notum est.

1. Pro bello in omnibus MSS. apud Statium Obelio, forte ut nomen pueri sit.

2. Qui videt ipse in libro Maffei,

pugnante pro hac lectione Vossio. Ingeniose Vulpius τὸ ipse mutat in ipsum, et refert ad discupere; qua mutatione omnis, quam sibi pepererunt interpretes, sublata est difficultas. Offerunt tamen omnes veteres libri tam scripti quam excusi esse.—Lectio esse inelegans forsitan multis videbitur, sed eo magis genuina et vera videri debet, quod refert Catulli in his fundendis incuriam. N. — Discupere scilicet puerum.

# CARMEN CVII.

AD LESBIAM.

Si quidquam cupido optantique obtigit unquam, et Insperanti, hoc est gratum animo proprie;

Ang. Lætitiam, quam de reconciliato sibi Lesbiæ animo percipit, eo majorem esse ait, quo minus eam sepercepturum esse speraverat.

1. Si quidquid in MSS. Statii.

— Si quicquam cupido optantique tres editt. antiquiss. apud editorem Cantabrig., editio Parthenii, et aliæ. — Pro cupido Vossius vult cupide, male! nam versus quartus nostræ lectionis veritatem vindicat.

— Pro obtigit in Patavino obtulit,

et in libris melioris notæ apud Vossium contigit. — Post unquam deest et in plurimis editionibus. Nos dedimus cum Vulpio lectionem, quæ est in editione Gryph.

2. Insperati emendat Nic. Heinsius in notis ad Catull. et sane, nisi et post unquam ponitur, necessaria est hæc emendatio. — Proprie, ίδίως, vere, vel maxime. — Imo χυρίως, eximie. Gallice dans toute la propriété de l'expression. N.

Quare hoc est gratum, nobis quoque carius auro,
Quod te restituis, Lesbia, mi cupido.
Restituis cupido, atque insperanti ipsa refers te
Nobis. O lucem candidiore nota!
Quis me uno vivit felicior, aut magis hac quid

3-4. Durius, inquit Statius, tò nobis quoque quam Catullianæ elegantiæ convenit; proinde legendum forte putat nobisque hoc carius auro. - Vel aliqua inter hoc distichon et id, quod præcessit, desiderari, vel esse ἀνακόλουθον, perperam statuit Vulpius; est enim orationis nexus fere hic: «Si cui, quod maxime optaverat, præter omnem spem et opinionem obtigit, id sane cjus animo longe est gratissimum; quare mihi quoque id nunc'longe est gratissimum, quod Lesbia mea, quam tanto ardore desideraverain, præter omnem spem et opinionem sponte mecum rediit in gratiam. . - Sed id in hoc versu me male habet, quod nulla copula adest, qua gratum et carius auro inter se nectuntur: puto igitur legendum hunc versum esse vel, «Quare hoc est gratum nobis, quin carius auro: » vel, « Quare hoc est gratum nobis quoque, carior auro, » ut carior referatur ad Lesbia in versu minori. Sic Tibullus I, 8, 31: « Carior est auro juvenis, cui lævia fulgent Ora, nec amplexus aspera barba terit.' » — Hunc versum 3 Doeringius torquere infeliciter laborat. Quid est cur desideret copulam, quum tò quoque adsit, ibi par vo etiam; ut oratio procedat sic : « Hoc est mihi gratum, imo etiam carius auro». Horat. Sat. I, 6, 84: « Non solum facto, verum opprobrio quoque (etiam) turpi. » Gell. Noct. Att. XVII, 12: « Non sophistæ solum, sed philosophi quoque ». N.

5. Ipsa, sponte. Cf. sup. ad C. LXIII, 56. Refers te, offers te reconciliatam, redis. Prop. I, 18, 11: « Sic mihi te referas levis, etc. »

6. O mihi cara magis candidiore nota in edit. Parthen. et aliis quibusdam vett. — Sed in MSS. Statii est Nobis o luce et lucem. Ejusdem lectionis vetustatem dicat Scaliger. — Nobis junge cum insperanti in versu majori, ex archaismo optimis scriptoribus frequentato. Sic Terentius Eunuch. IV, 3, 7: « absente nobis. » — Plaut. Amphitr. II, 2, 194: « nobis præsente. » — Vid. Voss. de Analog. IV, cap. 23, et Brouckhus. ad Tibull. III, 6, 55.

7, 8. Tam varie hoc distichon legitur, ut veram a ficta lectione vix internoscas. Parthenius exhibet: « Quis me uno vivit felicior, aut magis est me Optandus vita, dicere quis poterit?» nec repudiata est hæc lectio a Græv. Vossio, Vulpio et aliis. Sed indigna plane Catullo videtur mihi hæc latinitas. - Sensum certe commodum fundit nostra lectio ex editt. Gryph. et Muret. transcripta. Nec male emendabat Dousa P. « aut ista hac Optandam vitam dicere quis poterit? » Bene quoque ad sensum lectio editionis Cantabrigiensis, « aut mage nostra

# Optandum vita, dicere quis poterit?

hac Optandam vitam ducere quis poterit?» Sed omnia recensere, quæ pro suo quisque ingenio commentus est, nimis longum est. — In lectione Doeringii durissima versus clausula hac quid. Noster MS. « Aut

magis me est Optandus dicere quis poterit? » unde non absurde, ut opinor, efficiam: «aut magis hac mi Optandum vita dicere quis poterit?» Si quid rectius est istis, candidus imperti. N.

# CARMEN CVIII.

#### IN COMINIUM.

SI, Comini, populi arbitrio tua cana senectus Spurcata impuris moribus intereat; Non equidem dubito, quin primum inimica bonorum Lingua exsecta avido sit data volturio; Effossos oculos voret atro gutture corvus, Intestina canes, cætera membra lupi.

Arc. Tantum esse ait, quod senex quidam Cominius tam morum pravitate quam maledicendo apud populum sibi conflaverat, odium, ut non dubitet, quin populus, si ab ejus stet arbitrio, frustatim eum bestiis devorandum objecturus sit.

1. Sic homini vel Sic horum populari arbitrio in MSS. Statii, unde Avantius emendabat Si, Comini, arbitrio populi; et sic exhibent editt. Gryph. Muret. Henricpetr. — Si, Comini, arbitrio populari cana senectus reduxit, ut ait, vett. librorum auctoritate Vossius. — Nostra lectio debetur Statio. — Sensus est: «Si tu, o cane senex, impuris moribus inquinate, e medio tollaris pro populi arbitrio» etc. Senectus pro sene;

ut illa, virtus Catonis, sapientia Læli.

- 3. Inimica bonorum, (pro vulgari bonis) infesta famæ bonorum, bonos quosque verborum contumeliis lacerans.
- 4. Lingua exserta in MSS. Statii et libris vett. Vossii. Sit data pro detur. Satis autem constat, nihil visum esse Veteribus atrocius, quam si cadavera feris atque volucribus discerpenda et dilanianda darentur. Cf. supra ad Carm. LXIV, 152, et Stat. ad h. l.
- 5. Atro gurgite Cod. Patav. in qua quidem lectione, tanquam elegantiore, præferenda argutatur Vulpius.
- 6. Extera membra veterum librorum scriptura apud Vossium.

# CARMEN CIX.

#### AD'LESBIAM.

Jucundum, mea vita, mihi proponis amorem Hunc nostrum inter nos, perpetuumque fore.

Di magni, facite, ut vere promittere possit; Atque id sincere dicat et ex animo:

Ut liceat nobis tota producere vita Æternum hoc sanctæ fædus amicitiæ.

Ang. Lesbia Catullo reconciliata jucundi perpetuique amoris fructum promiserat; quibus quidem promissis ut vere eventus respondeat, ex animo optat, et Deos ad hanc datam sibi confirmandam fidem implorat.

- 1. Proponis, declaras, persuadere mihi studes.
- 3. Possit, insit ei animus is, quo aliquid promitti debet.
  - 5. Producere, protrahere, conti-

nuare. « Vitam producere » Virg. Æn. II, 637.

6. Tota perducere vita Alternum editt. Parthenii, Gryph. Muret. Henricpetr. Voss. Græv. et aliæ; sed nostram lectionem tuentur omnes MSS. Stat. De errore librariorum in perducere et producere vid. Druckenb. ad Liv. T. V, p. 265, et de sæpius commutatis vocibus æternus et alternus eumdem ad Sil. Ital. XV, 229.

# CARMEN CX.

#### AD AUFILENAM.

Aufilena, bonæ semper laudantur amicæ; Accipiunt pretium, quæ facere instituunt.

Arg. Ausilenam, quæ, accepta in noctis promissæ gratiam mercede, duxerat Catullum et eluserat, ut sordide et abjecte sentientem meretricem describit et insectatur.

- 1. Bonæ, quæ stant promissis, fidæ, honestæ.
  - 2. Quæ facere instituunt, h. e. eæ,

quæ vere corporis sui copiam facturæ sunt. — Facere, ἀφροδισιάζειν. Vid. Burmannum ad Petron. c. IX. — Sic ρέζειν et ἐνεργεῖν apud Græcos. Vid. Bergler. ad Alciphr. III, Ep. 55, p. 413. — Misera circa hoc verbum obscenitatis indagatio versatur, neque orationis indolem

Tu quod promisti mihi, quod mentita, inimica es,
Quod nec das, et fers sæpe, facis facinus.

Aut facere ingenuæ est, aut non promisse pudicæ,
Aufilena, fuit. Sed data corripere

Fraudando, efficitur plus quam meretricis avaræ,
Quæ sese toto corpore prostituit.

deprehendit. Nempe latinitatis ingenium tw facere adjici to pretium jubet, ut quadrent inter se et cohæreant ambo sententiæ commata, scil. hoc sensu: «accipiunt pretium, quæ instituunt facere pretium suis muneribus amatoriis. Pretium facere dicitur de iis qui rebus quas aut emere aut vendere volunt pretium statuunt. Plaut. Pers. IV, 4, 37: «Indica, fac pretium, tua merx est; tua indicatio est. » Igitur ea mens esse mihi videtur distichi hujus cæterique epigrammatis: vates duas amicarum classes dividit, hanc bonarum, quæ satis habent laudari ob animi liberalitatem, alteram earum quæ venales habentur, pretium facere instituunt et accipiunt. Aufilena autem, quia mentita est quod promiserat, non amica bona est, immo inimica, et quia fert munera nec dat quidquam, scelesta est, facit facinus. Itaque nec pudica est, quæ promiserit, nec bona aut ingenua, quæ non faciat, non exsequatur quod promiserit. Quin etiam avaritiam meretricis supergressa est, quippe quum perfidiam cum turpi lucro conjungat. N.

3. Mihi et quod in libris vett.

Passeratii: unde ille legit et interpungit Tu quod promisti, mi et quod.

— Junge: Tu es inimica (haud bona amica) quod mentita es id, quod mihi promisti, h. e. noctem.

- 4. Nec das, nec fers vitiose in MSS. Statii. Das, intellige promissa Veneris munuscula. Sic dare passim in re Venerea. Lus. II, 3: «Da mihi, quod cupies frustra dare forsitan olim, Dum tenet obsessas invida barba genas. » Cf. Burmann. ad Ovid. Arte Am. I, 448. Et sic παρέχειν et χαρίζεσθαι apud Græcos. Fers, aufers munera.
- 5. Ingenuæ, fidem, quam dedit, præstantis. Idem quod bonæ in vers. 1. N.
- 6. Data corripere, munera eripere, corradere. Data pro donis passim. Ov. Met. VI, 463: « nec non ingentibus ipsam Sollicitare datis. »
- 7. Efficit et effecit in MSS. Statii. - Effexit in libris scriptis Vossii., unde ille reposuit effexti; sed recte defendit Statius efficitur, quod exhibuit jam Parthenius; et sic est in editt. Gryph. Muret. Henricpetr. Cantabrig. Vulp. — Fraudando, est facinus ingeniose, sed præter necessitatem Tollius ad Auson. p. 270. - Efficitur, supple ex versu quarto facinus; nec infrequens est locutio efficere pro facere facinora. — Repetere to facinus a v. 4 non opus. Frequentissima locutio, est judicis, est viri. Hoc loco efficitur vov est vicem obtinet, neque τὸ plusquam quidquam mutaverit. « Data corripere fraudando est plusquam meretricis avaræ. » N.

# CARMEN CXI.

#### AD AUFILENAM.

Aufilena, viro contentas vivere solo,
Nuptarum laus e laudibus eximiis.
Sed quoivis quamvis potius succumbere fas est,
Quam matrem fratres efficere ex patruo.

ARG. Aufilenæ, cum patruo consuescenti, nihil ejusmodi illicito et incestoamore turpius et detestabilius esse, ante oculos ponit. — Expressit hoc carmen Joann. Nic. Goetz Vermischte Gedichte Tom. III, pag. 130.

Gryph. Muret. Henricpetr. Græv. et aliis. Sed Scaliger, qui in libro suo inveniebat contenta est, uti est quoque in editione Rheg. fecit inde contentas, quod recte ab editoribus recentioribus receptum est.

2. Nuptarum laus est laudibus eximiis in MSS. Statii, editt. Parthen. Gryph. et aliis, unde Statius Nuptarum est laus e laudibus eximiis. Scaliger Nuptarum laus e laud. ex. quam lectionem omnes nunc exhibent editiones recentiores. Muretus

sine indicio auctoritatis dedit Nuptarum una est e laud. exim.

3. Vossius, cujus libri veteres soli habent Sed cuivis potius, supplet versum ita; Sed cuivis cuivis potius? nec defuit, qui hanc lectionem Vossianam probaret, Vulpius.

Ausilena, quæ nuptas mulieres ornant, virtutes pertinet inprimis ea, ut solo marito contentæ vivant; at, si omnino iis cum alio libido exercenda sit, quævis cum quovis potius concumbat licebit, quam ut mater patruelium siat ex patruo.» — Matrem fratres efficere ex patruo, h. e. matrem sieri, et pueros ex patruo procreare, qui matri sint fratres patrueles; nam patruorum sive duorum fratrum silii vocari solent vel absolute fratres, vel fratres patrueles.

### CARMEN CXII.

IN NASONEM.

Multus homo es, Naso; nam tecum multus homo est, qui Descendit: Naso, multus es et pathicus.

ARG. Mirum, quantum hoc epigramma, quod a plurimis omnium in hoc Poeta obscurissimum habitum, et a Mureto aliisque tanquam desperatum relictum est, interpretum ingenia exercuerit; quorum commenta omnia recensere nimis longum est. — Mihi quidem Poeta lusisse videtur in multus, ita, ut ideo jam Nasonem multum vocaverit, quia multi homines libidinis causa cum eo versabantur; hoc fere sensu: «Multorum hominum homo es, Naso (h. e. multorum libidini inservis); nam multi homines tecum versantur, qui turpem in corpore tuo explent libidinem; iterum dico, Naso, multorum hominum homo es, et muliebria pateris. »

r. Multus homo es, Naso, neque tecum multus homo, sed Descendis, Naso, multus es et pathicus editt. Parthenii, Muret. Henricpetr. Cantabr. Græv. — «Multus homo (es, Naso,

nam tecum multus homo) est qui Descendit? Naso, multus es et pathicus» vetus scriptura apud Scaligerum. — «Multus homo es Naso: nec tecum multus homoque Descendit Naso multus es et Pathicus » in libris veteribus se reperisse testatur Meleager, qui inde tentat « Multus homo es, Naso, nec tecum multus homo: est qui Te ascendit: Naso multus es et Pathicus; » sed sapienter addit: «Quæ sit mens epigrammatis, meum non est explicare. » «Multus homo est, Naso, neque secum multus homo qui Descendit» Vossius. — «Multus homo est, Naso, (nam tecum multus homo es) qui Descendit? » Vulpius. — Nos dedimus lectionem Scaligeri, mutata tantum cum Daciero interpunctione; et sic exhibitum jam est hoc epigramma in editionibus Gotting. et Bipont.

2. Descendere est verbum nequitiæ.

# CARMEN CXIII.

AD CINNAM.

Consule Pompeio primum duo, Cinna, solebant Mœchi: illo facto Consule nunc iterum Manserunt duo; sed creverunt millia in unum Singula: fœcundum semen adulterio.

Arg. De insigniter aucto adulterorum numero queritur.

1, 2. Sedebant pro solebant editt. Parthen. Gryph. Muret. Henricpetr. Græv. et aliæ editt. vett. Sed MSS. Statii et Scaligeri tuentur solebant. - Mæchalia, at facto edit. Parthen. - Machilia, facto Gryph. Muret. Henricpetr. — Mecilia, facto MSS. Statii, unde ille reposuit Machi: illo facto C. n. iterum; quam ipsam lectionem cum Vulpio prætulimus. — Mæchi, illi, ah facto Scaliger, quem plures secuti sunt. — Machilli, facto edit. Græv. sed auctor hujus lectionis est Turnebus. — Mæchulei Passeratius. — Cæcilio facto ex optimo exemplari produxit Vossius. - Solebant machi, subintellige «sectari mulieres, matronarum pudicitiam expugnare, » vel aliquid hoc obscenius; - sed ejusmodi aposiopesis, qua honestatis castitatisque studio usi sunt Terentius, Virgilius et alii, parum mihi convenire videtur ingenio Catulli, qui res vel obscenissimas nomine suo insignire solet; puto igitur vel legendum esse sedebant (vid. Var. Lect.) quod apposite de hominibus libidinosis dicitur; (cf. supra Carm. XXXVII, 6) vel locum ita rescribendum esse: «C. P. p. d. C. solebant Mœchari; at facto C. n. i. Manserunt duo.» — Quidni solebant ἐλλειπτικώς pro « solebant existere?» N. — Consule primum An. ab Urbe Condita DCLXXXIV: iterum DCXCIX.

3, 4. Singulum in Codice Patavino et libro Scaligeri, quod probat Scaliger, et allatis quibusdam exemplis docet, mediam vocalem recte in hac voce prisco more extrudi posse. — Sed creverunt . . . singula, sed ita manserunt, ut singula millia in unum vel singulum succrescerent, h. e. ut ex duobus duo millia fierent.

# CARMEN CXIV.

IN MENTULAM.

Formiano saltu non falso Mentula dives

Fertur; qui quot res in se habet egregias!

Aucupia omne genus, pisces, prata, arva ferasque.

Ang. Tantum abesse ait, ut Mentula dives sit, qui vulgo, ob pulcherrimi cujusdam saltus Formiani possessionem, habebatur, ut potius summa, ad quam nimiis factis sumptibus redactus sit, laboret inopia. De Mentula vid. Var. Lect. ad v. 1.

1. Firmanus salius vel salvus MSS. Statii. — Firmanus salius in editione Parthen. — Firmani saltus Gryph. - Firmano saltu Aldus, Muretus, Statius, Vossius, editor Cantabr. Græv. Sed Scaliger, quia vett. Codd. non Firmano sed Firmanus præ se ferunt, legendum omnino censet Formianus saltus. — Scaligeri sententiam cupide amplexus est Vulpius, nec ipse primum de ejus probabilitate dubitabam. Sed nunc succurrunt rationes, quæ ab illa me discedere jubent. Quamvis enim facile concesserim, saltum divitem recte dici posse de eo, qui sit amplus et fructuosus, tamen huic explicationi aperte repugnat versus quintus; dives, nisi vim verbis inferre vis, ad Mentulam referri debet; additur enim dum omnia desint, quod de saltu laudato valere non potest. Deinde, quum hæc lectio et explicatio impulerit Scaligerum, ut exsuperat in versu 4, et egeat in

versu 6, contra omnium librorum auctoritatem mutaret in exsuperas et egeas, id eo magis hanc rationem mihi suspectam reddidit, quia Poeta tam in sequenti, quam in antecedentibus epigrammatibus ad Mentulam, non nisi in tertia persona de Mentula loquitur. Dedi autem Formiano saltu, quod jam Muretus in nonnullis libris invenerat. Nam, quum admodum probabile sit, Mamurram, qui Formiis natus, et inde jam (supra Carm. XLI, 4) Formianus decoctor dictus est, sub Mentula intelligendum esse (cf. supra Carm. XCIV), facile inde hujus lectionis quoque probabilitas evincitur. Formiano per synæresin est vox trisyllaha.—Formiano saltu, h. e propter Formiani saltus possessionem.

- a. Tot res omnes libri impressi ante Statium et Scaligerum, sed MSS. Stat. et librr. vett. Scaligeri suggerunt quot, quod melius sane admirationi inservit.
- 3. Aucupia, omne genus piscis MSS. Stat. Aucupium omne genus editt. Parthen. Gryph. Muret. Henricpetr. et aliæ. Omne genus pro omnis generis; exempla vide apud Vulpium, et plura in Thesauro Gesner.

Nequicquam : fructus sumptibus exsuperat. Quare concedo sit dives, dum omnia desint. Saltum laudemus, dum modo ipse egeat.

4. Ne quidquam fructus MSS. Stat.

— Nec quicquam fructus Gryph. —

Exuperet Voss. — Nequicquam, sed
hæc omnia minime ei sufficiunt:
fructus sumptibus exsuperat, excedit
modum in faciendis sumptibus ita,
ut isti longe superent reditus.

6. Dum tamen ipse in editt. plurimis, haud dubiehiatus vitandi causa. Sed in MSS. Statii omnibus dum modo, et sic est in edit. Parthenii. Minime insolens apud Catullum hæc elisionis omissio, more Græcorum, quorum habitus retulit.

# CARMEN CXV.

IN MENTULAM.

MENTULA habet instar triginta jugera prati,
Quadraginta arvi: cætera sunt maria.
Cur non divitiis Cræsum superare potis sit?
Uno qui in saltu tot bona possideat;

Arg. Similiter, ut in epigrammate antecedenti, Mentulæ, hominis prodigi et impuri, speciosas ridet et sugillat divitias.

Conjunctim hoc epigramma cum antecedenti exhibetur in editt.

Parth. et Gryph.

1. Pro instar, quod in omnibus libris veteribus, teste Statio, reperitur, alius aliam vocem substituendam putavit; Statius quidem justi, Scal. juxta, Passerat. nostra; in ed. Mureti est noster. — Hic instar absolute sumitur. Gallice environ. N.

2. Extera sunt maria, in libro Zanchi. — Cætera sunt maria, h. e. infinita; nam mare, Oceanus, flumen, πόντος, passim de cujusdam rei

magnitudine et abundantia. Vid. Scaliger ad h. l. et Dorville ad Charit. p. 636 (ed. Lips.), Ernesti ad Callimach. Hymn. in Apollin. v. 106 et Cortius ad Sallust. Catil. XXIII, § 3. — Nisi quis maria simpliciter de ingentibus stagnis et paludibus sumere malit.

4. Tot modo in edit. Parthenii et nonnullis MSS. Statii. — Tot moda in aliis MSS. apud Statium et Scaligerum, et in Cod. Patavino, quod probat Scaliger, et Vulpius tanquam compendio ab antiquis Latinis pronunciatum explicat pro tot commoda. Nos dedimus lectionem editt. Gryph. Muret. Henricpetr. Cantabrig. Græv.

Prata, arva, ingentes silvas, saltusque, paludesque, Usque ad Hyperboreos et mare ad Oceanum? Omnia magna hæc sunt: tamen ipse est maximus ultor, Non homo, sed vere Mentula magna minax.

6. Et mare Oceanum recte, ex judicio Vulpii, Codex Patavinus.
— Usque ad Hyp. et mare ad Oceanum, h. e. latissime patentes.

7, 8. Omnia magna hæc sunt: tamen ut sint maxima, et ultra, Non homo, sed vere mentula magna nimis Gryph. Muret. Henricpetr. et alii. — Omnia m. h. s. t. ipsi maximus ultor N. h. s. vero m. m. minax MSS. Statii, quam lectionem mutato τῶ si in hic probat quoque Statius; et sic fere hoc distichon in editione

Parthenii legitur, nisi quod est pro si et vere pro vero ibi excusum est. Nec dubitavimus hanc ipsam lectionem cum aliis sequi. — Maximu' lustro legi jubet Scaliger, probante Vulpio, ut lustro sit, « qui sectatur meretrices in lustris prostantes. » — Maximus, ultro Voss. — Maximus ultor in libidine, qua urget et punit quasi fæminas. Supra Carm. LXXI, 5: « Nam quoties futuit, toties ulciscitur ambos. » — Minax, libidinem minans:

# CARMEN CXVI.

AD GELLIUM.

Sæpe tibi studioso animo venanda requirens Carmina uti possem mittere Battiadæ, Queis te lenirem nobis, neu conarere

ARG. Gellium, quum illatas ille sibi contumeliosis Catulli carminibus injurias remuneratum ivisset, placare Noster studuerat dono ei mittendis, quæ ex Callimacho verterat, carminibus. Sed parum hac ratione apud eum effecerat. Acquiescit igitur in eo solatio, quod tela, a Gellio in ipsum conjecta, facilius vitari et retundi queant, quam quæ ipse in illum conjecerat.

1, 2. Venante requiris Venet. Gryph. in libris Mureti desideratur vox extrema. — Requires MSS. Statii et editt. antiquissimæ apud editorem Cantabrig. — Venanda requirens reposuit Scaliger ex veteri scriptura veniam dare quæres. — Venante in nostro MS. quod longe τω venanda antefero, nam non satis quid sit venanda carmina dispicio, et duo epitheta studioso, venante eidem voci aggesta Catulliano Carmini non repugnant. N. — Junge: Sæpe requirens (mecum reputans), uti possem tibi mittere carmina Battiadæ (cf. supra ad Carm. LXV, 16) studioso animo venanda, h. e. diligenter investiganda et excutienda.

3. Quæ te lenirent Parthenius. —

Infestum telis icere, musca, caput;
Hunc video mihi nunc frustra sumptum esse laborem,
Gelli, nec nostras hinc valuisse preces.
Contra nos tela ista tua evitamus amictu;
At fixus nostris tu dabi' supplicium.

Queis te lenirem nobis neu con. Gryph. Muret. et sic omnes editt. recentiores, nisi quod recte post lenirem sublata est interpunctio. — Qui te lenirem nobis Statius.

4. Ex miralectionum hujus versus varietate selegimus eam, quæ nobis commodissima videbatur, et in editionibus Parthen. Gryph. et all. exhibita est. — Tela infesta meum mittere in usque caput defendit Muretus. — Telis infestans mi icere musca caput legebat Statius, in cujus MSS. exaratus fuit hic versiculus sic, Telis infesta mi tenemusque caput. Favere certe hæc scriptura videtur lectioni Mureti. — Telis infesto mi icere, musca, caput, refinxit ad veterem scripturam Telis infestum jicere, Scaliger, quem plurimi recentiores secuti sunt. — Infesta in nostrum mittere tela caput ex veteri libro laudat Vossius, et sane, nisi turbatus verborum ordo aperte correctoris manum proderet, lubenter in hac lectione acquiesceremus. Infestum telis icere mi usque caput ex libris scriptis legi jubet N. Heinsius in not. ad Catull. - Profecto in tanta varietate, quid verum sit, videre haud parum est difficile. — Noster MS. talis infesta mitteremusque caput, unde effingi possit: v'Ielis infestus mittere mi usque caput. » Quæ syntaxis tota græca esset, utamat Catullus; nam Græci

non discrimine ullo dicunt βάλλειν τινὰ βώλω et βάλλειν τινὶ βῶλον. Ergo Catullus latine tentaverit telis caput mittere. N. — Musca in contemptum, quia leviter tantum pungere potest muscarum aculeus. De proverbiali locutione μυίας δηγμὸς vid. Stat.

- 5. Laborem vertendorum nimirum e Callimacho carminum.
- 6. Huc valuisse Venet. Muret. Græv. Hinc est in editionibus Gryph. et aliis, et recentioribus omnibus. Evaluisse una voce legendum esse censet Bondanus Var. Lect. p. 124. Fortasse quoque hoc vel id valuisse. Hinc, ad impetrandum id, quod speraveram, scil. ne amplius famam meam lacerares verborum contumeliis.
- 7. Quare nos Muretus, nescio unde. — Evitabimus amica meliorum librorum lectionem esse testatur Vossius, unde ille tentabat evitabimus hamis: At fixus nostris t. d. s. — Amictu. Romanorum consuetudinem, sinistra manu, pallio obvoluta, adversarium invadentium, et hoc modo impetum ejus sustinentium, egregie illustrarunt Nic. Heinsius ad Petron. c. 63, et Burmannus ad eumdem c. 80, qui laudat Ferrarium de Re Vest. I, c. 5. Huc pertinet similis Græcorum pugnandi ratio, quam explanavit Cuperus Observ. I, c. 12.

Subjectis quibusdam Catulli carminibus, quæ Viri Docti græcam in linguam transtulere, gratiam inire putavimus apud eos, qui tam utilitatem quam voluptatem ex ejusmodi instituenda comparatione capere didicerunt. Dignus quoque, quem subjiciendum curarmeus, visus nobis est Mureti Galliambus in Bacchum.

# PHASELUS CATULLI

TOTIDEM IAMBIS PURIS GRÆCIS REDDITUS

JOSEPHO SCALIGERO.

EX EJUS CASTIG. IN CATULLUM DESCRIPTUS

(CARMEN IV.)

Κέλης ἐκεῖνος, ον θεᾶσθ' ὁδοιπόροι,
Τρέχειν νεῶν μὲν εὔχεται θοώτερος,
Σκάφους ὅπισθεν ὑστερεῖν δὲ μηδενὸς
Δρομηλατοῦντος, εἴτε μιν χρεὼν ἐλᾶν
Πλάταισιν, εἴτε λαίφεσ' ἐπτερωμένοις.
Τόδ' οὔτε φησὶν ἀντερεῖν ἂν Αδρίου
Νεώρι' οὔτε Κυκλάδας περιβρύτους,
Ρόδον κλυτὴν, δυσήμερόν τε Θρηκίαν,
Προποντίδ', ἀγρίαν τε ποντίαν ἄλα,
ἵν' οὖτος, ὕστερον κέλης, πάροιθεν ἦν
Πίτυς τιναξίφυλλος, ἢ Κυτωρίω

Πάγω θαμ' ώρσεν εὐλάλω θρόον φόθη... Κύτωρε πυξόδενδρ, Αμαστρι ποντική, Τάδ' εἰδέναι σ' ἄπαντα νῦν τε καὶ πάλαι Λέγοι κέλης ἄν· εὐθὺς ἐκ γενεθλίων Τεαῖσί φησιν ἐν νάπαις πεφυκέναι, Τευῖσι κλῦσ' ἐν οἴδμασιν νέαν πλάτην, Κλύδωσι δ' ένθεν έν πολυβρόθοις έδν Πορεῦσ' ἄνακτα, λαιὸς εἴτε δεξιὸς Ορωρεν οὖρος, εἶτ' ἄημα πόμπιμον Ετεινε πλησιλαιφές άρμένου πόδε. Επακτίοισι δ' ούποτ' έξιτήρια Θεοῖσιν ηύξαθ', ώς ἀπ' ἐσχάτης άλὸς Αφικτο τήνδε λιμνέαν ές ήόνα. Τὰ μὲν πάροιθε νῦν δὲ πεμπέλου σχολῆς Τέλος λέλογχε. σοὶ δὲ κεῖτ' ἀνειμένος, Διός τε κοῦρε, καὶ Διοσκόρου κάσι.

# CATULLI PRIAPEUM

TOTIDEM JAMBIS PURIS GRÆCIS REDDITUM

A

### JOSEPHO SCALIGERO.

EX CATULLI EDITIONE JANI DOUSÆ LUGD. BAT. 1592, p. 263, DESCRIPTUM.

# (CARMEN XX.)

Ενώ τέχνημα φαυλοτέκτονος χερός, Ενώ δὲ φιτρὸς ἀζαλης, ὁδοιπόρε, Ιδοὺ τὸ γηδιον τόδ' ἐξ ἀριστερᾶς, Επαυλιν ἀνδρὸς ὄρχατόν τ' ἐπισκοπῶ Πένητος, ἐκ δὲ φωρὸς ἀρπαγὰς τρέπω.

### 400 CATULLI EPITHALAMIUM.

Εμοί μεν ήρ' ἄρηρεν ἄνθεμος πλόκος, Εμοί δὲ πυρσόφλοιος ἄσταχυς θέρει, Οπωρινώ τε λαρός άμπέλου βότρυς, Κακῷ τε χείματ' ώμὸν ὄμφακος στέφος. Χίμαιρ' έμοῖσιν ἴξαλος νομεύμασι Πόλινδ' άμολγὰς οὔθατ' εὐγλαγῆ φέρει. Εμῶν ἀπ' ἀμνὸς εὐθαλης ἐπαύλεων Δόμονδε βριθυκέρματον χέρ' εἰσάγει. Τέρεινα πόρτις αἰνομήτορος βοὸς Χέει πρόναος αίματοσφαγές λίδος Θεοΐσι. Τόνδε τὸν θεὸν σέβου, ξένε, Χέρας δὲ χωρὶς ἴσχε· σοὶ τόδ' ἀσφαλές. Ετοιμος ἀσκέπαρνον αἰκία πέος. Λέγοις θέλοιμ' ἄν άλλ' ίδου προσέρχεται Αγροϊκος ούτος, ῷτ' ἀποσπαδές τόδε Πέος τυλωτὸν ὅπλον ἐντρέπει χερί.

# CATULLI EPITHALAMIUM

SEU

### CARMEN NUPTIALE

# Q. SEPTIMO FLORENTE CHRISTIANO GRÆCIS VERSIBUS EXPRESSUM.

EX CATULLI EDIT. JANI DOUSE, P. 265.

# (CARMEN LXII.)

Σοῦσθε νέοι, ὁ γὰρ ἔσπερος ἔρχεται, ἔσπερος ἤδη Οὐρανόθεν τριπόθητα μόλις δὴν φάεα τέλλει. Σρη ἀναστῆναι, λιπαρὰς λείπειν τε θαλείας.

Παρθένος έρψεῖται, ύμεναίου δ' εψετ' ἀοιδή. Υμάν ὧ Υμέναιε, Υμάν ἔλθ' ὧ Υμέναιε. Αθρεϊτ' ἠιθέους, φιλοπαρθένοι, ἀντί' ἔγρεσθε, Πανταχός' Οἰταίας φαίνει ὀρφνηφόρος αὐγάς. Καὶ νύ τοι οὐχ ὁράας ὡς ὼκέες έξεθόρησαν; Οὐκ εἰκῆ, τοὺς γὰρ νικᾶν θέμις ἀεισεῦντι. Υμάν ὧ Υμέναιε, Υμάν ἔλθ' ὧ Υμέναιε. Αμῖν μὲν κεῖται οὐκ εὐχερὲς, ἥλικες, ἆθλον. Σχέπτεσθ' ώς δίζηντ' ἄγαμοι πεπονημένα χοῦραι. Οὐχὶ μάτην μελετῶσιν, ἔχουσί τι ἀξιόμνηστον. Αμμες δ' ὧτα φρένας τ' έμερίσσαμεν άλλυδις άλλη. Ούχ άμη δ' οὖν νίκη, ἐπεὶ φιλεῖ ήγε μεριμνᾶν. Τῷ νῦν ὑμετέρου ἶνας συμδάλλετε θυμοῦ· Αρξομέναις οὐδης ήδη πρέπει άμμες ἕπεσθαι. Υμάν ὧ Υμέναιε, Υμάν ἔλθ' ὧ Υμέναιε. Εσπερε, ποῖον έχει σέο φῶς νηλέστερον αἴθρη Δεινοῦ ἐπωλενίην χούρην τινὰ μητρὸς ἀποσπᾶν, Μητρὸς ἀπ' ἀγκαλίδων ἀφελεῖν κούρην ἀέκουσαν, Παρθενίην δε ποθεῦντι νεηνίη έγγυαλίζειν; Περθομένης έχθροὶ τί πλέον δέζουσι πόληος; Υραν ὧ Υμέναιε, Υμαν έλθ' ὧ Υμέναιε. Εσπερε, τίς σέο τερπνοτέρη φέρετ' οὐρανόθι φλόξ; Εί κυρόων τελέεις μνηστήρ τάγε γαμδρός ὑπέστα, Τῶν τάμον οἱ παοὶ, τάμον ὅρκια πιστὰ τοκῆες, Εμπεδα δ' οὐ θῆκαν, πρὶν σὸν σέλας ἠδὲ πεφᾶσθαι. Εὐκτότερον τί θεοὶ δοῖεν κ' εὐδαίμονος ὥρας; Υμαν ὧ Υμέναιε, Υμαν έλθ' ὧ Υμέναιε. Εσπερος έξ ήμέων γε μίαν έχει αὐτὸς ἀπούρας

Σεῦ γὰρ ἐπερχομένου αἰὲν φρυκτωρὸς ἄϋπνος,
Νυκτὶ δὲ φῶρες ἄϊστοι ἀτὰρ σύγε τοῖς δ' ἐπανήκων
Εσπέρα εἴτ' ἄλλως ὀνομασθεὶς χεῖρας ἔδαλλες.
Αλλὰ φίλον πλαστοῖς σε γόοις νύμφαισιν ἐλέγχειν,
Εἰ τίδ' ἐλέγχουσιν τὸ φρεσὶν ποθέουσι λαθραίαις;

Υμὰν ὧ Υμέναιε, Υμὰν ἔλθ' ὧ Υμέναιε.
Ε΄κκριτον ὡς ἄνθος φύετ' ἐν φραδμώδεϊ κήπῳ,
Θρέμμασιν ἄφραστον, πᾶσιν δ' ἄφλαστον ἀρότροις,
Τὸ ζέφυρος θέλγει, θεὸς ἐμπεδοῖ, ὅμβρος ἀέξει,
Πολλαῖς παρθενικαῖς, πολλοῖς ζηλωτὸν ἐφήβοις:
Αλλ' ὅταν άβρὸς ὄνυξ κάλλους ἐμόλυνεν ἀμέρσας,
Οὐδὲ νέους τούτου πόθος ἵκετο οὐδὲ κορίσκας:
Παρθένος ὡς ἄφθαρτος ἕως μένει, ἔπλετο φίλη.
Εἰ δὲ μιαινομένου σῶφρον πέσε σώματος ἄνθος,
Οὐ παισίν τερπνὴ μένει, οὐ χαρίεσσα κόρησι.

Υμαν ὧ Υμέναιε, Υμαν ἔλθ' ὧ Υμέναιε.

Δσπερ φυομένη ἀργῷ μόνη ἄμπελος ἀγρῷ
Οὔποτ' ἀναλδαίνουσα τρέφει μελιήδεα βότρυν,
Αλλομένη δὲ ποσὶν βάρος ἀσθενὲς ὕπτιον ἔρπον
Ακροτάτων μέλλει θιγέμεν ῥίζησι κορύμδων,
Οὐδ' ἀροτρεῖς ταύτην οὐδ' ἄρ' βόες ἠσκήσαντο.
Εἰ δὲ τυχὸν κείνη πτελέης φιλότητι μίγηται,
Πολλαὶ τήνδε βόες, πολλοὶ δ' ἤσκησαν ἀροτρεῖς.

Δς κόρη ἄχρις ἄθικτος, ἔχει τότε γῆρας ἄεργον.
Δππῆμος δ' ἄρα συζυγίης τύχεν ὥριος ἴσης,
Ανδρί τε τερπνοτέρη πέλε καὶ πατρὶ μεῖον ἀπεχθής.

Υμάν ὧ Υμέναιε, Υμάν ἔλθ' ὧ Υμέναιε.
Μήποτε δ' οὖν τοίφ, γλυκερὸν θάλος, ἀνδρὶ μάχοιο.
Οὐ θέμις ἐστὶ μάχεσθαι, ὅτφ γενέτης πόρεν αὐτὸς,
Αὐτὸς σὺν μητρὶ γενέτης, τοῖς χρεώ σε πιθέσθαι·
Οὐ μὲν ὅλη σεῦ παρθενίη, μέρος ἐστὶ τοκήων,
Καὶ γενέτης τὸ τρίτον καὶ τὸ τρίτον ἡ γενέτειρα,
Μοῦνος ἔχεις τὸ τρίτον ΄ μὴ βούλευ δυσσὶ μάχεσθαι,
Τοὶ γαμβρῷ ἐὰ δισσὰ μέρη σὺν δῶκαν ἐέδνοις.
Υμὰν ὧ Υμέναιε, Υμὰν ἔλθ' ὧ Υμέναιε.

## CARMEN AD ORTALUM

GRÆCE REDDITUM

#### BONAVENTURA VULCANIO.

EX EDIT. JANI DOUSE, p. 268.

## (CARMEN LXV.)

Κάν με διηνεκέσιν μελεδήμασιν άλγος ἴαπτον Νοσφίζει πινυτῶν, Δρταλε, παρθενικῶν, Κοὐ δύναται μουσῶν γλυκερὸν γάνος ἐκταμιεύειν Θυμὸς ἐμὸς, τόσσοις άλγεσι κυματίας, ὅττι κασιγνήτοιο ἐμοῦ στυγερώτατα λήθης Δχρὸν λευγαλέως νάματ' ἔκλυζε πόδα. ὅν ρ' ὑπὸ Ῥηθαίω ψάμαθος ρηγμῖνι καλύπτει, Αρτι μάλ' ἐκ φαέων ἄμμ' ἀφανιζόμενον

Οὐκέτ' ἀδελφέ σ' ἐγὼ φίλτερε τῷ δὲ δίῳ Ζῶντ' αὖθις βλέψω; αἰὲν μὲν ἐγώ σε φιλήσω, Σόντε μόρον γοεροῖς κλαύσομ' ἀεὶ μέλεσιν. Οἶάπερ ἐν πυκινοῖς πετάλοισιν Δαυλιὰς ἄδει Οἰχομένου Ιτύλου πότμον ὀδυρομένη. Αὐτὰρ ὁμῶς τάδε σοι τόσσοις ἐνὶ κήδεσι πέμπω, ἄρταλ', ἔπη σελίδων ἔκκριτα Βαττιάδου, ὡς σέο φοιταλέαις οὐκ ἂν μεταμώνιον αὔραις Στῆθος ἐμὸν λέξης μῦθον ὑπεκφυγέναι.

Ως ότε κρυπταδίως πεμφθέν ποτέ μηλον έραστοῦ Αγνης ἐκ κόλπων προὔτρεχε παρθενικης.

Τοῦθ' ἀπαλῷ ὅτι κρύψε πέπλῳ ἀμνήμον' ἐούση (Μητρὸς ὅτ' ἐρχομένης ἄνθορ') ὑπεξέπεσε Δειλαίη· τὸ δὲ ρίμφα κατωφερὲς εἰλινδεῖται, Τὴν δὲ κατηφείη κοκκοπάρηον ἔχει.

#### ELEGIA

## COMA BERENICES,

REDDITA EX LATINA ET VETERE CATULLI METAPHRASI GRÆCÆ AC SUÆ LINGUÆ

## ANTONIO MARIA SALVINI FLORENTINO.

EX EDIT. CALLIMACHI ED. ERNESTI, p. 610, DESCRIPTA.

## (CARMEN LXVI.)

ຽς μεγάλου διὰ πάντ' ἐθεάσσατο φάεα χόσμου Ος τ' ἄστρων δυσμάς εύρε καὶ άντολίας, Κρύπτεται ως φλογερον φάος όξέος ηελίοιο, Δς τε δριζομένοις δήνε' έγεντο χρόνοις, Ως ύπὸ τοῦ Λάτμου σχοπελούς κατέδαλλε λαθραίως Οὐρανόθεν Μήνην Ϊμερος ἐκκαλέσας, Τῆδε Κόνων μ' ἔδλεψεν ἐν ἠέρι τὸν Βερενίκης Βόστρυχον, ον κείνη πᾶσιν έθηκε θεοῖς Τὴν σάφα λάμπουσαν, ἢν πολλαῖς ἤδε θεάων Χερσίν ἀειρομέναις ηύξατ' ἀπαρξομένη Όππότ' Αναξ γαίων ἐρατοῖς τε, νέοις θ' ὑμεναίοις Πορθήσων γαίαν ἵκετ' ές Ασσυρίαν, Νυκτερινοῦ φορέων ίχνη χαρίεντα κυδοιμοῦ, Σκῦλ' αὐτὸς καθελὼν ἡδέα παρθενίης. Νύμφαις ἐστὶ νέαις ἐχθρὴ Κύπρις; ἦ ῥα τοκήων  $\Delta$ άχρυσιν εὐπλάστοις έξαπατῶσι χαράν; Οὐδοῦ ἐντὸς θαλάμου θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσιν. Πρός θεῶν ἀτρεκὸς οὐ τοῦτο τὸ πένθος ἔνι.

## ELEGIA DE COMA BERENICES. 405

Τοῦτ' ἐδίδαζέν μ' ἡ βασιλὶς γοερὸν βοόωσα, Όππότε ἀνδρὶ νέω ἤρεσε θοῦρος Αρης.

Καίπερ φής, οὐκ ἀνδρὸς ἐδάκρυον ὀρφανὰ λέκτρα,

Αλλά πᾶσι φίλον τῆλε καθεζόμενον.

Σὸν θυμὸν κατέδει φροντὶς δακέθυμος ές αἰεὶ, Καὶ σοὶ νῦν κραδίην πάντοτε τειρομένη

Σύν φρεσίν έκπληκτος νόος έκπεσεν. ἢ ἄρα δήπου

Έγνων έκ παιδός παρθενικής βλοσυράν.

Η γε ἀριστείας έλαθες, ής είνεκ' ἄνακτος

Σύ γάμον ἐχτήσω; ήν τις ἔτ' ἄλλος ἔχοι;

Ανδρ' ἀφιεῖσα τεὸν ἔπεα τὺ ποῖα προσηύδας, Ομματα σοὶ λεία χειρὶ ὀμοργνυμένη!

Τίς σ' ήλλαξε βαρύς τόσσον θεός; η ὅτ' ἐρῶσιν

Οὐκ ἀπέμεν φίλου σώματός ἐστι φίλον;

Σύ γὰρ πᾶσι θεοῖς γλυκεροῦ ὑπὲρ ἀνδρὸς ὑπέστης Εὐχὴν ταυρείου αἵματος οὐχὶ ἄτερ,

Είπερ νοστήση, ταχέως Ασίην Αιγύπτου

Δουλωθεῖσαν ὅρους τρίς τε μάκαιραν ἄγη.

Ανθ' ὧν οὐράνιον ἐσέδην χορὸν ἀστερόεντα, Καὶ πρώτας εὐχὰς λῦσα ὀφειλομένη.

Αχουσ', ω φίλ' ἄνασσα, τεῆς κεφαλῆς ἀπέδαινον,

Αχουσα, πρός σοῦ πρός τε τεῆς χεφαλης.

Είς κενὸν εἰ ὥρκιζέ τις, ἄξια δέξετ' ἄποινα.

Αλλά σιδήρω τις φήσαιεν ίσον έχειν;

Κεΐνο ὄρος σχιδνᾶθ', ῷ τῆς Φθιωτίδος αἴης

Παμμέγ' ἐπωχεῖτο ἀγλαὸν ὄν τε γένος.

Ως Μήδοι νεαράν τ΄ όρει βιάσαντο θάλασσαν,

Και δι' Αθω πλεύσεν βάρδαρος ήίθεος.

Τί θριξὶν πλεὸν ἔστ', εἰ εἶκεν ταῦτα σιδήρω; Ζεῦ πάτερ, ὡς Χαλύδων πᾶν ἀπόλοιτο γένος.

Γειόθεν ἀντέλλον τε κακὸν φυτὸν ἄμμιν ἔφηνεν, Ηδὲ σιδηρείην ἐξεμάλαξε βίην.

Κλαῖον ἐμοῦ μόρον οἰχομένης κόμαι αὖθις ἀδελφαὶ, Καὶ τότε μουνογενοῦς Μέμνονος Αἰθίοπος

## 406 ELEGIA DE COMA BERENICES.

Αέρ' ἐλαύνοντος πρόφερ' ὀξέσιν οἶον ἐρετμοῖς Αρσινόης πτερόεις Χλωρίδος ἵππος ὁδόν

Αὐτὸς ἀν' αἰθερίας ἀφελων ἐμὲ πρόσπετετ' αὔρας,

Καὶ ἱερῷ Κύπριδος κόλπῳ ἔθηκεν ἐμέ. Αὐτὰ ἐκεῖ Ζεφυρῖτις ἑὸν θεράποντ' ἐφίησι,

στη έχει Ζεφυρίτις έδν θεράποντ' έφιησι Ήγε Κανωδείους ναῖε φίλ' αἰγιαλούς,

Δαιδαλέα μη μοῦνος ἐν οὐρανιοῖο κελεύθω Τῶν Αριαδνείων χρύσεος ἐκ κροτάφων

Ο στέφανος πηγνῦτ' ἴδε λάμπομεν ἄμμες ἔτι δὴ Τὰ σκῦλα ξανθῆς ἱερὰ τῆς κορυφῆς.

Υγρῶν ἐκ δακρύων τεμένη πρὸς θεῖα θεά με Εν τοῖς πρεσδυτέροις ἀστέρα θῆκε νέον.

Παρθένου ή χαλεποῖο θίγουσα τὰ φῶτα λέοντος Νύμφη Καλλιστοῖ σύν τε Λυκαονία

Είς δυσμήν τρέπομαι, δειλοῦ προάγω τε Βοώτεω, Ος μόλις ὀψε βαθύν δύετ' ἐς Δκεανόν.

Αλλά με νυκτὶ θεῶν βαρέ' ἴχνεα κακκρύπτουσιν Αοῖ τῷ πολιῷ νυκτὶ ὀφειλομένη.

Ταῦτ' ἐγὼ εἰ λαλέω, Ῥαμνουσιὰς ἵλαθι κούρη,
Οὐ γὰρ ἀλάθειαν κρύψομαι οὐδὲν ἐγώ·

Οὐκ, εἰ οὐρανὸν ἐχθρὸν ἔχωμαι, ἐτήτυμα εἴπασ' ἔνθετα ἐν θυμῷ μὴ λέγω ἀτρεκέως

Ούχ οὕτως χαίρω τούτοις, ως δυσχερες άμμιν Στηναι ἀπὸ δεσποτικής ἀϊδίως κορυφής,

Ηι άμ' εγω, ότε παρθένος ην πάντεσσιν άμοιρος, Σύν γ' αὐτὰ μύρων χίλια πόλλ' ἔπιον.

Νῦν γ' ύμεῖς ἐρατῷ ὰ ζεῦξεν φάεϊ πεύκη,

Ανδράσι μη φαίνοιτ' ούθατα γυμνὰ φίλοις, Σώματα μη πρότερον όμοθυμαδὸν ἀνδράσι δῶτε,

Πρίν γ' ήμῖν ὁ ὄνυξ δῶρ' ἐρίπρα χέοι, Υμέτερός γε ὄνυξ τῶν ἀγνῶν θηλυτεράων.

Αλλ' ή ε μοιχεία εξέδοσεν μιαρά

Κούρη, ταῦτα κόνις πίοι εὐθὺς δῶρα ἄδωρα, Καίπερ ἀπὸ μιαρῶν δῶρά τιν' οὐκ ἐθέλω.

## ELEGIA DE COMA BERENICES. 407

Υμετέρα θ' όμόνοια έρως τε ναίοιεν ες αίεν Εδρας, εὐσεδέων αἶς μέλον ἐστὶ γάμων. Σὺ δὲ, ἄνασσα, βλέπεις ἄστρων ὅτε φάεα, ἄναιμον

Ιροῖς ὶλάσχοις φάεσι τὴν Κύπριδα.

Οὐκ εὐχαῖς, ὧ ἄνασσα, μόνον σαῖς εἰπὲ τεάν με, Αλλὰ τεὰν δώροις ποίει ἀπειρεσίοις.

Δήνεα τί μ' ἐπέχει; δεσποίνης είθε γενοίμην, Κ' Αρκτούρος λάμποι ἔγγυον Ηριγόνης.

#### 408 MURETI GALLIAMBUS IN BACCHUM.

#### MURETI

## GALLIAMBUS IN BACCHUM.

EX EDIT. MURET. VENETIIS OPERA P. MANUTII 1554.

#### IMITATIO CARM. LXIII.

HEDERA comam revinctus, Bromium patrem cano, Bromium, Euhyum, Lyæum, puerum, femorigenam, Ope cujus alma vitis nova munera peperit, Nova munera, apta curas animis procul agere. Pater o, pater bicornis, trieterice, cryphie, Eleleu, giganticida, tibi cymbala quatimus, Tibi spargimus capillum, tibi carmina canimus, Tibi verticem rotamus, tibi per juga gradimur. Nemora ipsa mota nostris tibi cantibus ululant. Evoe, dator quietis, placidi dator animi, Ubicunque tu moraris, bona ibi Venus habitat, Habitant tenelli Amores, jocus, et lepor habitat; Fidiumque, cornuumque strepitu omnia resonant, Alacres vigent choreæ. Mala tristitia procul Inamabilesque curæ rapido pede fugiunt. Date pocula huc ministri, plenos date calices, Avida ut liquore dio mihi pectora repleam. Scelus esset ore sicco sacra mystica facere. Vah, vah, pater lychnita, quibus ignibus agitor? Mihi mille jam ante ocellos nova lumina radiant. Viden', ut nemus citato procul impete rapitur? Humus ut tremens frequenti salit acta tripudio? Novus unde clangor aures modo cornuum ferit? Procul, o procul profani: Deus ecce, Deus adest Maculosa terga lyncum, et tygrium celeripedum Tenero domans flagello, posito premens jugo.

## MURETI GALLIAMBUS IN BACCHUM. 409

Rubicundus hunc magister, Satyrique capripedes Agili gradu insequuntur, thiasusque mulierum, Evoe pater, frementum, metuende Bassareu, Ter o et quater beatum tua qui orgia sequitur, Thyrsum inquiete dextra quatiens hedericomum. Simul atque pulchra Cadmi te filia peperit, Peperit, sed ante tempus, Jovis igne saucia, Pater ipse te alligatum, proprio in femore tulit, Mala ne noverca cælo te præcipitem ageret. Dedit inde te fovendum nymphis nemorivagis, Juga quæ per alta Nysæ propero pede volitant. Quæ ibi cunque tu puellus loca dexter adieras, Ubicunque sessitaras, nova germine tenero Feriebat arbor auras redimita pampinis; Ubicunque lusitaras, nova flumina temeti Placido viam secabant fluitantia sonitu. Quid jam Indiam subactam tibi maxime memorem? Quid Penthei aut Lycurgi scelerata facinora, Nova quidve monstra Etrusco natitantia pelago? Tua per trophæa eunti neque enim modu' fuerit. Tibi Tmolus, et Cythæron, tibi Nysa subdita est; Tua Musici, et poetæ unanimes sacra celebrant; Tuo eis liquore tactis simul ac capita calent, Numeris repente fusis subito omnia resonant. Sine te nihil venustum est, nihil est hilarificum. Tu animis acerba fessis curarum onera abigis, Adimis pudorem ineptum, secreta patefacis, Ineunda pellis omnes ad prælia Veneris, Obitis, quiete molli, quibus obtegis oculos. Agedum pater, agedum rex, agedum ætheris decus, Ades usque, nosque clemens oculo adspice placido.

## SUR

# CATULLE.\*

Catulle, ou pour m'exprimer avec plus d'exactitude, Caïus Valérius Catullus, naquit à Vérone l'an 668 de la fondation de Rome, quand les lettres et les arts venaient enfin de s'introduire chez les Romains, qui jusqu'alors ne connaissaient d'autre vertu que la force et le courage, d'autre science que la discipline militaire, et d'autre gloire que celle de vaincre.

Huit ans s'étaient à peine écoulés depuis que les censeurs Cnæus Domitius Ænobarbus et Lucius Licinius Crassus avaient porté un édit par lequel les grammairiens et les philosophes étaient bannis de Rome, comme corrupteurs de la jeunesse; et sans doute il fut difficile d'inspirer le goût des occupations douces et des tranquilles études, qui seules peuvent orner l'esprit et polir les mœurs à des républicains féroces, accoutumés aux spectacles de sang, toujours occupés de combats, presque toujours vainqueurs, terribles et menaçans lors même qu'ils étaient vaincus, et conservant dans leurs défaites tout l'orgueil de leurs prétentions et de leurs espérances, comme si le ciel leur eût révélé le secret de leur destinée.

<sup>\*</sup> Hanc de Catulli operibus doctissimam commentationem, quam abbas Arnaud ex abbate Conti mutuavit, etsi Gallice scriptam, at acumine et sapientia sententiarum vere dignam, quæ apud auctores Classicos locum haberet, editioni nostræ adjiciendam censuimus.

Il n'est guère permis de douter que Catulle n'appartint à une famille considérable et distinguée; c'était chez Valérius, son père, que descendait et logeait César toutes les fois qu'il passait par Vérone, et l'on voit encore aujourd'hui, dans la presqu'île du lac voisin de cette ville, les restes d'un ancien édifice qu'on croit avoir été sa maison de campagne, la même qu'il a chantée en vers si charmans, et dont le séjour lui fit oublier ses peines et ses travaux.

Dès ses plus jeunes années, Catulle se rendit à Rome, où, comme s'ils eussent voulu se faire pardonner la longue résistance qu'ils avaient opposée à l'instruction, les citoyens les plus distingués de la république s'empressaient à l'envi d'apprendre et d'enseigner l'art de la parole; art qu'on ne perfectionne jamais sans perfectionner en même temps celui du raisonnement et de la pensée. Il y trouva l'éloquence latine déja portée à un si haut degré de perfection, que les Grecs en avaient conçu de la jalousie, et craignaient de perdre le seul avantage qu'ils eussent conservé sur leurs vainqueurs.

Cicéron faisait souvenir de Démosthènes, car il lui fut impossible de le faire oublier; Salluste peignait les vices et les mœurs de son temps avec le pinceau de Thucydide; Cornélius-Népos esquissait l'imposant tableau de tout ce qui s'était passé jusqu'alors sur la vaste scène du monde; Varron, après avoir exercé les grandes charges de la république, consacrait tous ses momens à la culture des lettres, et traçait à ses concitoyens l'histoire de leur langue, de leur origine, de leur religion et de leur gouvernement; Lucrèce parait la philosophie des charmes d'une poésie qui réunissait à la fois le caractère de la simplicité et celui de la majesté; le même homme qui méditait la destruction de la république s'occupait de perfectionner l'art de bien parler et de bien écrire; César analysait les

mots, les syllabes, et ne croyait point s'abaisser en descendant aux fonctions du grammairien le plus scrupuleux. Voilà par quels hommes s'ouvrit ce siècle à jamais mémorable, où les Romains acquirent une domination bien plus glorieuse et bien plus durable que celle où les avait con duits le succès de leurs armes et de leur politique.

Lorsqu'il s'agit de la grandeur des Romains, on n'est ordinairement frappé que de l'audace de leurs entreprises, de l'éclat de leurs succès et de l'étendue de leur puissance; on ne remarque pas que ce fut surtout par leur attention à cultiver les arts de la paix ainsi que ceux de la guerre que les Romains se montrèrent véritablement grands. Les Scipion, les Lælius, les Lucullus, les Caton, les Jules-César furent à la fois généraux et philosophes, hommes d'état et hommes de lettres. Ainsi, de nos jours, deux héros unis par les liens de la fraternité, doués des mêmes talens et couronnés des mêmes lauriers, ont su, par le noble usage qu'ils font du repos, étendre leur gloire au-delà de leurs travaux et de leurs succès militaires.

Les talens du jeune Catulle se firent bientôt remarquer; en très-peu de temps il vit au nombre de ses amis les personnages les plus instruits et les plus célèbres, parmi lesquels je me contenterai de nommer Cicéron, qui, de l'aveu de notre poëte, lui rendit un service important, celui peut-être de plaider en sa faveur, et Cornélius-Népos son compatriote, à qui il dédia une partie de ses ouvrages.

Cependant Catulle brûlait de connaître la patrie des arts et des lettres, et de s'abreuver aux sources mêmes du savoir, du bon goût et de la véritable politesse, celle de l'esprit et des mœurs; jamais désir ne fut plus ardent ni plus promptement satisfait. Mummius partait pour la Bithynie en qualité de préteur, et Catulle fut nommé pour l'accompagner; il parcourut les principales villes

de l'Asie, et vraisemblablement c'est à ce voyage que la poésie latine fut redevable de ces graces naïves et piquantes, de ces tournures aimables et faciles, de cet art de traiter avec élégance et avec pureté les sujets les moins purs et les plus libres, de ce bon ton, de cet enjouement dont la Grèce avoit fourni le modèle, dont elle seule offrit jusqu'alors l'exemple, et que les Romains désespéraient de pouvoir jamais faire passer dans leur langue.

Il parait que les poésies de Sapho et celles de Callimaque eurent pour lui un attrait particulier; et ce fut sans doute par une suite de son admiration pour la muse de Lesbos, qu'il nomma *Lesbie* une de ses maîtresses, dont le véritable nom, s'il faut en croire Apulée, était

Clodia, fille de Métellus Céler.

L'étude et l'usage heureux qu'il fit de la mythologie, la connaissance qu'il acquit des beautés de la langue grecque, et le succès avec lequel il les transporta dans la sienne, lui valurent la qualification de docte, que ses contemporains s'accordèrent à lui donner et que lui confirmèrent les âges suivans.

Si son voyage en Bithynie fut utile à ses talens, il ne le fut pas à sa fortune; c'est lui-même qui prend soin de nous en instruire dans deux pièces de vers, d'où le sentiment de sa pauvreté n'a exclu ni la gaité, ni la bonne plaisanterie.

Du reste, à juger de ses mœurs par le ton qui règne dans ses ouvrages, on serait tenté de croire qu'il ne connut jamais l'amour; l'amour est un sentiment qui rarement se fait jour au travers du libertinage : il le connut cependant, et je n'en veux d'autre preuve que les vers suivans :

O di, si vostrum est misèreri, aut si quibus unquam Extrema jam ipsa in morte tulistis opem,

Me miserum adspicite, et si vitam puriter egi, Eripite hanc pestem perniciemque mihi, Quæ mihi subrepens imos, ut torpor, in artus, Expulit ex omni pectore lætitias.

«Dieux immortels! si le sort des misérables humains «peut vous toucher, si jamais un malheureux près d'ex-«pirer éprouva votre secours tout-puissant; voyez l'état «où je suis, et pour prix d'une vie innocente et pure, «ôtez-moi ce mal redoutable qui, courant par tout mon «corps de veine en veine, comme un frisson mortel, a «banni de mon cœur tout sentiment de plaisir et de «joie.»

Ce n'est point là le langage d'un poëte dont le talent est de feindre et de tout imiter; mais bien celui d'un amant malheureux et passionné, qui s'exprime en poëte.

Catulle eut un frère qu'il aima tendrement, et qui mourut en parcourant la solitude, qui fut jadis la superbe Troie. A peine en fut-il instruit, qu'il s'exposa aux dangers d'une navigation longue et pénible, pour visiter et arroser de ses pleurs la terre, qui couvrait les cendres de ce frère chéri; terre fatale et désastreuse, qui, pour me servir de ses propres expressions, avait englouti l'Asie et l'Europe. Cette perte empoisonna le reste de ses jours, et il remplit de ses regrets quelques pièces de vers que les ames sensibles s'empresseront toujours de lire, et qu'elles ne liront jamais sans attendrissement. Les sentimens qu'il exprime, la manière dont ils sont exprimés, tout y peint la tendresse gémissante et désolée; jamais la douleur n'eut des accens ni plus touchans, ni plus vrais; et c'est véritablement là que la plaintive Élégie se montre avec les cheveux épars et en longs habits de deuil.

Lorsque Catulle revit l'Italie, Rome, dont la destinée était de parcourir, au travers des plus violentes crises,

toutes les formes de gouvernement, et de ne rencontrer la paix que dans l'impuissance de recouvrer la liberté; Rome était en proie à des factions, qui devaient lui être encore plus funestes que toutes celles qui l'avaient jusqu'alors agitée. Pressée entre l'ambition de César et la jalousie de Pompée, la liberté n'avait plus qu'un reste de vie. Catulle, dont l'âme était toute républicaine, et qui, par le haut degré de puissance où le rival de Pompée était parvenu, jugeait de tout le mal qu'il pouvait faire un jour à la république, s'arma contre lui des traits qui jadis avaient si bien servi le ressentiment et l'indignation d'Archiloque; il accabla César d'épigrammes, qui, pour me servir de l'expression de Suétone, lui firent d'éternelles blessures; mais César, à qui la politique eût conseillé la clémence, quand même il ne l'aurait pas due à son caractère, se contenta de quelques légères excuses, et continua de le faire asseoir à sa table, où, par considération pour Valérius son père, et sans doute par estime pour son talent, il l'avait toujours admis.

Cependant le malheur dont Rome était menacée, malheur qu'avaient préparé les Gracques, et qui s'était accru par les fureurs de Marius et par celles de Sylla, fut consommé par l'ambition de Jules-César; mais Catulle n'était déja plus. Le spectacle de la tyrannie s'élevant sur les ruines de la liberté, n'affligea point ses derniers regards; de sorte que, pour me servir d'une des plus belles phrases de Cicéron, les dieux lui ôtèrent moins la vie, qu'ils ne

lui firent présent de la mort.

Catulle est du très-petit nombre des hommes qui, en passant sur la terre, y ont laissé des traces que le temps n'a point effacées, et que vraisemblablement il n'effacera jamais.

Ce poëte occupa toujours un des premiers rangs dans la république des lettres; Cornélius-Népos semble le placer

à côté de Lucrèce, et les regarder l'un et l'autre comme les deux plus grands poëtes de son siècle. Ovide, Tibulle et Properce viennent-ils à le nommer, c'est toujours avec le respect qu'on n'accorde et qui n'est dû qu'aux hommes supérieurs. Virgile, dit Martial, n'a pas fait plus d'honneur à Mantoue que Catulle à Vérone. Pline le jeune admire l'art avec lequel, pour donner à son style plus d'effet, Catulle mêle de temps en temps à la douceur l'âpreté, et une sorte de rudesse à l'élégance; Aulu-Gelle l'appelle le plus aimable des poëtes; enfin dans la collection entière des vers lyriques des Latins, les Grecs ne voyaient que les siens qu'on pût entendre avec quelque plaisir après ceux d'Anacréon. Malheureusement nous n'avons qu'une partie de ses ouvrages; encore ne nous est-elle parvenue que corrompue et défigurée. Le plus ancien manuscrit de ce poëte ne remonte pas au delà du quinzième siècle; les exemplaires en étaient tronqués et défectueux, au temps même d'Aulu-Gelle; aussi les éditions que nous en avons renferment - elles des vers entiers, dont les uns y ont été insérés par quelques savans modernes; les autres n'offrent absolument aucun sens. Avant les corrections d'Avanzo, de Guarini et de Partenio, ce beau monument de la littérature ancienne était, avec raison, comparé à une statue mutilée dans presque toutes ses parties; mais je parlerai ailleurs de tout ce qui concerne les restaurateurs, les commentateurs et les éditeurs de Catulle, et je ne m'occuperai ici que de ses ouvrages, dont j'analyserai les principaux, en me bornant à caractériser les autres.

Je commence par son ode à Lesbie, traduite du grec de Sapho. Quelque admirable que soit cette traduction, on y chercherait en vain le charme de l'original. Veut-on en savoir la raison? on la trouvera dans la différence de l'organisation des deux langues. Il s'en faut bien que la langue latine ait la résonnance, la douceur et l'harmonie

de la langue grecque. Sans entrer dans les détails que j'ai suffisamment exposés dans quelques uns de mes précédens mémoires, il me suffira de faire observer que dans les trois premières strophes de Catulle, presque tous les verbes sont terminés tantôt par la plus dure, et tantôt par la plus sourde des consonnes, lorsque, dans l'original, ils le sont tous par un élément vocal, ou par la consonne la plus sonore de toutes.

Longin, en citant cette ode, nous fait admirer l'art avec lequel y sont réunis tous les symptômes qui caractérisent les fureurs de l'amour. Plutarque en trouve les expressions brûlantes; il l'envisage comme l'explosion du feu qui consumait la malheureuse Sapho. C'est à quoi Despréaux n'a pas fait attention, en traduisant cette belle ode; sa version, d'ailleurs très-estimable, renferme une épithète qu'on n'y voit pas sans étonnement et sans peine.

Et dans les doux transports où mon ame s'égare, Je n'entends plus; je tombe en de douces langueurs.

Lisez Sapho: sa voix s'éteint; sa langue est immobile; un feu brûlant roule dans ses veines; ses yeux s'obscurcissent; un frémissement involontaire et soudain bruit dans ses oreilles; son corps se couvre d'une sueur froide; elle pâlit comme l'herbe dont les feux du soleil ont dévoré les couleurs; elle tremble de tous ses membres; la respiration lui est ôtée; elle touche aux portes de la mort. Assurément ce ne sont pas là de doux transports, et moins encore de douces langueurs. Lucrèce ne s'y est point mépris: pour peindre les terreurs de la superstition, sentiment où rien de doux ne saurait entrer, il emprunte tous les traits par lesquels Sapho caractérise les redoutables effets de l'amour.

Je dois faire observer ici qu'en traduisant l'ode de Sapho, Despréaux n'avait d'autre objet que d'en révéler les beautés à ceux qui ne pouvaient les contempler dans l'original; au lieu que le poëte latin avait à exprimer un sentiment dont il était profondément pénétré. Catulle aimait éperdument Lesbie; saisi des mêmes symptômes que Sapho avait décrits avec tant de chaleur et de vérité, il ne crut pas devoir les rendre autrement dans sa langue, que Sapho n'avait fait dans la sienne; mais en même temps il ne s'appropria que les traits qui convenaient à sa situation. Ainsi de ce que la quatrième strophe de l'ode grecque ne se rencontre point dans l'ode de Catulle, il ne faut pas conclure, à l'exemple de plusieurs savans, que celle-ci soit incomplète et mutilée. Si Catulle s'était dépeint plus pâle que l'herbe desséchée par les feux de l'été, tremblant de tous ses membres, couvert d'une sueur froide, et presque privé de mouvement et de vie, il n'eût fait vraisemblablement que se rendre ridicule. L'amour se fait sentir également aux deux sexes; mais les deux sexes ne sentent ni n'expriment point l'amour de la même manière : c'est à celui que la nature a fait timide et sensible, faible et délicat, de passer des fureurs aux défaillances, et des excès de l'emportement aux excès de la faiblesse. Aucun poète chez aucune nation ne s'avisera jamais de prêter à un amant trompé, trahi, abandonné, le langage d'Ariadne ou de Didon, d'Angélique ou d'Armide.

A cette remarque j'en ajouterai encore une qui ne me paraît pas moins essentielle, et que je ne crois pas avoir été faite encore; il semble, au premier coup d'œil, que la dernière strophe de l'ode de Catulle n'a rien de commun avec les trois premières; mais pour peu qu'on y réfléchisse, on verra qu'elle s'y trouve liée par un rapport, ou plutôt par un mouvement tout à la fois très-fin et très-naturel. Pour mettre en état de juger, je citerai l'ode de Catulle en entier.

« Celui-là me paraît égaler et, s'il est possible, sur-

« passer les dieux en bonheur, qui jouit de ta présence, « de ton entretien et de ton sourire. Quant à moi, j'en « ai perdu l'usage de tous mes sens. Au moment même « où je t'ai vue, ô Lesbie, je n'ai pu retrouver la parole; « ma langue est demeurée immobile; un feu subtil a par-« couru tout mon corps; un bruit soudain s'est formé « dans mes oreilles, et mes yeux se sont couverts de « ténèbres. » Quand tout-à-coup, honteux de sa situation, qu'il devait sans doute à une vie molle et desœuvrée, il ajoute : « Catulle, tu vois combien l'oisiveté t'est funeste, « et tu t'y plais, et tu l'aimes! l'oisiveté cependant a perdu « les plus grands monarques et les plus florissans em-« pires. » Je ne sais si je me trompe, mais cette réflexion soudaine à la suite du délire de la passion me semble admirable; c'est un rayon qui, au moment où l'on s'y attend le moins, perce le nuage et promet de le dissiper; d'ailleurs ce mouvement me paraît tout-à-fait selon la nature qui, en accordant à l'homme une excessive sensibilité, a voulu le distinguer de tous les autres êtres sensibles par l'inestimable présent de la raison et du pouvoir de la faire régner sur les actions et sur les pensées. Ainsi le poète de nos jours, dont le tour d'esprit et d'imagination a le plus d'analogie avec celui de Catulle, l'abbé de Chaulieu, ne se montre jamais plus intéressant que lorsqu'à la peinture de ses erreurs et de ses folies, il mêle des réflexions pleines de sagesse et de vérité. Le marquis Maffei a donc eu tort de prétendre que la dernière strophe de cette ode appartenait à un autre morceau de poésie, ou peut être à quelqu'un des savans qui, lors de la renaissance des lettres, se permirent de mêler leurs vers à ceux de Catulle.

Que ce rapport délicat ait échappé à la tourbe des traducteurs et des commentateurs, je n'en suis pas étonné; mais j'ai peine à concevoir comment il n'a pas été saisi par un homme qui réunissait à-la-fois une littérature immense, une excellente critique, un goût très-vif et trèséclairé pour la poésie, et un sentiment profond de la belle nature.

Passons à l'élégie sur la chevelure de Bérénice, de coma Berenices. Cette élégie est traduite de Callimaque : voici à

quelle occasion elle fut composée.

Ptolomée - Philadelphe, le second des Ptolomées qui, depuis Alexandre, occupa le trône d'Egypte, sit bâtir un temple à sa femme Arsinoé, où il voulut qu'elle fût adoréc sous le nom de Vénus Zéphyritis. Il eut deux enfans, Ptolomée Evergète et Bérénice; unis par les liens du sang, le frère et la sœur s'unirent encore par ceux du mariage: on sait que ces sortes d'unions n'avaient rien de contraire aux coutumes de l'ancienne Egypte. Peu de jours après, Ptolomée se vit obligé de s'arracher aux embrassemens de Bérénice, pour combattre les Assyriens. Bérénice inconsolable promit à Vénus Zéphyritis le sacrifice de sa chevelure, si le roi retournait vainqueur. Cependant Ptolomée attaque les ennemis, les bat, les disperse, unit l'Asie et l'Egypte, et revient triomphant dans les bras de Bérénice, qui, fidèle à son serment, s'empresse de l'accomplir. Le lendemain même, la chevelure disparut du temple; les recherches furent vaines, on ne l'y retrouva point. Pour appaiser le ressentiment de la reine, Conon, le plus célèbre des astronomes de son temps, vraisemblablement gagné par les prêtres, feignit d'avoir vu la chevelure transportée et placée dans le firmament. Il y avait alors entre les quatre astérismes de la Vierge, du Lion, de la grande Ourse et du Bouvier, sept étoiles qui n'avaient point de nom, comme il paraît qu'au temps d'Auguste on n'en avait point encore donné aux étoiles de la Lyre, où Virgile transporta l'image de ce prince, entre la Vierge et le Scorpion.

Callimaque, pour plaire à la reine, mit en vers l'apothéose de ses cheveux; et si jamais l'adulation ne fut portée plus loin, jamais aussi, j'ose le dire, elle ne fut plus ingénieuse. Pour sentir la vérité de ce que j'avance, il faut se transporter au temps où Callimaque écrivit, et se bien pénétrer des mœurs et des opinions de son siècle et de son pays.

On ne sera plus surpris qu'une chevelure parle, s'afflige, désire, si l'on fait attention qu'elle est déja changée en étoile, et que dans le système des anciens philosophes, les corps célestes étaient non-seulement animés, mais doués d'une intelligence bien supérieure à celle de l'homme. Et de quel front les Egyptiens et les Grecs auraient - ils refusé de croire à cette apothéose? ceux-ci n'avaient-ils pas mis au nombre des constellations la couronne d'Ariadne, et ceux-là le vaisseau d'Isis, le Nil et le Delta, c'est-à-dire, la figure de la Basse Egypte? D'ailleurs avec quelle adresse, pour ôter à la raison la liberté de s'attacher à ce que la fiction peut avoir d'invraisemblable, Callimaque, par les circonstances dont il environne son récit, prend soin de réveiller, d'occuper et d'intéresser l'amourpropre! Il rappelle à Bérénice la magnanimité qu'elle a montrée dès ses premières années : il lui parle de sa tendresse, de son courage et des preuves qu'elle a données de l'un et de l'autre. Aux louanges de la reine il mêle celles du roi, qui n'a eu besoin que de se montrer pour triompher de ses ennemis et joindre l'Asie à l'Egypte.

Il y a dans la description de cette apothéose un charme qu'il n'est donné qu'à la poésie seule de répandre sur la pensée et sur la parole. C'est au plus doux de tous les vents, c'est à Zéphyre, frère unique de Memnon et fils de l'Aurore, qu'est réservé l'honneur d'enlever et de suspendre au firmament les cheveux de Bérénice, encore humides des larmes dont cette jeune princesse les avait

arrosés; il vole et perce les voiles obscurs de la nuit, et dépose la précieuse dépouille dans le sein de Vénus qui la divinise et la place au nombre des étoiles. Bacchus n'est plus la seule divinité qui ait fait un présent au ciel en y attachant la couronne d'Ariadne; non moins puissante et non moins heureuse, Arsinoé y a suspendu les cheveux de Bérénice sa fille, métamorphosés en un nouvel astre. Cependant, toute divinisée qu'elle est, la chevelure regrette son premier état; elle préférerait à l'honneur de parer les cieux, celui de parer encore la tête de Bérénice.

Tel est le sujet et la substance de ce charmant poëme, qui, environ deux siècles après, fut mis en vers latins par Catulle; la traduction est restée, mais l'original a péri; il n'en subsiste aujourd'hui que deux distiques dont l'un nous a été transmis par le scoliaste d'Apollonius, et l'autre par celui d'Aratus.

Dans l'impossibilité d'examiner jusqu'à quel point le traducteur s'est rapproché ou écarté de l'original, je ferai quelques observations sur la forme de ses vers et sur le

caractère de son style.

La manière de Catulle (qu'on me permette cette expression : la poésie et la peinture, filles de l'imagination l'une et l'autre, se touchent de si près et par tant de côtés qu'il doit être permis de transporter à l'un des deux arts les termes particulièrement affectés à l'autre), la manière de Catulle tient beaucoup de l'école grecque. Catulle, dit Henri-Etienne, doit être considéré moins comme poète ancien, que comme un imitateur des anciens poètes.

Le vers pentamètre, qui, dans tous les autres poètes latins, est communément terminé par un dissyllabe, l'est presque toujours par un mot de trois, de quatre et souvent d'un plus grand nombre encore de syllabes dans Catulle, ainsi que dans Callimaque et tous les poètes grecs. Tibulle, Ovide, Properce et généralement tous

leurs successeurs renferment scrupuleusement un sens complet ou presque complet dans chaque distique; mais Catulle, à l'exemple de ses modèles, ose souvent franchir cette limite pour ne se reposer qu'à la fin du premier hémistiche du troisième vers; procédé qui, en donnant plus d'espace à l'harmonie, y met aussi plus de variété, mais qui, sans doute, parut peu convenable au génie de la langue et de la versification latine, puisque, dans le plus beau siècle de cette langue, aucun poète ne crut devoir se le permettre. Pour jeter plus de rapidité dans son style, en présentant à-la-fois deux images ou deux idées, il se sert, comme les Grecs ses maîtres, de mots composés, c'est-à-dire, incorporés les uns aux autres, et sa versification est pleine de libertés qu'on ne peut justifier que par celles que prenaient les poètes grecs, et dont on ne retrouve des exemples dans aucun poète latin.

Catulle fait des élisions un très-fréquent usage, ce qui donne à son style un air de négligence, d'abandon, et quelquefois de désordre, qui éloigne toute idée d'affectation, de travail et de peine, et caractérise en même-temps très-bien ces mouvemens du cœur, ces affections de l'ame que l'art n'imite jamais plus parfaitement que lorsqu'il se cache davantage.

Ce poète affecta d'insérer dans ses poésies des expressions, des mots auxquels toute son autorité ne put assurer une longue vie, puisqu'on ne les retrouve dans aucun des poètes qui lui succédèrent.

Il est important d'observer ici que la naissance de Catulle ne précéda que de seize années celle de Virgile, et qu'il y a néanmoins, entre la versification de l'un et celle de l'autre, une différence on ne peut pas plus remarquable, lors même qu'ayant le même genre, ou plutôt le même sujet à traiter, ils emploient la même sorte de vers; comme il est aisé de s'en convaincre par le poëme

de Catulle sur les noces de Thétis et Pélée, dont je ferai précéder l'analyse par quelques observations.

Je regarde encore ce poëme comme une traduction ou comme une imitation du grec; je soupçonne même Catulle d'y avoir réuni deux poëmes absolument différens, et je fonde mon opinion sur ce qu'il n'y a aucune sorte de proportion entre l'épisode et le sujet principal, et que le tableau des aventures d'Ariadne est évidemment un hors-d'œuvre peu adroitement cousu avec la description des figures représentées sur le magnifique tapis qui parait le lit nuptial de Thétis et de Pélée. Cet épisode rappelle le bouclier d'Achille et celui d'Enée; mais dans ces belles portions de leurs poëmes, Homère et Virgile n'ont rien fait entrer que la sculpture et la peinture n'eussent pu traiter et qu'elles ne puissent encore reproduire; au lieu qu'il est impossible de soumettre aux arts du dessin le long discours d'Ariadne, ni même ce que ce discours a de plus intéressant. Si Catulle voulait passionner son récit par le tableau du désespoir d'une amante abandonnée et trahie, et varier ainsi sa narration pour en écarter l'ennui, pourquoi parmi les Thessaliens qu'il fait assister aux noces de Thétis, n'en choisissait-il pas quelqu'un qui, à l'aspect des figures brodées dont le lit nuptial était enrichi, en eût pris occasion de raconter l'histoire d'Ariadne et de Thésée?

Ceux qui vouent aux ouvrages des anciens une admiration sans réserve, auraient-ils donc oublié que ce n'est ni sur l'antiquité, ni sur l'autorité qu'elle imprime que se mesure la perfection des ouvrages, mais bien sur la convenance, règle éternelle et fondamentale de la poésie et de tous les arts imitateurs?

Du reste, l'épisode d'Ariadne, considéré en lui-même, et indépendamment du sujet auquel il est joint, doit être regardé comme une de plus sublimes productions de la poésie ancienne; rarement la nature offrit à l'art un plus beau sujet, et plus rarement encore l'art servit aussi heureusement la nature.

Etonnée de se voir seule à son réveil, Ariadne pâle, tremblante, éperdue, se précipite vers les bords de la mer, d'où elle aperçoit Thésée, fuyant sur un navire que les vents, trop favorables, avaient déja poussé à une grande distance du rivage. A cet aspect, elle ne se meurtrit point le sein, elle n'éclate point en reproches, elle ne verse point de larmes, elle demeure sans voix et sans mouvement. Le poète crayonne d'un seul trait et l'excès de la fureur et l'excès du saisissement; on l'aurait prise, dit-il, pour la statue d'une Bacchante; comparaison sublime qu'Ovide a empruntée, mais dont, en la délayant selon sa coutume, il a détruit toute l'énergie. A cette image, vraiment digne du pinceau de Michel-Ange, succède un tableau digne du pinceau de l'Albane : le diadême dont ses blonds cheveux étaient ceints, le vêtement léger qui flottait autour de sa taille, le voile qui cachait son sein et semblait s'animer par le mouvement qu'il en recevait, tous ces ornemens tombés à ses pieds sont devenus le jouet des eaux de la mer. Le premier des soins d'une femme, celui de la parure, ne la touche plus; elle n'a qu'une pensée, elle n'a qu'un sentiment : Thésée, Thésée seul remplit toute son ame.

Ici le poète décrit en vers pleins de substance, de poésie et de majesté, le noble projet de Thésée, son voyage et son arrivée dans l'île de Crète; ensuite, pour exprimer d'une manière sensible l'innocence d'Ariadne, il la présente élevée dans le chaste sein d'une mère dont elle partagea toujours la couche. Il la compare au myrte qui croît sur les bords écartés et solitaires de l'Eurotas, ou à la fleur dont l'haleine du printemps anime les couleurs. On sent quelle impression, quels progrès, ou plutôt quels

ravages doit faire l'amour sur un jeune cœur si pur, si sensible, si délicat et si tendre! Aussi dès le moment même où la fille de Minos vit pour la première fois Thésée, ses regards demeurent suspendus comme par enchantement aux traits du jeune Athénien: elle les détourne enfin; mais le poison brûlant de l'amour a déja coulé dans son sein, et circule dans toutes ses veines. Vénus, Amour, s'écrie ici le poète, puissantes divinités, qui mêlez à tant de plaisir tant de peines, et tant d'amertume à tant de douceurs, à quels terribles orages vous vous fîtes un jeu de livrer le cœur de la jeune et tendre Ariadne! Combien elle frémit en apprenant que Thésée était venu pour combattre le Minotaure! De quelle pâleur mortelle se couvrit son beau visage au moment du combat! Son cœur envoie au ciel des vœux, des prières que sa bouche n'ose prononcer.

Cependant, comme on voit au sommet du mont Taurus un vieux chêne agitant ses longs et superbes rameaux, déraciné tout-à-coup par un ouragan qui d'un souffle impétueux a long-temps secoué ses fortes et profondes racines; tel le Minotaure présentant sans cesse les cornes redoutables dont son large front est armé, mais ne frappant jamais que l'air, cède aux coups multipliés de son intrépide adversaire, et tombe sans vie aux pieds de Thésée. C'en est fait: Athènes est pour jamais délivrée du barbare tribut qu'elle payait tous les ans à la Crète; mais son libérateur eût acheté chèrement sa victoire, si la prévoyante Ariadne ne lui eût mis dans la main un fil qui devait lui servir à reconnaître les détours du labyrinthe, où le monstre était renfermé.

On voit bien que le poète n'affecte d'exalter le courage et la valeur de Thésée que pour jeter plus d'intérêt sur la passion d'Ariadne, et lui faire pardonner d'y avoir sacrifié la tendresse d'une mère, d'un père, d'une sœur, en un mot les sentimens dont la nature a fait, sinon toujours le plus cher, du moins le plus sacré des devoirs. Tout ce qu'une narration trop étendue aurait nécessairement affaibli, Catulle le concentre et le renferme dans une interrogation tout à la fois très-animée et très-pathétique; puis courant au dénouement avec la plus grande rapidité, conformément au précepte qu'Horace en donna depuis, il passe des effets de l'amour et de la stupeur à ceux de l'agitation et du trouble. Inquiète, éperdue, égarée, Ariadne porte au hasard ses pas sans pouvoir les fixer nulle part, elle gravit jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, d'où ses regards puissent embrasser un plus grand espace, et apercevoir de plus loin le vaisseau de Thésée. Elle en descend avec précipitation, et court au rivage, où, après avoir relevé son élégante chaussure, elle pénètre si avant que ses pieds nus et délicats sont couverts des eaux que la mer pousse sur ses bords; le visage inondé de la rines, et presque abandonnée de la vie, elle ne jette plus que de froids soupirs, quand tout-à-coup ramassant ce qui lui reste de force, elle éclate en reproches et en imprécations.

Toutes les différentes passions qui peuvent entrer dans le cœur d'une amante sensible et trahie, leurs successions, leurs mélanges, leurs gradations, voilà ce qu'aucun poète ne traita jamais avec plus d'art et en même temps avec plus de vérité que l'a fait Catulle. Pour mieux faire sentir ce que j'avance, je me permettrai de mêler quelques réflexions à cette analyse.

Souvent l'amour-propre nous aveugle au point de nous persuader que nous sommes infaillibles dans les choses que nous faisons; nous nous formons une si haute idée des perfections de l'objet que nous avons jugé digne de notre tendresse, que lors même qu'il nous abandonne et qu'il nous trahit, nous ne pouvons nous résoudre à nous

croire trompés. Telle est la position d'Ariadne: la jeunesse, le courage et la valeur de Thésée, l'opinion qu'elle s'est faite de la tendresse et de la constance de ce jeune héros, l'ont tellement convaincue de la bonté de son choix, que, même en se voyant abandonnée, elle n'éprouve d'abord d'autre sentiment que celui de la surprise : tout ce qu'elle dit de l'infidélité de Thésée part uniquement de cette situation de son ame. Elle varie ses phrases; mais le sentiment demeure le même; elle n'ose en croire ses propres yeux; elle doute de ce qu'elle voit, et rien n'exprime mieux cet état de doute que le discours qu'elle adresse à Thésée; elle lui parle, elle l'interroge comme s'il était présent, et qu'il pût l'entendre, la plaindre et la consoler.

Eclairée enfin sur son sort, convaincue de la réalité de son abandon et de l'inutilité de ses plaintes, Ariadne a peine à se regarder comme la seule femme qui ait été ainsi délaissée; et passant de l'individu à l'espèce, elle conclut que tous les amans sont faux, parjures et infidèles. Le propre des personnes sensibles et affligées est de se répandre en maximes générales. Quelque parti qu'elles prennent, elles rencontrent partout le malheur, s'il faut les en croire, et la nature se soulève tout entière pour les accabler.

Mais si aux yeux d'Ariadne tous les hommes sont perfides, combien Thésée doit lui paraître plus perfide encore que tout le reste des hommes, lorsqu'elle pense à tous les maux qu'il lui a rendus pour tout le bien qu'elle lui a fait. Elle l'a servi contre son propre frère; elle l'a arraché d'entre les bras de la mort, elle a brisé, pour le suivre, tous les liens qui l'attachaient à une famille adorée; et pour prix de tant de bienfaits et de tant de sacrifices Thésée l'abandonne; il l'abandonne dans une plage sauvage et déserte; il la laisse exposée à la rage des bêtes féroces; il lui envie jusqu'à un tombeau. Ces idées la

pénètrent d'une indignation qui s'accroît encore par l'effroi qui vient assaillir son ame, et la fait passer au sentiment du mépris et de l'aversion. Thésée n'est plus à ses yeux qu'un monstre exécrable, vomi par une mer orageuse, ou enfanté par une lionne, ou conçu dans les flancs d'un rocher sauvage.

Cependant l'amour n'est pas encore entièrement banni de son cœur; elle semble condamner son emportement, et s'en repentir; sa pensée aime encore à s'attacher à Thésée. Pourquoi ne l'a-t-il pas emmenée sur son vaisseau? Heureuse d'être admise au nombre de ses esclaves, elle se serait empressée de remplir auprès de lui les fonctions même les plus viles; ses royales mains se seraient volontiers abaissées à étendre un drap de pourpre sur le lit de son amant, et à lui verser sur les pieds une eau fraîche et pure.

Mais elle s'aperçoit que ses gémissemens et ses vœux se perdent dans les airs; ses regards, en quelque lieu qu'elle les porte, ne rencontrent aucun être sensible qui puisse entendre ses plaintes, et c'est alors que, livrée au désespoir, elle maudit le moment où, cachant sous les dehors les plus aimables les desseins les plus perfides, Thésée aborda à la Crète. En effet, que deviendra-t-elle? sur quelle espérance pourra-t-elle appuyer son cœur? retournera-t-elle dans sa patrie? Les mers, hélas! l'en séparent par des espaces immenses. Implorera-t-elle le secours d'un père? Elle l'a cruellement abandonné pour s'attacher aux pas d'un jeune homme encore tout fumant du sang du Minotaure son fils. Trouvera-t-elle quelque soulagement à sa peine dans les tendres sentimens d'un époux? Le barbare! il fuit au travers des mers, et n'a ni assez de vent, ni assez de voiles pour s'éloigner d'elle. Tout ce qui l'environne est désert, muet, et ne lui présente qu'une mort inévitable. Saisie tout à la fois de

crainte, d'épouvante et d'horreur, elle passe de l'indignation aux transports de la rage; elle ne respire plus que vengeance, elle la demande aux Furies: Venez, venez, s'écrie-t-elle, entendez mes plaintes, vous qui seules pouvez les entendre! et ne souffrez pas qu'elles soient vaines, elles partent du fond de mon cœur; rendez à Thésée tous les maux que le barbare m'a faits. Puisse-t-il verser sur les jours de sa famille entière, sur ses propres jours, l'affreux poison qu'il a répandu sur les miens!

Pour mieux sentir avec quel art et quelle vérité les passions s'entrelacent, se succèdent et se graduent dans cet admirable poëme, on n'a qu'à comparer les discours que Catulle met dans la bouche d'Ariadne avec ceux que Virgile fait tenir à Didon, et ceux qu'Ovide prête à cette même Ariadne.

Le quatrième livre de l'*Enéide* est trop connu pour m'y arrêter. Quant à Ovide, les détails infinis et minutieux où il affecte d'entrer dans la lettre qu'il fait écrire par Ariadne à Thésée, détruisent tout ce que la passion de cette malheureuse princesse a d'intérêt et de véhémence. Elle se rappelle trop ce qui lui est arrivé pendant son sommeil; elle s'occupe trop des monceaux de sable qui retardent ses pas, des épaisses broussailles dont le sommet de la montagne est couvert, de l'écueil menaçant et précipité qui borde les eaux de la mer. Ovide ne serait pas plus exact s'il était chargé de lever la carte du lieu solitaire où se trouve Ariadne.

Il faut avouer en même temps que, partout où le sujet ne doit avoir que le ton de l'épopée, Ovide raconte avec un naturel admirable. Elle appelle Thésée, elle l'appelle à haute voix; et lorsque la voix lui manque, ou que, trop faible, elle se perd dans les airs, elle y supplée par les gestes; elle élève les bras, elle agite son voile; mais toutes ces circonstances sont bien plus propres à toucher le lecteur que Thésée. Ariadne retourne à sa tente, où elle adresse à son lit un très-long discours; elle lui demande des conseils et des remèdes, quand tout-à-coup elle est saisie de la peur des loups, des lions, des tigres, des monstres marins; il n'est presque point de bête féroce ou sauvage qu'elle ne prenne soin de nommer; elle se repent d'avoir sauvé les jours de Thésée! et revenant sur ce qu'elle a déja dit, elle termine sa lettre, qui ne renferme rien qui puisse faire rougir et repentir Thésée de son inconstance et de sa perfidie.

S'il était possible de former une table où les pensées et les expressions les plus propres à représenter les passions d'une même espèce fussent ordonnées et disposées de manière qu'on pût en saisir les nuances, la succession, le mélange et la gradation, on verrait que chaque passion a son langage déterminé, et sa marche propre et particulière, dont on ne peut s'écarter qu'en tombant dans le raffinement et l'affectation. La grande difficulté c'est de savoir appliquer aux cas particuliers les idées générales, ainsi que l'a fait Virgile, qui, en suivant les pensées de Catulle, d'Homère et de plusieurs autres poètes, a eu le secret de se les rendre propres en les individualisant, et de leur imprimer ainsi le caractère de l'originalité.

Cependant le souverain des dieux entend l'imprécation d'Ariadne, et l'approuve par un mouvement de tête qui ébranle les fondemens de la terre, soulève les abîmes des mers, et fait trembler l'immense voûte de l'Olympe; les ombres de l'oubli enveloppent tout-à-coup la mémoire de Thésée, qui n'ayant pu se rappeler les ordres qu'il avait reçus de son père, et jusqu'alors présens à son souvenir, voit ce vieillard malheureux se précipiter du haut d'une

tour dans les gouffres de la mer.

Ainsi le ciel, vengeur d'Ariadne, fait expier à Thésée le crime de sa perfidie en le condamnant aux larmes du deuil et de la douleur, au moment même où il s'attendait à ne verser que celles du bonheur et de la joie.

Cette tragédie finit par un dénouement heureux: Bacchus, épris d'amour pour Ariadne, arrive pour la consoler accompagné du cortège bruyant et tumultueux des Satyres et des Silènes; les uns agitent leurs thyrses, et prenant des attitudes extravagantes, poussent de longs cris dans les airs; les autres se disputent les membres sanglans d'un taureau qu'ils viennent de mettre en pièces; ceux-ci s'entourent de serpens tous vifs; ceux-là, les mains élevées, frappent des tambours bruyans; aux accens aigus des bassins d'airain se mêle le son enroué des cornets, et l'air retentit au loin du chant sauvage des flûtes barbares.

On croit voir un de ces bas-reliefs où le ciseau d'un sculpteur habile a représenté le triomphe de Bacchus et d'Ariadne, avec cette différence néanmoins que la poésie a sur les arts du dessin l'avantage d'exposer les développemens et les détails successifs d'un sujet donné, de varier les attitudes, de multiplier les scènes, et d'en rendre le mouvement même.

Cet intéressant épisode est suivi de ce qui se passe de plus grand et de plus mémorable aux noces de Thétis et de Pélée; toutes les divinités, à l'exception d'Apollon et de Latone, s'empressèrent d'y assister; après qu'elles se furent assises autour de la table du festin, les Parques se mirent à chanter les destinées des nouveaux époux : elles leur prédirent sourtout la naissance de ce fier et superbe Achille, qui devait faire tant de mal à Troie, et tant d'honneur à la Grèce.

La propriété des mots, le talent de les mettre toujours à leur place, une précision extrême et une extrême élégance, des images très-hardies et des tableaux toujours vrais, une proportion juste entre le sujet et la pensée, entre la pensée et l'expression, voilà ce qui distingue

éminemment Catulle, et ce qu'on ne retrouve plus, du moins au même degré, dans aucun poète latin, à l'exception de Virgile et d'Horace.

Indépendamment du poëme sur les noces de Thétis et de Pélée, nous avons encore de Catulle deux autres épithalames que je crois avoir été, sinon traduits littéralement, du moins imités du grec. Toujours est-il certain que Catulle, comme je l'ai déja dit, fit des poésies de Sapho sa lecture ou plutôt son étude favorite; que son ode à sa maîtresse est empruntée de celle de Sapho, ce qui serait encore un secret dans la république des lettres, si Longin ne nous eût transmis l'original; que Sapho dut à ses épithalames une grande partie de sa célébrité, et qu'enfin dans ceux de Catulle on remarque une vérité dans les images, une simplicité dans l'expression, un certain abandon dans les tournures, une facilité dans les mouvemens du vers et une sobriété d'inversions qui, au jugement des anciens rhéteurs, caractérisaient particulièrement les ouvrages de Sapho, et que n'offrirent plus les meilleurs poètes latins, lorsqu'après avoir marché longtemps sur les traces des poètes grecs, ils eurent enfin un style et une manière entièrement à eux.

Il y a dans Catulle un poëme sur la bizarre et malheureuse aventure du bel Atys, dont la versification est d'un genre particulier ou plutôt unique. Cet ouvrage est peu susceptible d'analyse; je me bornerai donc à remarquer que le rhythme sautillant, rapide, bruyant et précipité dont le poète a fait choix, a un caractère d'agitation, d'égarement et de désordre qui convient si parfaitement an sujet qu'il traite, que je n'en vois aucun autre auquel on pût l'appliquer sans blesser toutes les lois de la convenance.

J'avoue que je n'ai pu voir sans étonnement que l'abbé Souchay, dans ses Mémoires sur l'élégie et sur les poètes élégiaques, n'ait pas même fait mention de Catulle. Je remarquerai à ce sujet que plusieurs savans ont sérieusement demandé, si ce poète devait être rangé dans la classe des auteurs lyriques, ou des élégiaques, ou des épigrammatiques : questions oiseuses et misérables, dont je ne conçois pas comment de bons esprits se sont avisés. Catulle a fait des épigrammes, et, pour parler le langage d'aujourd'hui, des madrigaux et des pièces fugitives, des odes, des hymnes, des épithalames, des élégies; il s'est même exercé dans le genre héroïque, et partout on trouve l'esprit, le ton et les couleurs propres de chacun de ces genres. Et comment refuser une place parmi les poètes élégiaques à celui qui, le premier, fit présent à sa nation de ce genre de poésie, et qui ne fut effacé par aucun de ses successeurs? Aux tableaux imposans et vastes substituer des images tranquilles et douces; parler au cœur, l'émouvoir et l'attendrir au lieu d'y porter l'agitation et le trouble; tirer ses comparaisons non de ce que la nature a de menaçant, de sauvage et de terrible, mais de ce qu'elle a de plus calme, de plus innocent et de plus aimable; faire couler doucement les pleurs, et ne les arracher jamais; employer la métaphore à orner l'expression plutôt qu'à la relever; ne faire entendre de l'amour que ses gémissemens et ses plaintes, et laisser ses fureurs et ses emportemens aux poëmes héroïques, c'est-à-dire, à la tragédie et à l'épopée; plus d'aisance et de facilité que de noblesse et de dignité dans la diction; des mouvemens plutôt négligés que trop soignés dans le rhythme; enfin beaucoup de délicatesse dans les pensées et beaucoup de simplicité dans le style; voilà les traits caractéristiques et propres de l'élégie; mais ces traits où se montrent-ils d'une manière plus sensible, plus frappante que dans le trop petit nombre des élégies de Catulle qui sont parvenues jusqu'à nous?

Passons à ses ïambes ou hendécasyllabes, plus géné-

ralement connus sous le nom d'épigrammes.

Les épigrammes, ainsi que l'exprime le mot, n'étaient primitivement autre chose que des inscriptions gravées sur le frontispice des temples, au bas des autels, sur les piédestaux des statues, sur la pierre des tombeaux, en un mot sur les divers monumens tant publics que particuliers. Insensiblement elles s'étendirent à d'autres objets, et recurent la force du vers; transformées en petits poëmes, elles existèrent par elles-mêmes; enfin, sans changer de nom, elles changèrent tellement de nature, qu'il y a une infinité d'inscriptions qu'on ne saurait mettre au nombre des épigrammes, et une infinité d'épigrammes qui n'ont absolument rien de commun avec les inscriptions.

L'épigramme ne fut dès-lors considérée que comme une petite pièce de vers qui n'a qu'un seul objet, et n'exprime qu'une seule pensée. C'est ainsi que les savans se sont tous accordés à la définir; ils ont ajouté qu'il y en avait deux sortes, la simple et la composée. Ils ont donné le nom d'épigramme simple à celle où la pensée se développant par degrés marche avec grâce et d'un pas égal jusqu'à ce qu'elle soit complètement exprimée, et telle fut celle des Grecs et de leur fidèle et constant imitateur Catulle; on l'a nommée composée, lorsque la pensée s'y cache pour ne s'y montrer qu'à la fin, et toujours d'une manière spirituelle, piquante et inattendue, et tel est le caractère de celles de Martial.

Il s'est élevé parmi des savans du premier ordre des disputes graves pour savoir lequel de ces deux poètes méritait la préférence. Muret prétend que Martial est à Catulle ce qu'un vil bouffon est à l'homme du meilleur ton et de la meilleure compagnie; Navagero, sénateur véni-

tien, l'ami de Fracastor et de Bembo, et poète presque digne du siècle d'Auguste, portait encore plus loin son mépris pour Martial et son culte pour Catulle; un certain jour de l'année, consacré par lui aux Muses, il sacrifiait aux mânes de ce dernier un volume de Martial qu'il jetait solennellement dans les flammes. Juste-Lipse et Jules-César Scaliger, au contraire, élèvent Martial bien audessus de Catulle. Mais au lieu d'insister sur des comparaisons qui, loin de rien éclairer, ne servent le plus souvent qu'à faire naître des schismes et à scandaliser la république des lettres, ne valait-il pas mieux mettre ces deux poètes à leur véritable place, en nous faisant observer que leurs épigrammes, pour avoir un même nom, n'en diffèrent pas moins essentiellement les unes des autres.

Les épigrammes de Martial, et tous les petits ouvrages de poésie qu'on désigne aujourd'hui par ce nom, ne doivent leur prix, leur caractère, je dis plus, leur essence, qu'aux mots heureux ou aux traits piquans qui les assaisonnent, et par lesquels surtout elles sont ordinairement terminées. Envisagées sous cet aspect, elles

prennent différentes formes.

Souvent l'épigramme est d'autant plus maligne que son venin ne se montre qu'à la suite des douceurs et des caresses de la louange; ainsi, dans la corbeille de Cléopâtre, l'aspic était caché sous les fleurs. Quelquefois semblable à ces animaux que la nature a hérissés de dards et de pointes, elle pique et blesse par tous les bouts; tantôt, après s'être long-temps cachée, elle laisse tomber tout-àcoup son voile, dont elle ne s'était couverte que pour exciter plus d'attention et de curiosité; tantôt, sûre de ses coups, elle se montre audacieusement à découvert, et fait briller les traits aigus et perçans dont elle est armée. Mais sous quelque forme qu'elle paraisse, on voit qu'elle n'a rien de commun avec les épigrammes de Catulle, lesquelles en général doivent surtout leur effet à la pureté du style, à la délicatesse des tournures et au charme secret qui en embellit toutes les parties.

Ces dernières ressembleraient plutôt à nos madrigaux et à nos pièces de vers que nous nommons fugitives, si la monotonie des terminaisons, la nécessité des verbes auxiliaires et le manque de flexibilité dans les mouvemens permettaient à notre langue d'atteindre à la précision, à l'élégance et à l'harmonie des langues grecque et latine. Et qu'on n'imagine pas qu'il en coûte moins pour réussir dans celle-ci que dans les premières. Un seul mot heureux, un seul trait piquant, une seule tournure fine et neuve suffit pour faire le succès d'une de nos épigrammes; lorsque dans celles de Catulle, ainsi que dans nos madrigaux et nos poésies légères, il n'est aucune de leurs parties sur lesquelles l'art ne doive agir, sans que l'art doive se faire sentir dans aucune de leurs parties. Préférer les pensées brillantes, les traits ingénieux épars çà et là, dans quelque ouvrage que ce puisse être, à l'élégance, à la justesse et à l'accord répandus sur le tout ensemble, c'est préférer l'éblouissante et fugitive clarté des éclairs à la douce et constante lumière du jour.

J'ai dit que nous n'avions pas aujourd'hui tous les ouvrages de Catulle. En effet Pline, dans son histoire naturelle, parle d'un poëme sur les enchantemens en amour, dont il ne reste pas un mot; et Terentianus Maurus cite quelques vers tirés d'un morceau de poésie qui a également péri. Quelques savans lui ont attribué le Pervigilium Veneris; c'est une méprise où l'on n'a pu tomber qu'en confondant les ornemens recherchés et superflus avec la sage et vraie richesse, l'afféterie avec la grâce,

et le raffinement avec la finesse.

Quant au poëme intitulé *Ciris*, dont quelques uns ont voulu que Catulle fût l'auteur, et que plus communément on donne à Virgile, il n'appartient, selon moi, ni à l'un ni à l'autre.

Je terminerai ce mémoire par une observation qui sans

doute a été faite plus d'une fois, mais dont il paraît qu'on perd trop aisément le souvenir. On a peine à concevoir comment un poète aussi aimable, d'un aussi bon ton, et surtout aussi pur, aussi élégant dans sa diction que l'était Catulle, a pu se permettre tant de mots grossiers, tant d'expressions obscènes. Un coup-d'œil jeté sur les mœurs des Romains suffit pour résoudre ce problème et faire cesser toute surprise. Les Romains n'avaient point avec les femmes ces conversations intimes et familières de tous les jours, de toutes les heures, et sur toutes les sortes d'objets, que nous avons avec elles, et qui, sans nous rendre plus réservés et plus chastes dans nos mœurs, ont dû nécessairement imprimer à notre langue le caractère de la circonspection, de la réserve et de la pudeur.

### INDEX EDITIONUM

## C. VALERII CATULLI,

IN SEX ÆTATES DIGESTUS,

QUEM FERE TOTUM EX EDITIONE BIPONTINA DESCRIPSIMUS,

CUM ADDITAMENTIS

A. J. VALPY ET ANT. ALEX. BARBIER.

#### ÆTAS I. NATALIS.

1472. Editio princeps. Valerii Catulli Veronensis, poetæ clarissimi, carmina. Albii Tibulli Equitis Romani poetæ elegiæ. Aurelii Propertii Umbri Mevani carmina. P. Papinii Statii Surculi Sylvarum liber ad Stellam. in 4. maj. — Hæc editio, Brouckhusio nondum visa, Vulpio primum cognita, exstat in bibliotheca Laurentiana Florentiæ; v. Montefalc. Bibl. MSS. T. I, p. 309, et in Museo Britann. e biblioth. Askew. Memoratur a Maittairio T. I, P. I, (sive T. IV) p. 320. — Nondum editionem hanc critico acumine exploratam esse ægre fert Cl. Heyne. Ex iis tamen, quæ Vulpius commemorat, tum aliis argumentis probabile fit, alteram anni 1481 ex ea esse descriptam, adeoque lectionem nos ejus jam enotatam habere, dum hujus varietatem Brouckhusius dederit.

1473. Catullus per Steph. Corallum editus Parmæ, fol. 1475. Catulli, Tibulli, Propertii Aurelii nautæ poetæ et Statii Papinii Sylvarum liber. Impressus opera et impensa Jo. de Colonia et Jo. Manthen de Gherezen, qui una vivunt feliciter. Venetiis, fol. Vid. Maittaire J. a. p.

### 440 INDEX EDITIONUM CATULLI

350. Est hæc editio, quam Brouckhusius principem esse putabat, et ex qua lectionem adposuit sub lit. D.

1481. Catull. Regii, fol.

1481. Tibulli, Catulli, Propertii, cum eorum vita, opera, Regii lepidi, accuratissime impressa auctoribus Prospero Odoardo et Alberto Mazali Regiensibus, anno salutis 1481, 19. Kal. Octobr. fol. — Paullo frequentior hæc est editio quam superiores. Adservabatur etiam in bibliotheca Brühliana. Varietatem ex ea descriptam Nic. Heinsius habuerat, et Brouckhusius quoque in Variantium adparatu adposuit.

1481. Catulli, Tibulli, Propertii opera et Statii Sylvæ. Actum Vincentiæ per magistrum Jo. Benensem et Dionysium Berthochum. Tum in trinis foliis subjicitur Carmen Jo. Calphurnii, poetæ clarissimi, ad Jo. Inderbachium Pontificem Tridentinum de laudibus ejus, et de Interitu beati Simonis infantis a Judæis mactati, fol. — Contigit Cl. Heynio versare eam manibus, quum bibliothecæ Georgiæ Augustæ ca illata sit. Præfatur breviter Jo. Calphurnius ad Hermolaum ICtum, et memorat se, ab adolescentibus studiosis rogatum, ut Propertium et Statii Sylvas iis interpretaretur, editionem Venetam percurrere cœpisse; tot autem mendis refertam cam deprehendisse, ut longe plura essent vitiosa et depravata, quam quæ emendata; convenisse itaque se nonnullos impressores, et tradidisse iis exemplar correctum; nec tamen eos partibus suis satis omnino fecisse conqueritur. Manifestum adeo quum ex his, tum ex ipsa exemplaris tractatione sit, esse illud ex Veneta pr. descriptum, sed paullo emendatius. Quum impressionis nota non sub extremam calcem, sed Statii Sylvis subjecta sit, memoratur aliquoties hæc editio sub titulo veteris editionis sine anno: v. e. in Catal. Bibl. Reg. Paris, n. 778.

1485. Catullus, Tibullus, Propertius, cum comment.

ant. Venetiis, fol. — Memoratur a Maittario T. I, P. I, p. 469, sed perperam, quum de editione 1475 excusa agere vellet.

1485. Val. Catulli poemata cum scholiis Ant. Parthenii Lacisii, Brixiæ, fol. — Quæ editio anno seq. juncta vide-

tur Tibullo et Propertio.

1486. Catullus cum commentariis Parthenii (XI Kal. Maii) Tibullus cum commentariis (XVIII. Kal. Febr.) Propertius cum brevibus elucubrationibus (XVII. Kal. April.) Brixiæ per Boninum de Boninis de Ragusia, fol. — Laudatur vulgo: Cat. Tib. Prop. cum elucubratt. Domitii Calderini et aliorum (v. Bibl. Reg. Paris. p. 287 n. 779). Scd Domitii Calderini notæ tantum sunt in Prop. — Vidit exemplaria Cl. Heyne, in quibus diverso ordine se exciperent particulæ; in aliis, quod et in cæteris antiquis edd. sæpe factum, Propertius decrat. Hæc editio jam excussa fuit a Brouckhusio. Convenit ejus lectio fere cum Romana, ut tantum non ex ea descripta videri possit.

1487. Tibullus, Catullus, Propertius. Impressi Venetiis, per Andream de Palthaschichis Catarensem, fol. -De hac editione, quæ ex superiori Brixiensi repetita est, repetitis quoque iisdem commentariis, Editor Cantabr. Tibullus, inquit, anno 1487, in quo autem anno Catullus sit impressus, nulla fit mentio. Sed Maittarius id definivit l. c. p. 484, et ipsa res docere poterat: Ex signa: turis (f. g.) quarum hæc illam sequitur, constat, Catullum ab eodem typographo et anno eodem expressum fuisse; quamvis typographi et anni indicium ad Tibulli solius calcem adponatur. In aliis exemplaribus Propertium deesse, ex eodem Maittario patet, ubi omisso Propertio, tantum Tibullum et Catullum memorat hunc in modum: Tibullus cum commentariis per Andr. de Paraschiscis (ita vitiose appellat, in indice vero de Paltaschiscis) XVIII. Kal. Jan. Et Catullus cum comm. Ant.

#### 442 INDEX EDITIONUM CATULLI

Parthenii Lacisii Veronensis. Minus accurate in Append. Catal. Bibl. Lugd. p. 513, Catullus, Tibullus, Propertius Beroaldi hujus anni memoratur: nam is ad an. 1491 spectat, ut statim videbimus.

1491. Tibullus, Catullus, Propertius cum commentt. (Bernardini Veronensis in Tibullum, Antonii Parthenii in Catullum, et Phil. Beroaldi in Propertium) Venetiis, fol. Mera est repetitio editionis Venetæ.

1493. Tibullus, Catullus, Propertius cum commentt. Bernardini Veronensis, Ant. Parthenii, Phil. Beroaldi. Impressum per Symonem Bevilaqua Papiensem. Venet. fol.—Nova est repetitio Venetæ. Sed et inter incunabula artis typogr. in Bibl. Uffenbach. univ. T. II, app. p. 135, separatim refertur.

1494. Catull. cum comm. Palladii Fasci, Venet. fol.

1497. Cat. Tib. Prop. repet. ed. 1491.

1500. Tib. cum comment. Cyllænii Veronensis. Catullus cum Parthenii Veron. et Palladii Patavini. Emendationes Catullianæ per Hieron. Avantium Veronensem, et ejusdem in Priapeias Castigationes. Prop. cum comment. Phil. Beroaldi. Annott. in Prop. tum per Domitium Calderinum, tum per Jo. Cottam Veronensem. Hæc omnia sunt ex exemplaribus emendatis Hier. Avantii. (Hæc in ipsa libri fronte præscripta sunt.) Sub finem: «Impressum Venetiis per Jo. de Tridino de Cereto alias Tacuinum, clolo. die vero XIX. Maii. Regnante inclyto principe Augustino Barbadico.» fol. — Non infrequens est hæc editio. Etiam ex superioribus Venetis repetita est, exemplar tamen ab Avantio mendis typographicis purgatum esse debuit, antequam operis librariis excudendum traderetur.

#### ÆTAS II. ALDINA.

1502. Aldina 1. Catull. Tibull. Prop. in ædibus Aldi, Venetiis, 8. — Hæc eadem editio, ut in aliis Aldinis factum, sine anni et loci nota prostat. Est autem hæc inter classicas editiones habenda, quandoquidem illa multarum seqq. quasi parens, atque earum quoque, quæ emendatiores prodiere, fundus fuit. Expressam eam esse ex superiore Veneta 1500 liquido constat, pluribus lectionibus comparatis; correctiones tamen viri docti seu Avantii seu Aldi experta est, in Catullo utique Avantii, id quod in præfatione ipse Aldus testatur. Idem ait nonnulla asterisco notata in fine operis aliter atque aliter legi excudenda curasse: quod tamen præstitum ab Aldo non videtur. Nam quæ sub Catulli calcem subjectæ sunt emendationes Avantii, Lucretium respiciunt. Exierant prelo Aldi ad tria millia exemplaria hujus libri, ut mirandum sit, eum non frequentius reperiri.

1503. Cat. Tib. Prop. impressi opera et impensa Philippi bibliopolæ Giuntæ T. Florentini anno MDIII. Nonis August. Petro Sotenno Vexilifero felicissimo, 8. Etiam hæc Aldinæ repetitio est, ut tot alia exempla Aldina a

Junta repetita sunt.

Andreæ soceri, Venet. 8. Primo intuitu nihil habet hæc editio, quo a priore magnopere discrepet. Sed pro nova prorsus recensione habenda est; adeo correcta et emendata illa est (in Tibullo utique) a viro docto, etsi ejus nomen non proditum est. Secutus ille videtur inprimis rationem criticam, tum vero editiones veteres alterius sectæ passim inspexisse, Italicos quoque codices aut excerpta ex iis ante oculos habuisse. Merito itaque illa facta est plerarumque, quæ secutæ sunt, editionum fons et fundus, inprimis autem Muretinæ 1558.

#### 444 INDEX EDITIONUM CATULLI

1518. Cat. Tib. Prop. Lugd. sumtu Barthol. Trot. an. millesimo quingentesimo XVIII. die XXII. Sept. 8.

epigramm. nec non Sext. Prop. libri IV elegiaci cum suis comm. videlicet Cyllænii Veron. in Tib. Parthenii et Palladii in Cat. Beroaldi in Prop. Habes insuper emendatt. in ipsum Catull. per Hier. Avantium Veron. Nec non et castigatissimam tabulam omnium rerum, quæ in margine sunt positæ, nuper additam et nunquam alias impressam. Venet. in ædibus Guilielmi de Fondaneto Montisferati, an. Domini MDXX die XII. Julii. Inclyto Leonardi Lauretano Principe, fol.

1529. Cat. Tib. Prop. apud Sim. Colinæum, Paris. 8.

— Novo characteris literarum genere, quod ad calligraphiæ elegantiam propius accedit, exarata est hæc editio,

ex I. Aldina expressa.

1530. C. Val. Cat. Ver. lib. I. Alb. Tib. Equitis Rom. libri IV. Sex. Aur. Prop. Umbri lib. IV. Cn. Corn. Galli fragmenta. *Basil.* excudebat *Henr. Petrus* mense Martio, S. Repetita est ex Aldina I, ad II passim correcta, sed parum diligenter.

1531. Cat. Tib. Prop. per Melch. Sessam, MDXXXI,

XX. Sept. Venet. 8.

1533. Repet. ed. Paris. 1529, 8. emendatis nonnullis gravioribus vitiis. Alii hanc ed. ad an. 1534 referunt.

seb. Gryphiana I. Cat. Tib. Prop. cum Gallo, ap. Seb. Gryphium, Lugd. 8. — Editionum genus Gryphianum non contemnendum, totum ex Aldina I, seu ex Basileensi, quæ inde descripta erat, ductum est, etsi passim ex secunda, in sequioribus etiam ex Muretina interpolatum.

1537. Gryphiana. Cat. Tib. Prop. Accedentt. Corn. Galli fragmm. quam editionem a nemine indicatam ipse possideo.

1539. 8. repet. ed. Basil. 1530.

1542. Gryph. II, 8.

1543. Paris. 8. repet. ed. 1529, in qua graviora quædam vitia emendata sunt.

1544. Gryph. III, 8.

1546. Gryph. IV, 8.

1549. Cat. Tib. Prop. His accesserunt Corn. Galli fragmm. Post omnes omnium editiones summa denuo vigilantia recogniti. Venet. ap. Hier. Scotum, 8. — Splendida sed vana professio. Ex Gryph. repetita est, ad Ald. II correcta.

1551. Gryph. V, 8.

1554. Cat. Tib. Prop. multis in locis restituti, Paris. 8.

#### ÆTAS III. MURETINA.

Venet. Paulus Manutius Aldi fil. 8. (Isque solus, sine cæteris duobus, Tibullo et Propertio, nam hos poetas jam tum conjunctos exiisse verum non est). Hæc recensio Mureti doctissime facta est, sed Aldina II pro fundo substrata. Multa a viro hoc sagaciter partim e critica ratione, partim ex veteribus scriptis et editis emendata.

1558. Catullus et in eum comm. M. Ant. Mureti. Ab codem correcti et scholiis illustrati Tibullus et Prop. Ven.

ap. Paul. Manutium, 8.

1559. Repet. ed. Venet. 1558. Lugd. ap. Guil. Rouillium, 8.

1560. E recensione G. Canteri, Antuerp. 8.

1561. Gryph. VI, Lugd. 12.

1562. Venet. cum comm. Mureti sub signo Aldi, 8. repet. ed. 1558.

1566. Cat. cum commentariis Achillis Statii Lusitani, Venet. in ædibus Manut. 1566, 8. — Memorabilis sed

#### 446 INDEX EDITIONUM CATULLI

valde infrequens est hæc editio. Aldinam II secutus est Statius, Muretina correctione posthabita, scriptorum autem librorum varietate adposita et erudita adnotatione magnam laudem meruit. Recusus est ejus Comm. in edit. Morell. 1604.

1569. Repet. ed. Basil. 1530, 8. — Sed vitiosissima, cum Horat. *Tuscanella*, qui eam curavit, ineptus homo, ad rhetorices præcepta poetas hos exegit, et indice singulorum verborum ad Erythræi exemplum in Virgilio stulte instruxit.

1569. Cat. Tib. Prop. Antverpiæ, ex offic. Christoph. Plant. 12. — Non ex infimo censu hæc est editio, immo vero inter præstantiores superiorum temporum referenda. E Canteri recensione eam esse profectam narrat Fabricius, quod verum non est; nam Prop. tantum Canteri scholiis est illustratus. At Cat. et Tib. a Victore Gisselio et Theod. Pulmanno varia lectione instructi sunt, quæ potissimum e Statio descripta est, ex quo etiam, adeoque ex Aldina II, quam Statianæ lectionis fundum esse ignorabant viri docti, sæpe correxerunt, saltem mutarunt lectionem Mureti, quam in cæteris sequuntur. Subjecta Tibullo sunt Galli fragmm. cum præf. Pulmanni.

1569. Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli opp. c. indice Horatii Tuscanellæ, Basil. ex offic. Henricopetrina, anno

Salutis MDLXIX, mense Martio, 8.

1571. Gryph. VII, 8. 1573. Gryph, VIII, 12.

#### ÆTAS IV. SCALIGERIANA.

1577. Cat. Tib. Prop. ex recensione Scaligeri. Accedit ejusdem castigationum liber. Lutetiæ, ap. Mam. Patisson, 8. — Spreverat ille, Mureti obtrectatione abductus, letionem ab hoc emendatam, et una cum illa Aldinam II,

rediitque ad Aldinam I, ex qua reduxit magnum numerum vitiosarum et importunarum lectionum, quas partim suo more correxit, partim in contextu reliquit, quum dudum sublatæ essent in Ald. II et Muretina. Sequutus tamen eum est cum aliis Brouckhusius. Habuit etiam præter Aldinam I, vel Gryphianam inde expressam, edd. Statii, et Plantin.

et parodiis per Sixtum Octavianum, Eboraci, 8,

1582. Cat. Tib. Prop. nova editio. Jos. Scaliger recensuit. Accedit ejusdem in eosdem castigationum lib. Antv. ap. Ægidium Radæum, 8. — Mera est librarii repetitio, nisi quod ad calcem adjectus est Mureti commentarius in Catull. c. ejusdem scholiis in Tib. et Prop.

1587. Catull. Epithalamium græca metaphrasi poetica donatum a Q. Septimio Florente Christiano, Paris. 4. ap. Morell.

1587. Cat. Tib. Prop. serio castigati. Antv. ex offic. Chph. Plantini, 12.

1588. Cat. Tib. Prop. Lugd. Bat. 12, ed. Jano *Dousa* fil. cum pervigilio Veneris et suis in Cat. Tib. Prop. conjectaneis.

1592. Repet. Basil. 1530, 8. Quamvis ex Scaligerianis hinc illinc correcta, tamen vel sic nullo loco habenda.

1592. Cat. Tib. Prop. denuo recogniti ac variis lectionibus et notis illustrati a Jano Dousa filio. Accessere Pervigilium Veneris et carmina græca, quæ aut e latino Catulli expressa sunt, aut a Catullo ipso latine translata. Item Jos. Scaligeri et Henr. Stephani e Tib. et Prop. versiones græcæ. Jani Dousæ filii in Cat. Tib. Prop. conjectanca et notæ, Lugd. Bat. ex offic. Plant. Fr. Raphelengius, 12.— Hanc omnium emendatissimam editionem adpellat Nic. Heinsius ad Virg. Æn. VII. 110. Fundus est edit. 1569.

#### 448 INDEX EDITIONUM CATULLI

1592. Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli opera, Horat. Tuscanellæ scholiis et indice illustrata per Seb. Henricopetrum, Basil. 8.

1593. Cat. Phaselos, Lugd. 12.

1594. Cat. Tib. Prop. Lugd. 12. Non videtur aliud, quam Gryphianarum repetitio.

1600. Repet. auctior ed. Antv. 1582, 8.

1600 Cat. Tib. Prop. nova editio. Jos. Scaliger Jul. Cæs. fil. recensuit. ejusdem in eosd. castigationum liber auctus et recognitus ab ipso auctore, Heidelbergæ, in bibliopolio Commeliniano, 8.

1603. Repet. ed. 1592.

1603. Cat. Tib. Prop. Lugd. 8.

1603. Cat. Tib. Prop. serio castigati. Antv. Raphe-

lengius, 24.

1604. Cat. Tib. Prop. c. variorum doctorum commentt. notis et observatt. in unum congestis per Cl. Morellum, Lutet. 3. Vol. fol. — Singulis elegiis præmisso contextu subjiciuntur notæ Cyllenii, Ach. Statii, Mureti, Jani Dousæ, Scaligeri.

1606. Catulli casta carmina selecta a Raph. Eglino Iconio, c. ejusdem vindiciis Ciris Catullianæ adversus Jos. Scaligerum. Accesserunt Casp. Scioppii epitheta et synonyma poetica, c. n. ejusdem in Claudii Verderii censionem, Francof. 12.—Numerus castorum Catull. carminum valde augeri potuit: nam editor vix viginti carmm. adposuit.

1607. Cat. Tib. Prop. nova edit. Jos. Scaliger recensuit: ejusdem in eosdem castigationum lib. auctus et recognitus ab ipso auctore. Excudebat Jac. Stoer. Lugd.

24. — Mera est repetitio edit. 1600.

1607. Cat. Tib. Prop. Opp. quæ exstant omnia, ad vetustiss. cod. Biblioth. Jac. *Grasseri* fideliter edita. Quibus accedunt C. Galli fragmm. Lugd. 12.

1608. Jo. *Passeratii* Commentt. in Cat. Tib. Prop. Paris, ap. Cl. Morellum, fol. — Præmittuntur ipsa poetarum verba ex Scalig. recens. Sequuntur Passeratii prælectiones seu notæ.

1608. Opp. Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli, sive Maximiani potius. Cum indice Horat. Tuscanellæ. Editio auctior insuper poematiis aliquot, quæ vere Corn. Galli. Hanoviæ, typis Wechel. ap. Cl. Marnium et her. Jo. Aubrii, 8. — Est repetitio pessimæ Basil. 1530, c. Hor. Tuscanellæ indice.

1610. Ex Tib. et Prop. Elegiæ, ex Catullo, Martiale, Ausonio aliisque scriptoribus tum antiquis tum recentibus Epigrammata selecta et commentario brevissime illustrata. Cadomi, 16. — Non magis in censum venit, quam quæ sequitur, impressionis tantum loco notabilis:

emendationem accurate conformata: nisi quod qui in Sca ligeriana ed. desiderabantur Epigrammatum et elegiarum tituli, hic aliunde diligenter sunt suppleti. Add. Elegiarum libellus, qui Corn. Gallo vulgo adscribitur. Brageraci, 8.

1618. Jani Gebhardi in Cat. Tib. et Prop. animadverss.

c. J. Meleagri in Val. Cat. Spicilegio, Hanov. 8.

1619. Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. Janson. 24.

ineditis — nec non uberioribus Jani Gebhardi animadverss. cum J. Meleagri Spicilegio. It. poemata Galli et index Hor. Tuscanellæ. Francof. ex offic. Wechel. 8. — Librarii industriæ debetur hæc ed. non viri docti curæ, etsi Gebhardus præfatus est. Poetarum verba ex pessima Basil. 1530, aut ex Wechell. superiore 1608, expressa sunt. — Jo. Livineii notas eod. anno, et Jani Gebhardi animadverss. quarto ante anno seorsum editas, nunc in unum volumen redegit librarius redemptor.

#### 450 INDEX EDITIONUM CATULLI

1622. Typis Jacobi Stoer. 12. Basis est Scaligeriana recensio.

1630. Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmentis, Amstel. 24.

1640. Cat. Tib. Prop. Aureliæ Allobr. 4. in Corp. poet.

lat. ed. II, ap. Sam. Crispinum.

1642. Cat. Phaselos cum Andr. Senftlebii comm. et parodiis amplius quinquaginta, et græca Jos. Scaligeri metaphrasi, e bibl. Nic. Henelii, Lips. 8.

1648. Antv. 12. omissis obscænis.

1651. Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. 12.

1659. Cat. Tib. Prop. et quæ sub Galli nomine circumferuntur, cum selectis variorum commentariis, accurante Sinone *Abbes Gabbema*, Traj. ad Rhen. 8. — Vitiis typographicis scatet, et farraginem notarum adponit, quibus verba et phrases illustrantur, non sententiæ.

1664. Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amst. 24.

1670. Eadem repetita.

1675. Poemata selecta e Cat. Tib. et Prop. c. notis Vorstii, Lips. 8.

1680. Cat. Tib. Prop. e recens. J. G. Grævii, c. notis integris Jos. Scaligeri, M. Ant. Mureti, Ach. Statii, Rob. Titii, Hier. Avantii, Jani Dousæ patris et filii, Theodor. Marcilii, necnon selectis aliorum. Traj. ad Rh. ex offic. Rudolphi a Zyll, 8. Adjectum est pervigilium Veneris. Grævii nomen mutuasse tantum videtur astutus librarius ad fraudem faciendam, quanquam ejus præfatio in capite legitur. Omnia indiligenter disposita et parum concinne; nec cum cura expressa.

#### ÆTAS V. VOSSIO-BROUCKHUSIANA.

1684. Cat. cum eruditissimo Is. Vossii commentario, Lond. 4. quæ editio reliquis hactenus quidem præstat. Usus est præter alios codices omnium vetustissimo Mediolanensi,

## ÆTAS V. VOSSIO-BROUCKHUSIANA. 451

quem laudat passim, et reliquis uti antiquiorem ita emendatiorem quoque esse prædicat p. 215. — Utinam vero politissimi vir ingenii, Janus Brouckhusius, cui Propertium debemus et Tibullum, similiter etiam Catullum potuisset absolvere, quem expoliendum, ingenioque et doctrina sua illustrandum sibi sumpserat: ita nihil esset amplius, quod ad vetustissimi poetæ lucem studiosi possent desiderare.

1685. Cat. Tib. Prop. opera, interpretatione et notis illustrata a Phil. Silvio in usum Delphini, Paris. 4. — In hac edit. ut in aliis ad usum Delphini editis scriptoribus omnibus, obscœna et lasciva rescissa et omissa locis sunt, consilio non improbando, nisi hac ratione, quod loca eadem congesta et ad calcem voluminis deinde junctim exhibent: plures igitur ad ea legenda allicerentur, quorum forte oculos eadem scriptoris corpori suo loco inserta citius latuissent. Nam πλεῖστοι κακοὶ, πλεῖστοι ἀργοὶ, pauci solidam eruditionem consectati integros legunt auctores: multi contra, qui eos obiter evolvunt, missis utilibus, ut κάνθαροι irruunt εἰς τὴν κοπρίαν, cujus gustu tenentur, quamque gaudent et gratulantur sibi ab editoribus congestam veluti in cumulum. Angli quidem, quoties edd. in us. Delph. curarunt recudi, loca illa suis quæque locis restituerunt, etsi vicissim indices omnium vocabulorum minus plenos passim ab illis exhiberi dolet Thom. Crenius part. III, animadvers. p. 6.

1686. Cat. Tib. Prop. c. Galli fragmm. Amst. 24.

1691. Catull. e rec. Is. Vossii, Ultraj. sumptibus Societatis, 4. et mutato tantum primo folio, Lugd. ap. Pet. vander Aa.

1697. Catull. ex edit. Vossii, per Hadr. Beverlandum curatus, Lugd. Bat. 4.

1707. Cat. Tib. et Prop. opera ad optimorum exemplarium fidem recensita. Acc. variantes lectiones e MSS.

#### 452 INDEX EDITIONUM CATULLI,

Cantabrigiæ, 4. — Splendida et inter cæteras conspicua editio ipsos poetas emendatissimos exhibet. Editor varr. lectt. adjecit quum ex aliorum annotatt. excerptas, tum ex Cod. Laudensi, collationibus in margine Aldinæ adscriptis, aliis collationibus Octav. Ferrarii, item ex antiquis editt. Reg. Lep. Brix. Venet. Ald. Colin.

1710. Cat. Tib. Prop. ex recens. Jo. Ant. Vulpii Bergomensis, cum ejusdem observatt. Patavii ap. Jos. Corona, 4. — Et adolescens, et nondum visa Brouckhusiana, hanc emiserat vir doctissimus. Multa retractavit in edit.

posteriore.

1713. In corpore poetarum, Lond. fol. (cura Maittarii.)

1715. Cat. Tib. Prop. opera. Accedunt quædam eorumdem Poetarum carmina græce versa, cum oda Sapphus a Cat. latine reddita, et cum indice copioso. Lond. Jac. Tonson, 12. Mich. Maittarii cura prodiit. Ex Cantabrigiensi repetita est, una cum Var. Lect. Adjecta tabula, qua Scaligerianæ transpositiones comparatæ sunt, item græca versio nonnullorum carminum a Scaligero et Florente Christiano facta.

1723. Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum exemplarium recensiti, cum MSS. Varr. Lect. margini adpositis, ad celsissimum Aurelianensium Ducem. (Studio et opera Mich. *Brochard*) Paris. Coustelier, 4. — Nil aliud egit editor, quam ut edit. Scaligerianam recudendam traderet.

1733. Cat. interpretatio odæ Sapphicæ ad Lesbiam,

in Wolffii edit. Sapphus fragmentorum, Hamb.

#### ÆTAS VI. VULPIANA.

1737. Cat. cum copioso *Vulpii* commentario, Pat. 4. Notæ non tam in emendando et interpretando versantur, quanquam in hoc quoque, quam in conferendis locis veterum et recentiorum poetarum, in quibus eadem senten-

tia simili aliove modo expressa est, etiam per imitationem, ut lectores haberent exercitationem ingenii aptam ad imitationem, itemque ut copia verborum et sententiarum

comparari possit.

1738. C. Val. Catullus in integrum restitutus. Ex MS. nuper Romæ reperto et ex Gallicano, Patavino, Mediol. Rom. Zanchi, Maffei, Scaligeri, Achillis, Vossii et aliorum. Critice Jo. Franc. Corradini de Allio in interpretes veteres recentioresque, grammaticos, chronologos, etymologos, lexicographos, cum vita poetæ nondum edita. Venet. fol. — De Corradini impudentia vid. Cl. Harles. introd. in not. lit. Rom. Vol. I, p. 326 sqq.

1738. C. Val. Cat. Opp. ex castigationibus observationibusque Grævii, Vossii et Vulpii emendata. S. a. et 1. 12, accedit pervigilium Veneris ex castigatt. obssque

Sanadoni emendatum.

1742. Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum librorum accurate recensiti, quibus adjectum est Pervigilium Veneris, Goettingæ, ex offic. Acad. A. van den Hoeck, 12.

1743. Cat. Tib. Prop. pristino nitori restituti et ad optima exemplaria emendati (curante Lenglet du Fresnoy), Acc. fragmm. C. Gallo inscripta. Lugd. Batav. (Paris. Coustelier) 12. Ad Scaligerianam rec. excusa est.

1754. Paris. ap. Barbou; novus titulus præced. edit.

adfixus.

1762. Cat. Tib. Prop. Goettingæ, 12. quibus adjectum est pervig. Vener. Repet. ed. 1742.

1772. Cat. Tib. Prop. Birmingham. typis elegantissi-

mis Jo. Baskerville, 4. et 12.

1773. Cat. Tib. Prop. Lond. per Harwood, 12.

1778. C. Val. Cat. Epithal. de nuptiis Pelei et Thetidos, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratum a Frid. Guil. *Doeringio*, Numburgi, 8.

1783. Editio Bipontina. Cat. Tib. Prop. cum C. Galli

#### 454 INDEX EDITIONUM CATULLI,

fragmm. et Pervigilio Veneris; præmittitur notitia literaria, maj. 8.

1787. C. Val. Catulli carmen de nuptiis Pelei et Thetidis cum versione Germanica Christiani Friderici Eisenschmid, in usum tironum illustravit Carl. Gotthold Lenz. Altenburgi.

Nic. Heinsii notulæ in Catullum editæ sunt a Pet. Burmanno ad calcem Advers. Heinsianorum.

In Catulli Attin emendationes sunt in Miscell. Obs. Dorvill. Vol. II, p. 323 sqq. item in Carmen X, Varus me meus, Vol. V, p. 1 sqq.

Codex carminum Catulli eleganter scriptus in membrana, qui olim fuit Marquardi Gudii, una cum aliis ejusdem MSS. optimæ notæ pervenit in Bibliothecam Guelferbytanam Serenissimi Ducis Brunsvicensis. Aldina editio Catulli, Tibulli et Propertii vulgata anno 1582, 8. exstabat castigata passim et emendata manu viri docti in bibl. Ernest. — Codicem Cat. Tib. et Prop. silvarumque Statii ab Ant. Sinibaldo Florentiæ anno 1484 descriptum Neapoli in Bibl. Olivetanorum vidit Bernhardus de Montfaucon, ut refert ipse in Diario Italico. p. 305. — Exemplar Catulli MS. quod Mediolani servat Bibl. Ambrosiana, mirifice prædicat Jos. Ripamontius in Card. Borromæi vita. Lucas Holstenius in Epist. Tom. V. Sylloges Burmannianæ, p. 435. Jani Broukhusii schedas MStas in Catullum nactus David Hoogstratanus novam ejus poetæ editionem notis illustratam meditabatur, sed morte præreptus est 21 Nov. a. 1724.

Bernardini Realini Carpensis, S. J. commentarius a juvene vix viginti annorum, antequam societatem ingrederetur, in nuptias Pelei et Thetidis: cum adnotationibus ejus in varia scriptorum loca, recusis in Tomo secundo Facis Criticæ Gruterianæ, p. 335—371. Vidit lucem Bononiæ 1551, 4.

Rob. Titii prælectiones ad Catulli Galliambum sive car men LXIV, Bonon. 1599, 4. cum aliis quibusdam ejus viri scriptis prodierunt, et in Grævii editione Catulli leguntur, atque in Parisiana an. 1604, fol. p. 216. Illa Parisiana in quibusdam exemplis præfert etiam annum 1608, vel 1615.

F. A. C. Werthes über den Atys des Catull, München, 1774, 8. Interpretationem excipiunt observationes.

Emendationes in Catulli Epithal. auctore Ch. Guil. Mitscherlichio: sunt adjectæ ejusdem epistolæ criticæ in Apollodorum, p. 43 — 51, Goettingæ, 1786.

#### VERSIONES ET METAPHRASES.

Catulli Epithalamium græca metaphrasi donatum a Q. Septimo Florente Christiano, Paris. 4. 1587, apud Morell. Hæc metaphrasis recusa est in edit. Lond. 1715.

Carmina quædam e latino Catulli græce expressa legun-

tur in edit. Jani Dousæ, Lugd. 1592.

Poematia quædam Cat. Tib. et Prop. selecta græce reddita per Jos. *Scaligerum*, 1615, 8. — Repetita et hæc metaphrasis in edit. Lond. 1715, et illa phaseli in editione *Senftlebiana*, Lips. 8. 1642.

Amores Catulli ex poematiis ipsius petito argumento Gallica prosa ingeniose descripsit conjecturisque suis explicuit Joannes *Capellanus* (de la Chapelle, qui et an. 1712, amores Tibulli descripsit), Paris. 1680, et Amst. 1699, 12, duobus voluminibus, atque inter ejus opera, Paris. 1700, 12. Gallum sequutus Germanus est in libro, cui titulus «Joachim *Meyers* von Perlenberg Durchlauchtigste Römerin Lesbia,» etc. Lips. 1690, 8.

Catulli casta carmina, selecta a Raph. *Eglino* Iconio cum ejusdem vindiciis *Ciris* Catullianæ, adversus Jos. Scaligerum, Francof. 1606, 12. additis Scioppii epithetis et

## 456 INDEX EDITIONUM CATULLI,

synonymis poeticis et notis ejusdem ad Claudii Verdierii censionem. Qui sub *Imperialis* nomine complures fabulas Romanenses sermone vernaculo Germanico (ut Jo. *Capellanus* sive de la Chapelle Gallico) edidit, testatur, etiam prælo se paratam habere Deliam, Cynthiam et Lycoridem, sive Catulli, Tibulli ac Propertii poemata versibus Germanicis expressa sic, ut fabulæ eroticæ illa intexuerit, et rerum Augusti Imperio Romæ gestarum non inamænam narrationem fuerit persequutus.

Epithalamium Thetidos et Pelei redditum carmine Italico a Ludovico Alamanno, qui primus in heroicis usus fuit genere versuum liberiori, quod Italis versi sciolti appellatur: uti post Alamannum deinde fecere Ludovicus Martelli in Metaphrasi libri quarti Æneidos, Hippolytus de Medicis in Metaphrasi libri secundi, Trissinus in Claudiano de raptu Proserpinæ, et alii deinde in aliis.

Petrus Taisand Quæstor Burgundiæ a. 1715, æt. 72, defunctus, inter alia, quæ in ejus vita memorantur, reliquit versionem Gallicam Officiorum Ciceronis et Metaphrasin Catulli. Vide Journal des Savans 1716, Sept. p. 300.

Epitalamio nelle nozze di Peleo e Teti di C. Val. Catullo tradotto in versi Toscani (ab Octav. Nerucci) Siena, 1751, 8.

Traduction en Prose de Catulle, Tib. et Gallus. Par l'Auteur des Soirées Helvetiennes (Mr. de Pezay) Tom. 2, Amst. 1771, 8. avec un discours préliminaire. Tom. I complectitur Catulli textum cum versione et notis. Non-nullorum carminum obscœnorum solus textus exhibetur. Sed versio levior habetur.

Poemetto di Catullo intorno alle nozze di Peleo e di

<sup>1.</sup> Giornale de' letterati d'Italia, T. XXXIII, p. 324.

<sup>2.</sup> Quasi versus solutos dixeris et homœoteleutorum lege liberos,

VERSIONES ET METAPHRASES. 457

Teti, ed un epitalamio dello stesso, tradotti in versi Ita-

liani (a Joseph. Torelli), Verona, 1781, maj. 8.

Catull's epischer Gesang von der Vermählung des Peleus, metrisch übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von J. Gurlitt. Leipz. 1787, 8.

Versio Eisenschmidiana Germanica excusa est in edit.

Lenzii, Altenb. 1787.

## ADDENDA

## EX EDITIONE LONDINENSI ANNI 1822,

CURANTE A. J. VALPY, DESUMPTA.

Catulli carmina minora (cum notulis), curavit T. S. Forbiger. Lips. 12. 1794.

C. G. Lenzii Epistola in loca quædam carminis Catulli

de nuptiis Pelei et Thetidos. Gothæ, 1808, 4 maj.

Observationum criticarum in Catulli carmina specimen

scripsit Ferd. Handius. Lips. 1809, 8 maj.

Omnia Catulli casta carmina, notis Doeringianis comitata, complectitur libellus, in usum Scholarum editus, cui titulus est, «Excerpta ex variis Romanis poetis,» etc. Lond. Rivington. 12. 1817, editio secunda.

Catulli carmina ad membranarum meliorum et editionum principum fidem recensuit, suasque animadvv. adjecit J. G. H. Klindworth. Pars prima, prolegom. carminumque textum; pars 2da. commentar. crit. indicesque continens. 8 maj. Lips. 1818 (adhuc sub prælo).

Nouvelles additions à la notice des éditions et traductions de Catulle, par M. Barbier.

C. Valerii Catulli elegia ad Manlium; lectionem constituit Laur. Santenius. Lugd. Batav. 1788, in-4. p. 67.

C. Valerii Catulli carmina, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a F. W. *Doering*. accedit index uberrimus. Lipsiæ, 1788—1792, 2 vol. in-8.

C. Val. Catullus; recensuit Joh. Wilkes, Anglus. Lon-

dini, 1788, in-4.

Catulli, Tibulli et Propertii opera. Parmæ, in Ædibus

Palatinis (Bodoni), 1794, in-fol.

Catullus, Tibullus, Propertius cum Galli fragmentis et Pervigilio Veneris. Præmittitur notitia literaria studiis Societ. Bipontinæ. edit. secunda. Biponti, 1794, in-8.

Catulli fragmentum. Parisiis, 1806, in-8.

Ce fragment est supposé; il est de la composition de l'espagnol Marchena qui avait attribué à Pétrone en 1800, un fragment du même genre.

Catulli, Tibulli et Propertii opera cum interpretatione ac notis in usum Delphini nec non aliis variorum commentariis, curante et imprimente A. J. Valpy. Londini, 1822, in-8.

Caii Valerii Catulli Carmina, e recensione Fried. Guil. Doeringii, edidit Amar. Paris. Lefevre, 1821. gr. in-32.

Ce volume fait partie de la Collection publiée par M. Lefevre, sous le titre de Scriptores latini principes.

#### TRADUCTIONS FRANÇAISES.

Les poésies de Catulle et Tibulle, en latin et en français, avec des remarques par l'abbé de *Marolles*. Paris, 1653, in-8.

Les poésies de Catulle en vers français, par l'abbé de Marolles, traduction revue et corrigée. Paris, 1676, in-4.

L'auteur donna en 1678 la traduction de Tibulle et de Properce: il avait publié en 1673 les traductions en vers de l'épithalame de Junie et de Manlius, le chant nuptial et les noces de Thétis et de Pélée. On les trouve dans le tom. Ier de sa traduction de Virgile en vers.

Les noces de Thétis et de Pélée, poëme de Catulle, traduction en vers avec des remarques, par Le Gendre. Lyon, 1701, in-12.

Traduction complète des poésies de Catulle, suivie des poésies de Gallus et de la Veillée des fêtes de Vénus, avec des notes grammaticales, critiques, littéraires, etc. par M. Noël, inspecteur-général de l'université. Paris, 1805, 2 vol. in-8.

Les noces de Thétis et de Pélée, poëme de Catulle, trad. en vers français, par *Ginguené*. Paris, 1812, in-18. avec le texte latin.

Elégies de Catulle, de Tibulle et de Properce, trad. en vers, par C. L. *Mollevaut*. Paris, 1816, 3 vol. in-18.

Les noces de Thétis et de Pélée, suivie d'Atys, traduction de Catulle, par C. Boutereau. Paris, Rignoux, 1824, in-32.

#### TRADUCTIONS ITALIENNES.

M. Noël, dans le discours préliminaire de sa traduction, avoue ne connaître de traduction complète de Catulle en italien, que celle qui est inserée dans l'ouvrage intitulé: Raccolta di tutti gli antichi Poeti latini, colla loro versione nell' italiana favella, Milano 1731, sous le nom di Parmindo Ibichense, Pastore Arcade, c'est-àdire, D. Francesco Maria Biacca, Parmigiano. Cette version est en général assez fidèle, mais quelquefois un peu diffuse.

#### 460 INDEX EDITIONUM CATULLI.

Catullo, Tibullo e Properzio d'espurgata lezione, tradotti dall' abate Raffaele Pastore; in Vinegia, 1776, in-12.

Libro di Catullo tradotto in versi ital. a rincontro del testo lat. da L. *Subleyras* nell' anno 1770, ediz. 11, Rom. 1812, in-8.

Le nozze di Teti e di Peleo, poema di Catullo, in italiani versi recato dal conte Saverio Broglio d'Ajano. Parma, 1784, in-8. Réimpr. en 1801 à Paris chez Renouard, avec d'autres traductions en vers ital. des poëmes de divers auteurs.

#### TRADUCTIONS ANGLAISES.

Traductions de Catulle, Tibulle et Properce, par Fr. Willis dans les miscellany poems and translations by Oxford Hands, Londres, 1685, in-8.

The poems of Caius Valerius Catullus in english versé; with the latin test revised and classical notes. London, 1795, 2 vol. in-8.

The elegies of Tibullus translated into english, by M. Dart. London, 1720, in 8.

A poetical translation of the elegies of Tibullus, and the poems of Sulpitia. With the original text and notes critical and explanatory, by James Grainger. London, 1759, 2 vol. in-12.

Propertii Monobiblos; or that Book of the elegies of Propertius, intitled Cynthia, translated into english verses, with classical notes. Londres, 1782, in-8.

# INDICES TRES

AD

# C. VALERIUM CATULLUM.



#### INDEX PRIMUS

IN

## CATULLI CONTEXTUM.

A.

A, ab, ustore tunderetur, LIX, 5, ita passim. — A luce refulgent undæ, LXIV, 276. - fletu uvidulam, LXVI, 63. — dolore accidere potest, XCVI, 2. — ab oris patriis avectam, LXIV, 132. -gremio se movebat, III, 8. — limine mortis restituit, LXVIII, 4. - cano capite suscitat, LXVIII, 124. — caro corpore abesse volunt, LXVI, 32. — a populo pudice conserves mihi puerum, XV, 6.— glabris abstinere, LXI, 141. — a sede Pisauri hospes, LXXXI, 3. — a virgine parva, LXVI, 26.

Abduco, abducta mœcha, LXVIII, 103.

Abeo, abit dies, LXI, 79, passim. — abiit sonitus labellis, LXIII, 74. — abite, XIV, 21.— hinc, XXVII, 5. — abire foras, XXXII, 6. — hoc non tibi sic abibit, XIV, 16. — abit furor in quiete, LXIII, 38.

Abhorreo, abhorret tantum, XXII, 11.

Abiegnis palmis verrentes æquora, LXIV, 7.

Abjicio, abjice elevaque, XXIV, 9.—abjectis tunicis, LXXXVIII, 2.

Abjungo, abjunctæ comæ. LXVI, 51.

Abluo, abluit Oceanus scelera, LXXXVIII, 6.

Abrumpo, abruptum barathrum, LXVIII, 108. — abrupto conjugio, ibid. 84.

Abscondo, abscondis non amorem, LXI, 205.

Absorbeo, absorbens te æstus amoris, LXVIII, 107.

Abstergo, abstersti labella, XCIX, 8.

Abstineo, abstine, LXI, 143.

— abstinete hinc rapinas, XIX, 9.

Absum, abero foro, patria,
LXIII, 59. — abesse non longo
tempore, LXVIII, 85. — abfore
me discrucior, LXVI, 76.—abest

Absumo, absumens lumina in fletus, LXIV, 243. — Absumpti Ityli, LXV, 14.

a te saliva, XXIII, 16.

Abutor, abusum se esse numine divum, LXXVI, 4.

Ac, non minus ac tibi, LXI, 176.
Accido, accideret ne hoc ipsi,
LXXIV, 3. — Accidere potest gratum a nostro dolore, XCVI, 2.

Accipio, accipiunt pretium, CX,
2. — Accipe munera, CI, 9. —
oraculum, LXIV, 326. — queis
merser fluctibus, LXVIII, 13. —
Accipiat cogitationes, XXXV, 6.
— conjux divam, LXIV, 374. —
Acciperent quum læti divum aris
spumantibus, LXIV, 394. —
Acceptum sepulcris, XCVI, 1. —
Acceptum redditumque votum,
XXXVI, 16. — Accepto carmine,
XC, 5.

Accolo, accoluere vitem nulli agricolæ et juvenci, LXII, 53.

Accubo, accubans in toro, LXI,

Acer, acres morsus, II, 4.—
acrior ignis, XLV, 15.— multo
res, LXXXIII, 5.

Acerbus, acerba cinis virum et virtutum omnium Troja, LXVIII, 90.— Acerbo casu oppressus, ibid. 1.— Acerbius, LXXIII, 5.

Acervus, acervis corporum cæsis, LXIV, 360.

Acies, aciem (oculi) dirigere, LXIII, 56. — protenderet, LXIV, 127.

Acina ebriosa ebriosioris « Posthumiæ », XXVII, 4.

Acquiesco, acquiescimus lecto, XXXI, 10. — Acquiescat ardor, II, 8.

Acutus, acuta silice, LXIII, 5.
Acutis ululationibus, ibid. 24.

Ad Austri flatus opposita villula, XXVI, 1.— cælum vocare, VI, 17.— dominam pipilabat passer, III, 10.— latus hæres, XXI, 6.— lecticam, X, 16.— quam exerceremus amores, LXVIII, 69.— usque, IV, 24, passim.

Addo, addebat quemdam, LXVII, 45. — Addiderat captam Asiam Ægypti finibus, LXVI, 36. Videantur Variæ Lectiones.

— Addent huc divi quam plurima munera, LXVIII, 153. — Adde huc, LV, 27.

Adduco, adducta mens mea est, LXXV, 5.

Adeo, adiit ultima loca litoris, LXIII, 87.—opaca loca, LXIII, 3.— Idam chorus, LXIII, 30.— Adibit te, VIII, 16.— Adeat cubile, LXI, 183.— Adirem omnia latibula, LXIII, 54.

Adeo adverb. LXIII, 25, passim. Adf. vid. Aff.

Adg. vid. Agg.

Adhortor, adhortans sese, LXIII, 85.

Adimo, ademit luctus munera, LXVIII, 31. — ademptum fratri lumen, LXVIII, 93. — adempte mihi frater, ibid. 20 et 92.

Adipiscor, adepta es connubium regium, LXVI, 27. — est par connubium, LXII, 57.

Aditus, aditum ferat huc, LXI, 43. — ferens, ibid. 26.

Adjuro, teque tuumque caput, LXVI, 40. — Adjurarit inaniter caput tuum, ibid. 41.

Adjuvo, adjuvato, ne quis, etc. XXXII, 4.

Admiror, admirans aithæc, LIII, 4. — Admirantes Nereides monstrum, LXIV, 15.—Admirari desine cur, LXIX, 10. — quare, ibid. 1.

Admoveo, admovere manus; ad calcem carminis XIV, 26.

Adn. vid. Ann.

Adolesco, adolescens, LXIII, 63. — adulta lacte ubera, XX, 11.

Adorior, adorta est canere, LXIII, 11.

Adspecto, adspectans carinam,

LXIV, 249.

Adspicio, adspexi, LI, 7.—Adspiciam posthac tenunquam, LXV, 11.—Adspice, ut vir tibi accubans immineat, LXI, 171.—Adspicite ut innuptæ requirunt, LXII, 12.—Di miserum, LXXVI, 19.

Adspiro, adspirans levius aura,

LXVIII, 64.

XLII, I.

Adsulitantis ponticuli crura, XVII, 3.

Adsum, ades, LXII, 5, passim.
— Adest, LXI, 77; LXII, 1;
LXIV, 286. — Thetidi et Peleo
concordia, LXIV, 337. — Adeste,

Adulter vorax, LVII, 8.

Adultera in mala vir deditus est, LXI, 102.

Adulterium, adulterio impuro, LXVI, 84. — Adulterium malum, LXVII, 36. — patrui, LXXVIII, 6. — Adulterio fœcundum semen, CXIII, 4.

Advenio ad inferias, CI, 2.—
Advenit Chiron, LXIV, 280.—
pater Divum, ibid. 300.— dies,
LXI, 37.— domum Laodamia,
LXVIII, 73.— Adveniet fausto
cum sidere, LXIV, 329.— tibi
Hesperus, ibid. 329.

Advento, adventate huc, LXIV,

195.

Adventus, adventu matris, LXV, 22. — tuo, LXII, 33.

Adversus te sedens, LI, 3.

Adversas currere in undas, LXIV, 128.

Advocatus tibi non bene Deus, XI., 3.

Advolo, advolat equus ales, LXVI, 55.

Ægroti carnificis culum lingere, XCVII, 12.

Æmulus iste tuus, LXXI, 3:

Æqualis, æquales, LXII, 11 et 32.

Æque ac, XXII, 16.

Æquinoctialis cæli furor, XLVI,

Æquo, æquabat opus dens, LXIV, 316. — Æquata omnia pumice, XXII, 8.

Æquor ponti truculentum; LXIV, 179. — ventosum; ibid. 12. — Æquora multa, CI, 1.

Æquoreæ Nereides, LXIV, 15. Æquus, æquum est, LXII, 60; LXVIII, 141.

Aer, aera impellens nutantibus pennis, LXVI, 53.

Aerius, aerii montis, LXVIII, 57. — montis cacumen, LXIV, 241. — Aerio gyro, LXVI, 6. — Aeria cupressu, LXIV, 292. — Aerii venti, LXIV, 142. — Aerias nebulas, XXX, 10.

Estimatione me movet linteum, XII, 12.

Æstimo, æstimemus unius assis, V, 3.

Æstuo, æstues insolenter, XXV, 12. — Æstuante animo, LXIII, 47.

Æstuosus, æstuosi Jovis oraculum, VII, 5. — Æstuosæ Nicææ, XLVI, 5.

Æstus amoris, LXVIII, 108.
— gravis, ibid. 62. — pelagi vastos, LXIV, 127.

Ætas fugiens sæclis obliviscentibus, LXVIII, 43. — florida, ibid. 16. — mea carpitur, ibid. 35. — nulla, LXIV, 322. — prospera, ibid. 238. — nec ulla obliteret, ibid. 232. — Ætate confecto parenti, LXVIII, 119. — longa, LXXVI, 5.

Æternus, æternum laborem, LXIV, 311. — Æternum fædus amicitiæ, CIX, 6.

Æther, æthera lustravit álbum, LXIII, 40.

Ætherius, ætherias per auras me tollens, LXVI, 55.

Ævum omne, I, 6.

Affero, attulit letum fratri, LXVIII, 92. — Attuleris si tecum bonam cœnam, XIII, 3 et 6. — Affertur nuntius, LXXXIV, 10.

Affligo, affligit illam odore, LXXI, 6.

Agellulum hunc, quem vides, etc. XX, 3.

Ager uber, XLVI, 5. — Agros exustos, LXVIII, 62.

Aggere excelso, LXIV, 364.

Agito, agitant sacra ululatibus, LXIII, 24.

Agnosco, agnoscam gaudia, LXIV, 238.

Agnus pinguis, XX, 12.

Ago maximas grates, XLIV, 17.

— Agit gratias maximas, XLIX,
5. — te præcipitem in iambos,
XL, 2. — quod egi jamjam dolet,
LXIII, 73. — vitam, LXXVI,
19. — Egit Liber Thyadas, LXIV,
392. — Age, LXI, 26, etc. —
Agedum, LXIII, 78. — Age incitatos et rabidos, LXIII, 93. —
Agite, LXI, 38, etc. — si quid ages, XXXII, 9. — Ageret quum ætas ver jucundum, LXVIII, 16.

— Agitur præceps malum prono decursu, LXV, 23.

Agricola, agricolæ tecta, XXXIV, 19. — multi, LXII, 55. — nulli, ibid. 53.

Ah, XXI, 11; LXI, 46. — misera! LXIV, 71. — te miserum, XV, 17. — magis ah magis, LXI, 46.

Aio, ait fuisse celerrimus, IV, 2. — Ait hæc, LIII, 4, etc.

Ala p. axilla. valle alarum, LXX, 6. — hircus, LXXI, 1.

Alacer, alacres furebant mente lymphata, LXIV, 255.

Albicantis litoris loca, LXIII,

Albulus columbus, XXIX, 9.

Alba parthenice, LXI, 194.

— Album æthera, LXIII, 40. Aleo, XXIX, 2, passim.

Ales equus, LXVI, 54. —
Alite cum bona, LXI, 20. —
Alites oscitantes, V. L. XXV, 5.—
Alitibus præda dabor, LXIV, 152.

Alga, ex alga, LXIV, 60. — vacua, ibid. 168.

Algida loca, LXIII, 70.

Alienus, aliena terra, LXVIII, 100. — Aliena loca, LXIII, 14.

Alio adverb. LXII, 15.

Aliquis, LXVII, 37. — Aliquem, LXXIII, 2. — Aliquid non bene factum, LXVII, 13. — Aliquid esse solebas putare meas nugas, I, 4. — sceleris, XCI, 10. — Aliqua re, XXII, 19.

Aliunde ne petitum eat, LXI, 153.

Alius, alia atque alia dies, LXVIII, 152. — Alia ex parte, LXIV, 252. — luce, LXIV, 16. — Alio mentes alio divisimus aures, LXII, 15. — Alios periculorum casus, XXIII, 11.—Aliis in annis, XXI, 3; XXIV, 3; XLIX, 3. — pro multis officiis redditur tibi hoc munus. Alis (pro alius), LXVI, 28. — Alid (pro aliud), XXIX, 16. Vid. V. L.

Alloquor, alloquar? LXV, 9.—
Alloquerer mutum cinerem, CI,
4.— Allocuta est patriam, LXIII,
49.

Allocutio, allocutionis parum quid lubet, XXXVIII, 7. — Allocutione solatus es, ibid. 5.

Alludo, alludebant fluctus salis

omnia delapsa e corpore, LXIV, 67.

Alluo, alluit unda pedem,
LXV, 6.

Alnus supernata securi, XVII, 18.

Alo, alit nata caput nepotis, LXVIII, 120.— Alebat amor tuus nostra gaudia, LXVIII, 24 et 96.
— lectulus virginem in complexu matris, LXIV, 88.

Alter, XIX, 7 et 9. — Altera urbana, LVII, 4. — hiems, LXVIII, 82.—Alterius, LXXVIII, 2. — Altera mille basia, V, 8 et 9.

Alternus, forte: alternum fædus amicitiæ, CIX, 6. Vid. V. L.

Altus amor, LXVIII, 117.—
Alto Oceano, LXVI, 68.— Altis
Phrygiæ columinibus, LXIII, 71.
—Altior amor barathro, LXVIII,
117.— Altiore voce, XLII, 18,
et al.

Amabilis, vita frater amabilior, LXV, 10.

Amaraci suaveolentis floribus, LXI, 7.

Amaritiem dulcem quæ miscet curis, LXVIII, 18.

Amarus, amariores calices, XXVII, 2.

Ambos erudituli, LVII, 7.—
Ambos ulciscitur, LXXI, 5.—
Ambas manus, XXXV, 10.—Ambobus oculis, CIII, 2.

Ambrosia dulci, XCIX, 2.—
Ambrosio vertice, LXIV, 310.—
Ambrosium osculum, XCIX, 13.
Ambulatione Magni, LV, 6.

Amens, amenti cæca furore, LXIV, 197.

Amicio, amictum lana colum, LXIV, 312. — Amicta nive loca, LXIII, 70.

Amicitia unica, C, 6. — Amicitiæ nostræ pestis, LXXVII, 6. — sanctæ, CVIII, 6. — Amicitias

olim amissas flemus, XCIII, 4.

Amictus fluitantis, LXIV, 68.

— Amictu levi, ibid. 64. — suo, ibid. 267.

Amiculus, amiculi dulcis nil miseret, XXX, 2.

Amicus, amica decoctoris Formiani, XLI, 4; XLIII, 5.—Amicæ bonæ laudantur, CX, 1.—Amici sui meique, XXXV, 6.—Amicum tibi me ducis, LXVIII, 9.—unum atque unicum, LXXIII, 6.—Amicam dilexi, LXXII, 3.—Amice, credite mihi! LXXVII, 1.—Amicos convocate, XLI, 6.—nobiles, XXVIII, 13.—Amicis abero, LXIII, 59.

Amitto, amisit castum florem, LXII, 46. — Amittere, LXIV, 150. — Amisso viro, LXVIII, 80. — Amissum Thesea, LXIV, 246. — Amissas amicitias, XCVI, 4.

Amnis aurifer, XXIX, 20. — Amnium sonantum, XXXIV, 12.

Amo te perdite, XLV, 3.—
Amant mutuis animis et amantur,
ibid. 20. — Amabat plus oculis
suis, III, 5, — Amare meos amores voluisti, XL, 8. — magis, sed
bene velle minus, LXXII, 8. —
Amans nullum vere, XI, 19. —
Amarem ni te plus oculis, XIV, 1.
— perdite, CIV, 3. — Amari te
sineres ab illo, XXIV, 6. — Amata
nobis, VIII, 5. — Amata tantum,
quantum amabitur nulla, XXXVII,
12. — Amatam se vere, LXXV, 1.
— Ament me Dii, XCVII, 1. —
Amabo (interject.) XXXII, 1.

Amor, XLV, 8 et 17.—Cupido. amor altus, LXVIII, 117.— assiduus, LXVI, 88.— dulcis, LXVI, 6.— magnus, XCI, 6.— nullus, LXIV, 335.— Amoris

æstus, LXVIII, 107. — fructus, LV, 19.— Amori infesto, XCVIII, 11. — misero, ibid. 15. — Amorem avidum, LXVIII, 83. - bonum, LXI, 205. — desertum, LXI, 130. — dulcem, LXIV, 120. jucundum, CIX, 1. - longum, LXXVI, 13. — perpetuum, CIX, 1. — Amore conjugis, LXVIII, 73. — incensus, LXIV, 254. cæco, LXVII, 25. — fido, LXIV, 182. — flexanimo, ibid. 330. impotente, XXXV, 12. — ingrato, LXXVI, 6. — misero, XCI, 2. - perdito, ibid. - Amores, VI, 16; meos, XV, 1. — communes, LXVIII, 69. -- furtivos, VII, 8. — meros, XIII, 9. tales, LXIV, 335.Vid. Not. — veteres, XCVI, 3.— animi optatos, LXIV, 373.

Amplector, amplectitur mari orbem Oceanus, LXIV, 30.

Amplifice vestis decorata figuris, LXIV, 265.

Amplius, si quid amplius potestis, XLII, 23.— (de tempore) ne amplius petas, LXVIII, 14.— horam, XCIX, 3.— Amplius loti, XXXIX, 21.

An, LXXX, 5. — utrum-an, XVII, 22; XCIII, 2. — ne - an, X, 31.

Anceps, ancipiti ferro, LXIV, 370.

Ancilla, LXVII, 42.

Angiportis et quadriviis, LVIII, 4.

Anguineus, anguineo redimita capillo, LXIV, 193.

Angusto, iter angustans, LXIV, 360.

Angustus, angusta quum mænia malis vexarentur, LXIV, 80.

Anhelans Atys, LXIII, 31.
Anilitas cana, LXI, 162.

Anima dulcius conjugium, LXVIII, 106. — Animam tradere, XXX, 7.

Animus cupiens, LXIV, 145.

— rabie carens, LXIII, 57.

Animi amores, LXIV, 373.—curas, II, 10.—delicias, LXVIII, 26.

—fides, CII, 2.—furor, LXIII, 38.—mens, LXV, 4.—egens Atys, LXIII, 31.—vagus Atys, ibid. 4.—Animum rapidum, LXIII, 85.—supinum, XVII, 25.—Animo æstuante, LXIII, 47.—effluxisse dicta, LXIV, 18.—non satis ingenuo, LXVIII, 38.—studioso, CXVI, 1.—toto, LXIV, 70.—Animis mutuis, XLV, 20.

Annales Volusi, XXXVI, 1 et 20; XCIII, 7.

Anne, XL, 5 et al.

Annuo, annuit defendere, LXIV, 230. — omnia omnibus, LXI, 163. — numine, LXIV, 204.

Annus, anno toto, XXIII, 20.

— Annos omnes te amare paratus,
XLV, 4. — Annis in aliis, XXI,
3 et al.

Annuus, annuum iter, XXXIV, 18. — Annua sacra, LXIV, 389.
Anser, anseris medullula mollior, XXV, 2.

Ante omnes mihi me carior ipso, LXVIII, 159. — adv. LXVI, 51 et al.

Antea, IV, 10, et al. sæp.

Antennæ deponant vestem funestam, LXIV, 234.

Antiquus, antiquis piis munera ferre, LXVIII, 154; LXVI, 64. Antistans ex omnibus amicis, IX, 2.

Anus mater, IX, 4. — Anus charta, LXVIII, 46. — Anus fama, LXXVIII, 10.

Anxius, anxia Ariadne, LXIV, 203. — mater, ibid. 380. — mens, LXVIII, 8. — lumina, LXIV, 243.

Aper nemorivagus, LXIII, 72.
Aperio, aperire domum, LXVII,
40.— Apertos Syros, XXXVI, 12.
Apisci prægestit animus, LXIV,
145.

Appareo, apparet, LXIV, 168 et al.

Appeto, cœnas sumptuosas, XLIV, 9. — Appetenti dare digitum, II, 3.

Applico, applicans collum, IX, 8.
Approbationem dextram sternuit, XLV, 9 et 18.

Approbo, approbet laus genus, LXI, 227.

Aptus, apta clava dextræ, XX,
21.—Aptis sarcinulis, XXVIII, 2.
Apud me, XIII, 1; IXVIII,
33.—nivem ut forem, LXIII, 53.
Aqua rabida, LXX, 4.

Ara, aram sanguine linit hirculus, XIX, 15. — Aris læti spumantibus, LXIV, 394. Vid. V. L.

Aranea sublimis, LXVIII, 49.

— Aranearum plenus est sacculus, XIII, 8.

Araneoso situ mollior, XXV, 3. Araneus, XXIII, 2.

Aratrum, aratro nullo, LXII, 40. — prætereunte, XI, 24. — Aratris desertis, LXIV, 42.

Arbitrium, arbitrio populari, CVIII, 1.

Arbitror, XXXIX, 8.

Arbor, arboris umbram, LXIV, 41. — Arborem implicat hedera, LXI, 35. — Arbores assitas, LXI, 107.

Arca, XXIII, 1. Arcam, XXIV, 10, passim.

Arceo furis malas manus, XX, 5.

Ardeo, ardet acrior ignis mol-

libus in medullis, XLV, 16.

Ardens, ardenti juveni, LXII,
23.—Ardente corde, LXIV, 124.

— sub sole, LXIV, 355.

Ardor, LXII, 29.—de Hespero, gravis, II, 8.

Arena, arena sola, LXIV, 57.

— Arenæ Libyssæ, VII, 3.

Argentum, argento fulgente splendent sedes, LXIV, 44.

Arguo, arguet perfidiæ nulla ætas, LXIV, 323.

Argutus, arguta in solea constitut, LXVIII, 72.

Argutatio lecti, VI, 11.

Aridulis labellis hærebant lanea morsa, LXIV, 317.

Aridus, arida populus, XX, 2.
— quercus, XIX, 3. — Aridum si quid magis est, XXIII, 13. — Arida pumice, 1, 2. — Aridis aristis, XLVIII, 5.

Arista, mollis, XIX, 11.—
rubens, XX, 7.—aridæ, XLVIII,
5.—densæ, LXIV, 353.

Armatus, armatas hominum catervas, LXIV, 397.

Ars, arte mira, LXIV, 51. — rustica, XX, 1.

Articulis omnibus, XCIX, 8.

Artus, artus niveos, LXIV., 304 et 365. — sub artus flamma dimanat, LI, 9. — imos, LXXVI, 21.

Arundinosam Cnidum quæ colis; XXXVI, 13.

Arvum, arva, CXIV, 3.—Arvo nudo, LXII, 49. — Arva flaventia, LXIV, 354.

Arx, arce summa, LXIV, 242.

—Arcis in summis urbibus, ibid. 8.

As, assis non facis, XLII, 13.
— unius æstimemus, V, 3.——Asse
venditare, XXXIII, 8.

Asinus, asino pistrino traditur, XCVII, 10.

Aspera herba, XIX, 8.

Aspernor, aspernata est Pelea Diana, LXIV, 302.

Aspicio vid. Adspicio.

Asservo, asservanda puella dili-

gentius, XVII, 16.

Assiduus amor, LXVI, 88 — Assiduu diligentia, XIX, 7. — Assiduo dolore, LXV, 1. — fletu, LXVIII, 55. — munere, LXI, 234. — Assiduos fletus, LXIV, 243. — Assiduis luctibus, LXIV, 71. — Assidue, XLV, 4; XCII, 4 et al.

Assitus, arbores assitæ, LXI, 106. At, VIII, 14; X, 21. — certe, LXV, 11. — Dii meminerunt, XXX, 11 et al.

Ater an albus homo, XCIII, 2.

— Lanuvinus, XXXIX, 12.

Atque alia atque alia dies, LXVIII, 152.— Atque illud præceps agitur, LXV, 23.

Attenuo, attenuat falx arboris: umbram, LXIV, 41.

Attero, attritus pulvinus, VI, 10.
Attingo, quem si qua attingit;
XCVII, 11. — simul ac attigit
poemata, XXII, 15. — Attingam,
XXXIX, 13. — Attigerit prior,
LXVII, 20.

Attraho; attractis pedibus, XV, 81.

Attribuo, attributus est error suus cuique, XXII, 20.

Aucto, auctet te Jupiter bona ope, LXVII, 2,

Auctor, auctore a quo sunt nata omnia bona, LXVIII, 157.

Aucupia omne genus, CXV, 3.

Audacter committe, LV, 16
et al.

Audax, cave sis, L, 18 et al.

Audeo, audes illum præponere nobis, LXXXI, 6.—Audet, LXVIII, 112. — Ausit compararier, IIXI,

passim. — Ausurum me non putas inrumare, XXXVII, 7. — Ausus es explicare, I, 3. — Ausi sunt decurrere vada salsa, LXIV, 6.

Audio, audibant eadem hæc leniter et leviter, LXXXIV, 8.—
Audivi illam sæpe loquentem,
LXVII, 41.— Audierat Gellius
patruum objurgare solere, LXXIV,
1.—Audite meas querelas, LXIV,
195.— Audiens se citarier, LXI,
41.— desertum domini amorem,
ibid. 129.— Audierone unquam
tua facta loquentem? LXV, 9.—
Audiam te narrantem loca, facta,
etc. IX, 6.— Audias nostra verba,
LXI, 98.— magis audiens nupta,
ibid. 82.

Aufero, abstulit hoc studium fraterna mors, LXVIII, 19.—
fortuna te mihi, CI, 5.— Hesperus lunam e nobis, LXII, 32.—
Abstulistis tam bellum passerem, III, 15.

Augeo, augens decus virtutibus, LXIV, 323. — Auctus rex novo hymenæo, LXVI, 11. — Aucte tædis felicibus, LXIV, 25. — Auctæ auræ nullis sensibus, LXIV, 165.

Aura, fœcunda Favoni, LXIV, 283. — secunda, LXVIII, 64. — verna, LXIV, 90. — sive dextra vocaret, IV, 20. — Auræ auctæ nullis sensibus, LXIV, 165. — mulcent florem, LXII, 41. — Auris ignaris, LXIV, 164. — lenibus, ibid. 84. — Zephyri jucundis, XLVI, 3.

Auratam pellem avertere, LXIV,

Aureolus, aureolum quam ferunt fuisse puellæ malum, II, 12. — Aureolos pedes, LXI, 167.

Aureus, aurea corona, LXVI, 60. — Aurei oris sol, LXIII, 39.

— Aureas comas quatiunt faces, LXI, 99.

Auriculam quæ mihi non esse speraret, LXVII, 44.

Aurifer amnis Tagus, XXIX, 20.

Auris, aure captat cupida maritos, LXI, 55. — Aures fors invidit quæstibus nostris, LXIV, 170. — ad geminas referens nova nuntia, LXIII, 75. — omnibus requierant, LXXXIV, 7. — tintinant sonitu, LI, 11. — Auribus digna res, LVI, 2.

Aurora, aurora exoriente, LXIV,

272, passim.

Aurum, auri fulgore expalluit, LXIV, 100.— Auro carius, CVII, 3. — fulgente splendent sedes, LXIV, 87.

Ausculto, auscultare populum,

LXVII, 39.

Auspicatus, auspicatiorem Venerem quis vidit? XLV, 26.

Auspicium, auspicio bono, XLV, 19, et al.

Auster, Austri ad flatus opposita villula, XXVI, 1.

Aut, V, 12; VII, 7.— Aut nihil aut paullo, LXVIII, 131.—

Autem, LXIV, 319; LXVI, 70.

Autumo, autumant te Funde esse Tiburtem, XLIV, 2.

Auxilium, LXIV, 180. — tale, LXVIII, 66.

Avarus, avaræ meretricis, CX,

Avectam me ab oris patriis liquisti, LXIV, 132.

Avello, avellere natam complexu matris, LXII, 21, 22.

Averto, avertere mentem Deorum, LXIV, 407. — Avertere Colchis pellem auratam, ibid. 5.

Avet mens vagari, XLVI, 7.

Avia materna dixerit atque avus, LXXXIV, 6.

Avidus, avido volturio, CVIII, 4. — Avidum amorem saturasset una atque altera hiems, LXVIII, 83.

Avitus, avita, XXV, 8.—Avitis divitiis, LXVIII, 121.

Avunculus ejus Liber, LXXXIV, 5.

Avus maternus, LXXXIV, 6.

B.

Bacchor, bacchantis Evoe effigies, LXIV, 61. — Bacchantes Evoe, ibid. 256.

Balneariorum furum optime XXXIII, 1.

Barathrum, barathri ad undas, XCV, 5.V. L.—abruptum in barathrum, LXVIII, 108. — Barathro altior amor, LXVIII, 117.

Barba opaca, XXXVII, 19.

Barbarus, barbara juventus, LXVI, 46. — tibia, LXIV, 265. Barbatus hirculus, XIX, 16.

Basium, basia mille, V, 7.—
multa, VII, 9.— surripiam,
XCIX, 16.— Basiorum multa
millia, XVI, 12.— tantum, V,
13.

Basiationes quot satis sint? VII, 1.

Basio, basiare basia, VII, 9.—oculos, XLVIII, 2.—Basiabis quem? VIII, 18.—Basiem usque ad millia trecenta, XLVIII, 3.

Beatus est quum poema scribit, XXII, 16. — sat es! XXIII, 27. — Beata villula, XIX, 4. — domus, LXI, 157. — Beati bonique hanc amatis omnes! XXXVII, 14. — nuntii, IX, 5. — Beatas urbes, LI, 15. — Beata commoda, XXIII, 24. — dona, LXVIII, 14. — Beatiores homines quis ullos vidit? XLV, 25. — Beatiorum ho-

minum, IX, 10. — Beatius quid me est, IX, 11. — curis solutis quid est, XXXI, 7.

Beate, sit tibi, XXIII, 15.

Bellum, belli in certamine, LXIV, 395. — Bello longinquo, LXIV, 346. — Bello nullus se illi conferet heros, ibid. 344. — Bella magna pugnata, XXXVII, 13.

Bellus Suffenus, XXII, 9.—
homo, XXIV, 7; LXXVIII, 3;
LXXXI, 2.— Bella cui videberis,
VIII, 16.— puella, LXIX, 8;
LXXVIII, 4.— Bello huic nec
servus est nec arca, XXIV, 8.—
Bellum passerem, III, 15.— Bellum te esse narrat provincia, XLIII,
6.— Bello pede, XLIII, 2.—
puero, LXVIII, 4; CVI, 1.—
Bella omnia, III, 14.

Belle uteris manu sinistra, XII, 2.

Bene suam norat, III, 7.— me
inrumasti, XXVIII, 9.— ac beate
sit tibi, XXIII, 15.— cœnabis,
XIII, 1 et 7.— dicere quoiquam,
LXXVI, 7.— facere quoiquam,
ibid. 8.— valetis, XXIII, 7.—
velle, LXXII, 8; LXXV, 7.—
vivite, LXI, 233.— utor, X, 32.

Benefacta priora recordanti si qua est voluptas, LXXVI, 1.

Benigne fecisse, LXXIII, 3. — servisse, LXVII, 3,

Bestia mala, LXIX, 8.

Beta tenera languidior sicula, LXVII, 21.

Bibo, bibi multa millia unguentorum, LXVI, 78. — Bibat pulvis irrita mala dona, LXVI, 85. — Bibisse, XXXIX, 21.

Bigæ niveæ citæque, LV, 26.
Bimuli pueri instar, XVII, 13.
Blandus, blanda voce, LXIV, 139. Vid. V. L.

Bombos raucisonos efflabant cornua, LXIV, 264. Bonum (subst.) omnia bona eripuisti, LXXVII, 4.—paterna bona, XXIX, 17.— bonis abero, LXIII, 59.

Bonus pons, XVII, 5. — Bonæ amicæ, CX, 1. — Bonum quem facit barba, XXXVII, 19. - Bonum facinus, LXVI, 27. - Bonc Egnati, XXXIX, 9. — Bono auspicio, XLV, 19. — cum omine, LXI, 166. — Bono (adverbialiter), LXXI, 1. — Bona alite, LXI, 19. — non bona dicta, XI, 16, et al. sæpissime. — Melior et mundior culus, XCVII, 4. - Meliore de nota, LXVIII, 28. — Optimus omnium patronus, XLIX, 7. — Optima si fias, LXXV, 7. — Optime furum, XXXIII, 1. — Veranni, XXVIII, 3. — Optimo dierum, XIV, 15. — Optima matre, LXI,

Brachiolum teres, LXI, 181.

Brachium, brachio valente, XX, 20. — Brachia lævia, LXIV, 332; LXVI, 10. — Brachia quatientem quercum, LXIV, 105.

Brevis lux, V, 5. -- Breve tempus, LXIII, 57. — Brevi liberos date, LXI, 211.

Bustum teres, coacervatum aggere excelso, LXIV, 364.

Buxifer Cytore, IV, 13.

C.

Cachinnus, cachinno tuo, LVI, 2. — Cachinni plangore resonant leni, LXIV, 274. — Cachinnorum quidquid est domi, XXXI, 14. — Cachinnis omnibus, XIII, 5.

Caco, cacas decies in anno, XXIII, 20. — Cacata charta, XXXVI, 1 et 20.

Cacumen aerium montis, LXIV, 241. — Cacumine tuo, IV, 16.

Cado, cadit pinus, LXIV, 109.

— Cecidit amor velut flos, XI, 22.

Cæcus, cæca furore amenti,

LXIV, 197. — Cæco amore,

LXVII, 25. — Cæca caligine,

LXIV, 207. — nocte, LXVIII,

44.

Cædes, cædis Androgeoneæ pænas persolvere, LXIV, 77. — Cæde fraterna, ibid. 181. — permista tepefaciet flumina, ibid. 361. — Polyxenia madefient sepulcra, ibid. 369.

Cædo, cæde terga cauda, LXIII, 81. — Cecidi, LVI, 7. — Cæsis corporum acervis, LXIV, 360. — montis medullis, LXVIII, 111.

Cælum vid. Cælum.

Cærulus, cærula æquora verrentes palmis abiegnis, LXIV, 7.

Cæruleus, cæruleo ponto creata, XXXVI, 11.

Cæsariem e vertice Bereniceo vidit Conon, LXVI, 8.

Cæsio leoni obvius, XLV, 7. Cæteri vid. Ceteri.

Calamus, calamo curvo canit tibicen Phryx, LXIII, 22.

Calathisci virgati custodibant vellera lanæ, LXIV, 320.

Caligo, caligine cæca mentem consitus Theseus, LXIV, 207.

Calix, calices amariores inger mi, XXVII, 2.

Campus, campum clausum, LXVIII, 67. — Campo minore, LV, 3. — Campi Phrygii, XLVI, 4. — Campos Bithynos, XXXI, 6.

Candeo, candet ebur soliis, LXIV, 45. — Candentis lanæ vellera, ibid. 319. — Candenti gurgite, ibid. 14.

Candidus Cupido, LXVIII, 133.

— Candida diva mea, LXVIII, 70. — puella, XXXV, 8. — mihi est Quintia, LXXXVI, 1. — Can-

dida Tyro, LXIV, 309. — Candido pede lecti, LXI, 115. — Candidi soles, VIII, 3 et 8. — Candidos dentes, XXXIX, 1. — Candida vela, LXIV, 235. — vestigia, ibid. 162. — Candidiore lapide, LXVIII, 148. — nota, CVII, 6. — Candidiora nive labella, LXXX, 2.

Canis, canis ferreo ore exprimamus ruborem, XLII, 17. — Canes vorent intestina, CVIII, 6.

Canitiem terra atque infuso pulvere fœdans, LXIV, 224.

Cano, canit tibicen calamo, LXIII, 22. — Canent quod visere par est, LXII, 9. — Canam carmina, LXV, 12. — Canamus Dianam, XXXIV, 4.

Cantus, cantu horribili stridebat tibia, LXIV, 265. — Cantus veridicos, ibid. 307.

Canus, cana anilitas, LXI, 162.

— senectus, CVIII, 1. — Canae
Tethyi, LXVI, 70. — Cano gurgite, LXIV, 18. — capite, LXVIII,
124. — Canos crines, LXIV, 351.

Capella cornipes, XIX, 16; XX,

Caper trux, LXIX, 6.

Capillatis Celtiberiæ cuniculosæ, XXXVII, 17.

Capillus, capillo anguineo redimita frons, LXIV, 193. — cuniculi mollior, XXV, 1.

Capio, capis quod cupis, LXI, 204. — Capiunt somnum, LXIII, 36. — Cepit manibus tympanum, LXIII, 8. — Capere commodi nil potest, LXI, 63. — Cape flammeum, ibid. 8. — Captam Asiam, LXVI, 36. — Capta urbe, LXII, 24.

Caprimulgus rursus videtur, XXII, 10.

Capsula una ex multis me sequitur, LXVIII, 36.

Capto, captat aure cupida maritos, LXI, 55.

Caput carum nepotis, LXVIII, 120. — pusillum, LIV, 1. — unctius, X, 11. — tuum adjuro, LXVI, 40. — ire per caput pedesque, XVII, 9. — cano capite, LXVIII, 124. — demisso, LXXXVIII, 8. — Capita, LXIV, 256. — vi jaciunt, LXIII, 23.

Carbasus, LXIV, 227.

Carbatinas lingere crepidas, XCVIII, 4.

Carchesia lucida splendent, LXIV, 236. passim.

Careo, careat terra sacris tuis, LXI, 71. — Carens est animus rabie, LXIII, 57.

Carex, caricis maniplis tectam villulam, XIX, 2.

Carina, carinæ inflexæ texta pinea, LXIV, 10. — Carinam cedentem, ibid. 250.

Carmen, carmine accepto, LXXXIX, 5. — confectum munus, LXVIII, 149. — divino, LXIV, 322. — dulci, LXVIII, 7. — primo, LXIV, 116. — Carmina Battiadæ expressa, LXV, 16. — venanda studioso animo, CXVI, 2. — mæsta, LXV, 12. — nuptialia, LXI, 13.

Carnifex ægrotus, XCVII, 12.

Carpo, carpunt, LXII, 37. —

Carpebant manus laborem, LXIV,

311. — Carpere te lubet ficto questu, LXII, 36. — Carpitur ætas,

LXVIII, 35. — Carpitus ungui

flos, LXII, 43.

Carus, cara suis virgo, LXII, 45. — Carum caput nepotis, LXVIII, 120. — nescio quid, II, 6. — Cari fratris, LXVI, 22. — Caro corpore, LXVI, 32. — Cara gnati figura, LXIV, 220. — Caros nepotes, ibid. 381. — Caris Athe-

nis, ibid. 81. — Carior mihi me ipso lux mea, LXVIII, 159. — Carior oculis, CIV, 2. — Carius auro, CVII, 3. — oculis, LXXXII, 2.

Castus lectulus, LXIV, 87.—
Casto cubili, LXVI, 84.— Castum esse decet pium poetam, XVI,
5.— florem, LXII, 46.— Castum puellam, ibid. 23.— Castum et integellum, XV, 4.— Casto e gremio, LXV, 20.— in gremio, LXVI, 56.— Castas domos, LXIV, 385.

Casus, casu acerbo oppressus, LXVIII, 1. — novissimo, LX, 4. pari, XXVIII, 12. — Casus alios periculorum, XXIII, 11. — dubios, LXIV, 216.

Catagraphos Thynos mihi remitte, XXV, 7.

Catena membra restrictus, LXIV, 297.

Caterya, cateryas hominum armatas hortata est, LXIV, 397.

Catulus, catuli Gallicani ore ridentem, XLII, 9.

Cauda, cauda cæde terga, LXIII, 81.

Causa, causæ id satis credideram, XCI, 8.

Caveo, cave despuas, L, 19.—
ne neges, LXI, 152.— sis audax,
L, 18. — Caveto lædere, L, 21.

Cavus, cava in palude, XVII, 4. — Cava cymbala recrepant, LXIII, 29. — Cava quatiens terga tauri, LXIII, 10. — Cavas barathri ad undas, XCV, 5. — Cavis cistis, LXIV, 260.

Cedo, cessi de tuo vertice, LXVI, 39. — Cedat mente mora, LXIII; 19. — Cedant quum ferro talia, LXVI, 47. — sidera, ibid. 4. — Cedentem carinam, LXIV, 250. — me ad templa Deum, LXVI, 63. — Thesea, LXIV, 53.

Celebro, celebrabant orgia, LXIV, 260. — Celebrare tædas jugales Thetidis, ibid. 303. — Celebranda Tempe choreis, ibid. 288.

Celer, celeris vestigia cervæ, LXIV, 342. — Celeri cum classe, ibid. 53. — rate, LXIII, 1. — Celerrimus (phaselus) navium, IV, 2.

Celero, celerare citatis tripudiis,

LXIII, 26.

Celo; celans crudelia consilia dulci forma, LXIV, 175.

Centum basia, V, 7. — Centum secunda ibid 8 — currus LXIV

secunda, ibid. 8. — currus, LXIV, 390. — sestertia, XXIII, 26.

Cerno, cernit se desertam in sola arena, LXIV, 57. — Cernitis, LXII, 6. — Crevi amittere, LXIV, 150.

Certamen, certamine letifero belli, LXIV, 395. — vago cursus, ibid. 344.

Certatim ex urbe ruentes, LXIV, 393.

Certe, X, 14; XXX, 7; LXII, 8 et al. sæp.

Certus, certa sagitta, LXVIII, 113. — Certis temporibus, LXVI, 4.

Cerva silvicultrix, LXIII, 62.

— Cervæ celeris vestigia, LXIV, 342.

Cervix, cervice torosa quate jubam rutilam, LXIII, 83.

Cesso, non cessasti me tradere amori, XCIX, 12. — Cessarent tabescere lumina, LXVIII, 56.

Ceteri, cetera sunt maria, CXV, 2. — membra, CVIII, 6. — Ceteros hircos, XXXVII, 5. — Ceteris ostreosior oris, XVIII, 4.

Ceu, LXIV, 240. passim.

Charta anus, LXVIII, 46. — cacata, XXXVI, 1 et 20. — Charta regiæ, XXII, 6. — Chartis tribus, I, 6.

Chommoda, LXXXIV, 1. vitiosa pronuntiatio.

Chorea, choreis celebranda doctis, LXIV, 288.

Chorus citus, LXIII, 30. passim.

Cibus, L, 9.

Cieo, ciebant tinnitus ære, LXIV, 263.— Ciere ad sese viros, LXVIII, 88.— Cientem singultus ore, LXIV, 131.

Cimex , XXIII , 2.

Cinædus, cinæde Thalle, XXV, 1.— fili Vibennii, XXXIII, 2.— Furi, XVI, 2.— Romule, XXIX, 5 et 10.— Cinædis improbis, LVII, 1 et 10. Cinædiorem ut decuit, X, 24.

Cingo, cingunt silvæ, LXIV, 287. — Cinge tempora floribus, LXI, 6. — Cingentibus undis, LXIV, 185.

Cinis acerba virum et virtutum omnium Troja, LXVIII, 90. — in cinerem quum solvent a vertice crines, LXIV, 351. — Cinerem mutum, CI, 4. — Cineres cognatos, LXVIII, 98.

Circum, LXIV, 293.

Circumcursans eam Cupido, LXVIII, 133.

Circumdo, circumdare collum hesterno filo, LXIV, 378.

Circumsilio, circumsiliens modo huc modo illuc, III, 9.

Circumsisto, circumsistite eam, XLII, 20.

Circus, in circo, LV, 4.

Cista, cistis cavis, LXIV, 260.
Cito, citarier se audiens, LXI,
42. — Citata Atys, LXIII, 8. —
Citato pede, ibid. 2. — Citatis erroribus, ibid. 18. — tripudiis, ibid. 26.

Citus chorus, LXIII, 30. — sommus, ibid. 42. — Cita puppi, LXIV, 6. — Cita higæ, LV, 26.

Clam, nec clam, nam, etc. XXI, 5.

Clamo, clamat cubile nequidquam tacitum, VI, 7. — Clamant ad me omnes, LXVII, 14.— ilia Virronis, LXXX, 7.

Clare fulgentem, LXVI, 9.

Clarisonus, clarisona voce pellentes vellera, LXIV, 321.

Clarus, clara progenies Thiæ, LXVI, 44 — Clarum diem, LXI, 89. — Claro lumine, LXIV, 409. — Claras Asiæ urbes, XLVI, 6. — Clara facta, LXIV, 349.

Classis, classe cum celeri, LXIV, 53. — Classi pro classe, LXIV, 212.

Claudo, claudite ostia, LXI, 231.—Clausum campum, LXVIII, 67.—Clauso ore, LV, 18.

Claustra januæ pandite, LXI, 76. Clava dexteræ apta; XX, 21.

Clemens, clementi flamine pulsæ undæ, LXIV, 273.

Clementia nulla tibi fuit præsto, LXIV, 137.

Clienti isti Dii dent mala multa, XIV, 6.

Coacervatum bustum excelso aggere, LXIV, 364.

Codicillus, codicillos redde, XLII, 11 et 12.

Cælebs, cælibe in lecto desertum, LXVIII, 6.

Calestis, collecti reddita coetui, LXVI, 37. — Calesti in lumine, ibid. 7. — Calestum fidem, LXIV, 191. — rector, ibid. 204. — Calestes heros, LXVIII, 76.

Cælicolæ præsentes, LXIV, 387.

— Cælicolum maxima Juno, LXVIII, 138. — Cælicolis non placent facta impia, XXX, 4.

Calites ita me juvent, LXI, 197. — Calitum quacumque feret voluntas, XI, 13. — quem ma-

gis colent homines, LXI, 49.

Cælum, cæli janua, LXVIII,

115. — lumine, LXVI, 59. —

Cælo advenit, LXIV, 300. — ad

cælum vocare lepido versu, VI, 17.

Cana, canam bonam atque magnam, XIII, 4. — rapere de rogo, LIX, 3. — Canas sumptuosas dum appeto, XLIV, 9.

Cano, canabis bene, XIII, 1 et 7.

Cœnum, cœno gravi, XVII, 25. Coëo, coëunt Pharsaliam, LXIV, 37.

Capi, capit pubes decedere, LXIV, 269. — Caperunt Parca edere cantus, ibid. 307. — Caperat Troja ciere ad se viros, LXVIII, 88. — Capta est Smyrna Cinnæ, XCV, 2.

Cætus, cœtui cœlesti reddita, LXVI, 37. — mortali se ostendere, LXIV, 386. — lætanti, ibid, 33. — Cætus dulces, XLVI, 9.

Cogitationes accipiat, XXXV, 5.
Cogito, cogitat se esse pium,
LXXVI, 2.

Cognatus, cognati cineres, LXVIII, 98. — Cognatæ puellæ, LXXXIX, 4.

Cognosco, cognoram te magnanimam, LXVI, 26. — Cognossem te bene, XCI, 3. — Cognitum habere, LXVII, 31. — Cognitæ bene fæminæ viris, LXI, 187. — Cognitissima hæc tibi esse ait Phaselus, IV, 14.

Cogo, cogit injuria amantem magis amare, LXXII, 8. — Cogor proferre querelas, LXIV, 197. — dimittere hunc, ibid. 216. — Coacta Laodamia, LXVIII, 81. — Coactam Cecropiam dapem Minotauro dare juvenes, LXIV, 76.

Cohors inanis, XXVIII, 1. — vaga, LXIII, 25. — Cohorti, X,

10. - Cohortem pili faceret, X,

Colligo, colligo omnia venena, XIV, 19.

Collis, collis Heliconei, LXI, 1. Colles nostros simul ac invisent lumina, LXIV, 233.

Colloco, collocat me ales equus in gremio Veneris, LXVI, 56. -Collocate puellulam, LXI, 188. - Collocare in collo, X, 23.

Colluceo, collucent pocula men-

sis, LXIV, 45.

Collum applicans, IX, 8. — circumdare hesterno filo, LXIV, 378. - dimittere, LXVIII, 81. - Collo robusto, LXIV, 333. — in collo sibi collocare, X, 23. — Collo injicere manus, XXXV, 9. — Colla mollescunt juvencis, LXIV, 38.

Colo, colis Ancona, etc. XXXVI, r4. — Colit nemo rura, LXIV, 38. — Colunt me domini hujus tugurii, XIX, 5. — Colent quem magis cælitum, LXI, 48. — Colens Idalium Venus, ibid. 17. — Colam loca Idæ? LXIII, 70.

Color, colores distinctos educit

verna aura, LXIV, 90.

Coloro, colorat æquora Nilus, X1, 7.

Columbulus, XXIX, 9. V. L.

Columbus albulus, XXIX, 9. — Columbo niveo, LXVIII, 125.

Columen Thessaliæ, LXIV, 26. — Columinibus altis Phrygiæ, ibid.

Colus, colum lana amictum reti-

nebat læva, LXIV, 312.

Coma regia, LXVI, 93. — Coma loquente, IV, 12. — Comæ sorores abjunctæ, LXVI, 51. — Comas aureas, LXI, 99. — splendidas, ibid. 78.

Comatus, comata Gallia, XXIX,

3. — silva, IV, 11.

Comedo, comesse possunt vel silicem, XXIII, 4. — Comesset ducenties aut trecenties, XXIX, 15.

Comes, comites Catulli, XI, 1. — Pisonis, XXVIII, 1. — mihi, LXIII, 15. — Comitum cœtus, XLVI, 9. — Comitibus cecinit mulier, LXIII, 11 et 27.

Cominus et late obvia frangens,

LXIV, 109.

Comitata tympano Atys, LXIII, 32.

Commemoro, commemorem plura? LXIV, 117.

Commendo tibi me, XV, 1.

Comminetæ lupæ spurca saliva, XCIX, 10.

Committo, committe audacter, LV, 16. — Committite animos vestros, LXII, 17. — Commissum si quidquam est ab amico, CII, 1.

Commodo, commoda, X, 26. (ul-

tima correpta.)

Commodum, commodi nil potest capere Venus, LXI, 63. — Commoda si vellet dicere, chommoda dicebat, LXXXIV, 1. — beata, XXIII, 24. — mea, LXVIII, 21.

Communis, commune sepulcrum Troja, LXVIII, 89. — Communes amores, ibid. 69.

Compar nulla tantum gavisa est niveo columbo, LXVIII, 125.

Comparo, comparasti ad lecticam homines, X, 15. — Comparatur tecum Lesbia, XLIII, 7. — Compararier quis ausit huic Deo, LXI, 65. passim.

Compello, compellabo vos carmine, LXIV, 24.

Comperio, comperit ortus atque abitus stellarum, LXVI, 2.

Complector, complectens corpus quercus, LXIV, 308. — Complexa tenet trecentos, XI, 18.—Complexa tenebat pulvinar vestis, LXIV, 267. — Complexum, LXIV, 214.

Complexus, complexum consanguineæ et matris, LXIV, 118. —
in tuum implicabitur, LXI, 109.

— Complexu matris avellere natam, LXII, 21. — molli matris, LXIV,

88.

Compono, componier homines divis non æquum est, LXVIII, 141. — Compositum prope cineres cognatos, ibid. 98.

Comprecor, comprecer cælestum

fidem, LXIV, 191.

Comprendo, comprendis, Hespere, eosdem, LXII, 35.

Comprobo, comprobet fama bo-

na, LXI, 62.

Concedo, sit dives, CXIV, 5. — Concessit amores ipse Divum genitor, LXIV, 27. — ducere neptem, ibid. 29. — Concedere illi nihil digna lux mea, LXVIII, 131.

Conchyli roseo fuco tincta pur-

pura, LXIV, 49.

Concilio, conciliata es viro,

LXVIII, 130.

Concino, concinit Daulias carmina, LXV, 13. — Concinite in modum, LXI, 123. — Concinens carmina nuptialia, ibid. 12.

Concipio, concepit pectore flammam, LXIV, 92. — Conceptum

ibid. 155.

Concitatis erroribus, LXIII, 18. Vid. Var. Lect.

Conclamo, conclamate altiore voce, XLII, 18.

Concoquo, concoquitis pulcre, XXIII, 8.

Concordia incolat sedes vestras, LXVI, 87. — qualis adest Peleo, LXIV, 337.

Concredo, concrederet gnatum

ventis, LXIV, 213.

Concubinus, LXI, 130. — Concubine iners, ibid. 132 et 137. passim.

Concutio, concussit sidera mundus, LXIV, 206.

Condo, condita corde memori mandata, LXIV, 231. — Condita

pectoris, LXVI, 74.

Confero, contulit se in nostrum gremium lux mea, LXVIII, 132.

— Conferet nemo se illi bello, LXIV, 344.

Confestim adest Peneos, LXIV,

286.

Conficio, confecto ætate parenti, LXVIII, 119. — Confectum dolore, LXV, 1. — Confectum carmine munus, LXVIII, 149.

Confiteor singula, LXXXVI, 2. Conformo, conformata securi

quercus, XIX, 3.

Confutuo, confutuere quidquid est puellarum, XXXVII, 5.

Coniceran sudanti conno

Conigeram sudanti corpore pinum eruit Eurus, LXIV, 106.

Conjugator boni amoris, LXI, 45.

Conjugium dulcius vita atque anima, LXVIII, 107. — regium adepta es, LXVI, 28. — Conjugio

abrupto, LXVIII, 84.

Conjungo, conjunxit amor amantes, LXIV, 336. — suavia impura puellæ puræ saliva tua, LXXVIII, 8. — Conjungite amores animi, LXIV, 373. — Conjungere tecum somnos, ibid. 332. — Conjungens pinea carinæ texta, ibid. 10. — Conjuncta ulmo vitis, LXII,54. — Conjungerer tecum multo usu, XCI, 7.

Conjux adveniet, LXIV, 330.—
accipiat Divam, ibid. 374. — discedens, ibid. 123. — lepidissima,
LXXVIII, 1. — Conjugis amore,
LXIV, 182; LXVIII, 73. — in
culpa, ibid. 139. — novi, LXI,
32; LXVIII, 81.— Conjuge dulci,
LXVI, 33. — lignea parentis,
XXIII, 6. — sancta, LXIV, 299.

- tali, LXII, 59. - Conjuges boni, LXI, 233. — Conjugibus unanimis, LXV1, 80.

Connubium, connubium par adepta est, LXII, 57. — Connubia nostra, LXIV, 158. — desponsa, LXII, 27. - læta, LXIV, 141.

Conor, conatur scandere montem, CV, 1. - neu conarere icere caput, CXVI, 3.

Conqueror auris ignaris, LXIV,

Consanguineæ complexum linquens, LXIV, 118.

Conscelero, conscelerasse domum dicitur, LXVII, 24.

Conscendo, conscendere montes præruptos, LXIV, 126.

Conscius rubor manat ore tristi, LXV, 24.

Conscribillent flagella inusta nates mollicellas, XXV, II.

Conscribo, conscriptum lacrimis epistolium, LXVIII, 2.

Consecro tibi hunc lucum, Priape, XVIII, 1.

Consideo, conseditistic, XXXVII,

Consequor, consequitur post hunc Prometheus, LXIV, 295.

Conservo, conserves puerum pudice, XV, 5.

Consilium, consilium mentis flectere, LXIV, 137. — Consilia crudelia, ibid. 176.

Consitus mentem caligine, LXIV, 208.

Consolor, consoler memet, LXIV, 182.

Conspicio, conspexit hunc virgo, LXIV, 86. — lintea, ibid. 243. – procurrere centum currus, ibid. 390.

Constants, constantem, XCI, 3. - Constanti mente, LXIV, 209 et 239.

Consterno, consternens veste cubile, LXIV, 163.

Consto, constitit se diva mea in solea arguta, LXVIII, 72.

Construo, constructæ sunt mensæ multiplici dape, LXIV, 305.

Consul, consule facto iterum Pompeio, CXIII, 1.

Consulatus, per consulatum pejerat Vatinius, LII, 3.

Consurgo, consurgite, juvenes, LXII, 1. — contra, ibid. 6.

Contego, contecta pectus amictu, LXIV, 64.

Contemno, contemptam haberes, LX, 5.

Contendo, contendunt quovis pignore, XLIV, 4. - Contendere contra, LXIV, 101.

Contentus, contenta non est uno Catullo, LXVIII, 135. - Contentas viro solo nuptas, CXI, I.

Contexo, contexit amores tales nulla domus, LXIV, 335. — Contexta late laxavit circum sedes, ibid. 293.

Continenter sedetis, XXXVII, 6. Contingo, contingit radice summum flagellum, LXII, 52. — Contingens lumina Virginis et Leonis, LXVI, 65. — Contingi se patiuntur lumine, LXIV, 409.

Continuus, continuo ut die periret, XIV, 14. — Continuas novem fututiones nobis pares, XXXII, 8.

Contorqueo, contorquens flamina turbo, LXIV, 107.

Contra, XIII, 9; LXIV, 101; CXVI, 7. — ut me diligat illa. LXXVI, 23. — consurgite, juvenes, LXII, 6.

Contraho, contractum quidquam ex ore nostro, XCIX, 9.

Contremo, contremuerunt horrida æquora, LXIV, 205.

Contubernales, XXXVII, 1.

Contundo, contusus nullo aratro flos, LXII, 40.

Conturbo, conturbabimus basia, V, 11.

Convello, convellit glebam vomere taurus, LXIV, 40.

Convenio, convenit pulchre cinadis, LVII, 1 et 10. — Convenerat esse otiosos, L, 3.

Conventus, conventu domum frequentat tota Thessalia, LXIV, 32.
Conviva Sestianus, XLIV, 10.

Convivium, convivia lauta facitis, XLVII, 5.

Convoco, convocate amicos, XLI, 6. Vid. Var. Lect.

Copia magna scriptorum non est apud me, LXVIII, 33. — si qua foret, ibid. 40. — non utriusque petiti facta est, ibid. 39. — Copiam dederit solvere vincla Neptunia, LXIV, 367.

Coquo, oliva frigore cocta, XX, 9. Vid. Var. Lect.

Cor inde saturum est, XLVIII, 4. — in corde gerens furores, LXIV, 54. — ardenti corde furentem, ibid. 124. — fero, LX, 5. — immiti, LXIV, 94. — languenti, ibid. 99. — memori, ibid. 231. — solerti, ibid. 295. — Cordi est, non est, XLIV, 3. — tibi hospes, LXXXI, 5. — Cordi sunt mihi parva monumenta, XCV, 9. — non fuerant nostra connubia, LXIV, 158.

Cornipes capella, XIX, 16.

Cornu, cornu sicciora corpora, XXIII, 12. — Cornua jactantem, LXIV, 111. — efflabant, ibid. 264.

Corolla picta, XIX, 10; XX, 6. — Corollis indistinctis, LXIV, 284. — floridis redimita erat domus, LXIII, 66.

Corona aurea temporibus fixa, LXVI, 61. — in corona (populi

Corpus, LXIV, 81.—tenerum, LXIV, 308.—truncum, ibid. 371.—evirastis, LXIII, 17.—Corpore caro, LXVI, 32.—domito, LXIV, 110.—fesso, ibid. 189.—nudato, ibid. 17.—polluto, LXII, 46.—toto, LXIV, 66; CX, 8.—sudanti, LXIV, 106.—Corporum acervis, ibid. 360.

oratorem circumstantis), LIII, 1.

Corripio, corripere data fraudando, CX, 6.

— Corpora sicciora cornu, XXIII,

12. — tradite conjugibus, LXVI,

Corruo, corruerit me quo in genere, LXVIII, 52.

Corvus voret gutture oculos, CVIII, 5.

Creatrix mea, patria, LXIII, 50.
Credo, sic mater ejus dixerit,
LXXXIV, 5. — Crede luci, LV,
16. — Credideram non satis id esse
causæ, XCI, 8. — Credat nulla
fæmina viro, LXIV, 143. — Credite amice mihi, LXXVII, 1. —
Credita ventis dicta, LXV, 17. —
omnia quæ ingratæ menti perierunt, LXXVI, 9.

Creo, creat ora flores, LXIV, 282. — Creata ponto Venus, XXXVI, 11.

Crepida, crepidas lingere carbatinas, XCVIII, 4.

Cresco, creverunt millia in unum singula, CXIII, 3. — Crescente vento, LXIV, 275.

Crimen, crimina Vatiniana quum explicasset Calvus, LIII, 3.

Crinis, crines quid facient, LXVI, 47. — canos, LXIV, 351. — Crinibus effusis, ibid. 392.

Crocinus, crocina tunica fulgebat, LXVIII, 134.

Crudelis, crudelis mentis consi-

lium, LXIV, 136. — Crudelem nasorum pestem interfice, LXIX, 9. — Crudele venenum vitæ nostræ, LXXVII, 5. — Crudeli peste, LXIV, 76. — Crudelia consilia, ibid. 175. — Crudelior ignis, LXII, 20. — Crudelius, ibid. 24.

Cruor, cruorem pium desiderat

ara, LXVIII, 79.

Crus, crura ponticuli veteris, XVII, 3. — semilauta, LIV, 2.

Crux parata, XX, 18. — Cruce in summa suffixum me esse memini, XCIX, 4.

Cubiculum ubi mihi esset lin-

quendum, LXIII, 67.

Cubile, LXI, 114. — adeant viri, ibid. 183. — tuum, LXIV, 163. — nati violasse dicitur pater, LXVII, 23. — orbum, LVI, 21. — tacitum, VI, 7. — Cubili casto, LXVI, 83. — deserto, LXVIII, 29. — Cubilia omnium perambulabit, XXIX, 8.

Cubo, bella puella cubat, LXIX,

8; LXXVIII, 4.

Cucurbita, cucurbitæ pallentes,

XIX, 13.

Culus purior salillo, XXIII, 19.

— mundior et purior ore, XCVII,
4. — Culum lingere, XCVII, 12.

— olfacerem, ibid. 2. — Culo voraciore, XXXIII, 4. — Culos lingere, XCVIII, 4.

Culpa mea non est, LXVII, 10. tua est, ibid. 14. — Culpam in tantum impulerit, XV, 15. — Culpa quotidiana, LXVIII, 139. — illius, XI, 22. — omni, XCI, 10.

- tua, LXXV, 5.

Cultrix, cultricem montibus Idri relinquens, LXIV, 301.

Cum bona alite, LXI, 19. — lingua ista, XCVIII, 3. — longa pæna, XL, 8. — quibus ille fecit

adulterium, LXVII, 36. — suis mœchis vivat valeatque, XI, 17. passim al.

Cum (al. quum) tum, LXXXVI,

5 et 6.

Cunctus, cuncto pectore, LXIV, 92. — Cunctis divis, LXVI, 33. — Cuncta, LXIV, 142. — loca, LXIII, 82. — mandata, LXIV, 208.

Cuniculi capillo mollior, Thalle, XXV, 1.

Cuniculosæ Celtiberiæ fili, XXXVII, 18.

Cunnus mulæ diffissus in æstu, XCVII, 8.

Cupidus, cupidæ mentis, LXIV.

147. — Cupido amanti, LXX, 3.
— marito, LXIV, 375. — mi,
CVI, 4 et 5. — lumine, LXIV,
86. — Cupidoque optantique, CVII,
1. — Cupida aure, LXI, 54. —
de mente, LXIV, 399. — Cupidam dominam conjugis, LXI, 32.

Cupide, LXIII, 2; LXIV, 268.
Cupio, cupis, XVII, 1; XXI,
4; LXI, 204; XCVIII, 6.— Cupit, LXIII, 56, 80.— Cupiunt,
LXIV, 261.— Cupisti animo tuo,
XV, 3.— Cupiens videre lucem,
L, 12.

Cupressus, LXIV, 291.

Cur, XIV, 5. — Cur fugiunt, desine admirari, LXIX, 10. — Cur non, XXXIII, 5. — nihil esse cur, X, 11. passim.

Cura exedit medullas, LXVI, 23.— sevocat me a doctis virginibus, LXV, 1.— Curæ est, XLI, 5.— Curam quam dederit mihi Amathusia, LXVIII, 51.— Curarum magnis undis, LXIV, 62.— Curas multiplices, LXIV, 251— tristes, II, 10.— Curis miscet amaritiem dulcem, LXVIII, 18.— solutis quid beatius? XXXI, 7.

Curiosi quæ pernumerare non

possint, VII, 11.

Curo, curant nihil perjuria, LXIV, 148. — Curans vicem mitræ, ibid. 69.

Curro, curram ad scrinia, XIV, 18. — Currite fusi, LXIV, 327 et infr. passim.

Currus, currum fecit volitantem flamine, LXIV, 9. — Currus cen-

tum, LXIV, 390.

Cursus, cursus certamine, LXIV, 34. — Cursum ventorum require, LV, 28. — Cursu menstruo, XXXIV, 17.

Curulis, curuli sella Struma No-

nius sedet, LII, 2.

Curvus, curvo calamo, LXIII, 22. — Curvis rastris, LXIV, 39. — litoribus, ibid. 74.

Cuspis, cuspide tecta quatiebant

thyrsos, LXIV, 257.

Custodia vigilat, LXII, 33.

Custodio, custodibant calathisci vellera, LXIV, 320.

Custos ille Cretum, LV, 23.

Cymbalum, cymbala cava recrepant, LXIII, 29. — Cymbalum vox sonat, ibid. 21.

## D.

Dape multiplici exstructæ mensæ, LXIV, 305. — Dapem dare Minotauro; ibid. 79.

De die, XLVII, 6. — De me non tacet, XCII, 2. — De meliore nota, LXVIII, 28. — De quiete molli, LXIII, 44. — tota de mente, LXVI, 25.

Dea quæ dulcem curis miscet amaritiem, LXVIII, 18. — vehemens Nemesis, L, 21. — Deæ loca opaca, LXIII, 3. — Deæ Diique dent mala, XXVIII, 14. — Deæ Hamadryades, LXI, 23 et al.

Debeo, debere oculos si vis tibi Catullum, LXXXII, 1.

Decedo, decedere Divis cœpit, LXIV, 269.

Decem millia sestertium, XLI, 2. — versuum, XXII, 4. — sestertia, CIII, 1.

Decerpo, decerpere oscula mordenti rostro, LXVIII, 127. — Decerpens dens, LXIV, 316.

Decet esse castum, XVI, 5.—
non decet sine libris esse, LXI, 212.
— celerare citatis tripudiis, LXIII,
26. — Decebit respondere, LXII,
18.

Declaro, declarant præ se gaudia vultu, LXIV, 34.

Declino, declinavit lumina ex illo, LXIV, 91.

Decoctoris Formiani amica, XLI, 4; XLIII, 5.

Decoro, decorata figuris vestis, LXIV, 266.

Decurro, decurrere vada salsa ausi sunt, LXIV, 6.

Decursus, decursu prono præceps agitur, LXV, 23.

Decus eximium, LXIV, 324.—
innuptarum, ibid. 78.—iolei,
LXIII, 64.

Dedico consecroque tibi lucum, XVIII, 1. — Dedicat se tibi, IV, 26.

Dedo, dedis in manus puellulam juveni, LXI, 59. — Dedit se adulterio, LXVI, 84. — Dedatur jamdudum nupta marito, LXIV, 375. — Deditus vis in mala adultera, LXI, 102.

Deduco, deducens fila dextra, LXIV, 313. — Deducta puella dextra paterna, LXVIII, 143.

Defendo, defendere nostras sedes, LXIV, 229.

Defero; detulerat te æstus amo-

ris in barathrum, LXVIII, 108. — Deferrem ultro, ibid. 40. — Deferri ad Serapin, X, 27.

Defessus omnibus medullis, LV, 30. — Defessa labore membra,

L, 14.

Deflecto, deflectens corpus prono pondere, LXII, 51.

Defloruit flos carptus tenui un-

gui, LXII, 43.

Defrico, defricare dentem, XXXIX, 19. — Defricatus urina dens, XXXVII, 20.

Defututa tota puella anne sana est? XLI, 1.

Dego, degeret Paris otia libera, LXVIII, 104.

Dehinc quid faciant homines, XXX, 6.

Dein, V, 8, 10, etc. — Deinde, V, 7, 9; XIX, 21; CIII, 2.

Delabor, delapsa omnia e corpore toto, LAXIV, 66.

Delecto, delectant si te nummi, CIII, 3.

Delicatus, delicata capella, XX, 10.—Delicatos scribens versiculos, L, 3. — Delicatior tenellulo hado puella, XVII, 15.

Deliciæ inelegantes, illepidæ, VI, 2. — meæ, XXXII, 2. — meæ puellæ, II, 1; III, 4. — Delicias animi fugavi, LXVIII, 26. — dicere, VI, 1. — si quis diceret aut faceret, LXXIV, 2. — Deliciis lapidis pelluciduli, LXIX,

Demens fugit in nemora fera, LXIII, 89.

Demo, demere tantillum sævitiæ, XCIX, 6. — Dempta ex ipsius viri gremio puella, LXVIII, 146.

Demetio, demetit arva flaventia cultor, LXIV, 355.

Demitto, demisso capite se voret, LXXXVIII, 8. Demonstro, demonstres, ubi sint tenebræ tuæ, LV, 2.

Denique, complexum denique matris, LXIV, 118. — Denique testis erit, LXIV, 362. — (pro demum) tum denique, XVI, 7. — nonam post denique messem, XCV, 1.

Dens decerpens, LXIV, 316.—
defricatus urina, XXXVII, 20.
— expolitior, XXXIX, 20. —
Dentem defricare, XXXIX, 19.—
Dente Indo politum pulvinar,
LXIV, 48. — Dentes comesse possunt silicem, XXIII, 4. — lavit
pariter, XXXIX, 14. — candidos
habet, ibid. 1. — sesquipedales,
XCVII, 5.

Densus, densi populi iter, LXVIII, 60. — Densis ramorum umbris, LXV, 13. — Densas aristas prosternens cultor, LXIV, 354. — Densior seges aristis aridis, XLVIII, 5.

Dentatus Lanuvinus, XXXIX,

Dependita flevit in gnata, LXIV,

Deperco, deperit illum amore impotente, XXXV, 12.— Depereunt Cœlius Ausslenum et Quintius Ausslenam, C, 2.

Depono, deposivit mater Latoniam, XXXIV, 8.—Deponere longum amorem difficile est, LXXVI, 13.— morbum, ibid. 25.— Deponant antennæ vestem, LXIV, 234.

Depreçor, XLIV, 18.— totidem illi, XCII, 3.

Deprendo, deprendi pupulum puellæ trusantem, LVI, 5. — Deprensa navis in mari, XXV, 13.

Derelinquo, derelinquere animum in gravi cœno, XVII, 25. Derisi gentilis gaudia impia tollens, LXVIII, 123.

Descendo, descendit qui homo, CXII, 2.

Desero, deseris me miserum in malis, XXX, 5. — Deseruisse focos penetrales, LXVIII, 102. — fidem in dominum veterem, LXVII, 8. — Deserta Berenice, LXVII, 11. — desertum amorem, LXI, 129. — Desertum in lecto cœlibe, LXVIII, 6. — Desertam in sola arena, LXIV, 57. — Deserto cubili, LXVIII, 29. — litore, LXIV, 133. — nomine, LXVIII, 50. — Deserta sunt omnia, LXIV, 187. — Desertis aratris, ibid. 42.

Desiderium, desiderio renovamus veteres amores, XCVI, 3. — meo nitenti, II, 5.

Desidero, desideret ara cruorem pium, LXVIII, 79. — Desiderato lecto, XXXI, 10.

Desino, desinis esse miser, LXXVI, 12. — Desine admirari, LXIX, 10. — bene velle mereri, LXXIII, 1. — dum licet pudico, XXI, 12. — esse leno, CIII, 3. — flere, LXI, 86. — precari, XXIII, 27. — Desinas ineptire, VIII, 1. — Desinat esse macer, LXXXIX, 40. — Desissem vibrare iambos, XXXVI, 5.

Desisto, destitit lugere parentes, LXIV, 401. — Desistere amare, LXXV, 8.

Despicio, despexit Thetis hymenwos, LXIV, 20.

Desponsa tua flamma connubia firmes, LXII, 27.

Despuo; despuas preces cave, L, 19.

Destinatus, VIII, 9.

Desum, desint dum omnia, CXIV, 5. — Deessem in tempore supremo, LXIV, 151.

Deterioris heri imperio, LXVIII,

Detineo, detinet terra aliena sepultum Troja, LXVIII, 100.

Deus quis est magis petendus, LXI, 46. — tibi non bene advocatus, XL, 3. — tantus, LXVI, 31. — Deo, LXI, 64. — Deo par, LI, 1. — tardipedi, XXXVI, 7. — Deum me salutant, XIX, 5. hunc deum vereberis viator, XX, 16. — Dii magni, XIV, 12; LIII, 5; CIX, 3. — deæque, XXVIII, 14. — favent, XIII, 2. — Deorum mentem avertere, LXIV, 407. ad aures referens nuntia nova, LXIII, 75. — multis, LXVI, 9. — Deum genus, LXIV, 23. ministra, LXIII, 68. — templa, LXVI, 63. - Di, XCVI, 1. -Diis invitis, LXXVI, 12. — littoralibus, IV, 22.

Devincio, devinctam lumina somno, LXIV, 122.

Devoco, devocet ut amor Triviam gyro aerio, LXVI, 6.

Devolvo, devolvit sibi pondera, LXIII, 5. — Devolutum ex igne panem, LIX, 4.

Devoro, devoratis omnia bella, III, 14. — Devorare patrimonia, XXIX, 23.

Devoveo, devotæ flavi verticis exuviæ, LXVI, 62. (in bonam partem dictum). — Devota perjuria, LXIV, 135.

Dexter, dextera aura, IV, 19.

— Dextera fila, LXIV, 313. —

( translative ) Dextram approbationem, XLV, 9 et 18. — Dextera et dextra (manus), dexteræ apta clava, XX, 21. — Dextram gravem ære, XX, 13. — Dextra inquinatior, XXXIII, 3. — Dextra paterna, LXVIII, 143.

Dicax homo, XXII, 2.

Dico (are) quos mihi dicares,

Dico, XV, 6; XVI, 10. — Dicit stetisse in cacumine, IV, 16.—se cognitum hoc habere, LXVII, 31. - mi mala plurima, LXXXIII, 1. - mi male, XCII, 1 .- mulier mea, se nulli nubere malle quam milii, LXX, 1. — Dicunt servisse Balbo, LXVII, 3. — quod, XCIV, 2. — Dicebas quondam, LXXII, 1. - Dicebat, LXXXIV, 1. — Dixit ut hoc, XLV, 8, 17. — Diximus quos, LXVII, 43. — Dixeram me hoc habere, X, 28. — Dixerat hinsidias, LXXXIV, 4. — Dic nobis, VI, 16; LV, 15. - agedum nobis, LXVII, 7. — Dicite in modum, LXI, 39. — multis millibus, LXVIII, 45. — Dicam vobis, LXVIII, 45. — quid, LXXX, 1. - Dicas velim Cæcilio, XXXV 2. — Dicat ex animo, CIX, 4. — Diceret si quis delicias, LXXIV, 2. — Dixerit maternus avus, LXXXIV, 6. — hic aliquis, LXVII, 37. — Dicere bene quoiquam, LXXVI, 7. — delicias, VI, 3.—aliquem nomine, LXVII, 45. — se amatam vere, LXXV, I. — uno verbo, LXVII, 15. — Dixisse moestam querelis, LXIV, 130. — Dicentem nomine, LXVII, 43. — Diceris, LXI, 141. quoius esse? VIII, 17. — Dicitur illic natum esse? X, 15. — Dicuntur nasse per undas, LXIV, 2. — Dicta es Luna, XXXIV, 16. - puerperis Juno Lucina, ibid. 14.—Dicta nihil metuere, LXIV, 148. — credita ventis, LXV, 17. —non bona, XI, 16.—factaque, XXX, 9.

Dictum (subst.) omnia dicta factaque, XXX, 9. — Dicta nihil metuere, LXIV, 148.— tua dicta; LXV, 17.— non bona dicta, XI, 16.— infestis dictis, LXVI, 73.

Dies hæc atque illa, atque alia atque alia, LXVIII, 152. — par, LXI, 38. — abit, LXI, 79, 84, 94, 109, 119, 199. — Diem quem notat lapide, LXVIII, 148. — clarum, LXI, 89. — de die facite convivia, XLVII, 6. — Die hesterno, L, 1. — hilari, LXI, 11. — longo, LXXX, 4. — media, LXI, 118. — optimo dierum, Saturnalibus, XIV, 15. — in dies et horas, XXXVIII, 3. — Diebus festis, LXIV, 389. — paucis, XIII, 2.

Difficilis, difficile est longum deponere amorem, LXXVI, 13.

Diffissus in æstu mulæ cunnus, XCVII, 7.

Diffundo, diffunditur unda Hellesponto rapido, LXIV, 359.

Diffututa vostra mentula, XXIX, 14.

Digitus, digitum primum dare adpetenti passeri, II, 3. — inquinare, XXIII, 23.—Digitis longis, XLIII, 3.—supinis, LXIV, 314.—teneris, LXIII, 10.

Dignor, dignantur visere tales cœtus, LXIV, 408.

Dignus, digna concedere illi nihil lux mea, LXVIII, 131. — Digna ferat, LXVI, 41.—Dignam auribus et tuo cachinno rem, LVI, 2.

Digredior, digressus a primo carmine quid plura commemorem? LXIV, 116.

Dilacero, dilaceranda feris dabor, LXIV, 152.

Diligentia, diligentia colens assidua, XIX, 7.

Diligentius asservanda nigerrimis uvis, XVII, 16.

Diligo, diligis quid scorti, VI, 5.—Diligit gnatos, LXXII, 4.—Dilexi te, ibid. 3.—Diligat me contra, LXXVI, 23.—Diligere, LXXXI, 2.

Diluta labella multis guttis, XCIX, 7.

Dimano, dimanat tenuis flamma sub artus, LI, 10.

Dimitto, dimittere collum conjugis, LXVIII, 81.— quem cogor in dubios casus, LXIV, 216.

Dirigo, dirigere aciem oculorum, LXIII, 56.—Directa plumbo membrana, XXII, 8.

Dirus, dira ferens stipendia, LXIV, 173.

Discedo, dicedebant ad se quisque, LXIV, 278. — Discedens, ibid. 134. — Discedens conjux, ibid. 123.

Discerno, discernens æquor ponti dividit, LXIV, 179.

Discerpo, discerpunt irrita venti aerii, LXIV, 142. —Discerpant si me sidera, LXVI, 73.

Discidium slebile fratris cari luxti, LXVI, 22.

Disco, discet puer sitire, XXI, 11.
Discors, discordis puellæ secubitu mæsta mater, LXIV, 380.

Discrucior me abfore a dominæ vertice, LXVI, 76.

Discupio, nisi discupere se vendere, quid credat, CVI, 2.

Disertus leporum puer ac facetiarum, XII, 9. — Disertum salaputium, LIII, 5. — Disertissime Romuli nepotum, XLIX, 1.

Dispereo, dispereunt labores tui, XIV, 11. — Dispeream nisi amo, XCII, 4. — nisi Lesbia me amat, ibid. 2.

Dispicio, dispexit lumina mundi, LXVI, 1.

Displiceo, displicere omnia tibi

et Fuffitio seni vellem, LIV, 4. Dissolvo pristina vota novo munere, LXVI, 38.

Distinguo, distinctos colores aura verna educit, LXIV, 90.

Diu ligatam solvat zonam, II, 13. — satis lusisti nucibus, LXI, 132, et al.

Divello, divulso e juvenco raptabant membra, LXIV, 258.

Diverse variæ viæ reportant, XLVI, 11.

Dives negligensque Priapus, XIX, 20. — saltus, CXIV, 1 et 5. — Divitis domini, LXI, 92.

Divido, dividitæquor ponti truculentum, LXIV, 179. — Divisimus alio mentes, alio aures, LXII, 15.

Divinus, divino carmine fuderunt fata, LXIV, 322. — omine carmina cecinere Parcæ, ibid. 384.

Divitiæ, divitias, mallem, dedisses isti, XXIV, 5. — Divitiis Cræsum superare, CXV, 3. — avitis, LXVIII, 121.

Divus; Diva mea candida, LXVIII, 70. — retinens arces, LXIV, 8. — Divæ cohors vaga, LXIII, 25. — mænia, LXIV, 212. pulvinar, ibid. 47. — Divum acciperent aris, ibid. 394. — Divam accipiat conjux, ibid. 374. — Venerem, LXVI, 89. — Divi addent plurima, LXVIII, 53. — me juverint, LXVI, 18. — Divum genitor, LXIV, 27. — pater, ibid. 299, 388. — vestigia, LXVI, 69. numine neglecto, LXIV, 134. numine abusum ad fallendos homines, LXXVI, 4. — Divis vovere, XXXVI, 10. — promittens munuscula, LXIV, 103. — componier homines non æquum, LXVIII, 141. — cunctis, LXVI, 33. pluribus, LXVIII, 115. — Divos superare, si fas est, LI, 2. - veneretur carmine, XC, 5. — penates, LXIV, 405.

Do, nec das, CX, 4. — Dat tibi munus, XIV, 9. - Dedisti promissa, LXIV, 139. — Dedit cænas, LIV, 9. — dominam, LXVIII, 68, etc. — Dederunt parentes jura sua, LXII, 65. — Dabo unguentum, XIII, 11. — Dabis supplicium, CXIV, 8. - Dabunt scombris tunicas, CV, 8. -- Da mi basia, V, 7. — munus, XVII, 7. — Date liberos, LXI, 12. — Dent Dii mala multa, XIV, 6. Dii Deæque mala multa, XXVIII, 15. — Dederit fors copiam Achivis, LXIV, 367. — mihi curam Amathusia, LXVIII, 51. — Dedisses delicias, XXIV, 4. — Dare finibus præsides terra non queat, LXI, 72. — dapem, LXIV, 79. — digitum, II, 3. — liberos, LXI, 67. — Dedisse mandata, LXIV, 214. - Daturam scripta Deo, XXXVI, 7. — Datur quid, LXII, 30. si dies nobis unus, LXVIII, 147. — Data est pars patri, LXII, 63. - sit lingua volturio, CVI, 4. -Dabor præda dilaceranda feris alitibusque, LXIV, 152.

Doceo, docuit me regina, LXVI, 19.— ferre jugum, LXVIII, 118.
— Docta est Laodamia, LXVIII, 80.— Doctis chartis, I, 7.— Sapphica musa doctior, XXXV, 18.— virginibus, LXV, 2.

Doleo id, quod, LXXVIII, 7; XXI, 10. — Dolebis, VIII, 14. — Dolentibus puerperis, XXXIV, 13.

Dolor, doloris solatiolum, II, 7.
— Dolori tanto est mors, XCVI,
5. — Dolorem meum, L, 17. —
Dolore a nostro, XCVI, 2. — assiduo, LXV, 1.

Dolus, dolos veneni, XXIII, 10.

Domina montium, XXXIV, 9.
— Didymi, LXIII, 91. — Dominae Dindymenæ, ibid. 13. — a vertice, LXVI, 76. — Dominam ad solam pipilabat, III, 10. — cupidam novi conjugis, LXI, 31. — Dindymi quo tempore legit inchoatam, XXXV, 14.

Dominus, domini, XIX, 5.—
amorem desertum, LXI, 129.—
hortulum, XIX, 18.— divitis
hortule, LXI, 92.— limine,
LXVII, 38.— Domino huic uno
serviamus, XLV, 14.— Dominum
veterem, LXVII, 8.— Dominos,
LXIII, 51.

Domo, domito corpore sævum prostratum Theseus, LXIV, 110.

Domus tua, XVIII, 2. — nulla, LXI, 66; LXIV, 335. — ipsa, LXVIII, 156. — et Roma sedes mihi est, ibid. 34. — permulsa odore, LXIV, 285. - potens et beata, LXI, 156. — redimita corollis, LXIII, 66. - splendida, LXIV, 46. — tota, ibid. — Domus tecta paterna, ibid. 247. — Domi maneas, XXXII, 7. — quidquid est cachinnogum, XXXI, 14.— Domum dominam voca, LXI, 31. — Cybelles tetigere, LXIII, 35. - frequentat conventu Thessalia, LXIV, 32. — aperire, LXVII, 40. — dedit nobis, LXVIII, 68. miseram conscelerasse, LXVII, 24. — ad Phrygiam Cybelles, LXIII, 20. — Protesileam inceptam frustra, LXVIII, 74. - remittit dexteram ære gravem, XX, 13. — venistine IX, 3. — Domo profectos, XLVI, 10. — a mea remota nemora, LXIII, 58. — procul a mea sit furor, ibid. 92 etc. Domos Cranonis linguunt, LXIV, 36. — castas invisere solehant, ibid. 385.

Dono quoi libellum, I, 1.—
Donarunt quod Veneres puellæ meæ,
XIII, 12.— Donare puellam juveni, LXII, 23.— Donarem te
munere postremo, CI, 3.

Donum, dona ferunt, LXIV, 34.

— beata LXVIII, 14. — mala,
LXVI, 85. — silvestria, LXIV,

280.

Dormio, dormienda est nox perpetua, V, 6. — Dormientis pueri in patris ulna, XVII, 13.

Dos, qui cum dote sua jura simul genero dederunt, LXII, 65.

Dubito quin, CVI, 3. — non dubitas me fallere, XXX, 3. — ne dubita nobis dicere, LXVII, 18.

Dubius, dubios in casus quem dimittere cogor, LXIV, 216.

Ducenti, XXXVII, 7. — Ducentos inrumare sessores, ibid. 8; XXVI, 4.

Ducenties ut mentula diffututa vostra commesset, XXIX, 15.

Duco, ducis me tibi amicum, LXVIII, 9. — Ducebat quo puella, VIII, 4. — Duxti satis id, XCI, 9. — Duxerat me visum ad suos amores, X, 2. — Ducas perditum quod vides perisse, VIII, 2. — Ducere potuisti in sedes, LXIV, 160. — neptem suam concessit Tethys, ibid. 29. — Ducentes subtemina fusi, LXIV, 328, et infra sæpius.

Dulcis amor, LXVI, 6; LXVIII, 24. — amor tuus, LXVIII, 96. — Ipsithilla, XXXII, 1. — uva, XX, 8. — Dulcis amiculi nil miseret, XXX, 2. — pueri ocellos ebrios, XLV, 11. — Dulcem amaritiem miscet curis, LXVIII, 18. — amorem præoptarit, LXIV, 120. — Dulce rideat ad patrem, LXI, 219. — ridentem, LI, 5. — Dulce levamen, LXVIII, 61.

— sodalitium fraternum, C, 4. — Dulci ambrosia, XCIX, 2. — carmine, LXVIII, 7. — conjuge, LXVI, 33. — forma, LXIV, 175. — viro, LXVII, 1.— vita, LXIV, 157. — Dulces amores, LXXVIII, 3. — comitum cœtus, XLVI, 9. — Musarum fœtus, LXV, 3. — Dulcia signa, LXIV, 210. — vestigia rixæ nocturnæ, LXVI, 13. — Dulcius ambrosia suaviolum, XCIX, 2. — vita atque anima conjugium, LXVIII, 106.

Dum, dum ludis, XCIX, 1.—
(pro quamdiu) dum licet pudico,
XXI, 12.— forte dum cara suis
est, LXII, 45.— (pro dummodo)
dum omnia desint, CXIV, 5.

Dummodo ipse egeat, CXIV, 6.
Dumosus, dumosa herba, XIX,
8.

Duo mœchi, CXIII, 1 et 3. — Duæ sinistræ Pisonis, XLVII, 1. — Duobus pugnare noli, LXII, 64.

Duplex Amathusia, LXVIII, 51.

Durities, duritiem ferri, LXVI,
50.

Durus, duro frigore, XX, 9.—
Dura mente, LX, 3.— Dura sola
lustravit, LXIII, 40.— Duros
lumbos movere, XVI, 11.— Durius faba et lapillis, XXIII, 21.

Dux per opaca nemora, LXIII, 32. — ante Booten, LXVI, 67. — bonæ Veneris, LXI, 44. — Ducem sequuntur pede propero, LXIII, 34. — Duce me, ibid. 15.

## E.

E laudibus eximiis laus, CXI,

— nimio labore, LXIII, 36.

— nobis unam, LXII, 32 et al.

Ebriosus, ebriosa acina, XXVII,

4. — Ebriosioris Posthumiæ, ibid.

Ebrius, ebrios oculos, XLV, 11. Ebur candet soliis, LXIV, 45.

Ecce ego populus tuor agellulum hunc, XX, 2. — at pol ecce, ibid.

Ecquis, ecquid seis? LXXXVIII, 4. — Ecquidnam lucelli, XXVIII,

Edo, cdunt medullam ignes, XXXV, 15. — Edebat me amor magnus, XCI, 6.

Edo, edidit sibilum silva, IV, 12. — Ede, LV, 15. i. e. dic. — Edere cantus cæperunt Parcæ, LXIV, 307. — Edita Smyrna Cinnæ, XCV, 2.

Educo, educat imber florem, LXII, 41. — mitem uvam vitis. LXII, 50. — Educata uva sub umbra pampinea, XIX, 14.

Educo, educit aura verna colores, LXIV, 90.

Effero, extulit se ardor, LXII,

Efficio, efficitur plusquam meretricis avaræ, CX, 7. — Efficies quod cupis, XCVIII, 6. — Effice me tuam esse largis muneribus, LXVI, 92. — Efficias hoc qualubet, LXXVI, 14. — Efficere fratres ex patruo, CXI, 4.

Effigies saxea, LXIV, 61.

Efflo, efflabant cornua bombos, LXIV, 264.

Effluo, effluxisse ex animo dicta ne putes, LXV, 18.

Effodio, effossos oculos voret gutture corvus, CVIII, 5.

Effundo, effusis crinibus, LXIV, 391.

Egelidus, egelidos tepores refert ver, XLVI, 1.

Egeo, egeat ipse, CXIV, 6. — Egens animi Atys, LXIII, 31.

Ego quid feci, XIV, 4. — hæc populus, XX, 1. — Egone hæc fe-

rar, LXIII, 58, 68, et alias sæpissime.

Egredior, egredientem e flexibus labyrintheis, LXIV, 114. — Egressus e litoribus Piræi, ibid. 74.

Egregius, egregium parentem narras, LXVII, 29. — Egregias res in se habet, CXIV, 2. — virtutes, LXIV, 349.

Egressus patet, LXIV, 185.

Eheu! quid faciant, XXX, 6.

Ejicio, ejiciunt præcipitem furcillis Musæ, CV, 2.

Electus, electos juvenes, LXIV, 78. — Electissima pessimi poetæ scripta, XXXVI, 6.

Elegans, elegante lingua, XLIII, 4. — Elegantem morbum non habet, XXXIX, 8. — quid elegantius et suavius est, XIII, 10.

Elevo, eleva hæc et abjice, XXIV, 9.

Eluo, eluentur maculæ, LVII, 5.

Emergo, emersere e gurgite feri vultus, LXIV, 14.

Emorior, emori quid moraris?

Emulgeo, emulsa palude, LXVIII, 110. — Emulso sero, LXXX, 8.

En tibi domus ut potens, LXI, 156 et al.

Enim, est enim puer disertus leporum, XII, 8 et al.

Eniteo, enitens myrtus, LXI,

Eo, it per iter tenebricosum, III, 11.—Itis in exsilium, XXXIII, 6.— Iverat vastatum fines Assyrios, LXVI, 12.— agedum, i! LXIII, 78.— Ite, concinite in modum, LXI, 123 et al.—simul, LXIII, 13, 19.— Eat petitum aliunde, LXI, 153.— Eat supinus pons, XVII, 4.— Isset postquam illuc, LXXXIV, 11.— mi-

les ad muros Iliacos Protesilaus, LXVIII, 86. — Ire, LXI, 83. — præcipitem, XVII, 9. — Euntem revocet puella, XXXV, 9.

Ephebus, LXIII, 63.

Epistolium conscriptum lacrimis, LXVIII, 2.

Equidem non dubito quin primum, CVIII, 3.

Equus ales Arsinoës Chloridos, LXVI, 54.

Eripio, eripit virtus tua te mihi, LXIV, 219. — hoc mihi sensus omnes, LI, 6. — Eripui te versantem in medio leti gurgite, LXIV, 150. — Eripuisti omnia nostra bona, LXXVII, 4 et 5. — Eripite mihi hanc pestem, LXXVI, 20. — Eripere noli quod carius est oculis, LXXXII, 3. — Ereptum est conjugium, LXVIII, 106. — Ereptum nostris ex oculis, LXV, 8. — Ereptis sensibus mens excidit, LXVI, 25.

Erro, errans hedera implicat arborem, LXI, 35. — Errabunda vestigia regens filo, LXIV, 113.

Error attributus suus cuique, XXII, 20. — tecti inobservabilis, LXIV, 115. — Erroribus citatis, LXIII, 18.

Erudituli ambo, LVII, 7.

Eruo, eruit turbo indomitus pinum conigeram, LXIV, 108.

Esurio, esurire discet puer meus, XXI, 10.

Esuritio, esuritione sicciora corpora cornu, XXIII, 14. — Esuritionum pater, XXI, 1.

Etiam, hanc etiam aram linit hircus, XIX, 15 et al. — Etiam atque etiam, LXIII, 61.

Etsi me cura sevocat a doctis virginibus, LXV, a ct al.

Everto, eversus mons est, LXVI, 43.

Eviro, evirastis corpus, LXIII, 17. Evito, evitamus amietu tela tua, CXVI, 7.

Evo, evantes Thyadas egit Liber, LXIV, 392.

Evoe, bacchantis effigies, LXIV, 61. — Evoe bacchantes evoe, ibid. 256.

Evolvo, evoluam (tetrasyllab.) condita veri pectoris, LXVI, 74.

Ex ambrosio mutatum suaviolum, XCIX, 13. — animo dicat, CIX, 4. — Ariadnæis temporibus corona, LXVI, 60. — eo tempore, XXXV, 14. — viri gremio dempta, LXVIII, 146. — multis una capsula, ibid. 36. — oculis ereptum, LXV, 8. — parte, LXII, 62. te pendebat, LXIV, 69. — tua libidine, XVII, 5. — versiculis meis putatis me parum pudicum, XVI, 3.

Exagito, exagitans corde furores, LXIV, 94.

Exardeo, exarsit tota imis medullis, LXIV, 93.

Excelsus, excelso aggere coacervatum bustum, LXIV, 364.

Excerpo, excerpta Battiadæ carmina, LXV, 16.

Excido, excidit mens sensibus ereptis, LXVI, 25.

Excieo, excita somno, LXIV, 56. — Excitum Atyn somnus fugit, LXIII, 42. — Excitus hilari die, LXI, 11.

Excipio, hunc unum, XV, 13. — Excepit eum sinu Dea, LXIII, 43. — Excipiet bustum niveos artus, LXIV, 365.

Excito, excitat fletum orator, XXXIX, 3. — Excitare rixam, XL, 4. — veternum, XVII, 24.

Excrucio, cur amplius te excrucies, LXXVI, 10. — Excruciare me omni modo non cessasti, XCIX, 12. — Excrucior, LXXXV, 2.

Excutio, excutitur malum sub veste locatum, LXV, 22.

Exedo, exedit cura medullas, LXVI, 23.

Exeo, exis quum mane domo, LXXX, 3.

Exerceo, exercet amorem, LXXI, 3.—Exercete juventam, LXI, 225.
— Exerceremus amores, LXVIII, 69.

Exfutuo, exfututa latera cur pandas? VI, 13.

Exigo, exigit hoc amicitia perfecta nobis, C, 6.

Eximius, eximium decus, LXIV, 324. — Eximiis laudibus, CXI, 2. — Eximie (adv.) aucte tædis felicibus, LXIV, 25.

Exorior, exoriente Aurora, LXIV, 272.

Expalleo, expalluit magis fulgore auri, LXIV, 100.

Expatro, expatravit parum, XXIX, 17.

Expedio, expedit hoc tibi, XX, 17.—Expeditis sarcinulis, XXVIII, 2.

Expello, expuli pectore malam tussim, XLIV, 7.—Expulit ex omni pectore lætitias, LXXVI, 22.

Expensum ecquidnam lucelli patet in tabulis? XXVIII, 7.

Experior, experiris omnia, XXI, 6.

Expers terroris Achilles, LXIV, 339. — unguentis omnibus coma, LXVI, 77. — Expertem sanguinis Venerem, LXVI, 91.

Expeto, expeteres quod castum, XV, 4.

Expleo, exples tecta frugibus, XXXIV, 20. — Expleta est pubes Thessala spectando, LXIV, 269.

Explico, explicasset quum Calvus Vatiniana crimina, LIII, 3.— Explicare omne ævum, I, 6. Expolitus, expolitum pumice libellum, I, 2. — Expolitior dens, XXXIX, 20.

Exposco, exposcam a divis justam multam, LXIV, 190. — Exposcens supplicium, ibid. 203.

Exprimo, exprimamus ruborem, XLII, 17.

Expromo, expromam querelas mente, LXIV, 223. — Expromere fœtus Musarum, LXV, 3.

Exseco, exsecta lingua sit data avido vulturio, CVIII, 4.

Exsequor, exsequitæ sectam meam, LXIII, 15.

Exsilium malasque in oras itis, XXXIII, 5.

Exsilio, perniciter exsiluere, non temere exsiluere, LXII, 8 et 9.

Exsolvo, exsolvere pænas cædis, LXIV, 77.

Exspecto, exspecta hendecasyllabos trecentos, XII, 11. — Exspecta lumina, LXII, 2.

Exspiro, exspirans suaves odores lectulus, LXIV, 87. — Exspirantis pectoris iras frons præportat, ibid. 194.

Exspuo, exspuit conceptum mare, LXIV, 155.

Exstinguo, exstinctos parentes destitit lugere, LXIV, 401.

Exsto, exstantes e cano gurgite Nymphas viderunt mortales oculi, LXIV, 18. — Exstantia in filo morsa lanea, LXIV, 318.

Exsulto, exsultas otio, LI, 14.

Exsupero, exsuperai fructus sum-

ptibus, CXIV, 4.

Extenuo, extenuata gerens vestigia pænæ, LXIV, 296.

Externo, externavit eam assiduis luctibus, LXIV, 71. — Externata malo, ibid. 165.

Extollo, extollit se vitis, LXII, 50.

Extremus, extremæ in fine senectæ, LXIV, 217. — Extrema in morte, LXXVI, 18.—Extremo solo, LXVIII, 100.—tempore, LXIV, 169.—Extremos in Indos penetrabit, XI, 2.—Extremis medullis proferre querelas, LXIV, 196.—querelis mæstam dixisse, ibid. 130.

Exturbo, exturbata radicitus quercus aut pinus, LXIV, 108.

Exuro, exustos agros gravis æstus hiulcat, LXVIII, 62.

Exuviæ flavi verticis devotæ, LXVI, 62. — Exutiis de virgineis gesserat rixam, ibid. 14.

## F.

Faba durius est id, quod cacas, XXIII, 21.

Fabrico, fabricata populus arte rustica, XX, 1.

Fabula mala te lædit, LXIX, 5.
Facetiæ, facetiarum disertus
puer, XII, 9.— Facetiis tuis incensus, L, 8.

Face pro fac, LXIII, 78. —

Facilis palma, LXII, 11.—Facile noscitetur ab omnibus, LXI, 222. — Facillimum et minimum quod est, XXXVIII, 4.

Facinus bonum oblita es, LXVI, 27.—facis, CX, 4.— quod facias, nescis, LXXXI, 6.

Facio, facis assis, XLII, 13. —
facinus, CX, 4. — cum Tappone
omnia monstra, CIV, 4. — Facit,
LXXXVIII, 1, 3. — bonum barba opaca, XXXVII, 19. — delicias
libidinesque, XLV, 24. — impetum, LXIII, 89. — pili uni, XVII,
17. — se esse venustum, XCVII,
9. — versus plurimos, XXII, 3.
— Facitis convivia, XLVII, 6. —
Feci quid ego, XIV, 4. — poema,
L, 16. — Fecit, LXIV, 9. — quod

voluit, LXXIV, 5. - adulterium, LXVII, 36. — Faciet ut te pœniteat, XXX, 12. - Facient quid crines o LXVI, 47. - Face (p. fac.) loca retonent, LXIII, 82. - votum acceptum; XXXVI, 16. - ut LXIII, 78 et 79. — Facito, ut LXIV, 231. — Facite, hæc charta loquatur, LXVIII, 46 — ut vere promittere possit, CIX, 3. — Faciam quare id, LXXXV, 1. — ni facias, VI, 14. — facinus, LXXXI, 6. — finem, XXI, 13?— si omnia, LXXV, 8. - Faciat opus aranea, LXVIII, 50. — quid janua isto populo? LXVII, 12. — Faciant, XIII, 14; XXX, 6; LXII, 24. - Facerem me unum beatiorem, X, 17. — Faceres, XXI, 9. - Faceret pili, X, 13. - si quis delicias, LXXIV, 2. — Fecerimus multa millia, V, 10. - Facere, LXVIII, 38; CX, 5. — bene quoiquam, LXXVI, 8. — ut quivis sentiat, LXVII, 16. - quæ instituunt, CX, 2. — Fecisse benigne, LXXIII,3.—Fit mentula clava apta dexteræ, XX, 21. — ut XXII, 5. -hoc, quod, LXVIII, 34.-Fiebant ibi tam multa jocosa, VIII, 6. - Fiam coma regia, LXVI, 93. - Fias si optima, LXXV, 7. -Fiat tibi pons ex libidine tua, XVII, 5. - Fiant labella candidioranive, LXXX, 2. — Facta es marita, o janua, LXVII, 6. — Facta copia non est, LXVIII, 39.—Fieri posse aliquem pium, LXXIII, 2. sentio, LXXXV, 2. — Factum me puta Harpocratem, CII, 4. — Facto iterum consule, Pompeio, CXIII, 2. — Facta vota, IV, 23.

Factum (ἔργον) male, III, 16. non bene, LXVII, 13. — Facti pœniteat, XXX, 12. — Facta narrantem, IX, 7. — clara, LXIV, 349. — impia, XXIII, 10. — sua, LXIII, 45. — tua, LXV, 9. — virum, LXIV, 192. — Factaque dictaque, XXX, 9. — Factis, LXVI, 37. — sævis, LXIV, 203.

Fagus, fagos altas tulit radici-

tus, LXIV, 290.

Fallax, fallaci excita somno, LXIV, 56. — tibi, ibid. 151. — Fallacum hominum impia facta, XXX, 4.

Fallo, fallere me non dubitas, XXX, 3.—Fallimur idem omnes, XXII, 18.— ad fallendos homines abusum numine Divum, LXXVI,

Falsiparens Amphitryoniades,

LXVIII, 112.

Falsus, falsum est, LXVII, 20.

— puerperium, LXVII, 48.

False sodalibus, XXX, 1.— Falsis lacrimulis, LXVI, 16.— Falso (adverb.) CXIV, 1.

Falx frondatorum, LXIV, 41.
Fama anus, LXXVIII, 10.—
bona, LXI, 62.— unica, ibid.
230.— susurrat, LXXX, 5.

Fames et scabies Memmi, XLVII, 2. — Famem tulistis, XXVIII, 5. Famula fuit semper, LXIII, 90. — Cybeles, ibid. 68.

Famulor, famularer tibi jucundo

labore, LXIV, 161.

Famulus, famulum suum eo legarat, LXVI, 57.

Farcio, farti estis verpa, XXVIII,

13.

Fas est, LI, 2. — succumbere quoivis, CXI, 3. — non est tangere, LXXXVIII, 5.

Fascino, fascinare basia, VII,

Fastus, fastu in tanto te negas, LV, 14.

Fateor, fatebuntur matres, LXIV, 350. — Fateri hoc pudet, VI, 5.

Fatum, miserum fatique mali, XV, 17. — Fato immiti, LXIV, 246. — Fata Ityli gemens, LXV, 14. — mea, LXVI, 51. — talia, LXIV, 322. — sequuntur, ibid. 327.

Fatuus, fatuo illi hoc maxima lætitia est, LXXXIII, 2. — Fatuis et verbosis, XCVIII, 2.

Faustus, fausto cum sidere adveniet conjux, LXIV, 330.

Faveo, favent si tibi dii, XIII,

2. — Faveam quoi potius? C, 5.
Fax, faces quatiunt comas, LXI,

77.

Febriculosus, febriculosi scorti

quid diligis, VI, 4.

Felix in amore sis, C, 8. — Felici fœdere accipiat conjux Divam, LXIV, 374. — hora, LXII, 30. — Felices sitis, LXVIII, 155. — Felicia carmina Pelei, LXIV, 383. — Felicibus tædis aucte, ibid. 25. — Felicior quis me vivit, CVII, 7. Fello, fellat Rufa Bononiensis Rufulum, LIX, 1.

Femella, femellas omnes prendi,

LV, 7.

Femina nulla credat viro, LXIV, 143; LXIX, 1.—pulchrior, LXI, 88.— Feminæ bonæ, LXI, 187.

Femur tenerum supposuisse viro,

LXIX, 2.

Fera, ferarum gelida stabula, LXIII, 53. — Feras in se habet saltus, CXIV, 3. — Feris alitibusque præda dabor, LXIV, 152.

Fero, fers quod promisti, CX, 4.—Fert insulas Neptunus, XXXI, 3.—Ferunt dona, LXIV, 34.—campi flores, LXIV, 281.—Graii, LXVIII, 109.— Tuli id non impune, XCIX, 3.—Tulit Chiron flores, LXIV, 284.—fagos altas Peneus, ibid. 289.—timores, ibid. 99.—Tulistis frigora et famem,

XXVIII, 5. — salum rapidum, LXIII, 16. — opem, LXXVI, 18. - pedem, XIV, 22. - Feres hæc? XXIX, 5, 10. — non impune, LXXVIII, 9. - Feret quæcunque voluntas cælitum, XI, 13. — vos semita ipsa, XIX, 21. — Feremus furta heræ, LXVIII, 136. - Ferat frigus Sextio, XLIV, 20. - aditum, LXI, 43. - digna, LXVI, 41. — reditum, LXIII, 79. — Ferre ventos dicta irrita sinis, XXX, 10. — te, Herculei labos est, LV, 13. — signa Fortunæ secundæ, LXIV, 222. - jugum, LXVIII, 118. — munera piis, ibid. 154. - Tulissse herum, IV, 19. — Ferens munera, XIX, 9. - stipendia tauro, LXIV, 173. - aditum, LXI, 26. — Fertur, LXII, 20. — dives saltus, CXIV, 2. - incensus amore, LXIV, 19. — pubes Græca deseruisse focos, LXVIII, 101. — habitare tibi caper sub valle alarum, LXIX, 5. - tradita nobis virgo, LXVII, 19. — Ferar Pegaseo volatu, LV, 24. — in nemora, LXIII, 58. esse famula Cybeles, ibid. 68. — Feraris deseruisse fidem , LXVII,

Ferox Theseus, LXIV, 73.—age ferox, LXIII, 78 et 83.

Ferreus, ferream soleam derelinquit mula in voragine tenaci, XVII, 26. — Ferreo canis ore, XLII, 17.

Ferrugo, ferrugine Hibera obscu-

ra carbasus, LXIV, 227.

Ferrum, ferri venas et duritiem fingere, LXVI, 50. — Ferro qui postulet se esse parem? ibid. 42. quum talia cedant, ibid. 47. — ancipiti, LXIV, 370. — infesto, ibid. 356.

Ferus leo incitat rapidum animum, LXIII, 85. — Fero juveni

dedis puellulam, LXI, 56.— Ferum mare lustravit, LXIII, 40.— Fera rabie carens animus, LXIII, 57.— Fera in nemora fugit, LXIII, 89.— Feri vultus, LXIV, 14.

Fervidus, fervida virtus, LXIV,

218. — Fervido solo XX, 7.

Fessus, fesso a corpore secedent sensus, LXIV, 189. — Fessi labore, XXXI, 9. — Fessis Achivis, LXIV, 367.

Festus, festis diebus, LXIV, 389. — luminibus, LXVI, 90.

Fidelis Acme, XLV, 23. — Fideles sermones viri esse nulla speret femina, LXIV, 144.

Fides Dea, XXX, 11.— nota, CII, 2.— nulla, LXXV, 3.— Fidem cælestum comprecer, LXIV, 191.— sanctam violasse, LXXVI, 3.— habeant quoi homines? XXX, 6.—Fide in Dianæ sumus, XXXIV, I.

Fidus, fidum te mihi sperabam, XCI, 1.—Fido amico, CII, 1.—amore, LXIV, 182.

Figo, fixus telis, CXVI, 8. — Fixa corona foret, LXVI, 61.

Figura, figuræ genus, LXIII, 62. — Figura cara gnati saturata lumina, LXIV, 220. — Figuris priscis hominum variata vestis, LXIV, 50. — talibus, ibid. 266.

Filia linquens genitoris voltum,

LXIV, 117.

Filius, XIX, 6; XXXIII, 4.—
lepidus, LXXVIII, 2.— Filii pii
ad rogum lugetur, XXXIX, 4.—
Fili et pater cinæde, XXXIII, 2,
8.— Celtiberiæ, XXXVII, 18.

Filum, filo hesterno collum circumdare, LXIV, 378. — tenui regens vestigia, ibid. 113. — levi, ibid. 318. — Fila deducens dextera, ibid. 313.

Fingo, finger duritiem ferri,

LXVI, 50. — Ficto questu, LXII, 36. — si fingar custos Cretum, LV, 23.

Finio, finito tempore, LXIV, 31.

Finis, finem facias, XXI, 13.

— Fine extremæ senectæ, LXIV, 217. — Fines ad Æetæos nasse, ibid. 3. — Assyrios vastatum iverat, LXVI, 12. — Finibus dare præsides, LXI, 73. — Ægypti Asiam adjiceret, LXVI, 36.

Fio vid. Facio.

Firmo, firmat sol florem, LXII, 41. — Firmes desponsa connubia flamma tua, ibid. 27.

Flagellum summum in vite, LXII, 52. — Flagella inusta conscribillent nates, XXV, 11.

Flagitium, flagitia sua loquentem sæpe audivi, LXVII, 42.

Flagito, flagitabam te, LV, 9.

Flagro, flagrabat mens amore, LXVII, 25. — Flagravit Juno in culpa quotidiana conjugis, LXVIII, 139. — Flagrans amore conjugis Laodamia, LXVIII, 73. — Flagrantia lumina, LXIV, 91.

Flamen, flamine contorquens robur turbo, LXIV, 107.—clementi pulsæ undæ, ibid. 273.— levi, ibid. 9.— ventorum pulsæ nubes,

ibid. 240.

Flamma tenuis dimanat sub artus, LI, 10. — vesana, C, 7. — uritur, LXI, 178. — Flammam concepit pectore, LXIV, 92. — Flamma, Hespere, tua firmes connubia, LXII, 27. — in flamma liquefaciens omentum, XC, 6.

Flammatus, flammati Phaethon-

tis sorore, LXIV, 292.

Flammeum cape, LXI, 8. — videor venire, ibid. 122.

Flammeus, nitor Solis, LXVI, 3. — Flammea vestigia celeris cervæ prævertet, LXIV, 342.

Flatus, flatu matutino Zephyrus incitat undas, LXIV, 270. — ad flatus Austri aut Favoni opposita villula, XXVI, 2.

Flaveo, flaventia arva, LXIV, 355.

Flavus Mela, LXVII, 33.—
Flavi verticis exuviæ, LXVI, 62.
— Flavo hospite, LXIV, 98.—
vertice, ibid. 63.— viro, LXVIII,
130.

Flebilis, flebile discidium fratris luxti, LXVI, 22.

Flecto, flexerunt sedibus artus, LXIV, 304. — Flectere consilium mentis, ibid. 136.

Fleo, flet quod ire necesse sit, LXI, 83. — mater orba unicum filium, XXXIX, 5. — Flemus amicitias amissas, XCVI, 4. — Flere desine, LXI, 86. — Flendo rubent ocelli, III, 18.

Fletus, fletum orator excitat, XXXIX, 3. — Fletu assiduo lumina tabescere, LXVIII, 55. — Fletus in assiduos absumens lumina, LXIV, 243. — Fletibus ullis, XCVII, 5.

Flexanimus, flexanimo amore perfundat conjux mentem, LXIV, 331.

Flexus, flexibus labyrintheisegredientem, LXIV, 114.

Floreo, florens Iacchus, LXIV, 252.

Floridulus, floridulo ore nitens uxor, LXI, 193.

Floridus, florida ætas, LXVIII, 16. — Floridam puellulam dedis juveni, LXI, 57. — Florido vere pieta corolla, XIX, 10. — Floridis corollis redimita domus, LXIII, 66. — ramulis myrtus, LXI, 21.

Flos hyacinthinus, LXI, 93. — ignotus pecori, LXII, 40. — se-

I.

cretus in hortis, ibid. 39. — gymnasii, LXIII, 64. — prati, XI, 23. — Veronensium juvenum, C, 2. — Florem castum amisit, LXII, 46. — Flore novercæ innuptæ, LXIV, 403. — viridissimo, XVII, 14. — Flores quotcunque ferunt campi, LXIV, 283. — Floribus amaraci cinge tempora, LXI, 6.

Flosculus Juventiorum, XXIV,

Fluctuo, fluctuat mens malis, LXV, 4. — magnis undis curarum, LXIV, 62.

Fluctus, fluctus salis alludebant, LXIV, 67. — ad Phasidos nasse dicuntur, ibidem, 3. — Ionios, LXXXIV, 11. — Fluctibus fortunæ queis merser, LXVIII, 13. — qualibus jactastis puellam, LXIV, 98.

Fluentisonus, fluentisono litore

prospectans, LXIV, 52.

Fluito, fluitantis amictus vicem non curans, LXIV, 68.

Flumen, fluminis propter undas, LXIV, 282. — Flumine molli, LXVII, 33. — Flumina alta permixta cæde, LXIV, 361. — Eurotæ, ibid. 89.

Focus, focos penetrales pubes græca deseruisse fertur, LXVIII,

Fodio, fodisse solum audet Amphitryoniades, LXVIII, 111.

Fæcundus, fæcunda Favoni aura parit flores, LXIV, 283. — Fæcundum adulterio semen, CXIII, 4.

Fædo, fædans canitiem pulvere infuso, LXIV, 224.

Fædus æternum amicitiæ, CIX, 6. — Fædere felici accipiat conjux Divam, LXIV, 374. — tali, ibid. 336. — ullo, LXXV, 3; LXXVI, 3.

Fætus nec potis est Musarum dul-

ces expromere mens animi, LXV, 3.

For, fari hæc liceat, LXVI, 71. — Fanda omnia, permixta malo furore, LXIV, 406.

Foras abire liceat, XXXII, 6.
Forem, fores, etc. IV, 5; XXX, 8; XXXIV, 9; et alib.

Foris, ubi paratum erit foris, XV, 12.

Forma, forma dulci celans crudelia consilia, LXIV, 175.

Formo, formabat fila dextera digitis supinis, LXIV, 314.

Formosus, formosa est multis Quintia, LXXXVI, 1. — Lesbia, ibid. 5. — FORMOSA totum illud, ibid. 3.

Fors dederit copiam, LXIV, 367. — sæva, ibid. 170. — Forte (adv.) si non molestum est, LV, 1.

Fortasse requiris, quare, etc. LXXXV, 1.

Fortis, fortipectore notus, LXIV, 340. — Fortior alius non ausit, LXVI, 28.

Fortuna te mihi abstulit, CI, 5.

— mea te mihi eripit, LXIV, 218.

— Fortunæ secundæ signa ferre,
LXIV, 222. — fluctibus merser,
LXVIII, 13. — Fortuna casuque
oppressus iniquo, LXVIII, 1.

Forum, e foro Varrus me otiosum duxerat, X, 2.— a foro abero? LXIII, 60.

Fossa, in fossa Liguri velutialnus jacet, XVII, 19.

Fossor aut caprimulgus, XXII,

Fovco, fovetis hunc, XXIX, 22.
Fragro, fragrans sertis cubile,
VI, 8. — Fragrantem odore domum venit, LXVIII, 144.

Frango, fregisti moriens commoda mea, LXVIII, 21. — Frangens obvia late et cominus pinus, LXIV, 109. — Fractum pedem grabati veteris collocare, X, 22.

Frater amabilior vita, LXV, 10. -adempte mihi, LXVIII, 20, 92. — ad tuas inferias venio, CI, 2. - miser, ibid. 6. - moriens fregisti commoda nostra, LXVIII, 21. — Fratris cari discidium luxti, LXVI, 22. — Fratri crede, XII, 7. — misero lumen ademptum, LXVIII, 93. — nostro Troja letum attulit, ibid. 91. - Fratrem hic deperit, C, 3. — Fratres perfudere manus fraterno sanguine, LXIV, 400. — habet Gallus, LXXVIII, 1. — efficere ex patruo matrem, CXI, 4. — ad unanimos venistine, IX, 4. — Fratribus a pileatis nona pila, XXXVII, 2.

Fraternus, fraterna mors abstulit mihi totum studium, LXVIII, 19. - Fraternum vere dulce sodalitium, C, 4. — Fraterno fletu manantia munera, CI, 9. --- sanguine fratres perfudere manus, LXIV, 400. — Fraterna cæde respersum

juvenem secuta, ibid. 181.

Fraudo, fraudando corripere data, CX, 7.

Fremo, fremit Atys, LXIII, 86. Fremitus, fremitu mugiente fac cuncta loca retonent, LXIII, 82.

Frequens tussis me quassavit, XLIV, 13. — Frequentes januæ

mihi erant, LXIII, 65. Frequento, frequentat domum tota Thessalia, LXIV, 32. — Frequentant Pharsalia tecta, ibid. 37.

Fretum, freta per impotentia herum tulisse dicit Phaselus, IV,

Frico, frices si manibus, quod cacas, XXIII, 22.

Frigero, frigerans lympha, LXI,

Frigidulus, frigidulos singultus ore udo cientem, LXIV, 131.

Frigidus, frigida gravedo me quassavit, XLIV, 13. — membra tepefecit deserto cubili, LXVIII, 29.

Frigus ferat Sextio tussim, XLIV, 20.—Frigore sicca corpora, XXIII, 14. — Frigora tulistis, XXVIII,

Frondator, frondatorum falx, LXIV, 41.

Frondosus, frondosum Idalium quæ regis, LXIV, 96.

Frons, fronde molli velatum vestibulum, LXIV, 294.

Frons redimita capillo anguineo, LXIV, 194. — Frontem tabernæ scribam scipionibus, XXXVII, IO.

Fructus, fructus exsuperat sumptibus, CXIV, 4. — omnes amoris projicies, LV, 19.

Fruges, frugibus bonis exples, XXXIV, 20.

Frustra ac nequicquam credite amice! LXXVII, 1, et al. sapp.

Frustror, frustrantur gaudia falsis lacrimulis, LXVI, 16. — Frustraretur egredientem error, LXIV, 115.

Fucus, fuco roseo conchyli tincta purpura, LXIV, 49.

Fuga, fugæ ratio nulla, LXIV, 186.

Fugio, fugit puella sinu meo, XXXVII, 11. — me ratio, X, 29. — te XII, 4. — quæ fugit, ne sectare, VIII, 10. - ille in nemora fera, LXIII, 89; LXIV, 183. — Fugiunt feminæ, LXIX, 10. — Fugi in tuum sinum, XLIV, 14. - Fugere imperia, LXIII, 80. -Fugiens ætas, LXVIII, 43. — juvenis, LXIV, 58. -- somnus, LXIII, 42.

Fugo, fugavi studia de mente, LXVIII, 25. — Fugarunt justitiam

omnes cupida mente, LXIV, 399.

Fulgeo, fulgebat Cupido in crocina tunica, LXVIII, 134. — Fulsere tibi candidi dies, VIII, 3 et 8. — Fulgeremus nos quoque, LXVI, 61. — Fulgentem clare cæsariem, ibid. 9. — plantam innixa in limine, LXVIII, 71. — Fulgenti in templo, LXIV, 388. — auro atque argento splendent scdes, ibid. 44.

Fulgero, fulgeret Oarion, LXVI,

94.

Fulgor, fulgore auri quantum expalluit, LXIV, 100.

Funditus concepit flammam,

LXIV, 93.

Fundo, fundunt lacrimulas, LXVI, 17. — Fuderunt fata carmine, LXIV, 322. — Fudisse voces ex imo pectore, ibid. 125.

Fundus, o funde noster, XLIV,

1.

Funesto, funestat tali mente seque suosque Theseus, LXIV, 201.

Funestus, funesta domus, LXIV, 247. — Funestam vestem deponant antennæ, ibid. 234.

Funis, funem ne religasset in Cretam, LXIV, 174.

Funus, funere gnatorum sæpe fatebuntur matres, LXIV, 350.—
Funera gnati optavit genitor, LXIV, 402.—Funera ne-funera, ibid. 83.

Fur, furis arceo manus, XX, 5.

- Fures latent nocte, LXII, 34.

- Furum balneariorum optime,
XXXIII, 1.

Furcilla, furcillis Musæ ejiciunt præcipitem, CV, 2,

Furibundus, furibunda Atys, LXIII, 31. — latibula ferarum, ibid. 54.

Furo, alacres furebant, LXIV, 254. — Furens rabies, LXIII, 4. — Furens corde amenti, LXIV, 124.

Furor cæli æquinoctialis, XLVI, 2. — omnis tuus procul sit a me, LXIII, 92. — rabidus animi, ibid. 38. — vecors, XV, 14. — Furoris ictu, LXIII, 79. — Furore amenti cæca, LXIV, 197. — malo permixta omnia, ibid. 406. — Furores corde exagitans, LXIV, 94. — indomitos corde gerens, ibid. 54. — magnos vicisti, LXVIII, 129. — Furoribus, LXIII, 78.

Furtim amor Triviam relegans sub Latmia saxa, LXVI, 5.

Furtivus, furtiva voce illam audivi loquentem, LXVII, 41.—
Furtivo munere missum malum, LXV, 19.— Furtivos amores vident, VII, 8.

Furtum, furta tua talento mutari velit, XII, 7. — plurima Jovis noscens, LXVIII, 140. — rara heræ feremus, ibid. 136.

Fusus, fusum libratum versabat tereti turbine, LXIV, 315. — Fusi, ducentes subtemina, currite, ibid. 327, et infr.

Futuo, futuithic multas, XCVII, 9.

Fututiones novem continuas nobis pares, XXXII, 8.

G.

Gannio, gannit et obloquitur Lesbia, LXXXIII, 4.

Gaudeo, gaudet Venus loquela verbosa, LV, 20.—domus, LXIV, 46.—Quintilia amore tuo, XCVI, 6.—in se, XXII, 17.— Gaude hero, XXXI, 12.— Gaudete, ibid. 13.— Gaudeat populus Antimacho, XCV, 10.— gaudia, LXI, 119.— Gavisus Paris abducta mœcha, LXVIII, 103.— Gavisa est compar niveo columbo, LXVIII, 125.— Gaudens lætanti pectore, LXIV, 221.

Gaudium tantum in culpa tibi est, XCI, 9. — Gaudia impia tollens, LXVIII, 123. — multa tibi manent, LXXVI, 6. — parentum frustrantur lacrimulis, LXVI, 16. — perierunt, LXVIII, 23. — quanta veniunt hero! LXI, 117. misces curis, LXIV, 95. — læta mente agnoscam, ibid. 237.

Gaza, gaza regali splendida do-

mus, LXIV, 46.

Gelidus, gelida ferarum stabula, LXIII, 53.

Gemellus, gemelle Castor et gemelle Castoris, IV, 27. — Gemelli

utrique, LVII, 6.

Geminus, gemina nocte teguntur lumina, LI, 11. — Geminas ad Deorum aures nuntia referens, LXIII, 75.

Gemo, gemuit non vera, LXVI, 18. — Gemens Daulias fata Ityli,

LXV, 14.

Gena, tristi imbre madent ge-

næ, LXVIII, 56.

Genero et socer, XXIX, 25. — Genero parentes dederunt jura, LXII, 65. — Generos pater diligit, LXXII, 4.

Genetrix mea patria, LXIII, 50. Genialis, geniale pulvinar, LXIV,

47.

Genitor Divum, LXIV, 27. —
Nympharum Oceanus, LXXXVIII,
6. — optavit funera gnati, LXIV,
402. — Genitoris vultum linquens
filia, LXIV, 117. — Genitoribus
abero? LXIII, 59.

Gens, gentem Romuli Ancique ope sospites, XXXIV, 24. — Gente tua tota, LXXIX, 2 et 3. — Gentes per multas vectus, CI, 1.

Gentilis derisi impia gaudia tol-

lens, LXVIII, 123.

Genus omne Chalybon percat, LXVI, 48. — figuræ quod est? LXIII, 62. — Genus approbat laus a bona matre, LXI, 227. — nostrum defendere annuit, LXIV, 229. — omne aucupia saltus in se habet, CXIV, 3. — deum, LXIV, 23. — Uraniæ, LXI, 2. — Genere quo me corruerit, LXVIII, 52.

Gero, geritis quid rerum, XXVIII

4. — Gesserat rixam, LXVI, 14.
— Gerens in corde furores, LXIV,

54. — soccum pede, LXI, 9. —

vestigia extenuata veteris pænæ,

LXIV, 296.

Germanus, germanum amittere crevi, LXIV, 150. — Germanam tibi esse videbam, XCI, 5.

Gestio, gestis nimium otio, LI,

14.

Gigno, quænam leæna te genuit? LXIV, 154. — Gignatur oportet Magus, XC, 3.

Gingiva, gingivam russam defricare, XXXIX, 19. — Gingivas ploxemi veteris habet, XCVII, 6.

Glaber, glabris a tuis male abstinere diceris, LXI, 142.

Glaucus, glauca oliva duro frigore, XX, 9.

Gleba, glebam convellit taurus, LXIV, 40.

Glubo, glubit Lesbia nepotes Remi, LVIII, 5.

Gnata, gnatam avellere complexu matris, LXII, 21. — in gnata flevit, LXIV, 119.

Gnatus ut veneretur carmine Divos, XC, 5. — Gnati figura saturata lumina patris, LXIV, 220. — in grenvium minxerit pater, LXVII, 30. — Gnatum ventis concrederet Ægeus, ibid. 213. — Gnate, ibid. 216. — unice, jucundior longa vita, ibid. 215. — ex gnato et matre gignatur Magus, XC, 3. — Gnatorum in funere sæpe fatebuntur matres, ibid. 350. — Gnatos ut

pater diligit, LXXII, 4, et al. sep.

Grabatus, grabati veteris pedem in collo sibi collocare, X, 22.

Gradier, gradietur trans Alpes,

Grandis, grandia tenta viri medii, LXXX, 6.

Grates maximas ago, XLIV, 16. Gratia, gratias maximas agit Catullus, XLIX, 4.

Gratus, gratum acceptumve, XCVI, 1.— hoc est animo proprie, CVII, 2.— est mihi, II, 11; LXVIII, 9; CVII, 3.— Grata loca, LXVI, 58.

Gravedo frigida me quassavit, XLIV, 13. — Gravedinem et tussim ferat Sextio frigus, ibid. 19.

Gravis æstus hiulcat agros, LXVIII, 62. — ardor acquiescat, II, 8. — Gravem ære dextram remittit domum, XX, 13. — Grave canit Phryx tibicen, LXIII, 23. — Gravi in cæno animum derelinquere, XVII, 25. — Graves ruinas non timetis, XXIII, 9.

Gremium, in gremium gnati minxerit pater, LXVII, 30. — in nostrum lux mease contulit, LXVIII 132. — a gremio illius nunquam se movebat passer, III, 8. — in gremio tenens Acmen, XLV, 2, et al. sæp.

Gurges, e gurgite candenti emersere vultus, LXIV, 14. — cano, ibid. 18. — lato, ibid. 178. — Lethæo, LXV, 5.

Gutta, guttis multis diluta labella, XCIX, 8.

Guttur, gutture atro corvus voret oculos, CVIII, 5.

Gymnasium, gymnasii flos, LXIII, 64. — Gymnasiis abero? ibid. 60.

Gyrus, gyro aerio Triviam amor devocet, LXVI, 6.

H.

Habeo, habes quidquid boni malique, VI, 15. — salire paratum, XVII, 2. — Habet nec servum nec arcam, XXIV, 10. — dentes candidos Egnatius, XXXIX, 1. morbum, ibid. 7. — jugera prati Mentula, CXV, 1. - fratres Gallus, LXXVIII, 1. — in se res egregias saltus, CXIV, 2. - Habetis corpora sicciora cornu, XXIII. 13. — Habent salem ac leporem, XVI, 7. — memorabile quod sit, LXII, 13. — Habebat quod unoti Gallia, XXIX, 4. — Habuit me unum atque unicum amicum, LXXIII, 6. — Habebis manum sorsum, XX, 17. - Habe tibi quidquid libelli est, I, 8, - Habeant fidem quoi? XXX, 6. — Haberes vocem supplicis contemptam, LX, 5. — quomodo se haberet, X, 7. — Habuerim quod genus figuræ? LXIII, 62. — Habere quod dixeram, X, 28; XXIX, 3; XCVII, 8. — cognitum dicit, LXVII, 31. - palam, XXV, 8.

Habito, habitare fertur caper valle sub alarum, LXIX, 6.

Hædus, hædo tenellulo pulchrior puella, XVII, 15.

Hæreo, hæres ad latus, XXI, 6.

— Hærebant lanea morsa labellis,
LXIV, 317.

Haruspicium Persicum discat, XC, 2.

Haud tergo, sed forti pectore hostibus notus, LXIV, 340, et al. Have atque vale, CI, 10.

Hedera tenax implicat arborem, LXI, 34.

Hederigeræ Mænades vi jaciunt capita, LXIII, 23.

Hei misero frater adempte mihi, LXVIII, 92 et 93.

Helleborum, helleboro tristi tristius saviolum, XCIX, 14.

Helluor, helluatus est an parum, XXIX, 17.

Hendecasyllabi adeste, XLII, 1.

— Hendecasyllabos exspecta recentos, XII, 10.

Hera, LXIII, 92. — Tritonis rapidi, LXIV, 396. — Heræ verecundæ feramus furta, LXVIII, 136.

Herba dumosa asperaque, XIX,

Heres (vel hæres) tertius Pelopis, LXIV, 347.

Heri atque hodie, LXI, 137.

Herifugæ famuli relinquere dominos solent, LXIII, 51.

Heros quisquam, LXIV, 344.

— Heroes, Deum genus, ibid. 23.

— Heroum virtutes indicat mira arte, ibid. 51.

Herus, heri deterioris imperio, LXVIII, 114. — pauperis hortulum tueor, XX, 4. — Herum tulisse per freta impotentia, IV, 19. — Heros cælestes hostia pacificasset, LXVIII, 76. Heris invitis, ibid. 78.

Hesternus, hesterno die, L, 1.
— filo collum circumdare, LXIV, 378.

Heu! miser adempte mihi frater, CI, 6. — Heu heu, LXXVII, 5.

Hibernus, hiberna nive candidiora labella, LXXX, 2.

Hic et illie, VI, 9. — Hic (pro nunc), LXVII, 37. — pro tum, X, 24.

Hiems una atque altera rursus veniens, LXVIII, 82. — Hiemem post nonam edita Smyrna, XCV, 2.

Hilaris, hilari die excitus, LXI,

Hilaro, hilarate heræ animum, LXIII, 18.

Hine illine circumcursans Cupido, LXVIII, 133. — valuisse preces, CXVI, 6. — Hine pro a me, LXVIII, 10.

Hinsidias p. Insidias, LXXXIV, 2 et 4 (corrupta pronuntiatio).

Hirculus barbatus, XIX, 16.

Hircus sacer alarum, LXXI, 1.

—Hircus putare cæteros, XXXVII,
5.

Hiulco, hiulcat æstus agros, LXVIII, 62.

Hodie atque heri, LXI, 137.

Homo albus an ater, XCIII, 2. - bellus, XXIV, 7; LXXVIII, 3; LXXXI, 2. — dicax, XXII, 2. — insulsissimus, XVII, 12. longus, LXVII, 47. — multus, CXII, 1. — stultus, LXXVIII, 5. - venustus, urbanus, XXII, 2. - Homini recordanti si qua est voluptas, LXXVI, 2. — Homines quid dehinc faciant, XXX, 6, et al. — Hominum beatiorum quantum est, IX, 10. - fallacum facta impia, XXX, 4. — venustiorum quantum est, III, 2. — amores, VII, 8. — catervas hortata est, LXIV, 397. — gaudia qui misces curis, LXIV, 95. - priscis figuris variata vestis, ibid. 50. — Homines ad lecticam comparasti, X, 16. ad fallendos Divum numine abusum, LXXVI, 4. — octo rectos parare non possem, X, 20. — ullos quis vidit? XLV, 25.

Honor, honoribus pro queis hæc Priapo præstare necesse est, XIX, 17.

Hora octava te suscitat e molli quiete, LXXX, 4. — Hora felici a Divis optatius quid datur? LXII, 30. — postrema, LXIV, 191. — Horam amplius, XCIX, 3. — in horas et dies magis male est, XXXVIII, 3.

Horreo, horrebas præcepta parentis, LXIV, 159. — non horrebitis admovere nobis manus vostras, XIV, 26.

Horribilis nuntius, LXXXIV, 10. — Horribilem libellum misti, XIV, 12. — ventum, XXVI, 5. — Horribili cantu stridebat tibia, LXIV, 265. — Horribiles Britannos visens, XI, 11.

Horridus, horridam Thraciam negare negat Phaselus, IV, 8.—
Horrida æquora contremuerunt, LXIV, 205.

Horrifico, horrificans mare Zephyrus, LXIV, 271.

Hortor, hortata est catervas armatas Rhamnusia virgo, LXIV, 397.

Hortulus, hortulo in vario stare solet flos hyacinthinus, LXI, 92.

— Hortulum tuor, XX, 4.— tueri, XIX, 18.

Hortus, hortis in septis ut flos nascitur, LXII, 39.

Hospes hic malus, LXIV, 176.

— iste tuus a sede Pisauri, LXXXI,
4. — Hospitis officium me odisse
neu putes, LXVIII, 12. — Hospite
in flavo suspirantem, LXIV, 98.

— Hospites, IV, 1.

Hostia pacificasset cælestes heros, LXVIII, 76.

Hostis, hostem lævum pecoris stimulans, LXIII, 77. — Hostes quid faciant crudelius, LXII, 24. — Hostibus haud tergo notus, LXIV, 340.

Huc adde, LV, 27. — addent Divi quam plurima, LXVIII, 153. — Huc et huc errans hedera, LXI, 34. — Huc huc adventate, LXIV, 195, et al. sæp.

Humanus, humanos hymenæos non despexit Thetis, LXIV, 20.

Humilis vinea purgatur rastris

curvis, LXIV, 39. Vide notata.

Humor, humoreroscido nutriunt Hamadryades ramulos, LXI, 25.

Humus, humum pelle pedibus, LXI, 14.

Hyacinthinus flos, LXI, 93.

Hymenæus, hymenæo novo auctus, LXVI, 11. — Hymenæos optatos sperare, LXIV, 141. — humanos non despexit Thetis, ibid. 20.

I.

lambus, iambis immerentibus irascere, LIV, 6. — in meos iambos quæ mens te agit præcipitem? XL, 2. — truces vibrare, XXXVI, 5.

Ibi (pro tunc) somnus fugit Atyn excitum, LXIII, 42, et al.

Ico, icere caput telis, CXVI, 4.
Ictus, ictu furoris, LXIII, 79.
Idem, comprendis eosdem, LXII
34. — omnes fallimur, XXII, 18,
et al.

Identidem omnium ilia rumpens, XI, 19. — te spectat et audit, LI, 3.

Ideo non sperabam, XCI, 1.

Igitur jure vincemur, LXII, 16,
et al.

Ignarus, ignaro nato se substernens mater, LXIV, 404. — Ignaris auris nequicquam conqueror, ibid. 164.

Ignis, XXIII, 2. — ardet in medullis, XLV, 16. — crudelior, LXII, 20. — jucundior, ibid. 26. — venite in ignem, XXXVI, 18. — ex igne devolutum panem prosequens Rufa, LIX, 4. — Ignes edunt medullam, XXXV, 15. — OEtwos ostendit Noctifer, LXII, 7.

Ignosco tibi, XXXV, 16. — Ignosces igitur, LXVIII, 31.

Ignotus flos pecori, LXII, 40.

— Ignota ne sint incommoda,
LXVIII, 11.

Ile, ilia omnium rumpens puella, XI, 20. — rupta Virronis, LXXX,

Ille bellus et urbanus Suffenus, XXII, 9. — Illa pondera, LXIII, 5. — (pronom.) affligit illam odore, LXXI, 6. — conturbabimus illa, V, 11, et al.

Illepidus, illepidum scortillum, X, 4. — votum, XXXVI, 17. — Illepidæ deliciæ, VI, 2.

Illic carpitur ætas mea , LXVIII , 35 , et al.

, et al.

Illine abii, L, 7.

Illoc, L, 5.

Illuc modo huc modo circumsiliens passer, III, 9, et al.

Imaginosus, non rogare solet qualis sit hæc imaginosum, XLI, 8 (locus corruptus).

Imber educat florem, LXII, 41.
—Imbre tristi madent genæ, LXVIII
56.

Imbuo, imbuit rudem Amphitriten cursu, LXIV, 11. — Imbuisse palmulas in æquore, IV, 17. — Imbuta est tellus scelere, LXIV, 398.

Immaturus, immatura mors dolori est, XCVI, 5.

Immemor Alphene, XXX, 1.—
juvenis, LXIV, 58.— Immemori
mente, ibid. 249.— pectore discedens conjux, ibid. 123.

Immerens, immerenti mihi venter dedit tussim, XLIV, 8. — Immerentihus iambis irascere, LIV, 7.

Immineo, immineat tibi totus vir, LXI, 173.

Immitis, immite pectus, LXIV, 138. — Immiti corde exagitans furores, ibidem, 94. — fato cre-

dens amissum Thesea, LXIV, 246.

Immo magno cum pretio mihi credite amice, LXXVII, 2, et al.

Immundus, immundius nil hoc est, XCVII, 3.

Impello, impulerit te furor in tantam culpam, XV, 15. — Impellens aera pennis ales equus, LXVI, 53.

Impensius utor, LXXII, 5.

Imperator unice, XXIX, 12 et 24; LIV, 7.

Imperium, imperio deterioris heri, LXVIII, 114. — Imperia mea qui fugere cupit, LXIII, 80.

Impetus, impetum facit, LXIII, 89. — trabis natantis præterirė, IV, 3.

Impius, impia mater, LXIV, 404 seqq. — mens, LXVII, 25. — relligio Persarum, XC, 4. — Impia facta, XXIII, 10; XXX, 4. — gaudia, LXVIII, 123. — tantum impiorum, XIV, 7.

Implico, implicat vitis arbores, LXI, 107. — hedera arborem, ibid. 35. — Implicabitur in complexum, ibid. 108.

Imploro, implorata prece Pollucis et Castoris, LXVIII, 65.

Impotens, VIII, 9. — Impotente amore deperit illum, XXXV, 12. — Impotentia freta, IV, 18.

Imprimo, impressæ resident maculæ, LVII, 5.

Improbus, improbis cinædis pulchre convenit, LVII, 1 et 10.—
Improbius multo, LXVIII, 126.

Impudicus, XXIX, 2, 6, 11.
Impune id non feres, LXXVIII,

9. — id non tuli, XCIX, 3.

Impurus, impuro adulterio se dedit, LXVI, 84. — Impura suavia, LXXVIII, 7. — Impuris moribus, CVIII, 2.

Imula oricilla mollior, XXV, 2.

Imus, imo pectore fudisse voces, LXIV, 125 et 198. — Imos in artus subrepens pestis, LXXVI, 21. — Imis medullis exarsit flamma, LXIV, 93.

In (cum casu ablat.) adultera deditus, LXI, 101. — æstu diffissus cunnus, XCVII, 7. — amore, C, 8. — cælesti lumine, LXVI, 7. — collo collocare, X, 23. — corde gerens furores, LXIV, 54. corona, LIII, 1. - crocina tunica fulgebat Cupido, LXVIII, 134. — culpa quotidiana conjugis flagravit Juno, LXVIII, 139. flamma, XC, 6. — funere gnatorum, LXIV, 350. - hospite suspirantem, LXIV, 98. — joco atque vino, XII, 2. - longa ætate, LXXVI, 5. — limine cæli, LXVI, 59. — matris complexu, LXIV, 88. — nomine Manli opus faciat aranea, LXVIII, 50. — novissimo casu, LX, 4. -- prono pollice torquens fila, LXIV, 314. - qua re Manlius juverit, LXVIII, 41. quibus sermonibus, X, 6. — quo genere me corruerit, LXVIII, 52. - se habet res egregias, CXIV, 2. — Septimio facit delicias, XLV, 23. — sinu tenere, II, 2. — sudore levamen, LXVIII, 61. — tantis mæroribus, LXV, 15. — tanto populo, LXXXI, 1. -tempore longo, LXVI, 35. — tergo est, XXII, 21. — thalamo tibi uxor est, LXI, 192. — tuto, XXXI, 6. — vento et aqua scribere, LXX, 4. — vita, LXVIII, 24, 96. — ullo fædere, LXXVI, 3.

In (cum casu accus.) Cretam religasset funem, LXIV, 174.—dies et horas, XXXVIII, 3.—dominum veterem descruisse fidem, LXVII, 8.—fletus absumens lumina, LXIV, 243.—Indos extre-

mos penetrarit, XI, 2. — manus dedis, LXI, 56. — modum dicite, ibid. 38. — concinite, ibid. 123. — pedem utrumque, IV, 21. — perpetuum, CI, 10. — te dici pote, XCVIII, 1. — testatas tabulas nomen intulit, LXVIII, 122. — unum millia singula creverunt, CXIII, 3.

Inambulatio lecti, VI, 11.
Inanis cohors, XXVIII, 1.
Inaniter si quis adjurarit, LXVI,

Inauratus, inaurata pallidior statua, LXXXI, 4.

Incandesco, incanduit spumis unda, LXIV, 13.

Incanus, incana secula, XCV, 6.
Incedo, incedere turpe, mimice
ac moleste, XLII, 8.

Incendium, incendia non timetis, XXIII, 9. — mentis, LXIV, 226.

Incendo, incensus amore, LXIV, 19 et 254. — tuo lepore facetiisque, L, 8. — Incensam mente puellam, LXIV, 97.

Inchoo, inchoata magna mater Cæcilio, XXXV, 18. — Inchoatam Dindymi dominam, XXXV, 13.

Incido, incidisset in utrumque pedem Jupiter, IV, 21. — mala provincia, X, 19. — Incidere nobis sermones varii, X, 5.

Incingo, incingebant sese serpentibus, LXIV, 259. — Incinxerat purpurea ora, ibid. 309.

Incipio, incipient dicere, LXII, 18. — Inciperes diligere, LXXXI, 2. — Inceptam frustra domum, LXVIII, 75.

Incito, incitat animum, LXIII, 85. — Zephyrus undas, LXIV, 271. — Incitare morsus solet, II, 4. — quod pruriat, XVI, 9. — Incitatos age alios, LXIII, 93.

Incola Itoni, LXIV, 228.

Incolo, incolat vestras sedes amor, LXVI, 88.

Incolumis, incolumem te visam, IX, 6.

Incommodum, incommoda mea ne tibi sint ignota, LXVIII, 11. — secli, XIV, 23.

Increbresco, increbrescunt undæ magis, LXIV, 275.

Incultus, inculta senescit virgo, LXII, 56.

gite, LXIV, 183.

Inde suspendam lintea, LXIV, 225, et al.

Indico, indicat vestis virtutes, LXIV, 51. — Indicet pudicitiam matris, LXI, 225.

Indidem, LXI, 214.

Indignus, indignum est, XXXVII, 15. — ab indignis nulla præmia peto, LXVI, 86.

Indigne frater adempte mihi, CI, 6.

Indistinctis corollis plexos flores tulit, LXIV, 284.

Indomitus furore, L, 11. — et sævus, CIII, 2 et 4. — turbo, LXIV, 107. — Indomita juvenca, LXIII, 33. — Indomito tauro, LXIV, 173. — Indomitam docuit ferre jugum, LXVIII, 118. — Indomitos furores, LXIV, 54.

Induco, inducens in amorem, XXX, 8.

Inelegantes deliciæ, VI, 2.

Ineptice, ineptiarum quid facias, VI, 14. — mearum lectores eritis, XIV, 24.

Ineptio, ineptire desinas, miser Catulle, VIII, 1.

Ineptus, inepte, XII, 4; XXV, 8.—Inepto risu nulla res ineptior, XXXIX, 16.—Inepta crura ponticuli, XVII, 2.

Iners concubine da nuces pueris,

LXI, 131. — natus, LXVII, 26.
Infectus, infecta lintea, LXIV,
225.

Infelix, infelice Troja sepultum, LXVIII, 99. — Infelicibus lignis ustulanda scripta, XXXVI, 8.

Inferiæ, inferias miseras, CI, 2.
— tristes, ibid. 8.

Infero, intulit homini lites puerperium falsum, LXXVII, 47. nomen in tabulas, LXVIII, 122. — quo se diva mea, ibid. 71. — Infertur robigo aratris, LXIV, 42.

Infestus, infesto amori, XCIX, 11. — mi, CXVI, 4. — ferro, LXIV, 356. — pene, XV, 10. — Infestis dietis, LXVI, 73.

Inficetiæ, inficetiarum pleni annales, XXXVI, 19.

Inficetus, inficetum seculum, XLIII, 8. — Inficeto rure inficetior, XXII, 14.

Infimus, infima inguinum parte, LX, 2.

Infirmus, infirmo motu, LXIV, 306. — Infirmis palmis, ibid. 352.

Inflecto, inflectentes capita, LXIV, 256. — Inflexæ tecta carrinæ, ibid. 10.

Inflo, inflati veli lintea, LXIV, 244.

Infundo, infuso pulvere fædans canitiem, LXIV, 224.

Ingenero, ingenerari indidem decet, LXI, 215.

Ingens, ingentes silvas in saltu possidet, CXV, 5, et al.

Ingenuus pudor, LXI, 81. — Ingenuæ est facere, CX, 5. — Ingenuo non satis animo, LXVIII, 38.

Ingero, inger calices, XXVII, 2.
Ingratus, ingratæ credita menti,
LXXVI, 9. — Ingratum onus tolle, LXVIII, 142. — Ingrato amore, ibid. 6. — non ingrata munus-

cula Divis promittens, LXIV, 103. sunt omnia, LXXIII, 3.

Ingredior, ingressus tecta paterna, LXIV, 247.

Inguen, inguinum infima parte, LX, 2.

Inhibeo, inhibere mentem a probro, XCI, 4.

Injicio, injiciens collo manus ambas, XXXV, 10. — Injecta terra, LXIV, 153.

Inimicus, inimica bonorum lingua, CVIII, 3. — es, CX, 3.

Iniques, inique! XXX, 7.

Initium, initia matris Cybelles, LXIII, 9.

Injuria talis cogit amare magis, LXXII, 7.

Injustus, injusti regis tecta, LXIV, 75.

Innitor, innixa plantam in limine, LXVIII, 72,

Innuptus, innuptæ flore novercæ, LXIV, 403. — Innuptæ! LXII, 6, 12. — Innuptarum decus, LXIV, 78.

Inobservabilis tecti error, LXIV,

Inops cogor proferre querelas, LXIV, 197.

Inquam, X, 18. — Inquii, X, 27. — Inquies, XXIV, 7. — Inquient, X, 14. — Inquis, XX, 19, etc.

Inquinatus, inquinatiore dextra, XXXIII, 3.

Inquino, inquinare digitum, XXIII, 23.

Inr. vid. Irr.

Inscius, insciis noscitetur, LXI,

Insidiæ, insidias, LXXXIV, 2.
— instruéntem te tangam, XXI, 7.

— Insidiis lacessas caput, XV, 16.
Insipio, insipiens seculum, XLIII,
8.

Insisto, institit quærere venas ferri, LXVI, 50.

Insolenter æstues, XXV, 12.

Insperans, insperanti nobis te restituis, CVII, 5.—obtigit, ibid.

Instar prati jugera, CXV, 1.—
pueri bimuli, XVII, 12.

Instituo, instituunt quæ facere, CX, 2.

Insto, institit quærere venas ferri, LXVI, 50.

Instruo, instruentem insidias, XXI, 7.

Insula nullo tecto, LXIV, 184.

— Insula ultima Occidentis fuisti,
XXIX, 13. — Insularum ocelle,
XXXI, 1. — Insulas Cycladas, IV,
7.

Insulsus, insulsa male vivis, X, 33. — Insulsi, XXXVII, 6. — Insulsissimus homo, XVII, 12.

Insulto, insultans nimis fortuna, LXIV, 169.

Intactus, intacta virgo, LXII, 45 et 56.

Integellus, integellum conserves puerum, XV, 4.

Integer, integri pueri, XXXIV, 2. — Integræ virgines, LXI, 36.

Inter oraculum Jovis æstuosi, II, 5. — sepulcra nota, LXVIII, 97. — nos amorem, CIX, 2, et al. sæp.

Interea valete, XIV, 21, et al.
Intereo, intereat senectus, CVIII,

Interficio, interfice nasorum pestem, LXIX, 9.

Interior, interiorem medullam ignes edunt, XXXV, 15.

Interitus, interitu cujus, LXVIII, 25.

Intestinum, intestina perurens LXXVII, 3. — vorent canes, CVIII, 6.

Intimus, intimo pectore uritur flamma, LXI, 177.

Intorqueo, intortirudentes, LXIV,

235.

Inuro, inusta flagella, XXV, 11.
Invenio, invenies me illorum jure sacratum, CII, 3. — quare sit macer, LXXXIX, 6. — Inventus nepos divitiis avitis, LXVIII, 121.

Invenustus, invenusta res, XII, 5. — Invenustum scortillum, X, 4.

- votum, XXXVI, 17.

Invictus, invicto numine, LXIV, 204.

Invideo, invidit fors aures nostris

questibus, LXIV, 170.

Inviso te lætus, XXXI, 4.—
Invisent lumina colles, LXIV, 233.
— Invisere domos, ibid. 385.—
Invisente viro prælia, LXVI, 20.

Invisus, invisa est parenti puella,

LXII, 58.

Invitus, invita cessi de tuo vertice, LXVI, 39 et 40. — Invito mihi, LXIV, 219. — Invitam nec rogabit, VIII, 13. — Invitis Diis, LXXVI, 12. — heris, LXVIII, 78.

Invoco, invocat te suis, LXI, 52.
Involo, involasti pallium meum,
XXV, 6.

Io Hymen Hymenæe io, LXI, 124, sæp.

Ipse qui sit nescit, XVII, 22, tc.

Ira, iras pectoris frons præportat, LXIV, 194.

Irascor tibi, XXXVIII, 6. — Irata est Lesbia, LXXXIII, 6. — Irascere iambis meis, LIV, 6.

Irredivivus pons, XVII, 3.

Irrigo, irrigat Aganippe specus Aonios, LXI, 29.

Irritus, irrita cuncta discerpunt venti, LXIV, 142. — dictaque factaque ventos ferre, XXX, 10. — dona, LXVI, 85. — promissa, LXIV, 59.

Irrumatio, irrumatione te tangam, XXI, 8.

Irrumator prætor, X, 12.

Irrumo, irrumasti me, XXVIII, 10. — Irrumabo vos, XIV, 27; vid. XVI, 1, 14. — Irrumet patruum, LXXIV, 5. — Irrumare sessores ducentos, XXXVII, 8. (hic vid. verum τοῦ irrumare sensum). — Irrumatus XXI, 13.

Is sibi paravit, X, 30, etc.

Iste æmulus tuus, LXXI, 3, etc.

Isthæc janua nosti, LXVII, 37.

Istic consedit, XXXVII, 14.

Istinc te reducis, LXXVI, 11.

Ita me juvent Cælites, LXI, 196, et al.

Itaque ut sensit membra esse relicta, LXIII, 6, 35.

Item vos, virgines, dicite in modum, LXI, 36.

Iter annuum metiens Diana, XXXIV, 18. — per medium populi transit, LXVIII, 60. — tenebricosum, III, 11. — Scamandri, LXIV, 360.

Iterum conclamate, XLII, 18, et al.

J.

Jaceo pransus, XXXII, 10.—
Jacet alnus, XVII, 19.— numerus arenæ, VII, 4.— Jacebant lectulo membra, L, 15,— Jacere noctes non viduas, VI, 6.

Jacio, jaciunt capita vi Mænades, LXIII, 23. — Jecit sese præcipitem e vertice scopulorum, LXIV, 245.

Jacto, jactatis fluctibus incensam puellam, LXIV, 97. — Jactantem cornua ventis, LXIV, 111 — Jactatis in turbine nautis, LXVIII, 63.

Jam te nil miseret amiculi tui, XXX, 2.

Jam (dissyll.) LXIII, 73. —

Jam-jam, LXVIII, 65.

Janua jucunda viro, LXVII, 3.
— cæli, LXVIII, 115. — Januæ claustra pandite, LXI, 76. — Januæ frequentes mihi erant, LXIII, 65.

Jejunus, jejuna ara desideret cruorem pium, LXVIII, 79.

Jocari nescio quid carum, II, 6.

Jocosus, jocosa res, LVI, 4. — Jocosam rem, ibid. 1. — Jocose, XXXVI, 10. — Jocosa illa fiebant, VIII, 6.

Jocus, jocum me esse putat, XLII, 3. — per jocum atque vinum, L, 6. — in joco atque vino, XII, 2.

Juba, jubam rutilam quate, LXIII, 83.

Jubeo, jubet lex, XXVII, 3: — Jubebas tradere animum, XXX, 7. — sperare, LXIV, 140. — Jusseris si hoc, XXXII, 4. — Jube veniam ad te, XXII, 3. — Jubeto, ibid. 9.

Jucundus, jucunda puella, LXII, 47.—viro et parenti janua, LXVII, 1. — jucundum amorem proponis! CIX, 1. — fratri lumen ademptum, LXVIII, 93. — os suaviabor, IX, 9. — ver, LXVIII, 16. — Jucunde! L, 16. — Jucundo labore, LXIV, 161. — odore, ibid. 285. — Jucunda munera, LXVI, 82. — Jucundis Zephyri auris, XLVI, 3. — Jucundior gnate vita, LXIV, 215. — ignis, LXII, 26. — Jucundissime Calve, XIV, 2.

Judex, judicem ad Phrygium venit Venus, LXI, 19.

Jugalis, jugales tædas celebrare, LXIV, 303.

Jugerum, jugera triginta habet, CXV, 1.

Jugo, jugandum Pelea Thetidi

sensit pater, LXIV, 21.

Jugum, jugi onus vitans juvenca, LXIII, 33.—Jugum ferre, LXVIII, 118. — Jugo in Cytorio, IV, 11. — Juga juncta, LXIII, 76.

Junceus, junceo vimine tectam

villulam, XIX, 2.

Jungo, jungit amores Gallus, LXXVIII, 3. — Junxit tæda conjuges, LXVI, 79. — Junxere, LXII, 29. — Jungier parens stirpe nequit, LXI, 68. — Junctos ventos, LV, 29. — Juncta juga, LXIII, 76. — lumina, LXVI, 66.

Juro, jurare nil metuunt, LXIV, 146. — Juranti viro nulla femina

credat, ibid. 143.

Jus, jure vincemur, LXII, 16.
— illorum sacratum me invenies,
CII, 3. — Jura petitis, LXVI,
83. — sua dederunt genero parentes, LXII, 65.

Justificus, justificam mentem Deorum avertere, LXIV, 407.

Justitia, justitiam omnes fugarunt de mente, LXIV, 399.

Justus, justam multam exposcam a Divis, LXIV, 190.

Juvenca indomita vitans jugi onus, LXIII, 33.

Juvencus, juvenco divulso membra raptabant, LXIV, 258. — Juvenci multi accoluere, LXII, 55. — nulli, ibid. 53. — Juvencis colla mollescunt, LXIV, 38.

Juvenis immemor, LXIV, 58.

— Juveni mandata dedisse, ibid.

214. — ardenti donare puellam,
LXII, 23. — fero tradis puellam,
LXI, 56. — Juvenem fraterna cæde respersum, LXIV, 181. — Juvenes, XIX, 1; LXII, 1, 6. —
lecti, LXIV, 4. — electos dare

Minotauro, ibid. 78. — Juvenum Veronensium flos, C, 2.

Juventa, juventam valentem exercete, LXI, 235.

Juventus barbara, LXVI, 45.

Juvo, juvent me Dii, LXI, 196.

— Juvaret cibus, L, 9. — Juverit
te bona Venus, LXI, 203. — in
qua re, LXVIII, 42. — Juverint
me Dii, LXVI, 18.

## L.

Labellum, labello semihiante, LXI, 220. — tacito, LXIV, 104. — Labella diluta multis guttis, XCIX, 7. — rosea, LXXX, 1. — Labellis aridulis, LXIV, 317. — roseis, LXIII, 74.

Labefacto, labefactes illam munere, LXIX, 3.

Labo, labantes oculos, LXIII,

Laboriosus, laboriosis chartis, I,

Laboriose est, XXXVIII, 3.

Laboro, laborat scire, LXVII, 17. — Laborent tota mente, LXII, 14.

Labos, Herculei, LV, 13. —
Laborem æternum, LXIV, 311. —
frustra sumptum esse, CXVI, 5. —
Labore defessa membra, L, 14. —
e nimio, LXIII, 36. — jucundo,
LXIV, 161. — peregrino, XXXI,
g. — Laboribus tantis, XXXI, 11.

Labrum, labra notata emulso sero, LXXX, 8.

Labyrintheus, labyrintheis flexibus, LXIV, 114.

Lac, lacte adultera ubera, XX,

Lacesso, lacessas insidiis, XV, 16.

Lacrimæ, lacrimis Simonideis, XXXVIII, 8.

Lacrimo, lacrimantibus oculis, LXIII, 48.

Lacrimula, lacrimulis falsis, LXVI, 16.

Lacteolus, lacteolæ puellæ, LV, 17.

Lacus, lacus totius, XVII, 10.

— Lacum limpidum, IV, 24.

Lacus undæ Lydiæ, XXXI, 13.

Lædo, lædit te mala fabula, LXIX, 5.

Lætitia maxima hoc est illi, LXXXIII, 2.

Lætor, lætanti cætu, LXIV, 33. — pectore, LXIV, 221.

Lætus, læta luce, LXIV, 326.
— mente, ibid. 237. — Læta connubia, ibid. 141.

Lævis, lævia brachia; LIV, 333, LXVI, 10.

Lævus, læva sive dextera vocaret aura, IV, 19 et 20. — Lævum pecoris hostem, LXIII, 77.

Lana, lanæ candentis; LXIV, 319. — Lana molli, ibid. 312.

Lancinatus, lancinata paterna sunt bona, XXIX, 18.

Laneus, laneum latusculum, XXV, 10. — Lanea morsa, LXIV, 317.

Langueo, languenti corde, LXIV,

Languesco, languescent lumina morte, ibid. 188.

Languidulus, languidulos somnos, LXIV, 332.

Languidus, languido pene, XXV, 3. — Languida lumina, LXIV, 219. — Languidior sicula beta, LXVII, 21.

Languor, languore labantes oculos, LXIII, 37. — Languoribus multis, LV, 31.

Lapillus, lapillis durius, XXIII,

Lapis, lapidis pelluciduli,

LXVIII, 4. — Lapide candidiore, ibid. 148. — muscoso, ibid. 58.

Lar, larem nostrum, XXXI, 9. Lârgus, larga manu, XIX, 9.

Laserpicifer, laserpiciferis Cyrenis, VII, 4.

Lassulus, labore lassulæ, LXIII,

35.

Lassus, lasso viatori, LXVIII,

Late contexta locavit, LXIV, 293.

Lateo, latet in roseis papillis, L.V., 12. — Latent fures, LXII, 34.

Latibulum, latibula omnia, LXIII,

54.

Latro, latrans Scylla, LX, 2.

Latus, latera exfututa, VI, 13.

Latusculum, latuscula lanea,

XXV, 10.

Laudo, CX, 1; CXIV, 6.
Laurus, laurus proceras, LXIV,

Laus approbet genus, LXI, 227. — nuptarum e laudibus eximis, CXI, 2. — Laudis præmia, LXIV, 102. — Laude multa, LXIV, 112. — Laudibus eximis, CXI, 2.

Lavo, lavit dentes puriter, XXXIX, 14.

Lautus, lauta convivia, XLVII, 5.

Laxus, laxas tunicas, XCV, 8. Leæna, LX, 1; LXIV, 154.

Lector, lectores ineptiarum mearum, XIV, 25.

Lectulas castus, LXIV, 88. — Lectulo in uno, X, 7.

Lectus, lecti pede candido, LXI, 115.—tremuli, VI, 10.—Lecto cœlibe, LXVIII, 6.—desiderato, XXXI, 10.—toto, L, 11.

Lectus, lecti juvenes, LXIV, 4.

Lego, legarat eo famulum, LXVI, 57.

Lego, legit olera ipsa olla, XCIV, 2. — millia basiorum legere, XVI, 13.

Lenio, lenirem te nobis, CXVI,

Lenis, leni plangore, LXIV, 274. — Lenibus auris, LXIV, 84. — Lenius aspirans aura, LXVIII, 64.

Leniter hæc audibant, LXXXIV, 8.

Lero, CIII, 4.

Lentus, lenta vitis, LXI, 106.
- Lentos remos, LXIV, 183.

Leo, leoni cæsio, XLV, 7.

Lepide et jocose, XXXVI, 10.

Lepidus filius, LXXVIII, 2.— Lepidum novum libellum, I, 1.— Lepido versu, VI, 17.— Lepidissima conjux, LXXVIII, 2.

Lepor, lepore tuo incensus, L, 7.—Lepores mei Ipsithilla, XXXII, 2.

Letifer, letifero certamine, LXIV, 395.

Letum, leti turbine medio, LXIV, 149. — Letum miserabile, LXVIII, 91.

Levis pulvis, LXVI, 85. — vir, LXI, 101. — Leve tympanum, LXIII, 29. — Levi amictu, LXIV, 64. — filo, LXIV, 318. — flamine, LXIV, 9. — Leve peditum, LIV, 3. — tympanum, LXIII, 8. — Levi nave, LXIV, 84.

Leviter hac audibant, LXXXIV, 8.

Levo, levare curas, II, 10.

Lex Posthumiæ magistræ,

XXVII, 3.

Libellus, libelli quidquid hoc, I, 8. — Libellum horribilem, XIV, 12. — lepidum novum, I, 1. —

sacrum, XIV, 12. — Libellis omnibus, LV, 4.

Liber, librum malum, XLIV, 21. — Libri novi, XXII, 6.

Liber avunculus, LXXXIV, 5.
— ut potiretur, LXIV, 403. —
Libera otia, LXVIII, 103.

Liberalitas sinistra, XXIX, 16. Libere imperia mea fugere cupit, LXIII, 80.

Liberi, liberos date, LXI, 212.

— dare, LXI, 67.

Libido cupidæ mentis, LXIV, 147. — Libidine ex tua, XVII, 5. — Libidines facit, XLV, 24.

Libo, lihet onyx mihi munera, LXVI, 82.

Librarius, librariorum scrinia, XIV, 17,

Libro, libratum fusum, LXIV, 315.

Licet obseres palatum, LV, 21.
— venias, LX1, 191.

Ligneus, lignea conjuge parentis, XXIII, 6.

Lignum, lignis infelicibus ustulanda, XXXVI, 8.

Ligo, ligatam zonam, II, 13
Limen, liminis tabellam, XXXII,
5. — Limine domini, LXVII, 38.
— mortis, LXVIII, 4. — trito,
LXVIII, 71. — Limina tepida,

LXIII, 65. — thalami, LXVI,

Limes, limite lato, LXVIII, 67. Limpidus, limpidum lacum, IV, 24.

Lingo, lingere culos et crepidas carbatinas, XCVIII, 4. culum, XCVII, 12.

Lingua bonorum inimica, CVIII, 4. — mala, VII, 12. — torpet, LI, 9. — Lingua cum ista, XCVIII, 3. — nec nimis elegante, XLIII, 4.—Linguis trepidantibus, LXVIII, 28. Linio, linit aram sanguine, XIX, 16.

Linquo, linquens promissa irrita procellæ, LXIV, 59. — Tempe, LXIV, 288. — vultum genitoris, LXIV, 117. — Linquentem mænia, ibid. 213. — Linquendum est cubiculum, LXIII, 67.

Linteum, linteo volare, IV, 5.

— Lintea infecta, LXIV, 225. — vela, ibid. 244.

Liquefacio, liquefaciens omentum in flamma, XC, 6.

Liqueo, liquentibus stagnis, XXXI, 2.

Liquidus, liquida mente, LXIII, 46. — Liquidas undas, LXIV, 2. — Liquidis lymphis, ibid. 162.

Lis, lites magnas, LXVII, 47. Literator Sulla, XIV, 9.

Litus Adriatici, IV, 7. — Larium, XXXV, 4. — Litoris albicantis, LXIII, 87. — Litore deserto, LXIV, 133. — fluentisono, ibid. 52. — Rhæteo, LXV, 7. — Litora Gnosia, LXIV, 172. — spumosa, ibid. 121. — Litoribus Canopæis, LXVI, 58. — curvis, LXIV, 74.

Lividus, lividissima vorago, XVII,

Locus, loca algida nive amicta, LXIII, 70. — aliena, 14. — cuncta retonent, LXIII, 82. — Hiberum, IX, 7. — litoris ultima, LXIII, 87. — opaca silvis redimita, LXIII, 3.

Loco, locavit late contexta, LXIV, 293. — Locatum sub veste malum, LXV, 21.

Locutio Fescennina procax, LXI,

Longe a domo profectos, XLVI, 10. — ante omnes, LXVIII, 159. — plurimos versus, XXII, 3. — resonante unda, XI, 3.

Longinques, longinque belle, LXIV, 346.

Longus homo, LXVII, 47.—
Longu est mihi Quintia, LXXXVI,
1.— Longum amorem, LXXVI,
13.— Longo die, LXXX, 4.—
tempore, LXVI, 35; LXVIII, 85.—
Longu ætate, LXXVI, 5.— pæna, XL, 8.—virginitate, LXVIII,
116.— vita, LXIV, 215.— Longis digitis, XLIII, 3.— noctibus,
LXVIII, 83.

Loquela verbosa, LV, 20.

Loquor, loquetur fama, LXXVIII, 10.—Loquatur hæc charta, LXVIII, 40. — Loquerer tecum, L, 13. — Loquentem sua flagitia, LXVII, 41. — tua facta, LXV, 9. — Loquente coma, IV, 12. — Locutum se esse mirifice sperabat, LXXXIV, 3.

Lorum, lora rubra, XXII, 7.

Lotium, loti amplius bibisse,

XXXIX, 21.

Lubenter, XXXI, 4; XLIV, 6; LXI, 41.

Lubet jocari, II, 6, et al. sæpp. Lucellum, lucelli ecquidnam patet, XXVIII, 6. — Lucello refero datum, XXVIII, 8.

Luceo, lucet qui jucundior ignis cœlo? LXII, 26.

Luctor, luctantes papillas, LXIV, 65.

Luctus ademit munera, LXVIII, 31. — Luctu fraterna mors abstulit studium, LXVIII, 19. — Luctum vanescere ne patimini, LXIV, 199, 247. — Luctibus assiduis, LXIV, 71.

Lucus, lucum dedico consecroque, XVIII, 1.

Ludicrum sibi nutriunt, LXI,

Ludo, dum ludis, XCIX, 1. — Ludebat numero, L, 5. — Lusi multa, LXXXVI, 17. — Lusisti

nucibus, LXI, 133. — Lusimus satis, ibid. 232. — multum, L, 2. — Ludite, LXI, 211. — Ludere, II, 9, 2; XVII, 1, 17.

Ludus, ludi multa millia, LXI,

210.

Lugeo, lugebant comæ mea facta, LXVI, 52.—Luxti cubile orbum, LXVI, 21.—Lugete, Veneres, Cupidinesque, III, 1.—Lugere exstinctos parentes, LXIV, 401.—Lugetur, XXXIX, 5.

Lumbus, lumbos duros, XVI,

II.

Lumen jucundum, LXVIII, 93.

— Lumine cæli, LXVI, 59. — claro, LXIV, 409. — cupido, ibid. 86. — in cælesti, LXVI, 7. — notho, XXXIV, 16. — optato, LXVI, 79. — Lumina exspectata, LXII, 2. — omnia mundi, LXVI, 1. — Solis, LXIV, 272. — Virginis et Leonis, LXVI, 66. — Lumina anxia, LXIV, 243. — flagrantia, LXIV, 92. — languida, ibid. 220. — mæsta, LXVIII, 55. — Luminibus festis, LXVI, 90.

Lupa, lupæ comminctæ spurca saliva, XCIX, 10.

Lupanar, XLII, 13.

Lupus, lupi vorent membra, CVIII, 6.

Lustravit sol æthera, LXIII, 40. Luteus, luteum papaver, XIX, 12; LXI, 195. — soccum, LXI, 10. — Luteæ violæ, XIX, 12.

Lutum, in lutum præcipitem ire, XVII, 9. — o lutum! XLII, 13.

Lux brevis, V, 5.—mea, LXVIII, 132, 160. — Luci committe, crede, LV, 16. — Lucem candidiore nota, CVII, 6. — Luce alia, LXIV, 16. — læta, ibid. 326. — orienti, ibid. 377. — purpurea, ibid. 274. — Luces optatæ, ibid. 31.

Lympha frigerans, LXI, 29. —

Malia, LXVIII, 54. — Lymphæ vini pernicies, XXVII, 5. — Lymphis liquidis, LXIV, 162.

Lymphatus, lymphata mente, LXIV, 255.

## M.

Macer Gellius, LXXXIX, 4, 6.
Macula, maculæ pares resident,
LVII, 3.

Maculo, maculans sanguine sola terræ, LXIII, 7.

Madefio, madefient cæde sepulcra, LXIV, 369.

Madeo, madere imbre tristi genee non cessant, LXVIII, 56.

Magis atque magis notescat, LXVIII, 48, et al.

Magistræ Posthumiælex, XXVII,

Magnanimus, magnanimum Minoa, LXIV, 85. — Magnanimam te cognoram, LXVI, 26. — Magnanimos Remi nepotes, LVIII, 5.

Magnus amor, XCI, 6. — numerus arenæ, VII, 3. — Magna scriptorum copia, LXVIII, 33. --Dea Cybelle, LXIII, 91. — mater, XXXV, 18. — Mentula, CXV, 8. — progenies Jovis, XXXIV, 6. - Magni Cæsaris, XI, 10. mundi, LXVI, 1. - Magnam cœnam, XIII, 3. - Magno cum pretio, LXXVII, 2. - in mari, XXV, 12. - Magni Dii, XIV, 12. passim. — Magna bella, XXXVII, 13. — omnia, CXV, 7. — Magnos furores, LXVIII, 129. -Magnas lites, LXVII, 47. - Magnis curarum undis, LXIV, 62. montibus, ibid. 281. — virtutibus, ibid. 324, 358. — Major ignis, XLV, r5. — Maximus ultor, CXV, 7. - Maxima cælicolum Juno, LXVIII, 138.—lætitia, LXXXIII, 2 - Maximi Jovis, XXXIV, 5. — risus, XVII, 7. — Maximum montem, LXVI, 43. — Maximas grates, XLIV, 16. — gratias, XLIX, 4. — Maxime profunda vorago, XVII, 11.

Male est, XIV, 10; XXXVIII, 1 et 2. — mi dicit Lesbia, XCII, 1, et al.

Maledico, maledicere me meæ vitæ credis? CIV, 1.

Malignus, maligna mente, LXVIII, 37. — Maligno voto, LXVII, 5. — Maligne fuit, X, 18.

Malo, unam Acmen mavult, XLV, 22. — Malit, LXXIX, 1. — Malle, LXX, 1. — Mallem, XXIV, 4.

Malum utrumque nactus est, LXXI, 4. — Malum (interject.) XXIX, 22. — Malo externata LXIV, 165. — Mala multa Dii dent, XIV, 6; XXVIII, 14. — plurima dicit, LXXXIII, 1. — Malis me deseris, XXX, 5. — mænia vexarentur, LXIV, 80. — tantis fluctat mens, LXV, 4.

Malum aureolum, II, 12. — missum, LXV, 19. — Mala suaveolentia, XIX, 13.

Malus aliquis, V, 12. - hic hospes, LXIV, 175. — Mala bestia, LXIX, 7. — fabula, ibid. 5. lingua, VII, 12. — mens, XV. 14; XL, 1. - provincia, X, 19. pituita nasi, XXIII, 17. — Mali fati, XV, 17.—et boni quidquid habes, VI, 15. — Malum librum, XLIV, 21. -- pedem, XIV, 22. — Malam tussim pectore expuli, XLIV, 7. — Malum adulterium, LXVII, 36. — Malo cum pretio, LXXVII, 2. - furore, LXIV, 406. — Malæ tenebræ, III, 13. — Malas furis manus, XX, 5. oras, XXXIII, 5. - rapinas, XIX, 19. - Mala dona, LXVI, 85. - Malis bonisque pueris, XV, 10. Malus, malo vago suspendam lintea, LXIV, 225.

Mandatum, mandata cordi memori condita, LXIV, 232. — cuncta, ibid. 209. — talia, ibid. 214.

Mane quum domo exis, LXXX, 3, et al.

Maneo, manet tibi, VIII, 15.

— Manet fama Telemacho, LXI,
229. — intacta virgo, LXII, 45,
56. — jucunda, ibid. 47. — tibi
vita, VIII, 15. — Manent gaudia
parata, LXXVI, 5. — Manserunt
duo, CXIII, 3. — Mane, X, 27.

— Maneas domi, XXXII, 7. —
Maneat perenne, I, 10. — Maneret XCIX, 9.

Maniplus (s. manipulus), maniplis caricis tectam villulam, XIX, 2.

Mano, manat rubor ore, LXV, 24. — Manabunt rivi sanguine, LXIV, 345. — Manansunda, LXV, 6. — Manantia fletu munera, CI, 9.

Mantica, manticæ quod in tergo est, XXII, 21.

Manus, manum sorsum habebis, XX, 17. — Manu quate tædam, LXI, 14. — juga religat, LXIII, 84. — trîsti, LXVI, 30. — larga, XIX, 9. — sinistra, XII, 1. — Manus carpebant laborem, LXIV, 311. — admovere vostras XIV, 25. — ambas, XXXV, 9. — Malas furis, XX, 5. — teneras, LXI, 218. — tollens, LIII, 4. — Manibus niveis, LXIII, 8. — teras fricesque, XXIII, 22.

Mare exspuit conceptum, LXIV, 155 — ferum, LXIII, 40. — novum, LXVI, 45. — Oceanum, CXV, 6. — placidum, LXIV, 270. — Mari novissimo, IV, 25. — amplectitur orbem Oceanus, LXIV, 30. — in magno, XXV, 13. —

vasto, XXXI, 3. — Maria sunt cætera, CXV, 2. — alta, LXIII, 1. — vasta, ibid. 48.

Marinus, marinas Nymphas viderunt oculi mortales, LXIV, 16.

Maritus, marita facta es, o Janua, LXVII, 6.— Marito ista non licent, LXI, 147. — cupido, LXIV, 375. — ulmo, LXII, 54. — Maritum, LXXVIII, 5.— esse non sinit patruum, LXXXVIII, 3. — Marite, LXI, 191, 196. — unguentate, ibid. 142. — Maritis, LXIV, 329. — Maritos novos, LXI, 55.

Marmor, marmora pelagi, LXIII, 88.

Mas, marem male me putatis, XVI, 13.

Mater deposivit Latoniam, XXXIV, 7.—anxia, LXIV, 380.
— hona, ibid. 23; LXXXIX, 1. impia, LXIV, 404.—mæsta, ibid. 380.—orba, XXXIX, 5.—Matris adventu, LXV, 22.—complexu, LXIV, 88.—complexum, ibid. 118, et al.—Matri tertia pars data, LXII, 63.—Matrem norat puella, III, 7, et al.—Matrem ugiente, XX, 14.—bona, LXI, 226.—optima, ibid. 229.—Matres, LXIV, 350, et al. sæp.

Maternus avus, LXXXIV, 6.
Maturus, maturo tempore, LXII,

Matutinus, matutino flatu, LXIV, 270.

Medicus, medicos convocate, XLI, 6.

Meditor, meditantur non frustra, LXII, 13. — Meditata requirent innuptæ, ibid. 12.

Medius, medii viri tenta, LXXX, 6. — Mediam tunicam, LXVII, 22. — Mediam Athon, LXVI, 46. — iter, LXVIII, 60. — Medio turbine leti, LXIV, 149. — Media

die, LXI, 118. — Mediis sedibus, LXIV, 48. — undis, ibid. 167.

Medulla, medullam interiorem edunt ignes, XXXV, 15. — Medullas mæstas exedit cura, LXVI, 23. — torreret flamma, C, 7. — Medullis extremis, LXIV, 196. — mollibus, XLV, 16. — omnibus, LV, 30. — totis, LXIV, 93. — Montis cæsis, LXVIII, 111.

Medullula anseris mollior cuni-

culi capillo, XXV, 2.

Mehercule, XXXVIII, 2, et al.
Meio, minxit quod quisque,
XXXIX, 18. — Minxerit in gremium gnati parens, LXVII, 3o. —
Meientis mulæ cunnus, XCVII, 8.

Mellitus passer, III, 6. — Mellite Juventi, XCIX, 1. — Mellitos oculos basiem, XLVIII, 1.

Membrana directa plumbo,

XXII, 7.

Membrum, membra labore defessa, L, 14. — frigida tepefecit, LXVIII, 29. — semimortua jacebant, L, 15. — sine viro relicta sensit, LXIII, 6. — Membra e juvenco raptabant, LXIV, 257.

Memini me suffixum esse in cruce, XCIX, 4. — Meminit, LXXXIII, 5. — Fides, XXX, II. — Memi-

nerunt, ibid.

Memor, memori corde condita mandata, LXIV, 231.

Memorabilis, memorabile quod sit, habent, LXII, 13.

Mendax, mendaci ventre falsum

puerperium, LXVII, 48.

Mens excidit sensibus ereptis, LXVI, 25. — anxia, LXVIII, 8. — impia, LXVII, 25. — Mala, XV, 14; XL, 1. — prætrepidans, XLVI, 7. — Mens animi, LXV, 4. — onus reponit, XXXI, 8. — Mentis cupidæ libido, LXIV, 147. — crudelis consilium, ibid. 136.

- incendia, ibid. 226. - Menti ingratæ credita, LXXVI, 9. — Mentem amore revinciens, LXI, 33. - justificam Deorum avertere, LXIV, 406-passim. — Mente cedat mora, LXIII, 19. — constanti, LXIV, 209, 239. — de cupida, ibid. 399. — dura, LX, 3. — immemori, LXIV, 249. — læta, ibid. 237. — liquida, LXIII, 37. lymphata, LXIV, 255. — maligna, LXVIII, 37. — obstinata, VIII, 11. \_\_ tacita, LXII, 37. \_\_ tetra, LX, 3. — tota, LXII, 14, et al. - Mentes alio, aures alio divisimus, LXII, 15.

Mensa, mensæ constructæ dape, LXIV, 305. — Mensas pingues linquere, LXII, 3. — Mensis collucent pocula, LXIV, 45.

Menstruus, menstruo cursu metiens iter annuum, XXXIV, 17.

Mentior, mentita es, quod promisti, CX, 3.

Mentula sit apta clava dexteræ, XX, 21. — crux, XX, 18. — dissutta, XXIX, 14. — magna minax, CXV, 8. — Mentulas solis vobis esse putatis? XXXVII, 3.

Mereor, mereri bene velle de quoquam desine, LXXIII, 1.

Meretrix, meretricis avaræ, CX,

Mergo, mergitur Oceano Bootes, LXVI, 68.

Meridior, meridiatum ad te veniam, XXXII, 3.

Merito si quem podagra secat, LXXI, 2.

Merso, merser fluctibus fortunæ, LXVIII, 13.

Meros amores accipies, XIII, 9.

Messis, messem post nonam Smyrna edita, XCV, 1.

Metior, metiens cursu menstruo

iter annuum rustica tecta frugibus

exples, XXXIV, 18.

Metuo a te, XV, 9. — Metuunt nunc omnes, LXIX, 7. — nil jurare, LXIV, 146. — Metuebant talia verba, LXXXIV, 9. — Metuere nihil dicta, LXIV, 148.

Mi pro mihi, V, 7; XIV, 10; XXX, 8; XXXI, 5; XLIV, 5. — vocativ. in meus, X, 25; XIII, 1.

Mica salis nulla in tam magno

corpore, LXXXVI, 4.

Mico, micantia sidera, LXIV, 206. — Micantium siderum numerum, LXI, 207.

Migro, migrate ad severos,

XXVII, 7.

Mihi, pleonastice, IX, 2; XXIV, 4. Vid. not.

Miles Protesilaus, LXVIII, 86.

Mille basia da, V, 7, et al. —

Millia decem me puella poposcit,

XLI, 2. — ludi, LXI, 210, et al.

Millies eum puella revocat,

XXXV, 3.

Mimice et moleste ridentem vi-

detis, XLII, 8.

Minax Cybelle, LXIII, 84.—
magna mentula, CXV, 8.— Minacis Adriatici litus, IV, 6.

Minimum et facillimum est, XXXVIII, 4.

Minister, XXVII, 1.— Ministra Deum, LXIII, 68.

Minutus, minuta navis deprensa

in magno mari, XXV, 12.

Mirifice explicasset Calvus crimina, LIII, 2.— a te nactus est utrumque malum, LXXI, 4.— et tum locutum se esse sperabat, LXXXIV, 3.

Miror, miratur se, XXII, 17.
Mirus, non mirum, XXIII, 7,
et al. — Mira arte, LXIV, 51.—
nocte, LXVIII, 145.— pietate
parentem narras, LXVII, 29.

Misceo, misces gaudia curis, LXIV, 95. — Miscet Dea curis dulcem amaritiem, LXVIII, 18.

Misellus Septimius, XLV, 21.— Miselli Victoris ilia rupta, LXXX, 7.— Misellæ illi edunt medullam ignes, XXXV, 14.— Miselle passer, III, 16.— Ravide, XL, 1.

Miser ego, LXIII, 51. — esse desinis, LXXVI, 12. — anime, LXIII, 61. — Catulle, VIII, 1. — frater, CI, 6. — Misera mater, LXIV, 119. — Miserum est, LXVIII, 30. — Misero amori hanc proponis pœnam, XCIX, 15. — fratri, LXVIII, 93, et al. sæpp.

Miserabilis, miserabile letum,

LXVIII, 91.

Misere exagitans immiti corde furores, LXIV, 94.

Misereor, misereri si vostrum est, LXXVI, 17.

Miseret te nil dulcis tui amiculi, XXX, 2.

Miseriter allocuta est patriam, LXIII, 49.

Mitesco, mitescere immite pectus, LXIV, 138.

Mitis, mitem uvam educat vitis, LXII, 50.

Mitra, mitræ vicem curans, LXIV, 68. — Mitram subtilem retinens vertice, ibid. 63.

Minto tibi carmina, LXV, 15.

— Mittis epistolium, LXVIII, 2,

— Misti libellum, XIV, 14. —

Misit qui tibi tantum impiorum, ibid. 7. — Miserunt muneri, XII, 15. — Mittam te lætanti pectore, LXIV, 221. — Mittet sperare nepotes, ibid. 381. — Mittet brachiolum teres, LXI, 181. — Mittere carmina, CXVI, 2. — pronum de ponte, XVII, 23. — Mittens virum, LXVI, 29. — Mittetur Smyrna ad undas Atacis. — XCV,

5. — Missum malum, LXV, 19. — Misso hoc in Syriam, LXXXIV, 7. — Missas voces audire, LXIV, 166.

Mnemosynon, XII, 13.

Modo hue modo illue circumsi-

liens passer, III, 9, etc.

Modus vobis mutandus est, XLII, 22. — in modum dicite, LXI, 38. — concinite, ibid. 123. — Modo omni excruciare, XCIX, 12.

Macha putida, XLII, 11; XIX, 20. — turpis, ibid. 3. — Macha abducta, LXVIII, 103.

Mæchor, mæchatur mentula, XCIV, 1.

Machus, machi duo, CXIII, 2.

— semitarii, XXXVII, 16.

Machis cum suis vivat valeatque,
XI, 17.

Mænia Novi Comi, XXXV, 4.
— angusta, LXIV, 80. — Divæ, ibid. 212. — Larissæa, ibid. 36. —
Troica, ibid. 346.

Mæror, mæroribus in tantis, LXV, 15.

Mæstus, mæsta, LXIV, 249;
LXVI, 29. — mater, ibid. 380.

— Mæsto parenti, ibid. 210. —
pectore profudit voces, ibid. 202.

— Mæsta voce, LXIII, 49. —
Mæstam extremis querelis, LXIV,
130. — Mæstas medullas exedit
cura, LXVI, 23. — Mæstis ocellis, LXIV, 60. — Mæsta carmina,
LXV, 12. — lumina, LXVIII, 55.

— Mæstius lacrimis Simonideis,
XXXVIII, 8.

Molestus, molesta vivis, X, 33.

— Molestum est, LV, 1. — otium, tibi est, LI, 13. — Molesti ne nimium simus, LXVIII, 137. — Moleste incedere, XLII, 8.

Mollesco, mollescunt colla juvencis, LXIV, 38.

Mollicellus, mollicellas nates

flagella conscribillent, XXV, 10.

Molliculus, molliculi versiculi,
XVI, 4, 8.

Mollis spica, XIX, 11. — Molli complexu, LXIV, 88. — flumine, LXVII, 33. — fronde, LXIV, 294. — lana, ibid. 312. — pede, LXVIII, 70. — quiete, LXIII, 38, 44; LXXX, 4. — somno, LXVIII, 5. — veste, LXV, 21. — Mollia lanæ vellera, LXIV, 319. — tegmina suræ, ibid. 129. — Mollibus medullis ardet ignis, XLV, 16. — Mollior cuniculi capillo, XXV, 1.

Moneo, monendus es mihi, XXXIX, 9.

Mons eversus, LXVI, 43.—
Montis aerii vertice, LXVIII, 57.
— nivei cacumen, LXIV, 241.—
medullis, LXVIII, 111.— Montem Pimpleum, CV, 1.— Montium domina, XXXIV, 9.— Montes Idomenios, LXIV, 178.— præruptos, ibid, 126.— Montibus Idri, ibid. 301.— Libyssinis, LX, 1.— magnis, LXIV, 282.

Monstro, monstret qui adulterium patrui, LXXVIII, 6.

Monstrum, LXIV, 15. — sævum, ibid. 101. — Monstra stymphalia, LXVIII, 113.

Monumentum, monumenta parva, XCV, 9. — Cæsaris magni, XI, 10.

Mora tarda mente cedat, LXIII,

Morbosus, morbosi pariter, LVII, 6.

Morbus, morbum tetrum, LXXVI 25. — neque elegantem neque urbanum, XXXIX, 7.

Mordeo, mordebis labella, VIII., 18. — Mordenti rostro, LXVIII., 127.

Moribundus, moribunda a sede

tuus Pisauri hospes, LXXXI, 3.

Morior, mortuus est passer, III,
3. — notescat, LXVIII, 48. —

Mortua non tumulabor, LXIV,
153. — Moriens frater, LXVIII,

Moror, moraris, LXI, 79; LXXXIV, 94.—emori, LII, 1, 4.—Morari euntem rogat, XXXV, 10.

Mors fraterna, LXVIII, 19.—
immatura, XCVI, 5.— Mortis limine, LXVIII, 4.— Morti dedita
præda, LXIV, 363.— Mortem
oppeteret, ibid. 102.— Morte,
ibid. 188.— extrema, LXXVI,
18.— paterna, LXIV, 248.—
tua, LXV, 12.

Morsa lanea hærebant labellis, LXIV, 317.

Morsus acres incitare solet passer, II, 4.

Mortalis quisquam, LXIV, 168.

— Mortali cœtu; ibid. 386. —

Mortales oculi, ibid. 17.

Mos ut est tuus, IX, 8. — More prisco, CI, 7. — stultorum, LXVIII, 137. — Moribus impuris, CVIII, 2.

Motus, motu infirmo quatientes corpora, LXIV, 305.

Moveo, movet estimatione, XII, 12. — Movebat ses ea gremio, III, 8. — Moveto eum, XV, 11. — Movere lumbos, XVI, 11. — Movens tremulum tempusanilitas, LXI, 161. — Movetur nihil, XLII, 21. Mox, XCII, 3.

Mucus a te abest, XXIII, 17.

Mugilis, mugiles eum percurrent, XV,19.

Mugio, mugienti fremitu, LXIII, 82. — Mugiente matre, XX, 14.

Mula derelinquit soleam ferream in voragine, XVII, 26. — Mula meientis cunnus, XCVII, 8.

Mulceo, mulcent auræ florem, LXII, 41.

Mulier de via, XXV, 5. — mea, LXX, 1. — multivola, LXVIII, 128. — notha, LXIII, 27. — nulla, LXXV, 1.

Multa, multam justam exposcam, LXIV, 190.

Multiplex, multiplici dape constructæ mensæ, LXIV, 305. — Multiplices curas, ibid. 251.

Multivola mulier, LXVIII, 128. Multo, multantes facta virum pæna, LXIV, 192.

Multo acrior res, LXXXIII, 5, et al.

Multum lusimus, L, z, et al. Multus es et pathicus, CXII, 2. homo, ibid. 1. - Multo usu, XCI, 7. — Multa lande, LXIV, 112. — Multi agricolæ, LXII, 55. — juvenci, ibid. — pueri, ibid. 42. — Multa puella, ibid. — Multas futuit, XCVII, 9. - per gentes vectus, CI, 1. — querelas, LXIV, 223. — Multa æquora, CI, 1. basia, VII, 9. — gaudia, LXXVI, 5. — mala, XIV, 6; XXVIII, 14. — millia basiorum, XVI, 12. ludi, LXI, 210. — myrrhæ, LXVI, 78. — sidera, VII, 7. jocosa fiebant, VIII, 6. -- satis lusi, LXVIII, 17. — Multis pro officiis, LXVIII, 150. - Deorum, LXVI, 9. — guttis, XCIX, 7. languoribus, LV, 31. — millibus, LXVIII, 45. — querelis, LXVI, 19. — Plus oculis meis, XIV, i. - suis, III, 5. - uno sæclo, I, 10. — Plura quid commemorem? LXIV, 116. — millia, XXII, 4. - Pluribus divis, LXVIII, 115. - Plurimus, plurimum, XLV, 5. — Plurimos versus facit, XXII, 3. — Plurima mala, LXXXIII, 1. - furta Jovis, LXVIII, 14a.

Mulus, mule, nihil sentis, LXXXIII, 3.

Mundities, munditiem ad mundiorem adde, quod, etc. XXIII, 18.

Mundus concussit sidera, LXIV, 206. — Mundi magni lumina, LXVI, 1.

Mundus, mundior et melior culus, XCVII, 4. — Mundiorem munditiem, XXIII, 18.

Municeps, municipem ire in lutum volo, XVII, 18.

Munus confectum carmine, LXVIII, 149. — maximi risus, XVII, 7. - novum ac repertum, XIV, 9. — suum, LXI, 43. – Muneri miserunt, XII, 15. — Munere assiduo, LXI, 234. — furtivo, LXV, 19. — isto, XIV, 2. — novo, LXVI, 38. — postremo mortis, CI, 3. — vestis, LXIX, 3. — Munera tibi non tribuo, LXVIII, 32. — jucunda, LXVI, 82. — Musarum et Veneris, LXVIII, 10. — parva, XIX, 9. — quæ tradita sunt ad inferias, CI, 8. — quam plurima, LXVIII, 154. — Muneribus largis, LXVI, 92.

Munusculum, munuscula furtiva, LXVIII, 145. — non ingrata, LXIV, 103.

Murus, muros ad iliacos isset miles, LXVIII, 86.

Murrha, murrhæ multa millia, LXVI, 78.

Musca, CXVI, 4.

Muscosus, muscoso lapide, LXVIII, 58.

Muto, mutat (pr. mutatur) Suffenus, XXII, 11. — Mutavit te quis Deus? LXVI, 31. — Mutari talento furta velit, XII, 8. — Mutata janua, LXVII, 7. — Mutatum suaviolum ex ambrosio, XCIX, 13. — Mutato nomine, LXII, 35.

— Mutanda est ratio modusque, XLII, 22.

Mutus, mutum cinerem alloquerer, CI, 4. — Muta omnia, LXIV, 186. — Mutis sepulcris si quidquam a dolore accidere potest, XCVI, 1.

Mutuus, mutua reddens, L, 6.
— Mutuis animis, XLV, 20.

Myrtus Asia enitens floridis ramulis, LXI, 22. — Myrtos quales progignunt Eurotæ flumina, LXIV, 89.

## N.

Nam mellitus erat passer, III, 6.

— Namque solebas putare aliquid esse nugas meas, I, 3, et al. sæpp.

Nanciscor, nactus est utrumque malum, LXXI, 4.

Narro, narras egregium parentem, LXVII, 29. — Narrat Brixia de Postumio, ibid. 35. — provincia ten' esse bellam? XLIII, 6. — Narrantem loca, facta, nationes, IX, 7.

Nascor, nascitur flos secretus, LXII, 39. — vitis vidua, ibid. 49. — Nascuntur querelæ ab imo pectore, LXIV, 198. — Nata sunt omnia bona, LXVIII, 158. — Nascetur vobis Achilles, ibid. 339. — Nascatur Magus, XC, 1. — Natus erat sterili semine, LXVII, 26. — Nati optato tempore heroes, LXIV, 22. — quod illic natum i. e. proprium, X, 15.

Nasus, nasi mala pituita, XXIII, 17. — Naso nec minimo puella, XLIII, 1. — turpiculo, XLI, 3. — Nasorum pestem interfice, LXIX, 9. — Nasum totum ut te Dii faciant, XIII, 14.

Nates mollicellas flagella conscribillent, XXV, 10. — pilosas non potes venditare, XXXIII, 7.

Natio, nationes Hiberum, IX, 7.
Nato, natantis trabis impetum
præterire, IV, 3.

Natus destitit lugere parentes, LXIV,401. — Naticubile, LXVII, 23. — Nato, LXIV, 325. — Natam avellere complexu matris, LXII, 21.

Naufragus, naufragum æquoris undis ejectum sublevem, LXVIII, 3.

Navis minuta, XXV, 13. — Nave levi nitens, LXIV, 84. — Navium celerrimus (phaselus), IV, 2.

Navita perfidus, LXIV, 174.

Nauta, nautis turbine jactatis, LXVIII, 63,

Ne (enclit.) quine fugit, LXIV, 183. — venistine, IX, 3.

Ne dubita dicere, LXVII, 18.

—pugna, LXII, 59.—remorare,
LXI, 200.— Ne sciamus, V, 11.

— Ne-funera, LXIV, 83.

Nebula, nebulas aerias dicta irrita ferre sinis, XXX, 10.

Nec a gremio illius se movebat passer, III, 8, et al. sæpp.

Necesse est parere parentibus, LXII, 61. — amem, XII, 16. hæc præstare, XIX, 17. — nihil est, XVI, 6. — sit ire, LXI, 83.

Nefandus, nefando scelere, LXIV, 398. — Nefanda omnia avertere, ibid. 406.

Nefarius, nefaria scripta, XLIV, 18.

Nefas Troja, LXVIII, 89.

Ne-funera funera, LXIV, 83. Vid. not. ad h. l.

Negligo, negligis hæc, XXX, 5.

—Negligit nec teVenus, LXI, 199.

— Negligens Priapus, XIX, 20.

Negligentem esse licet, X, 34.

Negligentiorum lintea tollis, XII, 3.

— Neglecto numine Divum, LXIV, 134.

Nego illud totum, LXXXVI, 3.

— Negas te, LV, 14. — Negas negare, IV, 6. — se reddituram pugillaria, XLII, 4. — Negant redire, III, 12. — Neges quæ vir petet, LXI, 152. — Neget nuces pueris, ibid. 128.

Nemo rura colit, LXIV, 38, et al.—Nemone homo bellus, LXXXI,

Nemorivagus aper, LXIII, 72.

Nemus Phrygium, LXIII, 2.—
in nemora ferar, ibid. 58.— demens fugit, ibid. 89.— ad Idæ tetuli pedem, ibid. 52.— opaca, ibid. 32.— Phrygia, ibid. 20.

Nepos, nepotis seri caput, LXVIII, 120. — Nepotes caros sperare, LXIV, 381. — Remi, LVIII, 5. — Nepotum Romuli disertissime, XLIX, 1.

Neptis, neptem suam ducere, LXIV, 29.

Neque mirum, LXIX, 7, et al. sæp.

Nequeo tribuere munera, LXVIII, 32. — Nequeunt movere lumbos, XVI, 11. — Nequisse præterire impetum trabis, IV, 4.

Nequidquam tacitum cubile, VI, 7, et al.

Nervosius illud unde foret, LXVII, 27.

Nescio quare id faciam, LXXXV, 2. — quem risi, LIII, 1. — quid carum, II, 6. — quid certe est, LXXX, 5. — scorti, VI, 4. — Nescis quod facinus facias, LXXXI, 6. — Nescit id, XVII, 22.

Nescius, LXVIII, 17.

Neu lubeat abire, XXXII, 6, et al. sæp.

Ni pro Nisi, ni sint, VI, 2, et al. sæp.

Niger, nigro turbine jactatis nautis, LXVIII, 63. — Nigris

ocellis, XLIII, 2. — Nigerrimis avis, XVII, 16.

Nihil audit, XVII, 21, et al. sæpp.

Nihilominus pulcher es, LXI,

Nimirum idem omnes fallimur, XXII, 18, et al.

Nimis elegante lingua, XLIII,

4, et al. sæp.

Nimius, nimio e labore, LXIII, 36. — odio, ibid. 17. — Nimium gestis otio, LI, 14. — simus molesti, LXVIII, 137. — nil nimium studes, XCIII, 1.

Nisi impudicus, XXIX, 2, et al. Niteo, nitens ore floridulo, LXI, 193.— Nitenti desiderio meo, II, 5.

Nitor Solis flammeus, LXVI, 3.
Nitor, nitar quali spe? LXIV, 177. — Nitens nave levi, ibid. 84.
Niveus, nivei montis cacumen, LXIV, 241. — Niveo columbo, LXVIII, 125. — pede gerens soccum, LXI, 9. — Niveæ bigæ Rhesi, LV, 26. — vittæ, LXIV, 310. — Niveos artus flexerunt sedibus, ibid. 304. — virginis excipiet bustum, ibid. 365. — Niveis manibus cepit tympanum, LXIII, 8.

Nix, apud nivem et stabula ferarum forem, LXIII, 53. — Nive amicta loca, LXIII, 70. — hiberna candidiora labella, LXXX, 2.

No, navit juventus barbara per medium Athon, LXVI, 46.—
Nasse per undas, LXIV, 2.—
Nantes undæ a luce refulgent, ibid.
276.

Nobilis, nobilem Rhodum, IV, 8.— Nobiles amicos, XXVIII, 13. Noctifer, LXII, 7.

Nocturnus, nocturnæ rixæ vestigia, LXVI, 13.

Nolo dicere nomine, LXVII,

45. — Nolebat puella, VIII, 7. — Noli admirari, LXIX, 1, et al. — Nolite pati, LXIV, 199. — Nolim statuas, LXVIII, 37. — Nollem te renidere, XXXIX, 15.

Nomen vetus, LXI, 214. — vostrum tangat dies robigine, LXVIII, 151. — intulit nepos in tabulas, ibid. 122. — Nomine deserto, ibid. 50. — eo, XXIX, 12 et 24. — quocunque placet, XXXIV, 22. — dicere nolo, LXVII, 46. — dicentem, ibid. 43.

Nondum spreta pietate, LXIV, 387.

Nonus, nona pila a pileatis fratribus, XXXVII, 2. — Nonam post messem, XCV, 1. — post hiemem, ibid. 1.

Noscito, noscitetur facile ab omnibus, LXI, 233.

Nosco, nosti isthæc, LXVII, 37. — probe, XXII, 1. — Norat dominam passer, III, 6. — Noscent te omnia sæcla, LXXVIII, 10. — Noscens dicebas, LXXII, 1. — Noscens Juno furta Jovis, LXVIII, 140.

Noster venuste, XIII, 6.—Nostri miserescere vellet pectus? LXIV, 138.—Nostrum caput insidiis lacessas, XV, 16, et al.

Nota, nota candidiore lucem! CVII, 6. — de meliore quisque, LXVIII, 28.

Notesco, notescat mortuus, LXVIII, 48.

Nothus, notha mulier, LXIII, 27.— Notho lumine dicta es Luna, XXXIV, 15.

Noto, notat diem lapide candidiore, LXVIII, 148. — Notata labra sero emulso, LXXX, 8.

Notus hostibus forti pectore, LXIV, 340. — Nota fides animi, CII, 2. — Notæ sunt rapinæ, XXXIII, 7. — Nota sepulcra, LXVIII, 97. — Notorum tria suavia, LXXIX, 4.

Novem fututiones continuas pares, XXXII, 8.

Noverca, XXIII, 3. — Novercæ innuptæ flore, LXIV, 403.

Novi conjugis, LXI, 32.—
dimittere collum, LXVIII, 81.—
Nova nupta prodeas, LXI, 80, et sqq. sæp. — Novum libellum quoi dono? I, 1.— mare, LXVI, 45.
— munus, XIV, 8.— sidus, LXVI, 64.— Novo hymenæo auctus, LXVI, 11.— munere vota dissolvo, ibid. 38.— viro invisente, ibid. 20.— Novi libri, XXII, 6.— umbilici, ibid. 7.— Novis nuptis, LXVI, 15.— Novos maritos, LXI, 54.— Novissimo in casu, LX, 4.— a mare, IV, 24.

Nox tacet, VII, 7. — perpetua dormienda est, V, 6. — Noctis umbras pepulit Sol, LXIII, 41. — Nocte nulla rogaberis, VIII, 15. — latent fures, LXII, 34. — cæca, LXVIII, 44. — mira, ibid. 145. — gemina teguntur lumina, LI, 12. — vaga, LXI, 118. — Noctes non viduas, VI, 6. — Noctibus in longis, LXVIII, 83.

Nubes pulsæ ventorum flamine, LXIV, 240.

Nubo, nubit virgo bona cum alite, LXI, 20. — nulli nubere malle quam mihi dicit, LXX, 1.

Nudo, nudantes papillas, LXVI,

Nudatus, nudatæ suræ tegmina, LXIV, 129. — Nudato corpore, ibid. 17.

Nudus, nudum sinum reducens, LV, 11. — Nudo arvo nascitur vitis, LXII, 49.

Nugæ, nugas meas aliquid esse unare solebas, I, 4. Nullus mi erat, X, 21.— amor, LXIV, 336.— Nulla ætas, LXIV, 323, et al. sæp.— Nulli nubere malle dixit mulier, LXX, 1.— Nullum amans vere, XI, 19.— Nullo aratro contusus flos, LXII, 40.— Nulli pueri, ibid. 44, et al.— Nullæ puellæ, ibid.— Nullis sensibus auctæ, LXIV, 165. Vide not. ad hunc loc.

Num te lacteolæ tenent puellæ, LV, 17. — te leæna procreavit, LX, 1.

Numen, numine divum neglecto, LXIV, 134; LXXVI, 4. — invicto rector annuit, LXIV, 204. —

Numero, numerare multa millia ludi, LXI, 209.

Numerus magnus arenæ, VII, 3.

— Numerum siderum subducat,
LXI, 208. — Numero modo hoc
modo illoc ludebat, I., 5.

Nummus, nummi si te delectant, CIII, 3.

Nunc passer it per iter tenebricosum, III, 11, et al. sæp.

Nunc pro at, XXXIX, 17.

Nunquam vitis mitem educat uvam, LXII, 50.

Nuntio, nuntiate dicta puellæ, XI, 25. — Nuntiantur si mihi vera, XXXV, 11.

Nuntium, nuntia nova ad aures Deorum referens, LXIII, 74.

Nuntius horribilis adfertur subito, LXXXIV, 10. — Nuntii beati, IX, 5.

Nuper, LXIV, 217.

Nupta cave ne neges quæ vir petet, LXI, 151. — nova prodeas, ibid. 80, sqq. sæpp. — puella, XVII, 14. — o nupta, LXVI, 87. — Nuptarum laus, CXI, 2. — estne nuptis novis odio Venus? LXVI, 15.

Nuptialis, nuptialia carmina

concinens voce tinulla, LXI, 12.

Nuto, nutantibus pennis aera impellens, LXVI, 53.

Nutrio, nutriunt myrtum Deæroscido humore, LXI, 25. — Nutrivi locum villulamque palustrem, XIX, 4.

Nutrix illam orienti luce non revisens, LXIV, 377. — Nutricum tenus exstantes e gurgite cano, ibid. 18.

Nux, neu nuces pueris neget, LXI, 128, et sqq. sæp. — Nucibus satis diu lusisti, ibid. 133.

0.

O Veneres Cupidinesque lugete,

III, r, et al. sæpp.

Obduro, obdurat jam Catullus, VIII, 12. — Obdura destinatus, ibid. 11, 19.

Obesus Etruseus, XXXIX, 11.
Obitus stellarum comperit,
LXVI, 2.

Objurgo, objurgare patruum, LXXIV, 1.

Oblecto, oblectant Musæ dulci carmine, LXVIII, 8.

Oblitero, obliteret nulla ætas mandata, LXIV, 232.

Obliviscor, si tu oblitus es, XXX, 11. — Oblita es bonum facinus, LXVI, 27. — Obliviscentibus sæclis, LXVIII, 43. — Oblita nostri Lesbia, LXXXIII, 3. — Oblita miseræ sub veste, LXV, 21. — Oblita pectore cuncta dimisit, LXIV, 208.

Obloquor, obloquitur et gannit, LXXXIII, 4.

Obscænus, obscæna Troja terra aliena sepultum detinet, LXVIII,

Obscuro, obscuretur nitor Solis, LXVI, 3.

Obscurus, obscura ferrugine carhasus, LXIV, 227. — Obscura orgia celebrabant, ibid. 260.

Obsero, obseres palatum, LV, 21. — Obseret liminis tabellam, XXXII, 5.

Obsideo, obsidens Troica mænia, LXIV, 346.

Obsisto, obstitit si bono cuidam hircus alarum, LXXI, r.

Obstinatus, obstinata mente perfer, VIII, 11.

Obtero, obterit tellus ereptum ex oculis, LXV, 8.

Obtingo, obtigit si unquam cupido optantique quidquam, CVII,

Obvius veniam leoni, XLV, 7.

— Obvia cominus lateque frangens robur, LXIV, 109.

Occasus, in occasum vertor, LXVI, 67.

Occido, occidit lux brevis, V, 5.

— Occidere soles et redire solent,
V, 4. — Occidentis in ultima insula
fuisti, XXIX, 13.

· Occupatus, occupati in re sua, XV, 8.

Ocellus, ocelle cave despuas, L, 19. — peninsularum, insularum que Sirmio, XXXI, 2. — Ocelli turgiduli, III, 18. — Ocellis mæstis, LXIV, 60. — nigris, XLIII, 2. — Ocellos tegeret somnus quiete, L, 10. — ebrios pueri, XLV, 11.

Octavus, octava hora te suscitat e molli quiete, LXXX, 3.

Octo homines rectos parare, X,

Oculus, oculi mortales videre Nymphas, LXIV, 17. — Oculos suaviabor, IX, 9. — effossos voret corvus, CVIII, 5. — labantes, LXIII, 37. — mellitos, XLVIII, 1. — si tibi vis debere Catullum, LXXXII, 1. — Oculis plus amabat, III, 5, et al. — lacrimantibus visens maria vasta, LXIII, 48. — radiantibus Sol lustravit æthera, ibid. 39. — ambobus quæ mihi carior est, CIV, 2. — si quid carius est, LXXXII, 2, 4.

Odi et amo, LXXXV, 1.—
Odissem te odio Vatiniano, XIV,
3.— Odisse hospitis officium,
LXVIII, 12.

Odium, odio estne Venus novis nuptis? LXVI, 15. — nimio Veneris evirastis corpus, LXIII, 17. — Vatiniano te odissem, XIV, 3.

Odor, odore illam affligit, LXXI, 6. — Assyrio fragrantem domum, LXVIII, 144. — jucundo permulsa domus, LXIV, 285. — Odores suaves exspirans, ibid, 87.

Offero, obtulit se ales equus, LXVI, 54. — Obtulerat luctum Minoidi, LXIV, 249.

Officium hospitis odisse, LXVIII, 12. — Officio pio se perdidit, LXXV, 6. — Officiis pro multis munus redditur, LXVIII, 150. — quantis juverit, ibid. 42.

Offirmo, offirmas te animo, LXXVI, 11

Oleum, olei decus eram, LXIII, 64.

Olfacio, olfacies unguentum, XIII, 13. — Olfacerem os, XCVII,

Olim, LXIV, 76, et alias sæpissime.

Oliva glauca, XX, 9. — Olivam Deliam, XXXIV, 8.

Olivum, olivo Syrio fragrans, VI, 8.

Olla ipsa legit olera, XCIV, 2.
Olus, olera legit olla ipsa, XCIV,

Omen; omine cum bono, LXI, 66. — divino Parcæ cecinere carmina, LXIV, 384.

Omentum pingue in flamma liquefaciens, XC, 6.

Omnino si nos vis perdere, XCVIII, 5. — quod cupis, efficies, ibid. 6.

Omnipotens Juppiter, LXIV,

Omnis furor sit procul a domo, LXIII, 92. — Omne ævum explicare, I, 6, et al. — in omni culpa est gaudium, XCI, 10, et al. — Omnes unius æstimemus assis, V, 3, et al. sæp. — Omnia gaudia perierunt, LXVII, 23, et al. — Omnium ilia rumpens, XI, 19, et al. — Omnes annos amare paratus sum, XLV, 4, et al. — Omnia bella devoratis, III, 14. — Omnibus e meis amicis antistans, IX, 1.

Omnivolus, omnivoli Jovis furta noscens Juno, LXVIII, 140.

Onus mens reponit, XXXI, 8.
—ingratum parentistolle, LXVIII,
142.—jugi vitans juvenca, LXIII,
33.

Onyx munera mihi libet, LXVI, 82. — vester, ibid. 83.

Opacus, opaca barba hunc facit bonum, XXXVII, 19. — Opaca loca redimita silva, LXIII, 3. per nemora dux, ibid. 32.

Opera, opera tua ocelli meæ puellæ rubent, III, 17.

Operio, operit sopor oculos, LXIII, 37. — Operire domum, LXVII, 40.

Oportet scribere in vento, LXX, 4. — gignatur Magus ex matre et gnato, XC, 3.

Oppeto, oppeteret mortem aut præmia laudis, LXIV, 102.

Oppido pusillum caput, LIV, r. Oppleo, oppletur regia cœtu, LXIV, 33.

Oppono, opposita villula ad Austri flatus, XXVI, 2.

Opprimo, oppressus fortuna casuque acerbo, LXVIII, 1.

Opprobrium, opprobria Romuli

Remique, XXVIII, 15.

Ops, opis Emathiæ tutamen, LXIV, 325. — Opem tulistis, LXXVI, 18. — Ope bona sospites gentem, XXXIV, 24,

Optimus vid. bonus.

Opto ipse valere, LXXVI, 25. — Optas notus esse, XL, 6. — Optavit genitor funera gnati, LXIV, 402. - corpus projicere Theseus, ibid. 82. — Optavere illum nullæ puellæ, LXII, 44. — Optanti si quidquam obtigit, CVII, 1. — Optantes pellem avertere, LXIV, 5. - Optato lumine, LXVI, 79. tempore nati heroes, LXIV, 22. - Optatæ luces advenere, ibid. 31. - Optatos amores animi conjungite, ibid. 373. — hymenæos, ibid. 141. — Optata maritis portans Hesperus, ibid. 329. — Optandum quid magis hac vita? CVII, 8. — Optatius quid datur? LXII, 30.

Opulentus, opulenta regia, LXIV,

Opus æquabat dens, LXIV, 316. — faciat aranea, LXVIII, 50. —

foret volare, IV, 5.

Ora Hellespontia te colit, XVIII, 3. — Thessala creat flores, LXIV, 282. — Ora purpurea incinxerat vestem, ibid. 309. — Oras in malas cur non itis? XXXIII, 5. — in oris maximum montem, LXVI, 43. - cæteris ostreosior Hellespontia, XVIII, 4. - patriis avectam liquisti, LXIV, 132.

Oraclum Jovis æstuosi, VII, 5. - veridicum accipe, LXIV, 327.

Oratio, orationem plenam ve-

neni legit, XLIV, 11.

Orator quum excitat fletum, XXXIX, 3.

Orbis, orbem totum Oceanus amplectitur, LXIV, 3o.

Orbus, orba mater flet filium unicum, XXXIX, 5. — Orbum cubile, LXVI, 21.

Orcus, III, 14.

Orgia obscura celebrabant, LXIV 260. — frustra cupiunt audire profani, ibid. 261.

Oricilla imula mollior, XXV, 2. Origo, origine ex ultima, IV, 15.

Orior, orienti luce, LXIV, 377. - Orto sole linquendum cubiculum, LXIII, 67.

Oro, oramus, cave despuas, ocelle, L, 19. — demonstres ubi sint tenebræ, LV, 1.

Ortus obitusque stellarum comperit, LXVI, 2.

Os utrumne an culum olfacerem, XCVII, 2. — jucundum suaviabor, IX, 9. — Oris aurei Sol, LXIII, 39. — Ore pudicitiam matris indicet, LXI, 225. catuli Gallicani, XLII, 9. — clauso, LV, 18. — ferreo canis, XLII, 17. — floridulo, LXI, 193. purpureo, XLV, 12. — sicco, XLIII, 3. — tristi, LXV, 24. udo, LXIV, 131. — in ora vulgi pervenias, XL, 5.

Oscito, oscitantes aves mulier ostendit, XXV, 5.

Osculatio, osculationis seges, XLVIII, 6.

Osculum, oscula decerpere rostro mordenti, LXVIII, 127.

Ostendo, ostendit mulier aves oscitantes, XXV, 5. — se sospitem visere portum, LXIV, 211. — Ostendere se mortali cœtu, ibid. 386.

Ostento, ostentant omnia letum, LXIV, 187.

Ostium, ostia claudite virgines, LXI, 231.

Ostreosus, ostreosior cæteris oris Hellespontia ora, XVIII, 114.

Otiosus, otiosum me Varrus duxerat, X, 2. — Otiosi multum lusimus, L, 1.

Otium perdidit reges, LI, 15.

— tibi molestum est, ibid. 13.

Otio exsultas, ibid. 14. — me recuravi, XLIV, 15.

Ovile, ex ovilibus pinguis agnus, XX, 12.

## P.

Pacifico, pacificasset hostia cælestes heros, LXVIII, 76.

Paco, pacato in thalamo, LXVIII

Pædico, pædicabo ego vos, XIV, 27; XVI, 1, 14. — Pædicare cupis amores meos, XXI, 4.

Palæstra abero? LXIII, 60.

Palam capis, quod cupis, LXI, 203. — habere, XXV, 8.

Palatum obseres, LV, 21.

Palimpsestus, in palimpsesto relata scripta, XXII, 5.

Palleo, pallentes cucurbitæ, XIX, 13.

Pallidúlus, pallidulum pedem alluit unda, LXV, 6.

Pallidus, pallidior inaurata statua, LXXXI, 4.

. Pallium remitte meum, XXV, 6. — pertundo, XXXII., 11.

Palma (præmium) non facilis, LXII, 11.— (remus) Palmis abiegnis verrentes æquora, LXIV, 7.— (manus) infirmis variabunt pectora, ibid. 352.— proceris plangebant tympana, ibid. 262.

Palmula, palmulas imbuisse in aquore, IV, 17. — Palmulis volare, ibid. 4.

Palor, palans sonitus, LXIII, 74.

Palus, paludis putidæ vorago, XVII, 10. — Palude emulsa, LXVIII, 110. — in cava, XVII, 4. — Paludes possideat, CXV, 5. Paluster, palustrem villulam nutrivi, XIX, 1.

Pampineus, pampinea sub umbra educata uva, XIX, 14.

Pampinus, pampino virente, XX, 8.

Pando, pandunt oraclum veridicum, LXIV, 326. — Pandite claustra januæ, LXI, 76. — Pandas cur latera exfututa? VI, 13 (nisi malis a pandare, vid. not. ad h. 1.)

Pango, quod pepigere viri, pepigerunt ante parentes, LXII, 28.

Panis, panem devolutum ex igne prosequens, LIX, 4.

Papaver luteum, XIX, 12; LXI,

Papilla, papillas tradite, LXVI, 81. — luctantes, LXIV, 65. — Papillis roseis, LV, 12. — teneris, LXI, 105.

Papyrus, papyre, dicas velim Cæcilio, XXV, 2.

Par dies, LXI, 38. — Deo, LI, 1. — connubium, LXII, 57. est visere, ibid. 9.

Parco, parcunt nihil promittere, LXIV, 146.

Parens, LXI, 57. — tremulus, ibid. 51. — Parentis prisci præcepta, LXIV, 159. — tremuli tolle onus, LXVIII, 142. — Parenti ætate confecto, ibid. 119. — mæsto, LXIV, 210. — Parentem egregium narras, LXVII, 29. — Parente cum tuo pulchre tibi est, XXIII, 5. — Parentum est ex parte virginitas, LXII, 62. — gaudia, LXVI, 15. — prisco more, CI, 7. — Parentes exstinctos, LXIV, 401, et al.

Pareo, parere parentibus necesse est, LXII, 61.

Pario, parit flores aura Favoni, LXIV, 283.

Pelea, LXIV, 302. — morbosi, LVII, 6.

Paro, parat Deus excitare rixam, XL, 4. — Paravit is sibi, X, 30. — Pares nobis novem fututiones, XXXII, 7. — Paret conjungere somnos, LXIV, 332. — Paratus sum amare, XLV, 4. — Parata est palma, LXII, 11. — Parata crux, XX, 18. — Paratum foris erit, XV, 12. — habes salire, XVII, 2. — Parata tentare omnia, XI, 14. — Parata manent gaudia, LXXVI, 5.

Pars virginitatis patri data, LXII, 63. — horum, LXIV, 257, et al. — mei ego, LXIII, 69. — Parte ex sua, XVII, 18. — ex alia, LXIV, 252. — infima inguinum, LX, 2, et al.

Parthenice alba, LXI, 149.

Particeps vestriamoris, LV, 22.

Parum pudicum me putatis, XVI,
4, et al.

Parvulus Torquatus, LXI, 216.
Parvus, parvi putare, XXIII,
25.—Parva a virgine, LXVI, 26.
Parva monumenta, XCV, 9.— munera, XIX, 9.

Pascor, pastus Umber, XXXIX,

Pascuum seu Pascua, in pascuis delicata capella, XX, 10.

Passer deliciæ puellæ meæ, II, 1; III, 4. — miselle, ibid. 16. — Passerem bellum abstulistis tenebræ, ibid. 15, et al.

Passim furebant alacres, LXIV, -255, et al.

Patefacio, patefacit clausum campum Manlius, LXVIII, 67. Pateo, patet egressus, LXIV, 185. — expensum in tabulis, XXVIII, 6. — Patente porta, XV, 18.

Pater Divum, LXIV, 299.—
esuritionum, XXI, 1.— tugurii,
XIX, 6.— Patris in ulna, XVII,
13.— rapinæ, XXXIII, 6.—
Patri sit similis Torquatus, LXI,
221.— ad patrem dulce rideat filiolus, ibid. 219, et al. sæp.

Paternus, paterna dextra, LXVIII 143.—morte funesta domus, LXIV 247. — Paterna bona lancinata sunt, XXIX, 18.

Pathicus Naso, CXII, 2.—Pathico Mamurræ-et Cæsari pulchre convenit, LVII, 2.

Pation, patienter nec contingi lumine, LXIV, 409.—Patere tua verbera, LXIII, 81.—Pati quis potest, XXIX, 1.—si potestis, XXIV, 5.—nolite, LXIV, 198.

Patria ubi te positam rear, LXIII, 55. — creatrix et genetrix mea, ibid. 50. — Patriam adlocuta est, ibid. 49. — Patria abero? ibid. 59.

Patrimonium, patrimonia uncta devorare, XXIX, 23.

Patrius, patriis absoris avectam me liquisti, LXIV, 132.

Patronus optimus omnium, XLIX, 7. — Patrona Virgo, I, 9.

Patruus bonus, LXXXIX, 3.—
monstret patrui, LXXVIII, 6.—
non verbum facit, LXXIV, 6.—
Patrui uxorem perdepsuit Gellius,
LXXIV, 3.—adulterium, LXXVIII,
6.—Patruum non sinit esse maritum, LXXXVIII, 3.—ex Patruo
matrem efficere fratres, CXI, 4,
et al.

Paucus, pauca dicta nuntiate puella, XI, 15. — Paucis diebus, XIII, 2.

Paullo ante, LXVI, 51, et al.

Paullum istos mihi commoda, X, 25.—adlocutionis, XXXVIII, 7.

Pauper, pauperis heri hortulum tuor, XX, 4. — tugurii pater, XIX, 6.

Pax, pace tua, LXVI, 71.

Peccatum meum non ulta es, XLIV, 17.

Pecco, peccatum a me quidquam nemo dicere potest, LXVII, 11.

Pectus immite, LXIV, 138.—
velatum amictu, ibid. 64.— Pectoris condita, LXVI, 74.— iras præportat frons, LXIV, 194.—
Pectore expuli tussim, XLIV, 7.—
recoluit facta, LXIII, 45.— cuncto, LXIV, 92.— ex omni expulit lætitias, LXXVI, 22.— forti, LXIV, 340.— immemori, ibid.
123.— imo, ibid, 125, 198.—
intimo, LXI, 177.— lætanti, LXIV, 221.— mæsto, ibid. 202.— oblito, ibid. 208.— toto, ibid. 69; LXVI, 24.— Pectora putrida, LXIV, 352.

Pecus, pecoris hostem stimulans Cybele, LXIII, 77. — Pecori ignotus flos, LXII, 40. — Pecora vaga, LXIII, 13.

Peditum leve et subtile, LIV, 3. Pejero, pejerat Vatinius per consulatum, LII, 3.

Pelagus, pelagi æstus, LXIV, 127. — marmora, LXIII, 88. — truculenta, ibid. 16. — undis cingentihus, LXIV, 185.

Pellis, pellem auratam Colchis avertere, LXIV, 5.

Pello, pellit vada remis, LXIV, 58. — Pelle humum pedibus, LXI, 14. — Pellentes vellera Parcæ, LXIV, 328. — Pepulit Sol noctis umbras, LXIII, 41. — pulsæventorum flamine nubes, LXIV, 240. — clementi flamine undæ, ibid. 273.

Pelluceo, pellucens rivus, LXVIII

Pellucidulus, pelluciduli lapidis deliciis, LXIX, 4.

Penates, IX, 3; LXIV, 404.

Pendeo, pendebat ex te tota mente, LXIV, 70. — Pendens e verticibus præruptis Prometheus, ibid. 298. — sicula, LXVII, 21.

Penetralis, penetrales focos deseruisse, LXVIII, 102.

Penetro, penetrabit in Indos, XI, 2.

Peninsula, XXXI, 1.

Penis, pene senis languido mollior, XXV, 3. — infesto pueris, XV, 9.

Penite magis uritur flamma, LXI, 178.

Penitus tota mente laborent, LXII, 14. — exedit cura medullas, LXVI, 23, et al.

Penna, pennis nutantibus impellens aera equus ales, LXVI, 53.

Pennipes Perseus, LV, 25.

Per freta impotentia herum tulisse dicit, IV, 18, etc.

Peræque hic et hic attritus pulvinus, VI, 9.

Perambulo, perambulabit omnium cubilia, XLIX, 8.

Percello, perculit Amphitryoniades monstra Stymphalia, LXVIII, 114. — Perculsæ virginis artus, LXIV, 365.

Percurro, percurrit Mela flumine Brixiam, LXVII, 33. — Percurrent eum raphani, XV, 19.

Perdepso, perdepsuit Gellius patrui uxorem, LXXIV, 3.

Perdite amarem, CIV, 3. — amo, XLV, 3.

Perditus, perdita tota mente ex te pendebat, LXIV, 70, 177.— Perditum ducas quod perisse vides, VIII, 2.— Perdito amore, XCI, 2. — Perditius quid esse potest, XLII, 14.

Perdo, perdidit se ipsa mens, LXXV, 6. — urbes otium, LI, 16. — Perdidistis omnia, XXIX, 25.— Perderes cur me male, XIV, 5. — Perdere si nos vis, XCVIII, 5.

Peredo, peresus essem languoribus, LV, 31.

Peregrinus, peregrino labore fessi, XXXI, 8.

Perennis, perenne maneat plus uno seclo, I, 10.

Pereo, perit podagra, LXXI, 6. — Perierunt gaudia nostra, LXVIII, 23, 95. — omnia, LXXVI, 9. — Pereat omne genus Chalybum, LXVI, 48. — Periret Saturnalibus, optimo dierum, XIV, 14. — Perire plurimum, XLV, 5. — Perisse quod vides perditum ducas, VIII, 2.

Perfero, perfer obstinata mente, VIII, 11.

Perfidia, perfidiæ nulla ætas carmen, LXIV, 323.

Perfidus navita, LXIV, 174.— Perfide XXX, 3.—Theseu, LXIV, 132.

Perfundo, perfundat mentem amore, LXIV, 331. — Perfudere munus sanguine, ibid. 400.

Pergo, perge, ne remorare, LXI, 200. — linquere, ibid. 27.

Perhibeo, perhibent, etc. LXIV, 76, 124.

Periculum tibi non est, LXI, 87.

— Periculorum casus, XXIII, 11.

Perjurium, perjuria nihil curant,

LXIV, 148.

Perjurus, perjuri Pelopis hæres

tertius, LXIV, 347.

Permisceo, permixta cæde tepefaciet flumina, LXIV, 361. — malo furore omnia fanda, ibid. 406.

Permulceo, permulcens vestigia

lymphis, LXIV, 162. — Permulsa domus floribus, ibid. 285.

Pernicies vini lymphæ, XXVII, 6. — Perniciem eripite mihi, LXXVI, 20.

Perniciter exsiluere ignes, LXII, 8.

Pernix, pernici puellæ gratum malum, II, 12.

Pernumerare basia nequeant curiosi, VII, 11.

Perpetior, non perpetitur Venus eum requiescere somno, LXVIII, 6.

Perpetuus, perpetua nox est dormienda, V, 6. — Perpetuum amorem fore proponis, CIX, 2. — in perpetuum vale, CI, 10.

Persæpe victor certamine cursus, LXIV, 341.

Perscriptum, perscripta millia illi esse puta, XXII, 5.

Persequor, persequamur eam, XLII, 6. — Persequens probra turpia vir, LXI, 103.

Persolvo, persolvit pænam Prometheus, LXIV, 298.

Perspicio, perspiceres dolorem meum, L, 17. — Perspecta tua amicitia exigit, C, 6.

Pertundo tunicam palliumque, XXXII, 11.

Pervenio, pervenias in ora vulgi, XL, 5.

Pervigilo, pervigilat abjectis tunicis, LXXXVIII, 2. — Pervigilet mens anxia, LXVIII, 8.

Pervinco, LXXVI, 15.

Pervolvo, pervoluent Smyrnam incana secula, XCV, 6.

Peruro, perurens intestina misero, LXXVII, 3.

Pes, pedem malum inde tulistis, XIV, 22. — pallidulum alluit unda, LXV, 6. — inde reflexit, LXIV, 112. — tetuli, LXIII, 52.

— grabati in collo collocare, X,
22. — in utrumque incidisset Jupiter, IV, 21. — Pede hello, XLIII,
2. — citato, LXIII, 2. — candido lecti, LXI, 115. — molli, LXVIII,
70. — niveo, LXI, 10. — properante, LXIII, 30. — vago, ibid.
86; LXIV, 278. — Pedes aureolos transfer limen, LXI, 167, et al. — Pedibus pelle humum, LXI,
14. — attractis, XV, 18.

Pestilens, o pestilentem ventum! XXVI, 5.

Pestilentia, pestilentiæ plenam erationem legit, XLIV, 12.

Pestis amicitiæ, LXXVII, 6.—
Pestem crudelem nasorum interfice,
LXIX, 9.— perniciemque eripite
mihi, LXXVI, 20.— Peste crudeli, LXIV, 76.

Petitor, in petitorem Antium legit orationem, XLIV, 11.

Peto nulla præmia, LXVI, 86.

— veniam, XV, 2. — Petebat prospectum ex arce, LXIV, 242. —

Petet quæ vir, ne neges, LXI, 152. — Petam montes Idomenios?

LXIV, 178. — Petas dona, LXVIII, 14. — Petat si ipse Jupiter, LXX, 2. — Pete nobiles amicos, XXVIII, 13. — Petentes loca aliena, LXIII, 14. — Petiti copia facta est, LXVIII, 39. — Petendus quis Deus magis amantibus? LXI, 47.

Phaselus, IV, 1; X, 15.

Pietas, pro pietate reddite hoc, LXXVI, 26. — mira parentem narras, LXVII, 29. — spreta, LXIV, 387.

Piger sopor operit languore oculos, LXIII, 37.

Pignus, pignore quovis contendunt, XLIV, 4.

Pila nona a pileatis fratibus, XXXVII, 2.

Pileatus, a pileatis fratribus pila

nona, XXXVII, 2. Vidend. notat.

Pilosus, pilosis his dico, XVI, 10. — Pilosas nates venditare, XXXIII, 7.

Pilus, pili non faceret cohortem, X, 13. — Pili uni (antiq. pour unius) facit, XVII, 17.

Pineus, pineam tædam manu quate, LXI, 15. — Pinea texta, LXIV, 10.

Pingo, picta corolla, XIX, 10; XX, 6.

Pinguis agnus, XX, 12. — Pingue omentum, XC, 6. — solum, LXVIII, 110. — Pingues mensas linquere, LXII, 3.

Pinus, pinum conigeram eruit turbo, LXIV, 106.— Pinus Peliaco vertice prognatæ, ibid. 1.

Pipilo, pipilabat passer ad solam dominam, III, 10.

Piscis, pisces saltus Formianus in se habet, CXIV, 3.

Pistrinum, pistrino et asino traditur, XCVII, 10.

Pituita mala nasi, XXIII, 17.

Pius, pii filii ad rogum lugetur,

XXXIX, 4. — Pium cruorem desideret ara, LXVIII, 79. — poetam decet esse castum, XVI, 5. —

Pium fieri, LXXIII, 2. — se esse
cogitat, LXXVI, 2. — Pio officio
mens se perdidit, LXXV, 6. —

Piis antiquis munera ferre, LXVIII,
154.

Placeo, placet quocunque nomine, sis sancta, XXXIV, 21.—
non placent facta impia Cælicolis, XXX, 4.— Placeam ita Cæcilio, LXVII, 9.—Placeat nil tam valde, LXVIII, 77.— Placere tibi velle non studeo, XCIII, 1.

Placidus, placidum mare, LXIV, 270.

Placo, placabis Venerem festis luminibus, LXVI, 90.

Plango, plangebant tympana palmis, LXIV, 262.

Plangor, plangore leni resonant cachinni undarum, LXIV, 274.

Planta, plantam fulgentem in in limine innixa, LXVIII, 71.

Platanus, platano nutanti, LXIV, 291.

Platea, in platea modo huc modo illuc prætereunt, XV, 7.

Plecto, plexos coronis flores tulit, LXIV, 284.

Plenus aranearum sacculus, XIII, 8.—Plini ruris annales, XXXVI, 19.—Plenam veneni orationem legit, XLIV, 12.—Plena omnia puellis cognatis, LXXXIX, 3.

Ploxemum, ploxemi veteris gingivas habet os, XCVII, 6.

Plumbum, plumbo directa membrana, XXII, 8.

Plumipes, plumipedes volatilesque, LV, 27.

Plusquam, CX, 7.

Poculum, pocula collucent mensis, LXIV, 45.

Podagra tarda secat, LXXI, 2.
—Podagra perit, ibid. 6.

Poema feci, L, 16. — scribit, XXII, 16. — Poemata attigit, ibid. 15.

Pæna, pænæ veteris vestigia, LXIV, 296. — Pænam proponis, XCIX, 15. — Pæna longa, XL, 8. — vindice, LXIV, 192. — Pænas exsolvere, ibid. 77. — reposcat, L, 20.

Pænitet quod egi, LXIII, 73.

—Pænitet te facti, XXX, 12.

Poeta omnium pessimus, XLIX, 5, 6. — Poetæ pessimi scripta, XXXVI, 6. — Poetæ tenero dicas, XXXV, 1. — Poetam pium decet esse castum, XVI, 5. — Poetæ pessimi, XIV, 23. — Poetis tot cur me perderes, ibid. 5.

Pol, at pol ecce! XX, 19.

Polio, politum pulvinar dente Indo, LXIV, 48.

Pollex, pollice in prono torquens fusum, LXIV, 314.

Polliceor, pollicita es non sine sanguine taurino, LXVI, 34. — est Berenice, ibid. 10.

Polluo, polluto corpore amisit puella florem castum, LXII, 46.

Pondus, pondere prono deflectens corpus vitis, LXII, 51. — Pondera illa devolvit silice acuta, LXIII, 5.

Pono, posuit me Diva novum sidus in antiquis, LXVI, 64. — Ponitur mihi corolla, XIX, 10; XX, 6. — Positam ubi te rear, patria? LXIII, 55.

Pons bonus, XVII, 5.—Ponte longo ludere, ibid. 1.—de tuo, ibid. 8.—mittere pronum volo, ibid. 23.

Ponticulus, ponticuli adsulitantis crura, XVII, 3.

Pontus, ponto cæruleo creata, XXXVI, 11.

Poples, poplite submisso projiciet victima corpus, LXIV, 371.

Populus arida, XX, 2.

Populus gaudeat Antimacho, XCV, 10.—Populi arbitrio, CVIII, 1.— densi per medium iter transit, LXVIII, 60.—Populo notæsunt rapinæ, XXXIII, 7.— isti, LXVII, 12.—Populum auscultare, ibid. 39.—Populo in tanto, LXXXI, 1.

Porrigo, porrigens manus Torquatus, LXI, 218. — Porrecto sene, LXVII, 6.

Porro amare, XLV, 3.—dicite, LXVIII, 45.

Porta patente, XV, 13.

Porto, portas domum perjuria, LXIV, 135.—Portat capella ubera

lacte adulta in urbem, XX, 11.—
Portans dona Chiron, LXIV, 280.
— optata maritis Hesperus, ibid.
329.—rex vestigia rixæ nocturnæ,
LXVI, 13. — Portarentur funera
Cretam, LXIV, 83.

Portus, portum visere, LXIV, 211.

Posco, poposcit puella me decem millia, XLI, 2.

Possideo, possideat tot in uno saltu; CXV, 4.

Possum non reticere, LXVIII, 41. - Potes venditare, XXXIII, 8.—Potest quis hoc videre? XXIX, 1. — Potestis si pati, XLII, 5. — Possunt soles occidere et redire, V, 4. - Poterat quantum, LXXXIV, 4. - Potui conficere carmen, LXVIII, 149. - Potnisti me ducere, LXIV, 160 .- Potuit res flectere consilium mentis, ibid. 136. - Poterit nutrix collum circumdare filo, ibid. 378. - Possis videre, XXII, 20.—Possit malus invidere, V, 12. - Possint pernumerare basia, VII, 12. - Possem parare homines, X, 20. - Posses iacere, VI, 3. — Posset collocare, X, 23. — Posse fieri aliquem pium ne putes, LXXIII, 2. — Potuisse me maledicere meæ vitæ credis? CIV, I, etc.

Post (adv.) nulla ætas arguet carmen perfidiæ, LXIV, 323, et al.

Post (præpos.) nonam hiemem edita Smyrna, XCV, 2, et al.

Posthac qui juvenes erunt, XXIV, 3.

Postilla, LXXXIV, 9.

Postmodo te pœniteat facti, XXX, 12.

Postquam tactus est flos aratro, XI, 23, et al.

Postremus, postrema hora comprecer fidem cælestum, LXIV, 191. — Postremo mortis munere te donarem, CI, 3.

Postulo, postulet se esse parem ferro, LXVI, 42.

Potens domus, LXI, 156.— Trivia, XXXIV, 15.—in amore, C, 8.

Potior, poteretur flore novercæ, LXIV, 403.

Potis mens expromere fætus Musarum, LXV, 3, et al. — Pote quisquam dicere, LXVII, 11.— est, XLII, 16. — qui pote, XLV, 5.— non pote sive pote, LXXVI, 16.

Potius quoi faveam? C, 5. — Potius quam, LXIV, 82.

Præ me Jovem tenere velle negabas, LXXII, 2. — Præ se declarant gaudia vultu, LXIV, 34.

Præceps volutus rivus, LXVIII, 95. — agitur malum, LXV, 23. — Præcipitem quæ mens te agit in iambos meos? XL, 2. — ejiciunt Musæ, CV, 2. — ire in lutum, XVII, 9. — se jecit e vertice, LXIV, 245.

Præceptum, præcepta sacra, LXIV, 159.

Præcipue te colit, Priape, Hellespontus, XVIII, 3. — multivola mulier, LXVIII, 128.

Præco, præconem qui videt esse cum bello puero, CVI, 1.

Præda alitibus dabor, LXIV, 153. — Pontica, XXIX, 19. — dedita morti, LXIV, 363.

Prædico, prædicet dens, te aniplius loti bibisse, XXXIX, 21.

Prægestio, prægestit animus aliquid apisci, LXIV, 145.

Prælium, prælia torva, LXVI, 20. Præmium, præmia laudis oppeteret, LXIV, 102. — nulla peto ab indignis, LXVI, 86. — talia

reddis, LXIV, 157.

Præopto, præoptarit amorem Theseus, LXIV, 120.

Præpono, præponere eum nobis audes, LXXXII, 5. — Præposuit vos Priapus Fabullo, XLVII, 3.

Præporto, præportat frons iras pectoris, LXIV, 194.

Prærumpo, præruptos montes conscendere, LXIV, 126.—Præruptis verticibus pendens Prometheus, ibid. 298.

Præsens Rhamnusia virgo, LXIV, 397. — Præsente viro, LXXXIII, 1. — Præsentes cælicolæ, LXIV, 385.

Præsertim quibus esset inrumator Prætor, X, 12.

Præses, præsides dare finibus, LXI, 72.

Præsto fuit clementia, LIV, 137. Præsto, præstare omnia Priapo necesse est, XIX, 18.

Præter omnes, XXXVII, 17.

Præterea litus et insula nullo tecto sola, LXIV, 184, et al.

Prætereo, prætereunt modo huc modo illuc, XV, 8. — Præterire impetum trabis, IV, 4. — Prætereunte aratro tactus flos, XI, 23.

Præterquam, LXXXI, 3.

Prætextatus, prætextate, LXI,

Prætor inrumator, X, 13.—Prætorem meum secutus, XXVIII, 8.
—Prætoribus nihil esse cur, etc.
X, 10.

Prætrepido, prætrepidans mens, XLVI, 7.

Prævaleo, prævalet nil ista tacere, VI, 12.

Præverto, prævertet vestigia cervæ, LXIV, 342.

Pransus jaceo, XXXII, 10.

Pratum, prati jugera, CXV, 1.
— ultimi flos, XI, 22. — Prata
in se habet saltus, CXIV, 3.

Precor, precari sestertia centum desine, XXIII, 26.

Premo, premunt me vestigia Divum, LXVI, 69.

Prendo, prendi femellas omnes, LV, 7.

Pretium accipiunt, CX, 2.—
Pretio cum magno et malo credite
amice, LXXVII, 2.

Prex, Preces; prece Pollucis implorata, LXVIII, 65. — Preces cave despuas, L, 18.— nostras valuisse video, CXVI, 6.

Primævus, primævi nati funera, LXIV, 402.

Primitus. Primitu vere ponitur mihi corolla, XIX, 11.

Primores Argivorum viros ad se ciebat Troja, LXVIII, 87.

Primum tum se cernit desertam Ariadne, LXIV, 56, et al.

Primus, prima Argo imbuit Amphitriten cursu, LXIV, 11.—Primum digitum adpetenti passeri dare? II, 3.—Primo ab illo omnia bona nata, LXVIII, 158.—a carmine digressus, LXIV, 116.—tempore, ibid. 171.—Prima bona paterna lancinata sunt, XXIX, 18.

Princeps Chiron advenit, LXIV,

279.

Principium, principio, LXVI, 47; LXVIII, 157.

Prior illam non attigerat, LXVII, 20. — Priora benefacta, LXXVI.

Priscus, prisci parentis præcepta, LXIV, 159. — Prisco more, CI, 7. — Priscis hominum figuris variata vestis, LXIV, 50.

Pristinus, pristina vota, LXVI, 38.

Prius hæc fuere, IV, 25, et al.
Pro dulci vita reddis præmia,
LXIV, 157. — laboribus, XXXI,
11. — pietate mea, LXXVI, 26.

—puella solvite votum, XXXVI, 2, et al.

Probus, proba et pudica, XLII, 24. — Probe nosti, XXII, 1.

Probrum, probro turpi, XCI, 4.— Probra turpia, LXI, 103.

Procax locutio Fescennina, LXI, 126.

Procedo, procedunt undæ, LXIV, 274.

Procella turbida rapacior, XXV, 4. — Procella ventosa irrita promissa linquens, LXIV, 59.

Procerus, procerus laurus tulit, LXIV, 290. — Proceris palmis plangebant tympana, ibid. 262.

Proclivus, proclivas undas incitat Zephyrus, LXIV, 271.

Procreo, procreavit num te leæna? LX, 3.

Procul prospicit, LXIV, 61. — refulgent, ibid. 276, et al.

Procurro, procurrit malum e gremio virginis, LXV, 20. — Procurrere in undas, LXIV, 128. — currus conspexit, ibid. 390.

Prodeo, prodeat ultra, LXXXVIII, 7. — Prodeas, nova nupta, LXI, 80, etc.

Prodo, prodere me non dubitas, XXX, 3.—Prodita, LXIV, 190.

Produco, producere fœdus tota vita, CIX, 5.

Profanus, profani frustra cupiunt audire orgia, LXIV, 261.

Profero, proferre querelas extremis medullis, LXIV, 196.

Proficio, proficimus nil, XLII, 21. — Proficere si quid potestis, ibid. 23.

Proficiscor, profecti ab anspicio hono, XLV, 19. — Profectos a domo viæ variæ reportant, XLVI, 10.

Profor, profantes Parcæ, LXIV, 383.

Profundo, profundit sanguinem, XX, 15. — Profudit voces pectore, LXIV, 202.

Profundus, profunda vorago, XVII, 11.

Progenies clara Phthiæ, LXVI, 44. — magna Jovis, XXXIV, 6.

Progigno, progignunt myrtos Eurotæ flumina, LXIV, 89.

Prognatus, prognatæ pinus, LXIV, 1.

Proh! LXVI, 33.

Projicio, projicies fructus amoris, LV, 19. — Projiciet corpus, LXIV, 371. — Projicere corpus, ibid. 82.

Proin viator vereberis hunc Deum, XX, 16.

Promitto, promisti mihi, CX, 3. — Promittere nihil parcunt, LXIV, 146. — possit, CIX, 3.— Promisse, CX, 5. — Promittens munuscula Divis, LIV, 104.

Promissum, promissa irrita, LXIV, 59. — dedisti, ibid. 139.

Pronus, prona cadit pinus, LXIV, 109. — Pronum mittere, XVII, 23. — Prona de valle volutus rivus, LXVIII, 59. — Prono decursu agitur malum, LXV, 23. — pollice, LXIV, 314. — pondere, LXII, 51.—vomere, LXIV,

Prope (præp.) Deliam olivam, XXXIV, 7; LXIII, 88.

Prope (adv.) vicinus, XIX, 20; LXIV, 167.

Propero, properare novum mare, LXVI, 45.—Properans pubes Græca, LXVIII, 101.—Properante pede, LXIII, 30.

Properus, propero pede sequuntur, LXIII, 34.

Propinquus, propinqui, XLI, 5.
Propono, proponis amorem perpetuum fore, CIX, 1.— pænam, XCIX, 15.

Proprie gratum hoc est animo, CVII, 2.

Propter fluminis undas, LXIV,

Proscindo, proscidit æquor carina, LXIV, 12.

Prosequor, prosequens panem, LIX, 4.

Prosilio, prosilit rivus e lapide, LXVIII, 58. — virgo, LXV, 22.

Prospecto, prospectans Ariadne litore, LXIV, 52.

Prospectus, prospectum petebat ex arce, LXIV, 242.

Prosper s. Prosperus, prospera ætas, LXIV, 238.

Prospicio, prospicit procul, LXIV, 61.

Prosterno, prostravit sævum Theseus, LXIV, 110.— Prosternet corpora ferro, ibid. 356.—Prosternens cultor aristas, ibid. 354.

Prostituo, protituit se toto corpore meretrix, CX, 8.

Prosum, profuisset ære Bithynia, X, 8.

Protendo, protenderet aciem oculorum, LXIV, 127. — Protendens brachia, LXVI, 10.

Provincia mala, X, 19.—narrat te esse bellam, XLIII, 6.

Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion, LXVI, 94.

Prurio, prurit cum matre et sorore, LXXXVIII, 2. — Pruriat, XVI, 9.

Pubes Græca, LXVIII, 101.— Thessala, LXIV, 268.— Pubis Argivæ robora, ibid. 4.

Pudenter excipio, XV, 13.

Pudet, pudet fateri, VI, 5. — Pudentem veniam peto, XV, 2.

Pudice conserves puerum, XV, 5.

Púdicitia, pudicitiam indicet ore, LXI, 224.

Pudicus, pudica et proba, XLII, 24; LXXVI, 24. — Pudico dum licet, XXI, 12. — Pudicæ est non promisse, CX, 5. — Pudicum parum me putatis, XVI, 4. — Pudici parum versiculi, ibid. 8.

Pudor ingenuus, LXI, 81.

Puella bella, LXIX, 8; LXXVIII, 4. — candida, XXXV, 8. — delicatior hædo, XVII, 15. -doctior Sapphica Musa, XXXV, 16. pessima, XXXVI, 9. — viridissimo flore, XVII, 14, et al. — Puella discordis secubitu, LXIV, 380. — meæ ocelli, III, 17. passer, II, 1; III, 3, 4.—Puella puræ impura conjunxit suavia, LXXVIII, 7. — pernici gratum malum, II, II, et al. — Puellam castam donare juveni, LXII, 23. mente incensam jactastis, LXIV, 97. — Puella candida, XIII, 4. — Puellæ lacteolæ, LV, 17. multæ, LXII, 42. — nullæ, ibid. 44. — pessimæ, LV, 10. — Puellarum quidquid est, XXXVII, 4. -Puellis cara virgo, LXII, 47. cognatis, LXXXIX, 3.

Puellula, puellulæ mitte brachiolum, LXI, 182. — Puellulam collocate, ibid. 188. — floridam dedis juveni, ibid. 57. — Puellularum socii rivales, LVII, 9.

Puer disertus leporum, XII, 9.
— minister Falerni, XXVII, 1.
— sancte, LXIV, 95, et al. —
Pueri bimuli instar, XVII, 12. —
dulcis, XLV, 11. — Puerum conserves pudice, XV, 5. — Puero bello, LXXVIII, 4; CVI, 1. —
Pueri integri, XXXIV, 2, 3. —
multi, LXII, 42. — nulli, ibid.
44, et al. — Pueris non dico, XVI, 10. — non neget nuces, LXI, 128. — bonis malisque, XV, 10, et al.

Puerpera, puerperis dolentibus dicta Lucina Juno, XXXIV, 14.

Puerperium falsum, LXII, 48.

Pugillare et Pugillar, pugillaria vestra, XLII, 5.

Pugno, ne pugna, virgo, cum conjuge, LXII, 59.—Pugnare non æquum est, ibid. 60. — duobus, ibid. 64.—Pugnata bella, XXXVII, 13.

Pulcher es, LXI, 198. — est Lesbius, LXXIX, 1. — hic, ibid. 3. — Pulchrior femina, LXI, 88. —Pulcherrima Laodamia, LXVIII, 105. — Neptunine, LXIV, 28. tota est Lesbia, LXXXVI, 5.

Pulchre concoquitis, XXVIII, 8.— convenit, LVII, 1, 10.— tibi est, XXIII, 5.

Pulvinar geniale, LXIV, 47. — complexa vestis velabat amictu, ibid. 267.

Pulvinus attritus, VI, 9.

Pulvis levis bibat dona, LXVI, 85. — Pulvis pr. Pulveris numerum subducat, LXI, 206. — (Vid. Var. Lect.) Pulvere infuso fædare canitiem, LXIV, 224.

Pumex, pumice arida expolitum libellum, I, 2.— omnia æquata, XXII, 8.

Puppis, puppi cita decurrere vada salsa, LXIV, 6. — Puppes Gecropiæ, ibid. 172.

Pupula ipsa cupit, LXIII, 56.

Pupulus, pupulum trusantem puellæ deprendi, LVI, 5.

Purga me tibi, XCIX, 5. — Purgatur vinea rastris, LXIV, 39.

Puriter egi vitam, LXXVI, 19.

— lavit dentes, XXXIX, 14.

Purpura tincta fuco Conchyli, LXIV, 49.

Purpureus, purpurea luce, LXIV, 276. — ora vestem incinxerat, ibid. 309. — veste consternens cubile,

ibid. 163. — Purpureo ore, XLV,

Purus, pura vestis, LXVIII, 15.
— Puræ puellæ conjunxit suavia impura, LXXVIII, 7. — Purior salillo culus, XXIII, 19.

Pusillus, pusillum caput, LIV, 1.—Pusilli moechi, XXXVII, 16.

Putidus, putida mæcha, XLII, 11, 12, etc. — Putidæ paludis vorago, XVII, 10. — Putide Vetti, XCVIII, 1.

Puto, XV, 13; XXII, 4. — Putas hoc salsum esse, XII, 4. — Putat jocum me esse, XLII, 3.— Putatis me male marem, XVI, 13. - parum pudicum, ibid. 3. -Putavi quidquam referre, XCVII, 1. — ne Putes dicta ex animo effluxisse, LXV, 18. — me odisse hospitis officium, LXVIII, 12. — Putemus quid hoc esse? XXII, 12; XCVII, 11. — Putarem te constantem, XCI, 3. — Puta me factum Harpocratem, CII, 4. — Putare solebas, I, 4; XXXVII, 5; LXXIII, 2. — parvi, XXIII, 25.—Putandum non satis hoc est, XLII, 15.

Putridus, putrida pectora, LXIV, 352.

Q.

Qua Nilus colorat æquora, XI, 17, et al.

Quacunque aliquid reperitur, LXVII, 13, et al.

Quadraginta arvi jugera, CXV, 2. Quadrivium, in quadriviis glubit Lesbia Remi nepotes, LVIII, 4.

Quærito, quæritando te peresus essem, LV, 32.

Quæro non illud, LXXVI, 23.

— Quæris quot basia sint satis?

VII, 1. — Quærit nemo, LXVII,

17. — Quæritis quæ sit? XLII, 7.

— Quærunt vocationes, XLVII,

7. — Quæsivimus te in campo minore, LV, 3. — Quærens te Ariadne, Iacchus, LXIV, 254. — Quærere ferri venas, LXVI, 49. — Quærendum unde, etc. LXVII, 27.

Quæso, commoda mihi istos, X,

25. — desine, CIII, 3.

Qualis concordia, LXIV, 337.
— fama, LXI, 228. — sit, XLI, 8. — rivus prosilit, LXVIII, 57; LXVIII, 57. — Venus, LXI, 17.
— Qualem rictum mulæ cunnus habet, XCVII, 7. — luctum, LXIV, 248. — Quale ferunt Graii solum siccari, LXVIII, 109. — Quali flatu, LXIV, 270. — mente, ibid. 200. — spe nitar, ibid. 177. — Quales myrtos progignit Eurotas, ibid. 89. — Qualia carmina, LXV, 13. — Qualibus fluctibus, LXIV, 97.

Qualiscunque, qualecunque hoc

libelli est, I, 9.

Quam magnus numerus arenæ? VII, 3, et al.

Quamprimum, LXIV, 237.

Quamquam me premunt vestigia Divum, LXVI, 69.

Quamvis puella euntem millies revocet, XXXV, 8. — sordida res (pr. valde, admodum), XII, 5, et al.

Quando, si quando dicere vellet, LXXXIV, 1.

Quandoquidem patris rapinæ sunt notæ populo, XXXIII, 6, et al.

Quanto optimus omnium patronus, XLIX, 7.

Quantum—tantum, XXXVII, 12, et al.

Quantumvis invenies, quare sit macer, LXXXIX, 6.

Quantus, quantum est hominum beatiorum, IX, 10.—venustiorum, III, 2. — poterat, LXXXIV, 4. — sceleris suscipiat, LXXXVIII,

4. — video, XXVIII, 11. — Quanta gaudia veniunt hero, LXI, 117. — Quantos timores tulit corde, LXIV, 99. — Quantis officiis juverit, LXVIII, 42.

Quare habe tibi, quicquid hoc

libelli est, I, 8, et al.

Quasi omnia tuta forent, XXX, 8, et al.

Quasso, quassavit me tussis, XLIV, 14.

Quatio, quatiunt faces comas, LXI, 78, 99. — Quatiebant thyrsos, LXIV, 257. — Quate jubam, LXIII, 83. — tædam, LXI, 15. — Quatiens terga tauri, LXIII, 10. — Quatientem brachia quercum eruit turbo, LXIV, 105. — Quatientes corpora Parcæ, ibid. 306.

Queo, quit nulla domus liberos dare sine te, LXI, 66. — Queunt nec audire nec reddere voces, LXIV, 166. — Queam nec bene velle tibi, LXXV, 7.— Queat terra præsides dare finibus, LXI, 72, 73.

Quercus arida, XIX, 3 — complectens corpus, LXIV, 308. — Quercum quatientem brachia eruit turbo, ibid. 106.

Querela, querelas audite, LXIV, 195. — multas expromam, ibid. 223. — Querelis extremis, ibid. 130. — multis, LXVI, 19.

Queror, querendum est etiam atque etiam, LXIII, 61.

Questus, questu ficto carpere, LXII, 36.—Questibus invidit Fors aures, LXIV, 170.

Qui sis, fama loquetur, LXXVIII, 10, etc.

Quicunque, quocunque nomine placet, XXXIV, 21.

Quidam, quemdam præterea addebat, LXVII, 45, et al:

Quidem, et quidem, quod indi-

gnum est, omnes pusilli et semitarii, XXXVII, 15.

Quidni, LXXIX, 1; confer LXXXIX, 1.

Quidquid amas p. quatenus, LVI, 3.— Quidquid puellarum est, XXXVII, 4.— cachinnorum, XXXI, 14.

Quies, quiete in molli abit furor animi, LXIII, 38; LXXX, 3.—recondita senet phaselus, IV, 26.—ocellos tegeret somnus, L, 10.

Quilibet, qui puriter lavit dentes, XXXIX, 14, etc.

Quin animum offirmas, LXXVI, 11, et al.

Quindecim millia, XXVI, 4. Quingenta millia, XCV, 3.

Quis tantus Deus? LXVI, 31, et al. — Quid ad me? X, 31, et al.

Quisquam caput unctius referret, X, 11; LXXII, 1; LXXVII, 7.

Quisque, quod quisque minxit, XXXIX, 18, et al.

Quisquis de meliore nota, LXVIII, 28.

Quivis sentiat et videat, LXVII, 16.

Quo me referam, LXIV, 177, et al.

Quo politior, XXXIX, 20.

Quod (conj.) LXI, 83 LXXXIII, 4; XCI, 3, CX, 3.

Quojus p. cujus, VIII, 17. Quomodo se haberet, X, 7.

Quondam tibi fulsere soles candidi, VIII, 3, et al.

Quoniam capis quod cupis, LXI, 203, et al.

Quoque, tu quoque noli, VIII, 9. Quot estis, XLII, 1, et al.

Quotannis magis beata esset, XIX, 4.

Quotidiana culpa, LXVIII, 139. Quoties futuit, toties, LXXI, 5. Quotquot, XLII, 2. Quum p. quoniam, tantum sciat esse basiorum, V, 13. — Quumtum, LXXXVI, 5.

## R.

Rabidos alios age, ibid. 93.

Rabies, rabie fera carens animus, LXIII, 57. — furenti, ibid. 4. — rapida, ibid. 44.

Radicibus exturbata pinus, LXIV, 108. — fagos tulit, ibid. 289.

Radio, radiantibus oculis sol lustravit æthera, LXIII, 39.

Radix, radice contingit vitis flagellum, LXII, 52.

Ramulus, ramulis floridis enitens myrtus, LXI, 22.

Ramus, ramorum sub umbris concinit Daulias, LXV, 13.

Rapax, rapacior procella turbida, XXV, 4.

Raphanus, XV, 19.

Rapidus, rapidi solis nitor, LXVI, 3.—Tritonis hera, LXIV, 396.— Rapidum animum incitat, LXIII, 85.—salum tulistis, ibid. 16.—Rapido Hellesponto, LXIV, 359.— Rapida aqua scribere, LXX, 4.—rabie, LXIII, 44.—Rapidæ Gallæ, ibid. 34.

Rapina, rapinæ patris notæ sunt populo, XXXIII, 6. — Rapinas malas abstinete, XIX, 19.

Rapio, rapis ad virum virginem, LXI, 3.—Rapere cœnam de rogo, LIX, 3.

Rapto, raptabant membra e juvenco, LXIV, 258.

Raptus, raptu Helenæ, LXVIII, 87.

Rarus, raræ vestis munere labefactes illam, LXIX, 3. — Rara furta feremus heræ, LXVIII, 136! Rasilis, rasilem forem, LXI, 168. Rastrum, rastris curvis purgatur vinea, LXIV, 39.

Ratio mutanda est, XLII, 22.

—fugæ nulla, LXIV, 186. — me

fugit, X, 29.

Ratis vecta ad litora, LXIV, 121. — Rate celeri vectus Atys, LXIII, 1.

Raucisonus, raucisonos bombos efflabant cornua, LXIV, 264.

Reboo, reboant tympana, LXIII,

Recedo, recessit regia opulenta, LXIV, 43.

Recens, recente sanguine terram maculans, LXIII, 7.

Recipio, recepit Theseus luctum, LXIV, 249. — Recepso (antiq. pr. recepero) nefaria Sexti scripta, XLIV, 19.

Recolo, recoluit pectore facta

Atys, LXIII, 45.

Reconditus, recondita quiete senet phaselus, IV, 25.—Reconditorum saltuum domina, XXXIV, 11.

Recoquo, recocto seni omnia dis-

plicere vellem, XLIV, 5.

Recordor, recordanti homini

priora benefacta, LXXVI, 1.

Recrepo, recrepant cymbala, LXIII, 29.

Rector cœlestum annuit, LXIV, 204.

Rectus, recta est mihi Quintia, LXXXVI, 2. — Recto stipite proceras laurus tulit, LXIV, 290. — Rectos homines parare, X, 20.

Recumbo, recumbat pons in pa-

lude, XVII, 4.

Recuro, recuravi me, XLIV, 15.
Reddo, reddis præmia, LXIV,
157. — Reddidit Gellius patruum
Harpocratem, LXXIV, 4.—Redde,
mæcha, codicillos, XLII, 11, et
al.—Reddite mi hoc, Dii, LXXVI,
26. — Reddere voces, LXIV, 166.

— Reddens mutua, L, 6. — Redditur munus, LXVIII, 150. — Reddita cœtu cælesti, LXVI, 37. — præda morti, LXIV, 363. — Redditum votum, XXXVI, 16. — Reddite mi gnate, LXIV, 217.

Redeo, redire quemquam negant, III, 12. — soles possunt, V, 4.

Redimio, redimita capillo frons, LXIV, 193. — corollis domus, LXIII, 66. — Redimita silvis loca, ibid. 3.

Reditus, reditum ferat in nemora, LXIII, 79.— tetulit ad vada, ibid. 47.— tetulisset, LXVI, 35.

Reduco, reducis te istinc usque, LXXVI, 11. — Reducens sinum nudum, LV, 11.

Redux, reducem te sistet ætas, LXIV, 238.

Refero datum lucello, XXVIII, 8.— Refers te nobis, CVII, 5.— Refert ver tepores, XLVI, 1.— Referam quo me? LXIV, 177.— Referret quisquam caput unctius, X, 11.— Referre quidquam non putavi, XCVII, 1.—Referens nova nuntia, LXIII, 75.— Relata in palimpsesto scripta, XXII, 6.

Reficio, refectus ago tibi grates, XLIV, 16.

Reflagito, reflagitemus eam, XLII, 6. — Reflagitate eam, ibid.

Reflecto, reflexit pedem, LXIV, 112. — Reflectens caput Acme, XLV, 10.

Refringo, refringit virgulta pede, LXIII, 86.

Refulgeo, refulgent procul undæ, LXIV, 276.

Régalis, regali gaza gaudet domus, LXIV, 46.

Regia oppletur cætu, LXIV, 33.
— opulenta, ibid. 44.

Regina, LXVI, 39, 89. — mea me docuit, ibid. 19.

Regius, regia coma, LXVI, 93. —virgo, LXIV, 87.—Regiæ chartæ, XXII, 6. — Regia tecta vestibuli, LXIV, 277.

Reglutino, reglutina ab ungui-

bus, XXV, 9.

Rego, regis quæ Golgos, LXIV, 96. — Regens vestigia filo, LXIV, 113.

Rejicio, rejecta veste tradite papillas, LXVI, 81.

Relego, relegans Triviam sub saxa, LXVI, 5.

Religio (seu Relligio) impia Persarum, XC, 4.

Religo, religat juga Cybele, LXIII, 84. — Religasset funem navita, LXIV, 174.

Relinquo, reliqui patrem, LXIV, 180.—Reliquit me solam Theseus, ibid. 200.—Relinquens mænia Novi Comi, XXXV, 3.— patriam, LXIII, 51; LXIV, 300.

Remigium, remigio torta unda, LXIV, 13.

Remitto, remittit agnus gravem ære dextram, XX, 13.— Remitte pallium mihi, XXV, 6, 9.— linteum, XII, 11.

Remoror, remoratus es non diu, LXI, 201. — ne remorare, ibid. 200.

Removeo, remota sit herba a sacello, XIX, 8. — Remota a mea domo, LXIII, 58.

Remugio, remugit tympanum, LXIII, 29.

Remuneror, remunerabor te suppliciis, XIV, 20.

Remus, remos lentos gurgite incurvans, LXIV, 183. — Remis pellit vada, ibid. 58.

Renideo, renidet Egnatius, XXXIX, 2, 4, 6, 7. — Reni-

dere tamen te nollem, ibidem 15. Renovo, renovamus veteres amores, XCVI, 3.

Reor, rear ubi te, patria, positam? LXIII, 55.

Repente ut mihi visum est, X, 3, et al.

Reperio, repererit si suavia, LXXIX, 4.— Reperitur quacunque aliquid, LXVII, 13.—Reperta est sides, LXXV, 4.— Repertum munus, XIV, 8.

Repono, reponit mens onus, XXXI, 8.

Reporto, reportant diverse profectos varia via, XLVI, 10.

Reposco, reposcat Nemesis pænas, L, 20.

Requiesco, requierant omnibus aures, LXXXIV, 7. — Requiesset hospes in ædibus nostris, LXIV, 176. — Requiescere molli somno, LXVIII, 5.

Requiro, requiris, quare id faciam, LXXXV, 1. — Requirunt tacita mente, LXII, 37. — Requiret nec te, VIII, 13. — Require ventorum cursum, LV, 28. — Requirerant secum meditata, LXII, 12. — Requirens, uti possem mittere carmina, CXVI, 1.

Res nulla ineptior inepto risu, XXXIX, 16. — multo acrior, LXXXIII, 5.—ridicula et jocosa, LVI, 4. — nullane potuit flectere consilium, LXIV, 136. — Re in sua occupati, XV, 8. — aliqua, XXII, 19. — hac, ibid. 13. — in qua, LXVIII, 41. — Rerum quid geritis? XXVIII, 4.—Res egregias saltus habet, CXIV, 2. — Rebus his lætor, LXVI, 25.

Resideo, resident maculæ, LVII, 5. — Residebant vertice vittæ, LXIV, 310.

Resolvo, resolvens juga Cybele

juncta leonibus, LXIII, 76.
Resono, resonant undæ, LXIV,

274. — Resonante unda, XI, 3.

Respecto, respectet amorem meum, XI, 21.

Respergo, respergas dextram sanguine, LXIV, 230. — Respersum cæde fraterna juvenem, ibid. 181.

Respondeo, respondi id quod erat, X, 9. — Respondere decebit, LXII, 18.

Restituo, restituis te mihi, CVII, 4. — Restituam naufragum a mortis limine, LXVIII, 4. — Restitutus si essem, XXXVI, 4.

Restituor Tethyi canæ, LXVI,

Restringo, restrictus membra silici, LXIV, 297.

Reticeo, reticere non possum, LXVIII, 41.

Retineo, retinebat læva colum, LXIV, 312. — Retinens arces Diva, LXIV, 8. — vertice mitram Ariadne, ibid. 63. — Retinentem natam avellere matris complexu, LXII, 22.

Retono, retonent loca fremitu, LXIII, 82.

Retraho, retrahis te, XXX, 9.
Revello, revulsa brachio mentula,
XX, 20.

Revertor, revertens sæpe Hesperus, LXII, 34.

Revincio, revinciens mentem amore, LXI, 33.

Reviso, revisens in templo pater Divum, LXIV, 388.

Revoco, revocet euntem puella, XXXV, 9.

Reus, rei ad subsellium ventum est, XXXIX, 2.

Rex novo auctus hymenæo, LXVI, 11. — Regis injusti tecta, LXIV, 75. — Reges perdidit otium, LI, 15.

Rhaphanus vid. supra raphanus. Rictus, rictum habet talem, qualem, etc. XCVII, 7.

Rideo, risi nescio quem, LIII,
1. — Risit domus odore, LXIV,
285. — Ride Cato, LVI, 3. —
Ridete quidquid est cachinnorum,
XXXI, 14. — Rideat Torquatus
ad patrem, LXI, 219. — Ridentem ore catuli Gallicani, XLII, 9.
— dulce ridentem, LI, 5.

Ridiculus, ridicula res, L, 4. — o ridiculam rem, ibid. 1.

Rigidus, rigida mea hunc cecidi, LVI, 7.

Risus maximi munus, XVII, 7.

— Risu inepto nulla res ineptior, XXXIX, 16.

Rite carpebant manus laborem, LXIV, 311.

Rivalis, rivales socii puellularum, LVII, 9.

Rivus pellucens, LXVIII, 57.
— Rivi Phrygii manabunt sanguine, LXIV, 345.

Rixa, rixæ nocturnæ vestigia, LXVI, 13. — Rixam vecordem excitare, XL, 4.

Robigio squalida, LXIV, 42.— Robigine scabra tangat ætas nomen, LXVIII, 151.

Robur eruit turbo indomitus, LXIV, 107. — Robora pubis Argivæ, ibid. 4.

Robustus, robusto collo substernens brachia, LXIV, 333.

Rogo, rogabis Deos, XIII, 13. — Rogabit invitam, VIII, 13. — Roget morari, XXXV, 10. — Rogare solet puella, XLI, 7. — Rogaberis nulla nocte, VIII, 14.

Rogus, ad rogum filii lugetur, XXXIX, 4. — de rogo cœnam rapere, LIX, 3.

Roscidus, roscido humore nutriunt Deæ myrtum, LXI, 24. Roseus, roseo conchyli fuco tincta purpura, LXIV, 49. — Rosea labella, LXXX, 1. — Roseis labellis abiit sonitus, LXIII, 74. — papillis, LV, 12.

Rostrum, rostro mordenti oscula decerpere, LXVIII, 127. — proscidit æquor navis, LXIV, 12.

Rubeo, rubent ocelli flendo, III, 18. — Rubens arista, XX, 7. — uva, XIX, 14.

Ruber, rubra lora, XXII, 7.
— supercilia, LXVII, 46.

Ruborem exprimamus ore canis ferreo, XLII, 16.

Rudens, rudentes intorti sustollant vela, LXIV, 235.

Rudis, rudem Amphitriten imbuit cursu Argo, LXIV, 11.

Ruina, ruinas graves non timetis, XXIII, 9.

Rumor, rumores senum severiorum, V, 2.

Rumpo, rumpens ilia omnium, XI, 20. — Rupta ilia, LXXX, 7.
Ruo, ruentes Delphi ex urbe, LXIV, 393.

Rupes Trinacria, LXVIII, 53.

— Rupis Thespiæ specus, LXI, 28. — sub rupe sola, LXIV, 154.

Rursum reditum tetulit, LXIII, 47.

Rursus altera hiems, LXVIII, 82, et al.

Rus, ruris pleni annales, XXXVI, 19. — Rure inficeto, XXII, 14. — Rura colit nemo, LXIV, 38.

Russus, russam gingivam defricare, XXIX, 19.

Rusticus, rustice Vetti, LIV, 2.

— Rustica arte, XX, 1. — securi conformata quercus, XIX, 3. — tecta, XXXIV, 19.

Rutilus, rutilam quate jubam, LXIII, 83.

S

Sacculus plenus aranearum, XIII, 8.

Sacellum, sacello a meo sit remota herba, XIX, 8.

Sacer alarum hircus, LXXI, 1.
— Sacrum libellum, XIV, 12.
— sepulcrum, VII, 6. — Sacro sanguine, LXVIII, 75.

Sacro, sacratum illorum jure me invenies, CII, 3. — Sacrato Jovis templo, LV, 5.

Sacrum, sacra annua, LXIV, 389. — sancta agitant, LXIII, 24. — suscipiantur, XVII, 6. — Sacris tuis quæ careat, LXI, 71.

Sæpe vidistis eam rapere cænam, LIX, 2, etc.

Sævitia, sævitiæ vostræ tantillum demere nequeo, XCIX, 6.

Sævus esto et indomitus, CIII, 2. — Sæva Fors, LXIV, 169. — Sævi Boreæ flatus, XXVI, 3. — Leonis lumina, LXVI, 66. — Sævum prostravit Theseus, LXIV, 110. — monstrum, ibid. 101. — Sæva præcepta, ibid. 159. — Sævis factis, ibid. 203.

Sagitta certa perculit monstra Stymphalia, LXVIII, 113.

Sagittifer, sagittiferos in Parthos penetrabit, XI, 6.

Sal, salis mica, LXXXVI, 4.
— fluctus, LXIV, 67. — tremuli undas, ibid. 128. — Salem ac leporem habent, XVI, 7. — non sine sale cœnam attuleris, XIII, 5.

Salaputium disertum, LIII, 5.
Salax taberna, XXXVII, 1.

Salillum, salillo purior culus, XXIII, 19.

Salio, salire paratum habes, XVII, 2.

Saliva a te abest, XXIII, 16.
— spurca, LXXVIII, 8; XCIX, 10.

Salsus, salsum hoc esse putas? XII, 4. — Salse, XIV, 16. — Salsa vada, LXIV, 6.

Saltem nunc committite animos,

LXII, 17.

Saltus, saltum laudemus, CXIV, 6. — Saltu Formiano dives, ibid. 1. — Saltu in uno, CXV, 4. — Saltuum reconditorum domina, XXXVI, 11. — Saltus possideat, CXV, 5.

Salum rapidum tulistis, LXIII,

Salus una hæc est, LXXVI, 15.
Saluto, salutant me deum, XIX,

Salveo, salve janua, LXVII, 2.
— Sirmio, XXXI, 12. — Salvete, heroes! LXIV, 23.

Sanctus, sancta sis nomine quocunque placet, XXXIV, 22. —
Venus, LXVIII, 5. — Sancti Itoni
incola, LXIV, 228. — Sanctæ amicitiæ fædus, CIX, 6. — Veneri,
XXXVI, 3. — Sanctam fidem violasse, LXXVI, 3. — Sanctum Idalium quæ colis, XXXVI, 12. —
Sancte puer, LXIV, 95. — Sancta
conjuge, ibid. 299. — Sancta sacra,
LXIII, 24. — Sanctis Divis decedere, LXIV, 269.

Sane non illepidum scortillum,

X, 4; XLIII, 4.

Sanguis, sanguinem profundit, XX, 15. — Sanguine linit hirculus aram, XIX, 15. — fraterno perfudere manus, LXIV, 400. — recente maculans terram, LXIII, 7. — sacro, LXVIII, 75. — tauri respergas dextram, LXIV, 230.— taurino, LXVI, 34. — Teucro, LXIV, 345.

Sanus, sana non est puella, XLI, 7. — esset, LXXXIII, 4. Sapio, nec sapit instar pueri, XVII, 12. — si sapiet, XXXV, 7.

Sarcinula, sarcinulis aptis et expeditis, XXVIII, 2.

Sat es beatus, XXIII, 27.

Satio, satiata est libido, LXIV, 47.

Satis lusimus, LXI, 232, et al. sap.

Satur si id faceres, XXI, 9.—
pertundo tunicam, XXXII, 10.—
Saturum cor, XLVIII, 4.

Saturo, saturasset hiems amorem, LXVIII, 83. — Saturata lumina figura gnati, LXIV, 220.

Saucius, saucia volvebat animo curas, LXIV, 251.

Saxeus, saxea effigies, LXIV, 61; Saxum, saxa Latmia, LXVI, 5. Scaber, scabra robigine tangat

ætas nomen, LXVIII, 151.

Scabies famesque Memmi, XLVII, 2.

Scando, scandere montem Pimplæum, CV, 1.

Scelero, scelerare divos penates, LXIV, 405.

Scelestus, scelesta puella, VIII, 15. — Sceleste, XV, 15.

Scelus, sceleris aliquid, XCI, 10.
— quantum suscipiat, LXXXVIII,
4. — quidquam, ibid. 7. — Scelere
nefando imbuta tellus, LXIV, 398.

Scilicet ad Catullum misti libellum, XIV, 13.

Scio, scis ecquid? LXXXVIII, 4.— Scit prædam Tagus, XXIX, 20.— Scimus hæc tibi cognita, LXI, 146.— Scitis quam curam mi dederit, LXVIII, 52.— Scibant Parcæ, ibid. 85.— Sciat tantum esse basiorum, V, 13.— ne sciamus, ibid. 11.— non scire studeo, XCIII, 2.— nec laborat, LXVII, 17.

Scipio, scipionibus frontem tabernæ scribam, XXXVII, 10.

Scomber, scombris laxas dabunt

tunicas Volusi annales, XCV, 8.

Scopulus, scopulorum e vertice,
LXIV, 245.

Scortillum non illepidum, X, 3. Scortum, scorti febriculosi nescio quid, VI, 5.

Scribo, scribis turpe esse Catullo, LXVIII, 27. — Scribit poema, XXII, 16. — Scribam scipionibus frontem tabernæ, XXXVII, 10. — Scribere in vento et aqua, LXX, 4. — Scribens versiculos, L, 4.

Scrinium, scrinia librariorum, XIV, 18.

Scriptum, scripta pessimi poetæ, XXXVI, 7. — nefaria, XLIV, 18. — Scriptorum copia, LXVIII, 33. — yeterum, ibid. 7.

Scurra qui modo videbatur, XXII, 12.

Secedo, secedent sensus a corpore, LXIV, 189.

Secerno, secretus flos, LXII, 39.

Seclum insipiens et inficetum,

XLIII, 8. — Secli incommoda,

XIV, 23. — Seclo plus uno maneat, I, 10. — Secula incana,

XCV, 6. — omnia te noscent,

LXXVIII, 9. — Seclorum tempore
nimis optato, LXIV, 22. — Seclis
obliviscentibus, LXVIII, 43.

Seco, secat si quem merito podagra, LXXI, 2.

Secta, sectam meam exsecutæ, LXIII, 15.

Sector, nec sectare quæ fugit, VIII, 10.

Secubitus, secubitu puellæ mæsta mater, LXIV, 381.

Secubo, secubare a papillis, LXI, 105.

Secundus Jupiter, IV, 21. — Secunda aura, LXVIII, 64. — Secundæ fortunæ signa ferre, LXIV, 222.

Secundus, secunda præda Pontica, XXIX, 19. — Secunda centum basia, V, 8.

Securis, securi supernata alnus, XVII, 19.—rustica fabricata quercus, XIX, 3.

Sed tamen, LXV, 15, et al.

Sedeo, sedet in sella curuli Nonius, LII, 2. — Sedetis continentér, XXXVII, 6. — Sedens adversus, LI, 3.

Sedes Roma mihi est, LXVIII, 35. — Sede Pisauri moribunda, LXXXI, 3. — Sedes splendent auro, LXIV, 43. — Sedes ad superbas venit, ibid. 85. — vestras incolat amor, LXVI, 88, et al. — Sedibus in mediis, LXIV, 48. — flexerunt artus, ibid. 304. — requiesset hospes, ibid. 176.

Seges osculationis, XLVIII, 6. Sella curuli sedet Nonius, LII,

Semel quum occidit lux, V, 5.

Semen adulterio fœcundum,

CXIII, 4. — Semine sterili natus,

LXVII, 26.

Semihians, semihiante labello rideat puer, LXI, 220.

Semilautus, semilauta crura, LIV, 2.

Semimortuus, semimortua membra, L, 15.

Semirasus, semiraso ab ustore tunderetur, LIX, 5.

Semita vos feret, XIX, 21.

Semitarius, semitarii mechi, XXXVII, 16.

Semper ferens munera, XIX, 9. Senecta, senectæ extremæ fine, LXIV, 217.

Senectus cana Comini, CVIII, 1.
Seneo, senet quiete phaselus, IV, 26.

Senesco, senescit virgo inculta, LXII, 56.

Senex tenuit sedes, LXVII, 4.

— Senis pene languido, XXV, 3.

— Seni recocto, LIV, 5. — Sene porrecto, LXVII, 6. — Senum severiorum rumores, V, 2. — Senibus bene cognitæ feminæ, LXI, 186.

Sensus secedent a corpore, LXIV, 189. — omnes mihi eripit, LI, 6. — Sensibus nullis auctæ auræ, LXIV, 165. — ereptis mens excidit, LXVI, 25.

Sentio fieri, LXXXV, 2. — Sentis nihil, LXXXIII, 3. — Sensit membra sine viro relicta, LXIII, 6. — Pelea Thetidi jugandum, LXIV, 21. — Sentiat et videat, LXVII, 16. — Sentiens omnia, XVII, 20.

Sepelio, sepulta tota domus tecum est, LXVIII, 22, 94. — Sepultum Troja detinet aliena terra, ibid. 99.

Septemgeminus Nilus colorat æquora, XI, 7.

Septus, septis hortis nascitur flos, LXII, 39.

Sepulcretum, in sepulcretis\_eam vidistis, LIX, 2.

Sepulcrum commune Asiæ Europæque Troja, LXVIII, 89.— sacrum Batti, VII, 6.— Sepulcra alta, LXIV, 369.— nota, LXVIII, 97.— Sepulcris mutis, XCVI, 1.

Sequor, sequitur me capsula, LXVIII, 36. — Sequuntur Gallæ pede propero, LXIII, 34. — Sequimini ad domum Cybelles, ibid. 19. — Secutus prætorem meum, XXVIII, 7. — Secuta juvenem, LXIV, 181.

Serenus, sereno voltu quas vidi, LV, 8.

Sermo, sermones varii incidere, X, 6. — fideles viri esse non speret fæmina, LXIV, 144.

Sero (adverb.) vix mergitur Oceano Bootes, LXVI, 68.

Sero, serens in pectore curas, LXIV, 72.

Serpens, serpentibus tortis se incingebant, LXIV, 259.

Sertum, sertis fragrans cubile, VI, 8.

Serum, sero emulso notata labra, LXXX, 8.

Serus, seri nepotis caput, LXVIII, 120.

Serva famularer labore jucundo, LXIV, 161.

Servio, serviat quo tibicine domus, LXI, 153. — Serviamus huic uno domino, XLV, 14. — Servire Thalassio lubet, LXI, 134. — Servisse benigne, LXVII, 3. — voto maligno, ibid. 5.

Servus non ei est, XXIII, 1; XXIV, 5, 8. — Servum non habet, ibid. 10.

Sesquipedales dentes habet, XCVII, 5.

Sessor, sessores ducentos inrumare, XXXVII; 8.

Sestertia decem redde, CIII, 1.
— centum precari desine, XXIII,
26.

Seu vid. Sive.

Severus, ad severos migrate, XXVII, 6. — Severiorum senum rumores, V, 2.

Sevoco, sevocat me cura a doctis virginibus, LXV, 2.

Sibilus, sibilum edidit silva, IV,

Sic tibi pons fiat ex libidine, XVII, 5, etc. — Siccine me liquisti? LXIV, 132.

Sicco, siccari solum pingue, LXVIII, 110.

Siccus, non sicco ore puella, XLIII, 3. — Sicciora cornu corpora, XXIII, 12.

Sicula pendens, LXVII, 21.
Sicut ipsa, tecum ludere possem,

II, 9.

Sidus novum, LXVI, 64. — Sidere cum fausto adveniet, LXIV, 330. — Sidera cedunt certis temporibus, LXVI, 4, etc. — micantia, LXIV, 206. — multa, VII, 7. — Siderum micantium numerum, LXI, 207.

Signum, signo quo? XCII, 3.
— Signa fortunæ secundæ, LXIV, 222. — dulcia, ibid. 210.

Silesco, silescit furor cæli æquinoctialis, XLVI, 3.

. Silex, silici restrictus membra, LXIV, 297. — Silices comesse dentes possunt, XXIII, 4. — Silice acuta devolvit pondera, LXIII, 5.

Silva comata, IV, 11. — qua tua est, XVIII, 2. — Silvæ superimpendentes, LXIV, 287. — Silvarum virentium domina, XXXIV, 10. — Silvas ingentes possideat, CXV, 5. — Silvis redimita loca, LXIII, 3.

Silvestris, silvestria dona portans Chiron, LXIV, 280.

Silvicultrix cerva, LXIII, 72.
Similis sit patri Torquatus, LXI,

Simul parati omnia tentare, XI, 14. — Simul ac, LXIV, 12.

Sincere id dicat, CIX, 4.

Sine arte, XX, 18. — Cerere, LXIII, 36. — viro membra relicta, LXIII, 6, et al.

Singultus frigidulos ore ciere; LXIV, 131.

Singulus, singula confiteor, LXXXVI, 2. — millia in unum creverunt, CXIII, 4.

Sinister, sinistra liberalitas, XXIX, 16. — populus, XX, 3, — Sinistram sternuit approbationem, XLV, 9, 17. — Sinistra ma-

nu, XII, 1. — Sinistræ duæ Pisonis, XLVII, 1.

Sino, sinis ventos ferre irrita dicta, XXX, 10. — Sinit non esse patruum maritum, LXXXVIII, 3. — ludere puellam, XVII, 17. — Sinam nec te ferre signa fortunæ, LXIV, 222. — Sinat si quis me basiare, XLVIII, 2.

Sinus, in sinum tuum fugi, XLIV, 14. — nudum reducens, LV, 11. — Ponticum negare hoc negat, IV, 9. — Sinu tenere passerem, II, 2. — meo fugit puella, XXXVII, 11. — excepit, LXIII, 43. — Sinus solvunt virgines, LXI, 53.

Sisto, sistet te reducem ætas, LXIV, 238.

Sitio, sitire puer discet, XXI,

Situs, situ araneoso mollior, XXV, 3.

Sive, seu, seu quid, XIII, 9.—
Seu-Seu, XXXIX, 2, 4.— SiveSeu, LXVII, 25.— Seu-Sive,
XLIV, 5.

Soccus, soccum luteum gerens pede, LXI, 10.

Socius, socii rivales puellularum, LVII, 9.

Sodalis meus Cinna, X, 29. — Sodalis mei mnemosynon, XII, 13. — Sodali meo dicas, XXXV, 1. — Sodales mei, XLVII, 6.

Sodalitium fraternum vere dulce, C, 4.

Sodes redde mihi decem sestertia, CIII, 1.

Sol firmat florem, LXII, 41.—
oris aurei, LXIII, 39.— Solis
nitor, LXVI, 3.— vagi lumina,
LXIV, 272.— Sole magis aridum,
XXIII, 14.— fervido rubens arista, XX, 7.— orto linquendum
cubiculum, LXIII, 67.— sub ar-

denti, LXIV, 355. — Soles occidere et redire possunt, V, 4. — candidi, VIII, 3, 8.

Solatiolum doloris, II, 7.

Solea, soleam ferream derelinquit mula, XVII, 26.

Soleo, soles sestertia precari, XXIII, 26. — palam habere XXV, 8. — operire domum, LXVII, 40. — Solet passer incitare morsus, II, 4. — habere cunnus rictum, XCVII, 8. — Solent famuli relinquere dominos, LXIII, 52. — Solebas putare, I, 3. — Solebant cælicolæ se ostendere, LXIV, 387. — duo mæchi, CXIII, 1. — Solita es, XXXIV, 23. — est Themis, LXVIII, 154. — Solere objurgare patruum, LXXIV, 1. — Solitam esse Cecropiam, LXIV, 79.

Solers, solerti corde, LXIV,

295.

Solium, soliis candet ebur, LXIV, 45.

Sollicitus, sollicitæ toto pectore, LXVI, 24.

Solor, solatus es allocutione, XXXVIII, 5.

Solum (adverb.) non solum hoc cognitum habere dicit, LXVII, 31, etc.

Solum pingue, LXVIII, 110.—
Solo extremo detinet eum terra
aliena, ibid. 100.— Sola dura,
LXIII, 40.— terræ maculans san-

guine, ibid. 7.

Solus obvius veniam leoni, XLV, 6. — Sola tertia pars tua est, LXII,64.—vicisti furores, LXVIII, 129. — nullo tecto insula, LXIV, 184. — Solum te, Phæbe, relinquens, ibid. 300, — Catullum te nosse dicebas, LXXII, 1. — Solum ad dominam pipilabat passer, III, 10. — me reliquit Theseus,

LXIV, 200. — cum ancillis loquentem, LXVII, 42. — Solo viro contentas vivere, CXI, 1. — Sola arena desertam se cernit, LXIV, 57. — sub rupe, ibid. 154. — Sola hæc tibi cognita scimus, LXI, 147. — Solis vobis mentulas esse putatis? XXXVII, 3.

Solvo, soluit zonam ligatam malum, II, 13. — Soluunt sinus zonula, LXI, 53. — Solvent crines in cinerem, LXIV, 351. — Solvite votum, XXXVI, 2. — Solvere vinela, LXIV, 368. — zonam virgineam, LXVII, 28. — Solutis curis quid beatis? XXXI, 7.

Somnus tegeret quiete ocellos, L, 10. — Somnum capiunt, LXIII, 36. — Somno fallaci excita, LXIV, 56. — molli, LXVIII, 5. — tristi, LXIV, 122.

Sonipes, sonipedibus vegetis pepulit Sol umbras, LXIII, 41.

Sonitus, palans, LXIII, 74. — Sonitu tintinant aures, LI, 10.

Sono, sonat vox cymbalum, LXIII, 21. — Sonantum amnium domina, XXXIV, 12.

Sopor piger operit oculos, LXIII, 37.

Sordeo, sordebant tibi villuli, LXI, 136.

Sordidus, sordida res, XII, 5.
Soror aspernata est Pelea, LXIV,
302.—valens et venusta, LXXXIX,
2. — Sororem deperit Quintius, C,
8.—cum sorore prurit, LXXXVIII,
1. — Phaethontis, LXIV, 291.—
Sorores comæ, LXVI, 51. — pandunt oraclum, LXIV, 326.

Sorsum manum habebis, XX,

Sospes, sospitem ostendit se visere portum, LXIV, 211.

Sospito, sospites gentem bona ope, XXXIV, 24.

Specio, special te dulce ridentem, LI, 4. — Speciando expleta est pubes, LXIV, 2, 8.

Speculæ Cycnew supposita Bri-

xia, LXVII, 32.

Specus Aonios linquere, LXI, 28.

Sperno, spernere noli commoda hæc, XXIII, 25. — Spreta pietate, LXIV, 387.

Spero, sperabam te mihi fidum, XCI, 1. — Sperabat mirifice se locutum, LXXXIV, 3. — Sperem patris auxilium, LXIV, 180. — Speret nulla fæmina, ibid. 144. — Speraret neclinguam mi esse, LXVII, 44. — Sperare jubebas, LXIV, 140. — nepotes, ibid. 381.

Spes nulla, LXIV, 186. — Spe

quali nitar? ibid. 177.

Spica mollis virens, XIX, 11.

Spinosas curas serens in pectore, LXIV, 72.

Splendeo, splendent auro sedes, LXIV, 44.

Splendidus, splendida domus, LXIV, 46. — Splendidas comas quatiunt faces, LXI, 78.

Sponsus, sponsi furtivo munere,

LXV, 19.

Spuma, spumis incanduit unda, LXIV, 13.

Spumo, spumantibus undis exspuit mare, LXIV, 155. — æquoris undis ejectum, LXVIII, 3.

Spumosus, spumosa ad litora vecta ratis, LXIV, 121.

Spurcata impuris moribus senectus, CVIII, 2.

Spurcus, spurca saliva, LXXVIII, 8. — lupæ comminctæ, XCIX, 10.

Squalida robigo infertur aratris, LXIV, 42.

Stabula ferarum, LXIII, 53.

Stadium, stadio abero? LXIII, 60.

Stagnis liquentibus, XXXI, 2.
Statim jubeto, si quid agis,
XXXII, 9.

Statua inaurata pallidior, LXXXI, 4.

Statuo, statuas nolim, LXVIII, 37.

Stellarum ortus atque obitus comperit, LXVI, 2.

Sterilis vir, LXIII, 69. — Sterili semine natus, LXVII, 26.

Sternuo, sternuit dextram approbationem, XLV, 9, 18.

Stimulo, stimulans leonem Cybelle, LXIII, 77. — Stimulatus rabie Atys, ibid. 4.

Stipendia dira ferens tauro,

LXIV, 173.

Stipes, stipite recto laurus, LXIV, 290.

Stirps, stirpe jungier non potest parens, LXI, 68.

Sto, stare solet flos in divitis hortulo, LXI, 93. — Stetisse in cacumine dicit, IV, 16.

Stolidus, stolidum veternum excitare, XVII, 24.

Strideo, stridebat tibia horribili cantu, LXIV, 265.

Strophium, strophio tereti vincta papillas, LXIV, 65.

Studeo nil nimium Cæsar, tibi velle placere, XCIII, 1.

Studiosus, studioso animo requirens, CXVI, 1.

Studium hoc totum abscidit mors, LXVIII, 19. — illius tegat nocte ætas, ibid. 44. — Studia hæc de mente fugavi, ibid. 26.

Stultus homo, LXXVIII, 5.—
Stultorum more molesti, LXVIII, 137.

Stupor iste meus nil videt, XVII, 21.

Suaveolens, suaveolentis amaraci floribus, LXI, 7. — Suaveolentia mala, XIX, 13.

Suaviolum dulcius ambrosia, XCIX, 2. — tristius helleboro, ibid. 14.

Suavior, suaviabor oculos, IX, 9: — Suaviata ocellos pueri Acme, XLV, 12.

Suavis, suaves odores exspirans lectulus, LXIV, 87. — Suavius elegantiusve, XIII, 10.

Suavium, suavia impura conjunxit, LXXVIII, 8.— tria notorum, LXXIX, 4.

Sub artus flamma dimanat, LI, 9. — lumina Solis, LXIV, 272. — Sole ardenti, ibid. 355. — valle alarum, LXIX, 6. — umbris ramorum, LXV, 13, etc.

Subduco, subducat numerum siderum, LXI, 8.

Subeo, subi forem rasilem, LXI,

Subito deponere amorem difficile, LXXVI, 13, etc.

Sublevo, sublevat se ex parte sua, XVII, 18. — Sublevem naufragum, LXVIII, 4.

Sublimis aranea, LXVIII, 49. Submitto, submisso poplite projiciet corpus, LXIV, 371.

Subpernata vide supernata.

Subrepo, subrepsti mi, LXXVII, 3. — Subrepens in artus pestis, LXXVI, 21.

Subsellium rei, XXXIX, 3.

Substerno, substernens brachia collo, LXIV, 333. — se mater gnato, ibid. 404.

Subtemen, subtemina ducentes fusi, LXIV, 328, etc.

Subter litore Rhæteo, LXV, 7.
Subtilis, subtile et leve peditum,
LIV, 3. — Subtilem mitram reti-

nens vertice, LXIV, 63.

Suburbanus, suburbana villa libenter fui, XLIV, 6.

Succumbo, succumbens victima ferro, LXIV, 370. — Succumbere cuivis potius fas est, CXI, 3.

Sudarium Sætabum, XXV, 7. — Sudaria Sætaba, XII, 14.

Sudo, sudanti corpore pinum eruit turbo, LXIV, 106.

Sudor a te abest, XXIII, 16. — in sudore lasso viatori levamen rivus, LXVIII, 61.

Suesco, suevit ibi volitare cohors Divæ, LXIII, 25.

Suffigo, suffixa tigillo janua, LXVII, 39. — Suffixum in cruce, XCIX, 4.

Sum, fuisti in insula, XXIX, 13.

Summus, summum flagellum,

LXII, 52. — Summo in Tauro,

LXIV, 105. — vertice Parnassi,

ibid. 391. — Summa ex arce, ibid.

242. — in cruce suffixum, XCIX,

4. — Summis urbibus, LXIV, 8.

Sumo, sumite inde, XIX, 21.

— Sumptum frustra esse laborem video, CXVI, 5.

Sumptuose convivia facitis, XLVII,

Sumptuosus, sumptuosas cœnas appeto, XLIV, 9.

Sumptus, sumptibus fructus exsuperat, CXIV, 4.

Suopte, LI, 10.

Super alta maria vectus Atys, LXIII, 1, et al.

Super (adverb.) est nil mi, LI, 7.— satis superque, VII, 2.

Superbus ille et superfluens, XXIX, 7. — Superbus ad sedes venit, LXIV, 85.

Supercilia rubra tollat, LXVII,

Superfluens ille et superbus, XXIX, 7.

Superimpendentes silvæ eingunt

viridantia Tempe, LXIV, 287.

Supernata securi alnus, XVII,

Supero, superare Cræsum divitiis, CXV, 3. — Divos, LI, 2.

Superus, superi Jovis templo, LV, 5.

Superveho, supervehitur montem progenies Phthiæ, LXVI, 44.

Supinus eat ponticulus, XVII, 4.

— pertundo tunicam, XXXII, 10.

— Supinum animum derelinquere, XVII, 25. — me inrumasti, XXVIII, 9. — Supinis digitis formabat fila, LXIV, 313.

Supplex, supplies vocem con-

temptam haberes? LX, 4.

Supplicium exposcens, LXIV, 203. — dabis, CXVI, 8. — Suppliciis te remunerabor, XIV, 20.

Suppono, supposuisse femur, LXIX, 2. — Supposita Cycneæ speculæ Brixia, LXVII, 32.

Supremus, supremo in tempore, LXIV, 151.

Sura , suræ nudatæ tegmina, LXIV, 129.

Surgo, surgere jam tempus est LXII, 3.

Surripio, surripui tibi suaviolum, XCIX, 1. — Surripuit Lesbia omnes Veneres, LXXXVI, 6. — Surripiam basia, XCIX, 16.

Suscipio, suscipit tantum sceleris, LXXXVIII, 5. — Suscipiat quantum sceleris? LXXXVIII, 4. — Suscipiatur temere, LXVIII, 78. — Suscipiantar sacra, XVII, 6.

Suscito, suscitat vulturium a cano capite, LXVIII, 124. — te e quiete hora octava, LXXX, 4.

Suspendo, suspendit vota tacito labello, LXIV, 104. — Suspendam lintea malo, ibid. 225.

Suspicor ut, Sulla tibi dat hoc munus, XIV, 8.

Suspiro, suspirantem in hospite virginem, LXIV, 98.

Sustollo, sustulit se sicula, LXVII, 22. — Sustollant rudentes vela, LXIV, 235. — Sustollens signa dulcia, ibid. 210.

Susurro, susurrat fama, LXXX,

5.

Suus cuique attributus est error, XXII, 20, etc.

### T.

Tabella, tabellam liminis ne quis obseret, XXXII, 5. — Tabellis in meis multum lusimus, L, 2.

Taberna salax, XXXVII, 1.—
Tabernæ totius frontem scribam scipionibus, ibid. 10.— Tabernam Hadriæ, Dyrrachium, XXXVI, 15.

Tabesco, tabescere lumina fletu assiduo, LXVIII, 55.

Tabula, tabulas in testatas nomen intulit, LXVIII, 122. — Tabulis ecquidnam lucelli expensum patet? XXVIII, 6.

Taceo, tacet nox, VII, 7.—
Lesbia de me, XCII, 1.— Tacebitis, XIX, 15.— Taceat locutio
Fescennina, LXI, 126.— Tacerem, si id faceres, XXI, 9.— Taceret si nostri oblita, LXXXIII, 3.—
Tacere non posses, VI, 3.— nihil valet, ibid. 12.

Tacitus, tacitum cubile, VI, 7.
— Tacito si quidquam commissum est, CII, 1. — Tacita mente requirunt, LXII, 37. — Tacito labello suspendit vota, LXIV, 104.

Tæda vos junxit, LXVI, 79.

— Tædam pineam quate, LXI, 15.

— Tædas jugales celebrare, LXIV, 303. — Tædis felicibus aucte, ibid. 25.

Tweet obestque, LXXIII, 4.

Talentum, talento mutari velit furta, XII, 7.

Talis iste meus stupor, XVII, 21.—flos hyacinthinus, LXI, 91.
—injuria, LXXII, 7.— Tale auxilium, LXVIII, 66.— Talem luctum recepit Theseus, LXIV, 249.
— Tali conjuge, LXII, 59.—feedere, LXIV, 336.— Tales amores, ibid. 335.—ceetus, ibid. 408.
Talia cedant ferro, LXVI, 47.—carmina, LXIV, 383.—fata, ibid. 322.—funera, ibid. 82.—mandata, ibid. 214.—præmia, ibid. 157.—verba, LXXXIV, 9.—Talibus figuris decorata vestis, LXIV, 266.

Tam bene norat puellam passer, III, 7, etc. — Tam-quam pro tantum quantum si, X, 32.

Tamen nec servum habet XXIV,

Tamenetsi, LXVIII, 135.

Tandem vix tollit lumina Vesper, LXII, 2, etc.

Tango, tetigit pede nemus, LXIII, 2. — Tetigere domum Cybelles Gallæ, ibid. 35. — Tangam te inrumatione, XXI, 8. — Tangat dies nomen robigine, LXVIII, 151. — Tetigissent litora puppes, LXIV, 172. — Tangere quod fas est, LXXXIX, 5. — Tactus aratro flos, XI, 24.

Tanquam avita, XXV, 8.—
comminctæ spurca saliva lupæ,
XCIX, 10.

Tantillum sævitiæ demere, XCIX, 6.

Tantum abhorret ac mutat, XXII, 11, et al.

Tantumdem omnia sentiens quam, XVII, 20.

Tantus Deus, LXVI, 31.—Tanta fuit nulla fides quanta, LXXV, 3.
— Tantum — quantum, XXXVII,

basiorum, V, 13. — impiorum, XIV, 7. — Tanto pessimus poeta, XLIX, 6. — dolori non est mors, XCVI, 5. — Tantam in culpam impulerit, XV, 15. — Tanto in fastu, LV, 14. — populo, LXXXI, 1. — vortice, LXVIII, 107. — Tantis laboribus, XXXI, 11. — malis fluctuat mens, LXV, 4. — mæroribus, ibid. 15.

Tarde pulsæ undæ, LXIV, 273. Tardipes, tardipedi Deo scripta daturam, XXXVI, 7.

Tardo, tardat ingenuus pudor puellam, LXI, 81.

Tardus, tarda mora, LXIII, 19. — podagra, LXXI, 2. — Tardum ante Booten, LXVI, 67.

Taurinus, taurino cum sanguine pollicita es, LXVI, 34.

Taurus convellit vomere glebam, LXIV, 40. — Tauri sanguine, ibid. 230. — terga cava, LXIII, 10. — Tauro indomito, LXIV, 173.

Tectum, tecti inobservabilis error, LXIV, 115. — Tecto nullo sola insula, ibid. 184. — Tecta Gortynia, ibid. 75. — Tecta domus funesta, ibid. 247. — Pharsalia, ibid. 37. — regia vestibuli, ibid. 277. — rustica, XXXIV, 20.

Tegmen, tegmina mollia suræ, LXIV, 129.

Tego, tegit pulvinar purpura, LXIV, 49. — Tegam non vera ullo timore, LXVI, 72. — Tegat ætas illius studium nocte, LI, 11. — Tegeret somnus ocellos quiete, L, 10. — Teguntur lumina nocte, LI, 11. — Tectam vimine villulam, XIX, 2. — Tecta cuspide thyrsos quatiebant, LXIV, 257.

Tela, telam tenuem texens aranea, LXVIII, 49.

Tellus contremuit, LXIV, 205.

— imbuta est scelere, ibid. 398. — Troica, LXV, 7.

Telum, tela ista tua evitamus, CXVI, 7. — Telis icere caput, ibid. 4.

Temere non exsiluere ignes, LXII, 9. — suscipiatur, LXVIII, 78.

Tempestas, tempestate illa, LXIV, 73. — qua, LXVI, 11.

Templum, templo fulgente, LXIV, 388. — Jovis sacrato, LV, 5. — Templa Deum, XX, 15; LXVI, 63.

Tempus breve, LXIII, 57. — est surgere, LXII, 3. — Tempore extremo, LXIV, 169. — finito, ibid. 31. — longo, LXVI, 35; LXVIII, 85. — maturo, LXII, 57. — optato, LXIV, 22. — primo, ibid. 171. — quo, XXXV, 13, et al. — supremo, LXIV, 151. — Temporibus certis cedant sidera, LXVI, 4.

Tempus (pars capitis) tremulum, LXI, 162. — Tempora cinge floribus, LXI, 6. — Temporibus Ariadnæis, LXVI, 60.

Tenax hedera implicat arborem, LXI, 34.—Tenaci voragine, XVII, 26.

Tenebræ malæ, III, 13. — tuæ ubi sint, demonstres, LV, 2.

Tenebricosum per iter it passer, iII, 11.

Tenellulus, tenellulo hædo delicatior puella, XVII, 15.

Teneo, tenes linguam clauso ore, LV, 18. — Tenet complexa mœchos, XI, 18. — Tenent te puellæ, LV, 17. — Tenebat mandata mente, LXIV, 209. — Tenuit te Thetis, LXIV, 28. — senex ipse sedes, LXVII, 4. — Tenere in sinu, II, 2. — Jovem, LXXII, 2. — Tenens in gremio puellam, XLV, 2. — Tenens in gremio puellam, XLV, 2. — Tenentem mandata mente, LXIV, 239.

Tener vaccula, XX, 14. — Tenero poetæ dicas, XXXV, 1. —
Tenerum Atyn vidit, LXIII, 88.

— Tenerum virginem rapis ad virum, LXI, 3. — Tenerum corpus deflectens vitis, LXII, 51. — femur supposuisse, LXIX, 2. —
Tenera arista virens spica, XIX, 11. — beta languidior sicula, LXVII, 21. — Teneras manus porrigens, LXI, 218. — Teneris digitis quatiens, LXIII, 10. — papillis a tuis secubare volet, LXI, 105.

Tenta grandia te vocare medii viri, LXXX, 6.

Tento, tentare omnia parati, XI, 14.

Tenuis flamma, LI, 9.— est Gellius, LXXXIX, 1.— Tenuem telam texens aranea, LXVIII, 49.— Tenui filo regens vestigia, LXIV, 113.— ungui carptus flos, LXII, 43.— Tenues tinnitus ære ciebant, LXIV, 263.

Tenus nutricum exstantes e gurgite Nymphæ, LXIV, 18.

Tepefacio, tepefecit membra frigida, LXVIII, 29. — Tepefaciet flumina cæde, LXIV, 361.

Tepidus, tepidi Favoni aura, LXIV, 283. — Tepida limina, LXIII, 65.

Tepores egelidos refert ver, XLVI, 1.

Teres brachiolum, LXI, 181.
— bustum, LXIV, 364. — Tereti ære ciebant tinnitus, ib. 263. — strophio vincta papillas, ib. 65. — turbine versabat fusum, ib. 315.

Tergum, in tergo quod manticæ est, XXII, 21. — haud tergo hostibus notus, LXIV, 340. — Terga cæde cauda, LXIII, 81. — tauri cava, ibid. 10.

Tero, tristi lumina manu, LXVI,

30. — Teras quod si manibus, XXIII, 22. — Tereretur cæli janua divis, LXVIII, 115. — Trito limine plantam innixa, LXVIII, 71. — Tritius si quid hac re, XXII, 13,

Terra queat dare finibus præsides, LXI, 73. — aliena, LXVIII, 100. — Terræ sola maculans sanguine, LXIII, 7. — Terram qui nobis dedit, LXVIII, 157. — Terra canitiem fædans, LXIV, 224. — procurrere, ibid 390. — sub terra quærere venas, LXVI, 49. — Celtiberia, XXXIX, 17. — injecta tumulabor, LXIV, 153.

Terror, terroris expers Achilles, LXIV, 339.

Tertius hæres Pelopis, LXIV, 347. — Tertiu pars virginitatis, LXII, 63. — præda, XXIX, 19.

Testis erit præda, LXIV, 363.
— unda Scamandri, ibid. 358.

Testor, testatas in tabulas nomen intulit, LXVIII, 122.

Teter, tetrum hunc morbum deponere, LXXVI, 25. — Tetra mente te procreavit Scylla, LX, 3.

Texo, texens telam aranea, LXVIII, 49.

Textum, texta pinea conjugens carinæ, LXIV, 10.

Thalamus, thalami intra limina, LXVI, 17. — in thalamo uxor est, LXI, 192. — pacato otia degeret, LXVIII, 104.

Thiasus ululat linguis trepidantibus, LXIII, 28. — Thiaso cum Satyrorum, LXIV, 253.

Thyrsus, thyrsos tecta cuspide, LXIV, 257.

Tibia barbara stridebat horribili cantu, LXIV, 265.

Tibicen Phryx grave canit calamo, LXIII, 22. — Tibicine quo serviat domus, LXI, 158.

Tigillum, tigillo suffixa janua, LXVII, 39.

Timeo, timetis nihil, XXIII, 8.

— hunc Galli et Britanni, XXIX,
21.

Timor, timore non ullo vera tegam, LXVI, 72. — Timores quantos corde tulit, LXIV, 99.

Tingo, tineta conchyli fuco purpura, LXIV, 69.

Tinnitus tenues ære ciebant, LXIV, 263.

Tinnulus, tinnula voce concinens carmina, LXI, 13.

Tintino, tintinant aures sonitu, LI, 11.

Tollo, tollis lintea negligentiorum, XII, 3. — Tollit lumina Vesper, LXII, 2. — Tolle onus ingratum parentis, LXVIII, 142. — Tollite faces, LXI, 121. — Tollat supercilia, LXVII, 46. — Tollens manus, LIII, 4. — me ales equus LXVI, 55. — nepos gaudia impia, LXVIII, 123.

Tondeo, tondet os tuum cinerarius, LXI, 139.

Torosus, torosa cervice quate jubam, LXIII, 83.

Torpeo, torpet lingua, LI, 9.
Torpor subrepens in artus imos,
LXXVI, 21.

Torqueo, torquens fila dextera, LXIV, 314.—Torta remigio unda, ibid. 13.— Tortis serpentibus se incingebant, ibid. 259.

Torreo, torreret flamma medullas, C, 7. — Tosta in India, XLV, 6.

Torus, toro in Tyrio accubans vir, LXI, 172.

Torvus, torva prælia invisente viro, LXVI, 20.

Tot freta impotentia, IV, 18, etc.

Totidem deprecorilli, XCII, 3.

Toties ulciscitur ambos, quoties etc. LXXI, 5.

Totus immineat tibi vir, LXI, 173. - Tota defututa puella, XLI, 1. — domus, LXIV, 46. — Thessalia, ibid. 32. — virginitas, LXII, 62. — Tota pulcherrima Lesbia, LXXXVI, 5. — Totum hoc studium, LXVIII, 19. — Totius lacus vorago, XVII, 10. — tabernæ scipionibus, seribam frontem XXXVII, 9. — Totum nasum te faciant Dii, XIII, 14.—orbem amplectitur Oceanus, LXIV, 30. — Toto animo, ibid. 70. — in anno, XXIII, 20. — corpore, LXIV, 66. — lecto, L, 11. — pectore ex te pendebat, LXIV, 69. — Tota cum gente, LXXIX, 2. - de mente fugavi delicias, LXVIII, 25. ex urbe ruentes, LXIV, 393. ista trabe inrumasti, XXVIII, 10. - vita producere fœdus amicitiæ, CIX, 5.

Trabs, trabis natantis impetum præterire, IV, 3. — Trabe ista tua inrumasti, XXVIII, 10.

Trado, tradidit quoi pater puellam, LXII, 60. — Tradite munera, LXVI, 81. — Tradere amori infesto, XCIX, 11. — animam, XXX, 7. — Traditur pistrino et asino, XCVII, 10. — Tradita quoi nunc sum, LXVII, 9. — nobis virgo, ibid. 19. — est mihi vestis pura, LXVIII, 15. — sunt munera ad inferias, CI, 8.

Transeo, transit rivus per medium iter, LXVIII, 60.

Trans gradior, trans gradietur Alpes, XI, 9.

Transfero, transfer limen pedes, LXI, 166.

Trecenti, trecentos hendecasyllabos exspecta, XII, 10. — mæchos tenet, XI, 18. — Trecentis

millibus antistans, IX, 2. — Trecenta usque ad millia basiem, XLVIII, 3.

Trecenties comesset, XXIX, 15.
Tremebundus, tremebunda adorta est canere, LXIII, 11.

Tremulus parens, LXI, 51. —
Tremuli lecti argutatio, VI, 10. —
salis in undas procurrere, LXIV,
128. — parentis onus tolle,
LXVIII, 142. — Tremulum corpus, LXIV, 308. — tempus,
LXI, 161. — Tremula patris ulna, XVII, 13.

Trepido, trepidantem Somnum recepit Pasithea, LXIII, 43. — Trepidantibus linguis ululat thiasus, ibid. 28.

Tres, tria notorum suavia repererit, LXXIX, 4. — Tribus chartis explicare ævum, I, 6.

Tribuo tibi hæc munera, LXVIII, 32.

Triginta jugera prati, CXV, 1.
Tripudium, tripudiis citatis celerare decet, LXIII, 26.

Tristis, tristem conscendere montes, LXIV, 126. — Tristi helleboro tristius suaviolum, XCIX, 14. — imbre madere genæ, LXVIII, 56. — ore manat rubor, LXV, 24. — somno devinctam lumina, LXIV, 122. — Tristes animi curas levare, II, 10. — ad inferias tradita munera, CI, 8. — Tristius helleboro suaviolum, XCIX, 14.

Trivium, in triviis quærunt vocationes, XLVII, 7.

Truculentus, truculentum æquor ponti, LXIV, 179. — Truculenta pelagi, LXIII, 16.

Truncus, truncum corpus projiciet, LXIV, 371.

Truso, trusantem puellæ pupulum deprendi, LVI, 6.

Trux caper, LXIX, 6. — Trucem Ponticum sinum negare negat, IV, 9. — Truces iambos vibrare, XXXVI, 5.

Tuba, tubam cepit manibus niveis, LXIII, 9.

Tucor, tuetur cedentem Thesea Ariadna, LXIV, 53, Tueri hortulum necesse est, XIX, 18. — Tuens quum sidera, regina, placabis Venerem, LXVI, 89.

Tugurium, tuguri pauperis pater, XIX, 6.

Tum, ut mihi tum visum est, X, 3 etc.

Tumidus, tumido Antimacho gandeat populus, XCV, 10.

Tumulo, tumulabor terra injecta; LXIV, 153.

Tunc qui me vocat, XLIV, 21,

Tundo, tunditur litus unda, XI, 4. — Tunderetur ab ustore semiraso, LIX, 5.

Tunica, tunicam pertundo, XXXII, 11. — ad mediam se sustulit sicula, LXVII, 22. — Tunica crocina candidus fulgebat, LXVIII, 134. — Tunicas laxas dabunt scombris Volusi annales, XCV, 8. — Tunicis abjectis pervigilat, LXXXVIII, 2.

Tuor (i. q. tueor) villulam hor-

tulumque, XX, 5.

Turbidus, turbida procella ra-

pacior, XXV, 4.

Turbo indomitus, LXIV, 107.

— Turbine nigro, LXVIII, 63.

— tereti versabat fusum, LXIV, 315. — medio leti versantem, ibid. 149.

Turgidulus, turgiduli ocelli rubent flendo, III, 18.

Turpiculus, turpiculo naso puella, XLI, 3.

Turpis mecha, XLII, 3. —

Turpe esse Catullo, LXVIII, 27.
— non est, ibid. 30. — incedere, XLII, 8. — Turpi a probro mentem inhibere, XCI, 4. — Turpia probra, LXI, 103.

Turpiter inusta flagella, XXV,

.11

Tussis frequens quassavit me, XLIV, 13. — Tussim non mihi ferat, ibid. 19. — malam pectore expuli, ibid. 7.

Tutamen opis Emathiæ, LXIV,

325.

Tute, XXX, 7.

Tutus, in tuto te videre, XXXI, 6. — Tuta omnia forent, XXX, 8.

Tympanum leve cepit manibus, LXIII, 8, 9. — Tympano comitata Atys, ibid. 32. — Tympana plangebant palmis, LXIV, 262. — reboant, LXIII, 21.

# U.

Uber, (subst.) ubera lacte adulta, XX, 11.

Uber, (adj.) ager, XLVI, 5.

Ubertim lacrimulas fundunt, LXVI, 17.

Ubi sis futurus, LV, 15. — pro postquam, LXIII, 39, 67.

Ubicunque est, renidet Egnatius,

XXXIX, 6.

Ubique foret Atys, LXIII, 46. Udus, udo ore singultus cientem, LXIV, 131.

Ulciscor, ulciscitur ambos, LXXI, 5. — Ulta non es peccatum, XLIV, 17.

Ullus, ulla ætas obliteret mandata, LXIV, 232. — compar gavisa est columbo, LXVIII, 125. — Ullius trabis impetum præterire, IV, 3. — Ullo fædere, LXXV, 3; LXXVI, 3. — timore non vera tegam, LXVI, 72. —

Ullos homines beatiores vidit, XLV, 25. — Ullis fletibus, XCIX, 5.

Ulmus, ulmo marito conjuncta vitis, LXII, 54.

Ulna patris tremula dormientis pueri, XVII, 3.

Ultimus, ultima Britannia, XXIX, 4. — Tethys, LXXXVIII, 5. — Ultimi prati flos, XI, 23. — Ultima ex origine, IV, 15. — in Occidentis insula, XXIX, 13. — Ultimos Britannos visens, XI, 11.

Ultra prodeat scelus, LXXXVIII,

Ultro ego deferrem, LXVIII, 40.

Ululatus, ululatibus acutis agitant sacra, LXIII, 24.

Ululo, ululat thiasus trepidantibus linguis, LXIII, 28.

Umbilicus, umbilici novi, XXII,

Umbra, umbram arboris attenuat falx, LXIV, 21. — Umbra sub pampinea educata uva, XIX, 14. — Umbras per ætherias advolat, LXVI, 55. — noctis pepulit, LXIII, 41. — Umbris sub densis concinit Daulias, LXV, 13.

Una jocaris, XXI, 5; LXVI, 78; LXVIII, 22.

Unanimus, unanimos ad fratres venisti, IX, 4. — Unanimis non post conjugibus, LXVI, 80. — sodalibus false, XXX, 1.

Unctus, caput unctius referre, X, 11. — quod Gallia habebat uncti, XXIX, 4. — Uncta patrimonia, ibid. 23.

Unda alluit pedem, LXV, 6. — Scamandri, LXIV, 358. — torta remigio, ibid. 13. — Unda Eoa tunditur litus, XI, 4. — Unda Ly-

diæ lacus, XXXI, 13. — Undas in adversas salis procurrere, LXIV, 128. — propter fluminis, ibid. 282. — per liquidas Neptuni nasse, ibid. 2. — proclivas incitat Zephyrus, ibid. 271. — Undis in mediis versatur, LXIV, 167. — magnis curarum fluctuat, ibid. 62. — pelagi cingentibus, ibid. 185. — spumantibus, ibid. 155; LXVIII, 3.

Unde negant redire quemquam, III, 12 etc.

Undique quot omnes estis, XLII, 2 et al.

Unguento, unguentate marite, LXI, 142.

Unguentum daho, XIII, 11.— Unguentis expers coma, LXVI, 78.

Unguis, ungui tenui carptus flos, LXII, 43. — Unguibus a tuis reglutina, XXIII, 9.

Unicus, unica amicitia, C, 6.—
fama, LXI, 228. — Unicum amicum me habuit, LXXIII, 6.—
flet filium mater, XXXIX, 5.—
Unice gnate, LXIV, 215.— imperator, XXIX, 12, etc.

Unigena Memnonis ales equus, LXVI, 53. — Unigenam Phæbi relinquens, LXIV, 301.

Unquam nec idem est beatus, XXII, 15. — quibus tulistis opem, LXXVI, 17.

Unus caprimulgus, XXII, 10. Italorum, I, 5. — Una atque altera hiems, LXVIII, 82. — ex multis capsula, ibid. 36. — nox perpetua dormienda est, V. 6. — salus hæc est, LXXVI, 15. — Unius asssis æstimemus, V, 3. — Uni (pr. unius) pili facit, XVII, 17. — Uno huic domino serviamus, XLV, 14. — Unum hunc excipio, XV, 13. — atque unicum amicum habuit, LXXIII, 6. — beatiorem

me facerem, X, 17. — Unum quod est pro tantis laboribus, XXXI, 11. — in unum millia creverunt, CXIII, 3. — Unam Acmen mavult Septimius, XLIV, 21. — e nobis abstulit, LXII, 32. — amávit, LVIII, 2. — Uno plus seclo maneat, I, 10. — Catullo non contenta est, LXVIII, 135. — in lectulo, LVII, 7. — me quis felicior vivit? CVII, 7. — saltu tot bona possideat, CXV, 4. — Septimio facit delicias, XLV, 23. — verbo dicere, LXVII, 15.

Urbanus ille Suffenus, XXII, 9.
— homo, ibid. 2. — si esses,
XXXIX, 10. — Urbana Cæsaris
macula, LVII, 4. — Urbanum
morbum habet, XXXIX, 8.

Urbs, urbis Dardaniæ vincla solvere, LXIV, 368. — in urbem portat capella ubera, XX, 11. — Urbe capta, LXII, 24. — ex tota ruentes, LXIV, 393. — Urbes beatas perdidit otium, LI, 16. — ad claras Asiæ volemus, XLVI, 6. — Urbibus in suis, XVIII, 3. — in summis, LXIV, 8.

Urgeo, urget nemo gravius et acerbius quam etc. — LXXIII, 5.

Urina Hibera defricatus dens, XXXVII, 20.

Uro, uror impensius, LXXII, 5.— Uritur et loquitur, LXXXIII, 6.— flamma pectore intimo, LXI, 177.

Urtica me recuravi, XLIV, 15.
Usquam quasi sit nulla, XVII,

Usque pipilabat passer ad dominam, III, 10 et al.

Usquedum in sinum tuum fugi, XLIV, 14 etc.

Usquequaque renidet Egnatius, XXXIX, 2 et 1.5.

Ustor, ustore ab semiraso tunde-

retur quum devolutum ex igne prosequens panem, LIX, 5.

Ustulo, ustulanda scripta lignis infelicibus, XXXVI, 8.

Usus si veniat, XCVIII, 3.

Ut pro sicut, IX, 8; X, 3; XXIV, 11. — pro postquam, X, 5; XLV, 8 etc. — pro ubi, XI, 3; XVII, 10.—pro utinam, LXVI, 84. — pro etsi, LXXXIX, 5.

Uterque Neptunus, XXXI, 3.
— nostrum, L, 4. — Utriusque
petiti copia facta est, LXVIII,
39. — Utrumque in pedem incidisset Jupiter, IV, 20. — malum nactus est, LXXI, 4. — Utrique gemelli, LVII, 6. — Utrisque maculæ pares, ibid. 3.

Uti pro ut, CXVI, 2.

Utinam ne puppes tetigissent litora, LXIV, 171 etc.

Utor bene, X, 32. — Uteris non belle manu sinistra, XII, 2.

Utpote quæ fallaci excita somno, LXIV, 56 etc.

Utrum sit, an non sit, nescit, XVII, 22.

Uva dulcis, XX, 8. — rubens, XIX, 14. — Uvam mitem educat vitis, LXII, 50. — Uvis nigerrimis diligentius asservanda, XVII, 16.

Uvidulus, uvidulam a fletu me posuit, LXVI, 64.

Uxor Meneni, LIX, 2. — in thalamo est tibi, LXI, 192. — Uxorem patrui perdepsuit Gellius, LXXIV, 4.

### ν.

Vaccula tener profundit sanguinem, XX, 14.

Vacuus, vacua in alga non quisquam apparet, LXIV, 168.

Vado, vadit, fremit Atys, LXIII,

86. — vaga, animi egens, ibid. 31.

Vadum, ad vada reditum tetulit, LXIII, 47. — Vada pellit remis, LXIV, 58. — salsa puppi decurrere, ibid. 6.

Væ miseræ, LXIV, 196.

Vagor, vagari mens avet, XLVI,

Vagus animi Atys, LXIII, 4.

— Liber, LXIV, 391. — Vaga cohors, LXIII, 25. — vadit Atys, ibid. 31. — Vagi solis lumina, LXIV, 272. — Vago certamine cursus victor, ibid. 341. — malo suspendam lintea, ibid. 225. — pede refringit virgulta, LXIII, 86. — discedebant, LXIV, 278. — Vaga nocte, LXI, 117. — Vaga pectora, LXIII, 13. — Vagis ventis credita dicta, LXV, 17.

Valde, nil mihi tamvalde placeat,

LXVIII, 77 etc.

Valeo, valetis bene, XXIII, 7.

— Vale puella, VIII, 12. — in perpetuum, CI, 10. — Valete hinc interea, XIV, 21. — dulces comitum cœtus, XLVI, 9. — Valeat cum mœchis puella, XI, 17. — Valere ipse opto, LXXVI, 25. — Valens soror, LXXXIX, 2. — Valentem juventam exercete, LXI, 234. — Valente brachio, XX, 20.

Vallis, valle de prona volutus rivus, LXVIII, 59. — sub alarum habitat caper, LXIX, 6.

Vanesco, vanescere luctum nolite

pati, LXIV, 199.

Vanus, vanis ventis jactantem cornua prostravit, LXIV, 111.

Vappa cum isto satis famem tulistis? XXVIII, 5.

Vario, variabunt pectora palmis, LXIV, 352. — Variata figuris vestis, ibid. 50.

Varius, vario in divitis hortulo,

LXI, 91. — cæli lumine, LXVI, 59. — Varii sermones incidere nobis, X, 6. — Variæ viæ reportant profectos, XLVI, 10.

Vasto, vastabat mœnia Troica, LXIV, 347. — Vastatum fines As-

syrios iverat, LXVI, 12.

Vastus, vasta Charybdis, LXIV, 156. — Vasto mari, XXXI, 3. — Vasta maria, LXIII, 48. — Vastos in pelagi æstus aciem protenderet, LXIV, 127.

Vecors furor, XV, 14. — Vecordem rixam excitare, XL, 4.

Vegetus, vegetis sonipedibus pepulit Sol umbras, LXIII, 41.

Vehemens est Dea, L, 21.

Veho, vectus per æquora, CI,

1. — rate super maria, LXIII, 1.

— Vecta ratis ad litora, LXIV,
121.

Vel pro adeo, XII, 7; XVII, 6. Vellus, vellera mollia lanæ custodibant calathisci, LXIV, 320.

Velo, velabat pulvinar amictu vestis, LXIV, 267. — Velatum fronde vestibulum, ibid. 294. — amictu pectus, ibid. 64.

Velum, veli inflati lintea, LXIV, 244. — Vela candida, ibid. 235.

Velut prati ultimi flos, XI, 22 et alias.

Vena, venas ferri sub terra quærere, LXVI, 49.

Vendito, venditare asse nates, XXXIII, 8.

Vendo, vendat cum gente Catullum, LXXIX, 3. — Vendere se, CVI, 2.

Venenum vitæ crudele, LXXVII, 5. — Veneni dolos, XXIII, 10. — plenam orationem legit, XLIV, 12. — Venena omnia colligam, XIV, 19.

Veneror, veneretur Divos carmine, XC, 5.

Venia, veniam pudentem peto, XV, 2.

Venio, venis jam, LXI, 202. - Venit aura secunda, LXVIII, 64. — domum puella, ibid. 144. - villicus, XX, 20. - Venimus ut huc, X, 5. - fessi ad larem, XXXI, 9. — Veniunt hero gaudia, LXI, 116. — Venisti domum, XIX, 3, 5. — Venere optatæ luces, LXIV, 32. - Veniam obviusleoni, XLV, 7. - Veniet jam virgo, LXII, 4. - Veni huc lætus, LXI, 9. - Venite in ignem, XXXVI, 18. - Veniam, jube, ad te meridiatum, XXXII, 3. — Venias, licet, marite, LXI, 191. — Veniat Veronam, XXXV, 3. - si usus, XCVIII, 3. — Veniret ad hunc lacum, IV, 23. -- Venissent annua sacra, LXIV, 389. — Venire flammeum video, LXI, 122. - Veniens rursus hiems, LXVIII, 82. — Venientem ab Oceano diem viderit, LXI, 90. - Ventum est ad rei subsellium, XXXIX, 2.

Venor, venanda carmina studioso

animo, CXVI, 1.

Venter dedit tussim, XLIV, 3.

— Ventre mendaci falsum puerperium, LXVII, 48.

Ventito, ventitabas, quo puella

ducebat, VIII, 4.

Ventosus, ventosum æquor, LXIV, 12. — Ventosæ procellæ linquens promissa, ibid. 59. —

Ventus, ventum horribilem! XXVI, 5. — in vento scribere, LXXV, 5. — crescente, LXIV, 275. — vesaniente, XXV, 13. — Venti aerii, LXIV, 142. — Ventorum cursum require, LV, 28. — flamine pulsæ nubes, LXIV, 240. — Ventis concrederet gnatum, ib. 213. — vagis credita dicta, LXV, 17. — vanis jactantem cornua,

LXIV, 111. — Ventos dieta irrita ferre sinis, XXX, 10.

Venustas nulla in tam magno corpore est, LXXXVI, 3.

Venuste est inchoata magna Cæcilio mater, XXXV, 17.

Venustus homo, XXII, 2.—
Venusta Sirmio, XXXI, 12.—
soror, LXXXIX, 2.— Venustum
se esse facit, XCVII, 9.— Venusticnuste noster, XIII, 6.— Venusticrum hominum quantum est, III, 2.

Ver refert tepores, XLVI, 1.
— jucundum ageret florida ætas,
LXVIII, 16. — Vere ponitur mihi corolla, XX, 6. — florido ponitur mihi corolla, XIX, 10.

Verber, verbera tua patere, LXIII, 81.

Verbosus, verbosa loquela gaudet Venus, LV, 20. — Verbosis quod dicitur, XCVIII, 2.

Verbum non faciet, LXXIV, 6.

— Verbo uno dicere, LXVII, 15.

— Verba nostra audias, LXI, 98.

— quæ locuta es! LXVI, 29.

talia metuebant, LXXXIV, 9.

Vere candidi tibi fulsere dies, VIII., 8 et al.

Verecundus, verecundæ heræ rara feremus furta, LXVIII, 136.

Vereor, vereris crura ponticuli, XVII, 2. — Veremur nihil istos, XV, 6. — Verita non est scelerare penates, LXIV, 405. — Vereberis hunc Deum, XX, 16.

Veridicus, veridicum oraclum pandunt sorores, LXIV, 327. — Veridicos cantus edebant Parcæ, ibid. 307.

Vernus, verna aura educit colores distinctos, LXIV, 90.

Vero, tum vero facito, LXIV, 231 et al.

Verpa nihilo minore farti estis, XXVIII, 12.

Verro, verrentes æquora palmis

abiegnis, LXIV, 7.

Versiculus, versiculos nihil necesse est, XVI, 6. — delicatos scribens, L, 4. — Versiculis ex meis me parum pudicum putatis, XVI, 3.

Verso, versabat turbine fusum, LXIV, 315.

Versor, versatur in undis mediis, LXIV, 167. — Versarer indomitus furore toto lecto, L, 12. — Versantem medio in leti turbine eripui, LXIV, 149.

Versus, versu lepido ad cælum vocare, VI, 17. — Versus longe

plurimos facit, XXII, 3.

Vertex, verticis flavi exuviæ, LXVI, 62. — a vertice solvent crines, LXIV, 351. — de tuo cessi, LXVI, 39. — e Bereniceo cæsariem vidit, ibid. 8. — dominæ abfore, ibid. 76. — flavo retinens mitram, LXIV, 63. — montis pellucens rivus, LXVIII, 57. — e Pelii, advenit Chiron, LXIV, 279. — Peliaco prognatæ pinus, LXIV, 1. — scopulorum se præcipitem jecit, ibid. 245. — summo Parnassi, ibid. 391. — Verticibus præruptis, ibid. 298.

Verto, vertor in occasum, LXVI,

67.

Verum nescio, quid scorti dili-

gis, VI, 4 et al.

Verus, vera si est relligio Persarum, XC, 4. — vera si nuntiantur, XXXV, 11. — non gemunt, LXVI, 18. — non tegam, ibid. 72.—sive verius Tiburs sis, XLIV, 5.

Vesanio, vesaniente vento deprensa navis, XXV, 13.

Vesanus, vesana slamma torreret medullas meas, C, 7. — Vesano Ca-

vestibulum velatum fronde, LXIV, 294. — Vestibuli regia te-

cta, ibid. 277.

Vestigium, vestigia candida permulcens lymphis, LXIV, 162. — Divum me premunt, LXVI, 69. — dulcia rixæ nocturnæ, ibid. 13. — errabunda regens filo, LXIV, 113. — flammea cervæ prævertet cursu, ibid. 342. — veteris pænæ extenuata, ibid. 296.

Vestis decorata figuris, LXIV, 266. — pura, LXVIII, 15. — variata figuris, LXIV, 50. — Vestis raræ munere labefactes illam, LXIX, 3. — Vestem funestam deponant antennæ, LXIV, 234. — Veste sub molli locatum malum, LXV, 21. — purpurea consternens cubile, LXIV, 163. — rejecta tradite papillas, LXVI, 81.

Vestræ sævitiæ p. tuæ, XCIX,

6. Vid. Not.

Veternum stolidum excitare, XVII, 24.

Vetulus, vetuli Falerni minister, XXVII, 1.

Vetus nomen, LXI, 213. — Veteris Batti sepulcrum, VII, 6. — grabati pedem in collo collocare, X, 22. — ploxemi gingivas habet, XCVII, 6. — pœnæ vestigia, LXIV, 296. — Veterem in dominum fidem deseruisse, LXVII, 8. — Veteres quo desiderio amores renovamus, XCVI, 3. — Veterum scriptorum carmine Musæ oblectant, LXVIII, 7.

Vexo, vexarentur malis mœnia, LXIV, 8.

Via, viam vorabit, XXXV, 7.
— de via mulier, XXV, 5. — Viæ
variæ reportant diverse profectos,
XLVI, 10.

Viator hunc Deum vereberis,

XX, 16. — Viatori lasso dulce levamen rivus, LXVIII, 61.

Vibro, vibrare iambos truces, XXXVI, 5.

Vicinus Priapus dives est, XIX,

Vicis, vicem mitræ non curans, LXIV, 69.

Victima succumbens ferro, LXIV,

Victor certamine cursus; LXIV,

Victoria amat curam, LXII, 17. Video, quantum video, XXVIII; 11. - laborem frustra sumptum, CXVI, 5. — Vides quem tute, XX, 3. — quod perisse, VIII, 2. - Viden' ut faces quatiunt comas, LXI, 77, 98. - Videt nil stupor meus, XVII., 21. — non se esse maritum, LXXVIII, 5. - qui præconem cum bello puero, CVI, 1. - non videmus manticam in tergo, XXII, 21. - Videtis quem hospites, IV, 1. - quam turpe incedere, XLII, 7. - Vident sidera furtivos amores, VII, 8. — Videbam non hanc tibi esse matrem, XCI, 5. — Vidi eas voltu sereno, LV, 8. — Vidit quis beatiores? XLV, 26. — liquida mente Atys, LXIII, 46. — puella se vovere Divis, XXXVI, 9. — Vidistis rapere cœnam de rogo, LIX, 3. — Viderunt Nymphas mortales, LXIV, 16. — Videbis hæc? XXIX, 5. — Videat quivis, LXVII, 16. - Viderit venientem ab Oceano diem, LXI, 90. — Videre lucem, L, 12. — quemcunque in re quadam Suffenum, XXII, 19. — quis hoc potest, XXIX, 1. — te in tuto, XXXI, 6. - Videor venire flammeum, LXI, 122. - Videtur Suffenus rursus fossor, XXII, 11. -ille par Deo, LI, 1. — Videbatur modo scurra, XXII, i3. — Videberis quoi bella? VIII, 16. — Visum ut tum repente mihi est, X, 3.

Viduus, vidua vitis, LXII, 49.

— Viduas noctes jacere, VI, 6.

Vigeo, vigeant mandata memori corde condita, LXIV, 232.

Vigesco læti, pedes vigescunt, XLVI, 8.

Vigilo, vigilat custodia, LXII, 33.

Vilis, vilior es mihi et levior, XXVII, 6.

Villa suburbana tua libenter fui, XLIV, 7.

Villicus venit, XX, 19.

Villula ad Austri flatus opposita, XXVI, 1. — Villulam pauperis heri tuor, XX, 4. — palustrem nutrivi, XIX, 1.

Vimen, vimine junceo tectam villulam tuor, XIX, 2. Var. Lect.

Vincio, vincta strophio papillas, LXIV, 65.

Vinco, vicisti sola magnos furores, LXVIII, 129. — Vincemur igitur jure, LXII, 16.

Vinculum, vincla urbis Dardaniæ, LXIV, 368.

Vindex, vindice pœna multantes facta, LXIV, 192.

Vinea humilis purgatur rastris, LXIV, 39. — Vineam tueri, XIX, 18.

Vinum, vini pernicies lymphæ, XXVII, 6. — per vinum reddens mutua, L, 6. — in vino non belle uteris sinistra, XII, 2. — non sine vino cœna, XIII, 5.

Viola lutea mihi sunt, XIX, 12. Violo, violasse cubile nati, LXVII, 63. — fidem sanctam, LXXVI, 3.

Vir levis, LXI, 102. — sterilis, LXIII, 69. — tuus quæ petet, ne neges, LXI, 152. — toro tihi accubans, ibid. 172. - prior illam attigerat, LXVII, 20. — Viri beata domus, LXI, 157. — cubile adeant, ibid. 183. - sermones fideles esse nulla speret, LXIV, 144. — ipsius ex gremio dempta, LXVIII, 146. — Viro cara puella, LXII, 58. — dulci jucunda janua, LXVII, 1. - flavo conciliata, LXVIII, 130. — juranti nulla femina credat, LXIV, 143. - ad virum rapis virginem, LXI, 3. -mittens, LXVI, 29. — sine viro relicta membra, LXIII, 6. amisso, LXVIII, 80. - novo invisente prælia, LXVI, 20. - præsente, LXXXIII, 1. — solo contentas vivere, CXI, 1. — Viri quod pepigere, LXII, 28. — Virum facta, LXIV, 192. — et virtutum cinis Troja, LXVIII, 90. - Viros primores Argivorum ad se ciebat Troja, ibid. 88.

Vireo, vireret vestibulum fronde velatum, LXIV, 294. — Virens spica, XIX, 11. — Virente pampino dulcis uva, XX, 8. — Virentium silvarum domina, XXXIV, 10.

Virgatus, virgati calathisci, LXIV, 320.

Virgineus, virgineam zonam solvere, LXVII, 28. — Virgineis de exuviis gesserat rixam, LXVI, 14.

Virginitas non tota tua est, LXII, 62. — Virginitate longa foret Hebe, LXVIII, 116.

Virgo bona, LXI, 20.—patrona, I, 9.—regia, LXIV, 86.—Rhamnusia, ibid. 396; LXVI, 71; LXVIII, 77.—jam veniet, LXII, 2.— dum intacta, cara suis est, ibid. 45, et al.—Virginis e gremio procurrit malum, LXV, 20.—perculsæ artus, LXIV, 365.—Virginem teneram rapis ad viros,

LXI, 4. — Virgine a parva cognoram, LXVI, 26. — Virgines solvunt sinus, LXI, 53. — claudite ostia, ibid. 231. — integræ, ibid. 37. — Virginibus a doctis sevocat me cura, LXV, 2.

Virgultum, virgulta refringit pede, LXIII, 86.

Viridantia Tempe linquens Peneus, LXIV, 286.

Viridis Idæ loca colam? LXIII, 70. — Viridem Idam citus adit chorus, ibid. 30. — Viridissimo flore puella, XVII, 14.

Virtus fervida, LXIV, 218.— Virtutum omnium cinis Troja, LXVIII, 90.— Virtutes egregias fatebuntur matres, LXIV, 349. heroum indicat vestis, ibid. 51.— Virtutibus magnis augens, LXIV, 324.—testis erit Scamander, ibid. 358.

Vis, vi jaciunt capita Mænades, LXIII, 23.

Viso, visit quæ, LXIV, 55.—
Visam te incolumem, IX, 6.—
Visere cœtus tales, LXIV, 408.—
non se credit, ibid. 55.— portum,
ibid. 211.— quod par est, LXII,
9.— Visens monumenta Cæsaris,
XI, 10.— maria vasta, LXIII,
48.— Visum ad suos amores me
duxerat, X, 2.

Vita quæ tibi manet ? VIII, 15.

— mea, LXV, 13; CIX, 1.—
tua et tu sitis felices, LXVIII, 155.

— Vitæ spatium, LXIII, 90.—
venenum crudele, LXXVII, 6.—
Vitæ meæ maledicere, CIV, 1.—
Vitam agam, LXIII, 71.— egi
puriter, LXXVI, 19.— Vita hac
quid magis optandum, CVII, 8.

— pro dulci talia reddis præmia?
LXIV, 157.— longa jucundior
gnate, ibid. 215.— tota producere
fædus, CIX, 5.— Vita dulcius

conjugium, LXVIII, 106. - frater amabilior, LXV, 10.

Vitis lenta, LXI, 107. - vidua nascitur in nudo arvo, LXII, 49.

Vito, vitans onus jugi juvenca, LXIII, 33.

Vitta, vittæ niveæ residebant vertice, LXIV, 310.

Vivo, vivis molesta, X, 33. — Vivit quis me felicior? CVII, 7. - Vivimus Romæ, LXVIII, 34. - Vive nec miser, VIII, 10. -Vivite bene, LXI, 233. — Vivat cui soror tam valens, LXXXIX, 2. - valeatque, XI, 17. - Vivamus atque amemus, V, 1. — Vivere abrupto conjugio, LXVIII, 84. hac viva dulce est, ibid. 160. contentas viro solo, CXI, 1.

Vivus, viva qua vivere dulce est,

LXVIII, 160.

Vix tandem tollit lumina Vesper, LXII, 2, et al.

Vocationes quærunt sodales mei?

XLVII, 7.

Voco, vocat me Sextius, XLIV, 21. - Voca dominam domum, LXI, 31. — Vocaret aura læva sive dextera, IV, 20. - Vocare ad cælum versu, VI, 17.

Volatilis, volatiles huc adde,

LV, 27.

Volatus, volatu Pegaseo ferar,

LV, 24.

Volito, volitabat Iacchus, LXIV, 252. — Volitare suevit vaga cohors, LXIII, 25. — Volitantem flamine currum fecit, LXIV, 9.

Volo, volemus ad Asiæ claras urbes, XLVI, 6. - Volare sive

palmulis sive linteo, IV, 5.

Volo te ad cælum vocare, VI, 16. — accipiat cogitationes, XXXV, 5. — rideat, LXI, 216. - si vis, LV, 21. - nos perdere, XCVIII, 5. — Vult non jam illa,

VIII, 9. — numerare millia ludi, LXI, 209. — Volumus scire, LXVII, 18. — Volunt non longe abesse, LXVI, 32. - Volebas quæ tu , VIII , 7. - Voluisti amare, XL, 8. - quod voluit, fecit, LXXIV: 5. - Volet non secubare vir a te, LXI, 104. - Velim pol, XX, 19. — dicas Cæcilio, XXXV, 2. - Velit supposuisse femur, LXIX, 2. - esse pudica, LXXVI, 24. - Vellem omnia tibi displicere, LIV, 4. - Velles dicere, VI, 3. - Vellet mitescere pectus, LXIV, 138. - Velle nec Jovem præ me tenere, LXXII, 2. - bene mereri desine, LXXIII, 1. - placere nil studeo, XCIII, t. - bene queam tibi, LXXV, 7. - Volente te, LXI, 64, 69, 74.

Volt, vid. vult.

Voluntas cælitum feret, XI, 13. Voluptas si qua est recordanti, LXXVI, 1.

Volvo, volvebat animo curas, LXIV, 251. - Volutus rivus de prona valle, LXVIII, 59.

Vomer, vomere prono convellit

taurus glebam , LXIV, 40.

Vorago lacus limpidissima, XVII, 11. - Voragine tenaci mula derelinquit soleam, ibid. 26.

Vorax et aleo, XXIX, 2,6. es, ibid. 11. - Voraciore culo est filius, XXXIII, 4.

Voro, vorabit viam, XXXV, 7. - Vorare tenta viri , LXXX , 6.

Vortex, vortice amoris tanto te absorbens æstus, LXVIII, 107.

Votum redditum et acceptum, XXXVI, 10. — solvite, ibid. 2. - Voto maligno servisse ferunt, LXVII, 5. — Vota suspendit tacito labello, LXIV, 104. - facta, IV, 22. — pristina, LXVI, 38.

Voveo, vovit daturam scripta

# 564 INDEX PRIMUS IN CONTEXTUM.

Vulcano, XXXVI, 4. — Vovere

jocose Divis, ibid. 10.

Vox cymbalum sonat, LXIII, 21.—Vocem supplicis contemptam haberes, LX, 4.—Voce promissa dedisti, LXIV, 139.— altiore conclamate, XLII, 18.—clarisona pellentes vellera, LXIV, 321.—furtiva loquentem audivi, LXVII, 41.— mæsta adlocuta patriam, LXIII, 49.— tinnula concinens carmina, LXI, 13.—Voces profudit pectore, LXIV, 202.—clarisonas fudisse e pectore, ibid. 125.— missas audire, ibid. 166.

Vulgus, non, ut vulgus, te dilexi, LXXII, 3. — Vulgi in ora

pervenias, XL, 5.

Vulturium suscitat nepos a cano capite, LXVIII, 124. — Vulturio avido sit data lingua exsecta, CVIII, 4.

Vultus, vultus feri Nereides, LXIV, 14. — Vultum genitoris linquens filia, LXIV, 117. — Vultu declarant gaudia, ibid. 34. — sereno eas vidi, LV, 8.

 $\mathbb{Z}$ .

Zona, zonam diu ligatam soluit malum, II, 13. — virgineam solvere, LXVII, 28.

Zonula solvunt virgines sinus,

LXI, 53.

# INDEX SECUNDUS

#### GEOGRAPHICUS. **ONOMASTICUS** ET

Acare (puella Septimio amata) de ea, XLV.

Achilles, expers terroris, LXIV, 339.

Achivi, fessi, LXIV, 367.

Adria (pro mari Adriatico) XXXVI, 15.

Adriaticum, Adriatici minacis

litus, IV, 6.

Æctæus, æctæi fines, LXIV, 3. Ægeus (Thesei pater) LXIV,

Ægyptus, LXVI, 36.

Æmilius (homo impurus) ad quem XCVII.

Æthiops, Memnon, LXVI, 52.

Aganippe (fons Musis sacer)

frigerans, LXI, 3o.

Alpes altæ, XI, 9.

Alphenus, vid. Varus.

Amastris (urbs Paphlagoniæ)

Pontica, IV, 13.

Amathus (urbs Cypri) XXXVI, 14.

Amathusia (Venus) duplex, LXVIII, 51.

Amor, XLV, 8.

Amphitrite, rudis, LXIV, 11. Amphitryoniades (Hercules) falsi-

parens, LXVIII, 112.

Ancon (urbs in agro Piceno), XXXVI, 13.

Androgeoneus (Androgeus, Minois filius) Androgeonea cædes, LXIV, 77.

Antimachus (poeta græcus) tu-

midus, XCV, 10.

Antius (C. Restio actor) XLIV,

II.

Aonius specus, LXI, 28.

Apeliota (ventus) XXVI, 3.

Aquinius (malus poeta) XIV, 18.

Arabes molles, XI, 5.

Argivi, LXVIII, 87.

Argivus, argiva pubes, LXIV, 4.

Ariadne, LXIV, 54.

Ariadneus, Ariadnea tempora,

LXVI, 60.

Arrius (homo insulsus) de quo

LXXXIV.

Arsinoe (Ptolomæi uxor, sub nomine Chloridis ab Ægyptiis culta) LXVI, 54.

Asia capta, LXVI, 36.

Asius (Asia palus Lydiæ). Asia

myrtus, LXI, 22.

Asinius (homo furax ironice Marrucinus dictus, XII, 1, ad eum, XII.)

Assyrius odor, LXVIII, 144.

-Assyrii fines, LXVI, 12.

Atax (fluvius Galliæ Narbonen-

sis) XCV, 5.

Athenæ caræ, LXIV, 81.

 $36^3$ 

Athos (mons Macedoniæ) LXVI, 46

Atys, de quo LXIII.

Aufilena (meretrix) ad quam CX, CXI.

Aufilena (puella formosa) C, 1. Aufilenus (ejus frater) C, 1.

Aurelius, XI, XV, XVI, XXI. Aurunculeia, LXI, 87, vide Julia.

Auster, XXVI, 3.

### В.

Balbus, LXVII, 3.

Battiades (Callimachus) LXV, 16; LXVI, 2.

Battus (heros Cyrenensis) vetus, VII., 6.

*Berenice* (Ptolomæi uxor) de ejus coma, LXVI.

Bereniceus vertex, LVI, 8.-

Bithyni, XXXI, 5.

Bithynia , X , 7.

Bononiensis Rufa, 59.

Bootes tardus, LXVI, 67.

Boreas sævus, XXVI, 3.

Britanni, ultimi et horribiles, XI, 12.

Brițannia ultima, XXIX, 4.— Britanniæ, XXIX, 21.

Brixia mater amata Veronæ, LXVII, 34.

C.

Cæcilius (amicus Catulli) ad quem XXXV.

Cæsar (C. Julius) magnus, XI, 10. - ad eum, XXIX, LIV, XCIII. Cæsius (malus poeta) XIV, 18. Callisto, virgo Lycaoniæ, LXVI, 66.

Calvus (C. Licinius, amicus Catulli) jucundissimus, XIV, 2. salaputium disertum, LIII, 5. ad eum, XIV et L et XCVI.

Camerius (amicus Catulli) ad quem LV.

Canopæus (Canopus urbs Ægypti), Canopæa littora, LXVI, 58.

Castor gemellus, IV, 27.

Cato (amicus Catulli) ad quem LVI.

Catullus miser, VIII, 1. vesanus, VII, 10.

Cecropius (Cecrops rex Athenarum) Cecropiæ dapes, LXIV, 79. - puppes, LXIV, 172.

Celtiber, XXXIX, 17.

Celtiberia (regio Hispaniæ) cuniculosa, XXXVII, 18.

Celtiberius, celtiberia terra,

XXXIX, 17.

Ceres, LXIII, 36.

Chalybes, LXVI, 48.

Charybdis vasta, LXIV, 156.

Chiron, LXVI, 280.

Cicero (M. Tullius) disertissimus, XLIX, 2.

Cinna (C. Helvius, amicus Catulli) de quo XLV, ad quem CXIII.

Cnidus (urbs Cariæ) arundinosa; XXXVI, 13.

Cœlius (M. Rufus, amicus Catulli), ad quem LVIII, et C:

Colchi, LXIV, 5.

Colonia (urbs incerti situs) de qua XVII.

Cominius (homo pravus) ad eum CVIII.

Conon (astronomus clarus)

LXVI, 7.

Cornelius (Nepos), cui Catullus librum suum dicat, I, et forsan CII.

Cornificius (amicus Catulli) ad quem XXXVIII.

Cranon (oppidum Thessaliæ) LXIV, 36.

Creta, LXIV, 82. — Cretum custos (Talus Gigas) LV, 23.

Cræsus, CXV, 3.

Cupido, LXVIII, 133,

# ONOMASTICUS ET GEOGRAPHICUS. 567

Cupidines, III, 1; XIII, 12.
Cybelle, LXIII, 9.

Cyclades, IV, 7.

Cycnœus, cycnæa specula, LXVII, 32, ubi videsis annotationes.

Cylleneus (Cyllene, mons Arcadiæ) Cylleneum Pheneum, LXVIII, 109.

Cyrenæ (urbs Africæ nobilis) la-

serpiciferæ, VII, 4.

Cytorius, cytorium jugum, IV,

Cytorus (mons Paphlagoniæ) buxifer, IV, 13.

## D.

Dardanius (Dardanus Trojæconditor) Dardania urbs, LXIV, 368.

Daulias (Philomela, apud no-

strum Progne) LXV, 14.

Delius (Delus insularum Cycladum media) Delia oliva, XXXIV, 14.

Delphi, LXIV, 393.

Dia (alias Naxos) LXIV, 52.

Diana, ad quam XXXIV.

Dindymenus, Dindymena domina (Cybelle) LXIII, 13.

Dindymus, XXXV, 14; LXIII,

91.

Dione (pro Venere Noster usurpat) LVI, 6.

Durrhachium (urbs Macedoniæ) Adriæ taberna, XXXVI, 15.

## E.

Egnatius (homo ineptus) in

quem XXXIX.

Emathius (Emathia vetus Thessaliæ nomen) Emathia ops, LXIV, 325.

Eous, Eoa unda (oceanus-orientalis) XI, 3.

Erycina (Venus, a monte Eryce) ferens curas, LXIV, 72.

Erythreus (Erythros regio Africæ) Erythreus pulvis, LXI, 206.

Etruscus obesus, XXXIX, 11.

Eumenides, LXIV, 193.

Europa, LXVIII, 89.

Eurotas (Laconiæfluvius) LXIV, 89.

### F.

Fabullus (amicus Catulli) ad quem XIII, et XXVIII.

Falernum (nobile vinum) vetulum, XXVII, 1.

Favonius (ventus) XXVI, 2. — tepidus, LXIV, 283.

Fescennina, LXI, 127.

Fides, XXX, 11.

Flavius (amicus Catulli) ad quem VI.

Formianus (Mamurra Formiis oriundus) decoctor, XLI, 4; XLIII, 5.

Formianus (Formiæ urbs Latii) Formiana macula, LVII, 4.— Formianus saltus, CXIV, 1.

Fortuna secunda, LXIV, 222. Furius, XI, XVI, XXIII, XXVI.

# G.

Galla, LXIII, 12.

Gallia Comata, XXIX, 3. —

Gallia, XXIX, 21.

Gallicanus canis, XLII, 9.
Gallicus Rhenus, XI, 11.

Gallus (homo libidinosus) de quo LXXVIII.

Gellius (fœdus homo) in quem LXXIV, LXXX, XC, XCI, et CXVI.

Gnosius (Gnossus urbs Cretæ) Gnosia litora, LXIV, 172.

Golgus (urbs Cypri) XXXVI,

Gortynius (Gortynia metropolis Cretæ) Gortynia tecta, LXIV, 75.
Græcus, Græca pubes, LXVIII, 102.

Graii, LXVIII, 109.

# H.

Hamadryades Deæ, LXI, 23.

Harpocrates (silentii Deus)

LXXIV, 4; CII, 4.

Hebe, LXVIII, 116.

Helena, LXVIII, 87.

Heliconeus collis, LXI, 1.

Hellespontius, Hellespontia ora,

XVIII, 4.

Hellespontus rapidus, LXIV, 359.

Hercules, LV, 13.

Hercules, LV, 13. Heroes, Deum genus, LXIV, 23.

Hesperus, LXII, 20. Hiberi (gens Hispaniae) IX, 6.

Hiberus, Hibera carbasus, LXIV, 227. — præda, XXIX, 20.

Hibera urina, XXXVII, 20.

Hyrcani (Asiæ populi) XI, 5.

Hortalus (amicus Catulli) ad

quem LXV.

Hortensius, XCV, 3.

Hydrochoos (signum Zodiaci) LXVI, 94.

Hymen et Hymenæus, LXI, 4 sq. — novus, LXVI, 11. Hyperborei, CXV, 3.

### I.

Iacchus florens, LXIV, 252.
Ida (mons Phrygiæ) viridis,
LXIII, 30.

Idalium (nemus in Cypro) sanctum, XXXVI, 12.

Idomenii montes, LXIV, 178.
Idrus (mons Cariæ) LXIV, 301.
Iliacus, Iliaci muri, LXVIII,
86.

Indi extremi, XI, 2.

India tosta, XLV, 6.
Indus dens, LXIV, 48.
Ionius, Ionii fluctus, LXXXIV,

11:

Ipsithilla (amica Catulli) ad quam XXXII. — dulcis, ibid. 1.
Itali, I, 5.

Itone (opp. Thessal.) sanctum, LXIV, 228.

Itylus (filius Terei) absumptus, LXV, 14.

### J.

Julia (nupta Manlio) in cujus nuptias LXI.

Juno maxima cælicolum, LXVIII, 138.— Lucina (Diana) XXXIV, 13.

Jupiter æstuosus, VII, 5.—
maximus, XXXIV, 6.— omnipotens, LXIV, 171.— omnivolus,
LXVIII, 140.— secundus, IV,
20.— superus, LV, 5.

Juventius (juvenis pulcher) ad quem XXIV, XLVIII, LXXXI et XCIX. — mellitus, XCIX, 1.

## L.

Ladas (cursor in Olympiis) LV,

Lampsacum (urbs ad Hellespontum) XVIII, 2.

Lanuvinus (Lanuvium urbs Latii), ater atque dentatus, XXXIX, 12.

Laodamia, amore flagrans conjugis, LXVIII, 74. — pulcherrima, ibid. 105.

Larisseus (Larissa urbs Thessaliæ) Larissea mænia, LXIV, 36.

Larius (Lar lacus in Orobiis) Larium litus, XXXV, 4.

Latmius (Latmus mons Cariæ) Latmia saxa, LXVI, 5.

# ONOMASTICUS ET GEOGRAPHICUS. 569

Latonia (Diana) XXXIV, 5.

Leo (sidus) sævus, LXVI, 65.

Lesbia (amica Catulli) ad eam,

V,VII,LI,LXXII,LXXV,XCII,

CVII, CIX.

Lesbius (forsan Clodius, homo certe impurus) de quo LXXIX.

Lethaus gurges, LXV, 5.

Liber (avunculus Arrii)
LXXXIV, 5.

Libo (homo fœdus) LIV, 3.

Libya, XLV, 6.

Libyssinus, Lihyssini montes, LX, 1.

Libyssus, Libyssa arena, VII, 3. Licinius vide Calvus.

Ligurius, XVII, 19.

Lucina Juno (Diana) XXXIV, 13.

Luna, XXXIV, 16.

Lycaonius (Lycaon rex Arcadiæ) Lycaonia virgo (Callisto) LXVI, 66.

Lydius, Lydia unda (Lacus Benacus) XXXI, 13.

### M.

Mænades hederigeræ, LXIII, 23.

Mænas, LXIII, 69.

Magnus (Cn. Pompeius) LV, 6. Magus, XC, 1.

Malius, Malia lympha (fons in

Thermopylis) LXVIII, 54.

Mamurra (amicus Cæsaris, homo impurus) XXIX, 3. — pathicus, LVII, 2.

Manlius (Aulus Torquatus) in cujus nuptias LXI confectum.

Marrucini (populi Italiæ) XII,

Mayors, LXIV, 395.

Medi, LXVI 45.

Mela (fluvius prope Brixiam)
flavus, LXVII, 33.

Memmius (C. Gemellus, homo nequam) XXIX, 9.

Memnon, Æthiops, LXVI, 52.

Menenius, LIX, 2.

Mentula (nomen fictum, sub quo Mamurram exagitat Catullus) de eo, XCIV, XCV, CXIV, CXV.

Minois (Ariadne) LXIV, 60 et

248.

Minos (rex Cretæ) magnanimus LXIV, 85.

Minotaurus (monstrum a Pasiphae genitum) LXIV, 79.

Mnemonides (Musæ) LXIV,

288.

Musa Sapphica, XXXV, 17. Musæ, LXV, 3.

### N.

Naso (homo impurus) ad quem CXII.

Nemesis, L, 20.

Neptunine (Thetis) pulcherrima, LXIV, 28.

Neptunius, Neptunia vincla (muri Trojæ a Neptuno exstructi), LXIV, 368.

Neptunus uterque, XXXI, 3.

Nereides æquoreæ, LXIV, 15.

Nicæa (urbs Bithyniæ) æstuosa, XLVI, 5.

Nilus septemgeminus, XI, 8.

Nonius Struma (homo pravus)

Novum Comum (urbs in Insubria) XXXV, 3.

Nymphæ marinæ, LXIV, 17. Nysigenæ (Nysa urbs Indiæ), Nysigenæ Sileni, LXIV, 253.

### 0.

Oarion (Orion sidus), LXVI, 94.

Occidens , XXIX , 12.

Oceanus altus, LXVI, 68. — Nympharum genitor, LXXXVIII, 6.

OEtwus (OEta mons Thessaliæ)
OEtwi ignes, LXII, 7. — OEtwae
Thermopylæ, LXVIII, 54.

Olympus (Mons Thessaliæ, pro cælo usurpat Catullus) LXII, 1. Otho (homo illepidus) LIV, 1.

# P.

Parcæ, LXIV, 307, Paris, LXVIII, 103.

Parnassus (Mons in Phocide), LXIV, 391.

Parthi sagittiferi, XI, 6.

Pasithea (Gratiarum una), LXIII, 43.

Pegaseus volatus, LV, 24.
Peleus Thessaliæ columen, LXIV, 26.

Peliacus (Pelion mons Thessaliæ) vertex, LXIV, 1.

Pelion, LXIV, 279.

Pelops perjurus, LXIV, 347.

Penelopeus (Penelope uxor Ulixei) Telemachus, LXI, 229.

Peneos (Thessaliæ fluvius) LXIV, 286.

Persa, XC, 4.

Perseus pennipes, LV, 25.

Persicus, Persicum haruspicium, XC, 2.

Phaethon flammatus, LXIV,

Pharsalia (regio Thessaliæ)

LXIV, 37.

Pharsalius, Pharsalia tecta LXIV, 37.

Phasis (fluvius Colchidis) LXIV,

Phencum (urbs Arcadiæ) Cylleneum, LXVIII, 109.

Phabus, LXIV, 300.

Phrygius judex (Paris) LXI, 18.

— Phrygia domus, LXIII, 20. — Phrygium nemus, LXIII, 2. — Phrygii campi, XLVI, 4. — rivi, LXIV, 345.

Phryx tibicen, LXIII, 22.

Phthioticus (Phthiotis regio Thessaliæ) Phthiotica Tempe, LXIV, 35.

Pimplæus (Pimpla fons Beeotiæ) mons, CV, 1.

Piræus (Athenarum portus) LXIV, 74.

Pisaurum (oppidum Umbriæ) LXXXI, 3.

Piso (L. Calpurnius) XXVIII,

Pollio (Asinius) XII, 6.

Pollux, LXVIII, 65.

Polyxenius (Polyxena Priami filia) Polyxenia cædes, LXIV, 369.

Ponticus (Pontus regio Asiæ) sinus trux, IV, 9. — Pontica præda, XXIX, 19.

Porcius (homo pravus) ad quem XLVII.

Posthumia (mulier vinolenta) XXVII, 3.

Posthumius, LXVII, 35.

Priapus XVIII. — Verpus (Piso) XLVII, 4.

Prometheus sollerti corde, LXIV, 295.

Propontis, IV, 9.

Protesilaeus (Protesilaus dux Græcus Trojano bello ) Protesilæa domus, LXVIII, 74.

# Q.

Quintia (puella formosa, sed insulsa) de qua LXXXVI.

Quintilia (Calvi amica) XCVI,

6.
Quintius (sodalis Catulli) ad quem LXXXII.

# ONOMASTICUS ET GEOGRAPHICUS.

R.

Ravidus (Catulli rivalis) ad quem XL). — misellus, ibid. 1.

Remus, XXVIII, 15.

Rhamnusia virgo (Nemesis a Rhamnunte pago), LXIV, 396; LXVI, 71; LVIII, 77.

Rhenum gallicum, XI, 11.

Rhesus (rex Thraciæ), LV, 26.

Rhodus nobilis, IV, 8.

Rhæteus (Rhæteum promontorium in Troade), Rhætea litora, LXV, 7.

Roma, LXVIII, 34.

Romulus, XXVIII, 15. — cinædus (Cæsar), XXIX, 5, 10; XXXIV, 23; XLIX, 1.

Rufa (fœmina infimi pretii) Bo-

noniensis, LIX, 1.

Rufulus, LIX, 1.

Rufus (homo fœdus) ad quem LXIX.

Rufus (falsus amicus) ad quem LXXVII.

S.

Sabinus (Italiæ populus) XXXIX, IO.

Sabinus, Sabinum fundum, XLIV, 1.

Sacæ (populi Scythiæ proximi) XI, 6.

Sætabus (Sætabum urbs Hispaniæ) Sætaba sudaria, XII, 14; XXV, 7.

Salisubsuli (Salii Martis sacerdotes) XVII, 6.

Sapphicus (Sappho poetria), Sapphica Musa, XXXV, 16.

Saturnalia optimus dierum, XIV,

15.

Satyri Nysigenæ, LXIV, 253. Scamandrus (fluvius in Troade) LXIV, 358.

Scylla latrans, LX, 2. -- vorax, LXIV, 156.

Scyros (insula in Ægæo mari) LXIV, 35.

Septimius, XLV, 1.

Serapis, X, 26.

Sextianus conviva, XLIV, 10. Sextlus (homo insulsus) XLIV,

Sileni Nysigenæ, LXIV, 253.

Silo (leno) ad eum CIII.

Simonideus (Simonides, philosophus) Simonideæ lacrimæ, XXXVIII, 8.

Sirmio (peninsula in lacu Benaco) venusta, XXXI, 12.

Smyrna (Cinnæ poema) XCV, 5.

Socration, ad quem XLVII.

Sol, LXIII, 39.

Somnus, LXIII, 42.

Struma Nonius, LII, 2.

Stymphalius (Symphalus palus Arcadiæ) Stymphalia monstra, LXVIII, 113.

Suffenus (malus poeta) XIV,

IQ.

Sulla (Corn. Epicadus, libertus) XIV, 9.

Syriæ, XLV, 22.

Syrius, Syrium olivum, VI, 8. Syri aperti, XXXVI, 12. Syrtis, LXIV, 156.

### Т.

Tagus (Lusitaniæ fluyius) aurifer, XXIX, 20.

Tappo (homo pathicus) CIV,

Taurus mons, LXIV, 105.

Telemachus (filius Ulyssis) Penelopeus, LXI, 229.

Tempe (regio Pelasgidis) Phthiotica, LXIV, 35. - viridantia, ibid. 286.

# 572 INDEX SEC. ONOM. ET GEOGR.

Tethys, LXIV, 29. — cana, LXVI, 70. — ultima, LXXXVIII,

Teucrus sanguis, LXIV, 345.
Thalassius (Hymen), LXI, 134.
Thallus (homo libidinosus) ad

quem XXV. — cinædus, ibid. Themis, LXVIII, 153.

Thermopylæ OEtææ, LXVIII, 54.

Theseus, LXIV, 53.

Thespius (Thespiæ urbs Bœotiæ) Thespia rupes Helicon, LXI, 27.

Thessalia, LXIV, 26.

Thessalus, Thessala pubes, LXIV, 268.

Thetis Neptunine, LXIV, 28.
Thia (Solis mater), LXVI, 44.
Thracia horrida, IV, 8.
Thyades evantes, LXIV, 392.
Thynia (Asiæ regio) XXXI, 5.
Thynus, Thynicatagraphi, XXV,

Thyonianus (Thyone Bacchi mater) merus, XXVII, 7.

Tiburs (Italiæ populus) XXXIX,

Tiburs fundus, XLIV, 1.

Torquatus v. Manlius. Transpadanus, XXXIX, 13.

Trivia (Diana) LXVI, 5. — potens, XXXIV, 15.

Trinacrius, Trinacria Sicilia, Trinacria rupes (Ætna) LXVIII, 53.

Triton (lacus Thraciæ) rapidus, LXIV, 396.

Trivia, XXXIV, 15; LXVI, 5.

Troja infelix, LXVIII, 99.—
nefas, LXVIII, 89.— obscena,
LXVIII, 99.

Trojugenæ, LXIV, 356. Trojus, Troja tellus, LXV, 7. Tyrius torus, LXI, 172. Tyro (filia Salmonei) LXIV, 309.

U.

Umber (populus Italiæ) pastus, XXXIX, 11.

Urania (Musa) LXI, 2.

V.

Varus (Alphenus Varus) X, 1 ad quem, XXII et XXX.

Vatinianus, Vatinianum odium, XIV, 3.—Vatiniana crimina, LIII, 2.

Vatinius (homo fatuus) LII, 3. Veneres, III, 1.

Venus bona, LXI, 44.—ponto creata, XXXVI, 11.— sanguinis expers, LXVI, 90.— sancta, LXVIII, 5.

Verannius (amicus Catulli) ad quem XI et XXVIII. — optimus, XXVIII, 3.

Verona (urbs Galliæ Togatæ) XXXV, 3.

Veronensis, C, 2.

Veranniolus, XLVII, 3. Vid. Verannius.

Vesper, LXII, 1.

Vettius (L. homo putidus) LIV, 2; ad eum XCVIII.

Vibennii (homines nequam) ad eos XXXIII.

Virro (libidinosus homuncio) ad quem LXXI. — misellus, LXXX,7.

Volusius (malus poeta) de quo XXXVI.

Z.

Zephyritis (Arsinoe, a marito Zephyro) LXVI, 57.

Zephyrus, XLVI, 3.

تنسه ق حت

# INDEX TERTIUS

IN

# ANNOTATIONES

ET

# VARIETATEM LECTIONIS.

# A.

A pro Ah a librariis scriptum, LXI, 46.

Abducere et adducere permutan-

tur, LXXV, 5.

Abesse et abisse perm. LXVIII,

Abire pro obire dicunt Romani, LXVI, 2,

Ac et ad perm. LXI, 31.

Adspicere et accipere permut. LXVIII, 13.

Adulterii pœna, XV, 18.

Ædes et sedes perm. LXIV, 48. Æternus et alternus perm. CIX,

Alis pro alius, alid pro aliud, LXVI, 28.

Alter - ille pro alter - alter,

LVII, 4.

Amaracus, LXI, 7.

Amastris, IV, 13.

Amathusia (Venus), cur duplex? LXVIII, 51.

Amor impotens quid? XXXV,

Amoris declarandi formulæ ab oculis petitæ, III, 5.

Amphitryoniades cur falsiparens,

LXVIII, 112. — Pheneum paludibus liberat, ibid.

Ancon, XXXVI, 13.

Androgeus, ej. fabula, LXIV,

Angustus et augustus permut. LXIV, 80.

Animæ defunctorum Oceanum tranaturæ creditæ, LXVI, 63.

Antimachus Thebaida scripsit, XCV, 10.

Antius (C. Restio) XLIV, 11.
Anus adjective, IX, 4; LXVIII,
46.

Aqua marina scelera expiantur, LXXXVIII, 6.

Arabes cur molles? XI, 5.

Arbores ducunt familiam, IV, 15.—genus jactant, LXIV, 1.—infelices, XXXVI, 8.—iis tribuitur vox, IV, 12.

Arsinoe sub Chloridis nomine ab Ægyptiis culta, LXVI, 54.— unde zephyritis dicta sit? LXVI,

Asia palus, LXI, 22.

Asinius Pollio, XII, 6.
Atalanta, dux fuerunt ejusdem

# 574 INDEX TERTIUS IN ANNOTAT.

nominis quæ sæpe confunduntur, II, 11.

Athos mons, LXVI, 44.

Atqui et atque perm. LXVI, 25.

Atys, ejus fabula, LXIII, Arg.

Aurelius, XI, 1.

Aut abest in formula aut nihil aut paullo, LXVIII, 131.

Avertere in malam partem,

LXIV, 5.

Aves in deliciis habitæ, II., Argument.

В.

Bacchantes vitulos et juvencos discerpere soliti, LXIV, 258.

Barathrum quid? LXVIII, 108. Batti sepulcrum, VII, 6.

Battiades Callimachus unde sic dictus? LXV, 16.

Bellus quis dicatur? LXXVIII, 3.

Benacus, ejus undæ cur Lydiæ dicantur, XXXI, 13.

Berenice, ejus fabula, LVI, Argum. — ejus coma in sidus versa, ibid. — quem in cælo locum teneat, ibid. 65.

Bootes cur tardus? LXVI, 67. Brixia mater Veronæ, LXVII, 34.

C.

Cachinnus ad undarum strepitum translatus, LXIV, 274.

Cadavera, eorum dilaniatio ne-

fas habita, CVIII, 4.

Cæcilius, XXXV, 1.

Cæsaris monumenta, XI, 10.

Calvus (C. Lic.) XIV, Argum.

Campus minor, LV, 3.

Canis impudentiæ imago, XLII,

16.

Capillus de omni pilorum genere dicitur, XXV, 1.

Capsula quid? LXVIII, 36.

Carbonibus fores inimicorum notatæ, XXXVII, 10.

Carchesia mali quid? LXIV, 236.

Castor et Pollux, corum templum, XXXVII, 2.

Catagraphi Thyni, XXV, 7.

Catullus emendatur:

X, 26. II, 7. XVII, 15. VI, 12. XIX, 5. VIII, 19.

— 20. XIV, 17.

XX, 3. XV, 2.

XXXIX, 17. XVIII, 2. LVII, 8. XIX, 7.

LXI, 158. XXV, 5.

LXI, 206. XLI, 7.

LXII, 14. LXIII, 9.

LXIV, 229. LXIV, 94. — 243. — 310.

LXVIII, 52. — 409.

- 110. LXV, 23.

- 112. LXVI, 7. - 155. LXVI, 21.

-- **15**7. -- **55**.

LXXVI, 11. — 65. XCVII, 7. — 77.

CII, 3. — 79.

LXVII, 6.

- 20. LXVIII, 131.

— 13<sub>2</sub>.

— 143.

LXXVI, 5.

CVII, 3.

CXIII, 1 et 2.

Celtiberi et Hispani capillum alere soliti, XXXVII, 17.

Cinerarii qui? LXI, 138.

Cinis feminino genere usurpa-

Cinna, XCV, 1.

Circus maximus, LV, 4.

Cistæ in Orgiis portatæ, LXIV, 260.

Chiron immortalis, LXIV, 280. Chloridos ales equus, LXVI, 54.

Cœlius (M. Rufus) LVIII, 1. Cœna rogo imposita a pauperioribus diripi solita, LIX, 3.

Colonia, XVII.

Commodus quid? X, 26.

Comparatio amoris conjugalis cum vite arbori inhærente, LXI, 106. — frigescentis cum flore succiso, XI, 21. — flammæ rutilantis cum crinibus, LXI, 76. — magni numeri cum aristis, XLVIII, 5. — puellæ cum hædis, XVII, 15. — myrto, LXI, 21. — Venere, LXI, 98. — cum uvis, XVII, 16.

Componi, verbum in re funebri

usitatum, LXVIII, 98.

Concubinus nuptæ jusso tondetur, LXI, 138.

Consecutio temporum neglecta, LXIV, 126.

Conturbare de decoctoribus dicitur, V, 11.

Cornù aduncum Phrygiæ tibiæ junctum, LXIV, 264.

Corpus pro pectus a librariis substitutum, LXIV, 221.

Corruere active pro prosternere dicitur, LXVIII, 52.

Credere et tradere sæpe perm. LXVII, 9.

Crepidæ carbatinæ, XCVIII, 4. Cybelle, LXIII, Argum.

Cycnea arx, LXVII, 32.

Cyrene, VII, 4. Cytorus, 1V, 13.

D.

Daulias Progne unde sic dicta, LXV, 14. — dissensus in ejus fabula, ibid.

De die pro multa adhuc die, XLVII, 6.

De et Di in verbis compositis sæpissime perm. LXIV, 208.

Dedere, LXI, 59.

Deprecor casui tertio jungitur, CIII, 3.

Deprendi, LVI, 5.

Desiderium puella dicitur, II, 5.

Despuendi omen malum mos,
L, 19.

Destinatus, VIII, 19.

Diana cur οὐρανία et ὀρεοκόμος dicta? XXXIV, 9. — Trivia, XXXIV, 13. — ei tribuitur cura frugum, XXXIV, 17. — Sancta mater Σώτειρα et πολιούχος dicta, XXXIV, 21.

Dii litorales qui, IV, 22.

Diligere et amare quomodo differant, LXXII, 4.

Dindymus, LXIII, 2.

Dixerit pro dixisse videtur, LXXXIV, 6.

Dispicere, LXVI, 1.

Dissidium et discidium quomodo differant, LXVI, 22.

Dominæ vocantur puellæ et uxores, LXI, 31.

Ducere et dicere perm. LXVIII, 8. — Ducebat et dicebat, VIII, 4. Dum et cum perm. LXIV, 389. Durrachium, XXXVI, 15.

E.

Eoa unda, XI, 3.

Epithalamium quid? LXI, pag. 178.

Es et est perm. LXVII, 6. Etrusci unde obesi, XXXIX,

Expromere et exponere perm. LXV, 3.

Externus et extremus permut. LXVIII, 100.

F.

Faces in pompa nuptiali prælatæ, LXI, 15.

Facta et fata permut. LXV, 9.

# 576 INDEX TERTIUS IN ANNOTAT.

Fides Dea, XXX, 11.

Flagitare cum duobus casibus quartis, LV, 8.

Flagrare et fragrare permut. LXVIII, 144.

Flammeum, LIXI, 8.

Flos de juvenili ætate, XVII, 14, XXIV, 1.

Fors et sors perm. LXIV, 367.
Fucus et succus perm. LXIV, 49.
Furiosorum cura a propinquis
suscipienda, XLI, 5.
Furius, XI, 1.

G.

Galli fæminino genere inducuntur, LXIII, 12.

Gallia comata, XXIX, 3.

Galliambicum metrum, LXIII, pag. 209.

Genæssletu tumidæ, III, 18. Gentiles qui? LXVIII, 123. Genus pro filius, LXII, 2. Golgus, XXXVI, 14.

H

H positionem efficit, LXII, 4; LXIV, 20.

Harpocrates, ejus fabula, LXXIV,

Hecates cæna in triviis ad diripiendum proposita, XLVII, 7.

Hellespontus ostreis abundans,

XIII, 4.

Hiberi, IX, 6.

Hippomenes, ei nupsit Atalanta, II, II.

Hircani, XI, 5.

Horatii lectio vetus defensa,

XIX, 4.

Horatio vetus lectio adserta, LXVI, 55.

Hostia προσγάμεια, LXVIII, 76.

Hostias majoribus tantum Diis immolare licebat, XIX, 15.

Hymni in Apollinem et Dianam a pueris et puellis decantati, XXXIV, Argum.

J.

Idalium, XXXVI, 16.
Idomenæ duæ, LXIV, 178.
Idrus, LXIV, 301.
In superfluum, LV, 14.
Incessus meretricum turpis, XLII,

Inchoare, XXXV, 13.

Indomitus dicitur de fæminis intactis, LVIII, 118.

Infinitivus gerundii loco substantivo jungitur, LXII, 3.

Insto inservit paraphrasi, LXVI, 50.

Invictus et invitus perm. LXIV,

Ipsulæ, XVII, 6.
Ira ad mare translata, IV, 9.
Irredivivus pro irreparabilis,
XVII, 3.

Itone, LXIV, 228. Itylus, LXV, 14.

J.

Jam et tam perm. LXIII, 77.

Junctus et vinctus perm. LXI,
68.

Jupiter unde cupies, IV, 20.

Labans et labens perm. LXIII, 37.

L.

Labor, XXXI, 11.
Ladas, LV, 25.
Lampsacum, XVIII, 2.
Languor labans quid? LXIII, 37.

Lanuvium, XXXIX, 12.

Laodamia, ejus fabula, LXVIII, 74.

Larissa, LXIV, 36.

Laserpicium, VII, 4.

Latera usu Veneris exhausta, VI, 13.

Levis et lenis perm. LXIV, 318. Libelli pro tabernis librariis, LV, 4.

Libido in bonam partem, XVII,

Librorum partes et ornamenta, XXII, 5.

Librorum prælectio ante editionem, XLIV, 21.

Liguri fossa, XVIII, 19.

Limen tangere malum omen, LXI, 166.

Livius explicatus, XXX, XXXI, 7.

Lucina, XXXIV, 13.

Ludi in Jovis honorem, LXIV,

Lumen et limen perm. LXIV, 272; LXVI, 7.

Lunæ amor in Endymionem, LXVI, 5.

Luteum et lacteum perm. XIX, II.

Luteus quid? LXI, 194. — color lætitiæ index, LXI, 10.

Lympha et Nympha perm. LXI, 29.

# M.

Maculæ animi in vita contractæ post mortem quoque conspiciendæ, LVII, 3.

Mænades pro Gallis, LXIII, 23. Magi ex concubitu matris cum filio procreandi, XC, 4.

Magistri convivii, XXVII, 3. Malia lympha, LXVIII, 54.

Malum gratum puellis ab amatoribus munusculum, LXV, 19.

Mane, imper. ultima correpta,

Manere cum casu tertio, VIII, 15.

Manlius (Aulus Torquatus), LXI, 177.

Mare pro abundantia rei cujusdam, CXV, 2.

Marrucinorum fides, XII, 1. Membranæ publicandorum librorum lævigantur, I, 2.

Memmius (C. Gemellus) ejus nequitia, X, 12.

Mihi superfluum, XXIV, 4.

Millia facere, V, 10.

Minerva cur γλαυχώπις? XLV, 7. — cur patrona virgo? L, 8. πολιούχος, LXIV, 8.

Minos cur injustus? LXIV, 75. Minotaurus, in eo depingendo et describendo variant nummi et auctores, LXIV, 79.

Modus adversarium invadendi, CXVI, 7.

Morbus pro vitio, XXXIX, 7. Mos mortuos januam versus collocandi, LXVII, 6.

Mucus et pituita quomodo differant, XXIII, 17.

Mugiles, XV, 19.

Munera Saturnalibus oblata, XIV, 4.

Musæ omnes fere sobolem produxere, LXI, 2.

Mutare et mulctare perm. XII, 8.

Myrtus Asia, LXI, 22.

### N.

Nam et enim, non verisimile ea verba permutata esse, X, 26.

Natorum cum patre similitudo

maternæ castitatis specimen, LXI,

Ne et nec perm. LXIV, 83; LXVIII, 43.

Nefas adjective dicitur, LVIII, 88.

Nemesis, L, 20.

Neptunus duplex, XXXI, 3.

Nilus, XI, 4.

Nomina Deorum pro eorum templis, X, 26.

Non — sed pro non modo -- sed

etiam, XLIV, 20.

Novum Comum, XXXV, 3.

Nox et vox perm. LXIII, 21.

Nuces jactandi mos, LXI, 128.

Numen et nomen perm. LXIV, 134; LXVI, 7. — numen et lumen, ibid., numen et munus, ibid.

Nunc et non perm. LXVI, 21. Nuptæ corollis cinctæ, LXI, 6.

Nutare de arboribus cunctis, non tantum conigeris, LXIV, 289.

0.

Obscenus pro detestabilis?

LXVIII, 99.

Oculi nigri pars pulchritudinis, XLIII, 2. — ebrii, XLV, 11. — tumidi fletu, III, 18. — eorum osculatio intimi amoris signum, IX, 7.

Offirmare se, LXXVI, 1.1.

Olim adjectivo arcte jungitur, XCVI, 4.

Omentum Diis adoletum, XC,

6.

Onyx vasculum interdum significat, LXVI, 83.

Oraculum Jovis Hammonis, VII,

5.

Orcus omnia bella devorat, III, 14.

Orgia unde sic dicta, LXIV,

Oris et aris perm. LXIV, 132.

P.

Pallii usus in cœnis, XXV, 6.

Parthi, XI, 6.

Pedes lavare mulieres viris solebant, LXIV, 162.

Pegasus, LV, 24.

Peliacus vertex, LXIV, 1.

Perculi et pertuli perm. LXVIII, 114.

Perducere et producere perm. CIX, 6.

Persei alata talaria, LV, 25.

Pes exiguus pars pulchritudinis, XLIII, 2.

Pes in navigiis quid? IV, 21.

Petitor, XLIV, 11.

Phædri locus explic. LIV, 5.

Phaselus, IV, 1.

Philoxenus Dionysii carminibus excruciatur, XLIV, argum.

Pila cuilibet tabernæ apposita,

XXXVII, 2.

Pisaura sedes moribunda cur? LXXXI, 3.

Piso (Cn. vel L. Calpurn.), XXVIII, 1.

Platanus in deliciis habita, LXIV, 291.

Plauti locus explic. LV, 6.

Ploxemus, XCVII, 6.

Plusquamperfectum et Imperfectum junguntur, LXVI, 35.

Poetæ impii, XIV, 7.

Polyxena, LXIV, 369.

Pompeius simpliciter Magnus vocatur, LV, 6. — ejus theatrum, ibid.

Pontica Cæsaris præda, XXIX,

Ponticus sinus, IV, 9.

Pontus ob materiam navibus ædificandis aptam celebrata, IV,

Posthumia, XXVII, 3.

Potens et impotens in amore, VIII, 9.

Præpositiones neglectæ, XXXVII,

Prætextati nuptam domum deducentes, LXI, 81.

Prendere quid? LV, 7.

Pretium pro dispendio, LXXVII,

Priapus navigationis XVII, 2.

Pro et præ perm. LXIII, 383.

Propontis, IV, 9.

Pueri, ita viri juvenesque vocantur, XII, 9.

Pugillares, XLII, 5.

# Q.

Quamvis pro valde, admodum; XII, 5. — pro quantumvis, CIII,

Que — que pro tam — quam, LVII, 2.

Qui pro quo, LXII, 20.

Quid et quod perm.

Quisquis pro quisque, LVIII,

Quotidianus prim. producitur, LXVIII, 39.

Quum et quam perm. LXVI, 23.

# R.

Recoctus senis, LIV, 5.

Reddere pro dare, LXVI, 37.

Rhamnusia virgo, LXVI, 71.

Rhesi equi.

Rhodus, IV, 8.

Romulus, vocatur Julius Cæsar, XXIX, 5:

Saca, XI, 6.

Sætabis, XII, 14.

Salaputium, LIII, 5.

Salinum a veteribus purissime conservatum, XXXIII, 19:

Salisubsuli, XVII, 6.

Sallustius emendatus, XXIX, 2 Saltatio pompa nuptiali institu-

ta, LXI, 14.

Saturnalia, XIV, 15.

Scelerati a feris potissimum pet creduntur, XLV, 7.

Scyllæ duæ fuere, quarum µv-

bot confunduntur, LX, 2.

Scyros, LIV, 35.

Sed et perm. LXVI, 22.

Sedere in malam partem, LXVI,

Sensit et sanxit perm. LXIV, 21

Serapidis templum, X, 25.

Sestiana dicta, LXIV, 10.

Sidera supra montes orientia

et occidentia, LXII, 7.

Sileni Nysigenæ, LXIV, 253.

Sinistræ usus in furande, XII, 1.

Sirmio, XXXI, 1.

Smyrna poema Cinnæ, ejus ar-

gumentum, XCV, 1.

Solea mulierum, LXVIII, 72. Solew equorum ungulis non clavis adfixæ, sed tantum alligatæ, XVII, 26.

Sperare pro timere, LXIV, 140. Sponsæ invitæ raptæ, LXI, 3.

Sternutamenta omnia fausta et infausta, XLV, 8.

Struma Nonius, LII, 2.

Stymphalia monstra, LXVIII,

Suetonii locus expl. XXIX, argument.

Sulla (Corn. Epicadus), XIV,
9.
Syri, XXXVI, 12.

T.

Tacitus et clamare de rebus inanimatis, VI, 7.

Tamen post voces etsi vel quanquam omitti solet, LXVI, 75.

Tempe unde Phthiotica, LXIV, 35.

Tempus (pars capitis) singulari mero, LXI, 162.

Tener feminino genere, XX,

Terentius explic. XXIII, 5.

Terra corporibus defunctorum injicienda, LXIV, 153.

Texere de navibus, LXIV, 10.

Thallus, XXV, argum.
Theocriti locus expl. XI, 21.

Thetis num lubens nupta sit Peleo, LXIV, 20. — Thetis et Telhys quomodo differant, LXVI, 20. Thracia, IV, 8.

Thyonianus cur Bacchus dietus,

XXVII, 6.

Tibullus emend. et expl. LIX, 3. Tiburtinus ager, XLIV, 1.

Tortus et totus perm. LXIV, 13. Trinacria unde Sicilia, LXVIII,

Tuba pro tibia, LXIII, 9.

Tum et cum perm. LXIV, 19,

Tunc et nunc perm. LXVI, 24.

TI.

Ululare de querentibus pariter ac de gaudentibus dicitur, LXIII, 24.

Unanimus et unanimis, exanimus

et exanimis, inermus et inermis sæpe perm. X, 4.

Unguentis lectuli inungi soliti, VI, 8. — eorum usus in conviviis, XIII, 10.

Unus et imus perm. LXI, 171.

— Unus pro totus plane is qui esse debet, LXI, 171; XXII, 10. —
Cf. Cicero de Leg I, 2.

Uria, XXXVI, 12.

Urina dentes defricant Celtiberi, XXXIX, argum. et 18.

Ustor, LIX, 5.

Ut et ad perm. LXVI, 21; LXVIII, 84.

V.

Varrus, X, 1.

Vatinius, LII, 3. — omnium bonorum in eum odium, XIV, 3. Velle abundat, LXIV, 138.

Veneres Cupidinesque cur ad exsequias citentur? III, 2.

Venti comparantur cum equis, equitantes et alati finguntur, LXVI, 54.

Venus Appia, XXXVI, 12. — ποντογενής et ἀπόσπορος θαλάσσης, XXXVI, 11. — ad ejus aram sanguinem fundere nefas habitum, LXVI, 91. — ejus tactu omnia fiunt immortalia, LXVI, 56.

Venustas, LXXXVII, 3.

Versiculi a librariis ob repetitionem verbi omissi, XLIX, 6.

Vestes raræ muneri puellis datæ, LXIX, 3.

Vexare et versari perm. LXIV,

Vibennii , XXIII , argum.

Victus et vinctus perm. LXIV, 125.

Vinciendi notio ad amorem translata, LXI, 33.

# ET VARIETATEM LECTIONIS. 581

Virgilius expl. et emend. LXVI, 54. — ejusd. locus expl. L, 6; LXVI, 54. — Virgilio vetus lectio adseritur, XXXVII, 1.
Viscre ad aliquem, X, 1.

Viscre ad aliquem, X, 1.
Volusii annales, XXXVI, 1.

Z.

Zonam quam ob causam virgines gerant, II, 13. — soluta, LXI, 53.



#### DISSERTATIO

DE

## MANLII ET JULIÆ EPITHALAMIO

ET

VERSIO GALLICA EJUSDEM CARMINIS.

Quum hujus Bibliothecæ Classicorum Latinorum edendæ præses diligentissimus me dissertatiunculam de Manlii et Juliæ epithalamio Gallice habuisse, et idem carmen versibus vernaculis transtulisse audisset, vehementer a me efflagitare cæpit, ut vellem utrumque huic Catulli editioni addere. Quod magnopere vercor ne onerare magis, quam, ut ille autumat, ornare librum videatur; sed utcumque casura res est, munus amice petenti negare non valui.

J. N.

#### DISSERTATION

SUR

#### L'ÉPITHALAME.

JE crois qu'on peut désigner le poème fait à l'occasion du mariage de Manlius avec Julie, par le titre d'épithalame, nonobstant la réclamation de Muret, qui soutient qu'on ne doit qualifier ainsi, que l'hymne chanté par un chœur de jeunes filles à la porte de la chambre nuptiale (ἐπὶ, θάλαμος). Ce docte commentateur veut, ce me semble, trop presser le sens de l'étymologie. Il est vrai que les modernes érudits se sont évertués quelquefois à multiplier les subdivisions et les noms, sans rien ajouter aux idées, ni à la poésie; ils distinguent un épithalame proprement dit, qu'ils partagent en deux espèces, celui du soir ou du coucher (κατακοιμητικόν), celui du matin ou du lever (διεγερτικόν); puis un autre, appelé scholion (amusement), chanson des convives à la fin du repas; puis un autre intitulé hymenæum, contenant des préceptes sur le mariage; puis un autre sans nom, dans lequel on décrivait la pompe nuptiale; puis un cinquième, espèce d'hymne en l'honneur des époux. Nous ne sinirions pas, si nous voulions parcourir ce savant dédale; il nous suffira qu'un poème soit spécialement consacré à célébrer un mariage, pour que nous l'appelions en général épithalame, comme celui de Catulle.

Deux grandes familles associaient leur puissance et leur gloire par ce lien conjugal; le mari avait les Torquatus pour ancêtres (v. 216); Julie, son épouse, sortait de la maison Aurunculeïa (v. 87). Mais d'autres idées devaient encore mieux inspirer le poète; Manlius était son bienfaiteur et son ami; Julie était jeune et belle; ou bien il faudrait croire que Catulle eût étrangement abusé de la licence des fictions poétiques dans l'éloge qu'il faisait de ses charmes; et, en ce cas, une telle exagération aurait été maladroite, et aurait pu passer pour une dérision. Il vaut donc mieux penser, pour l'honneur de l'héroïne et surtout de Catulle, qu'il a dit la vérité.

Plusieurs critiques, tout en rendant hommage aux perfections du style de ce poème, sont disposés à contester à l'auteur le mérite de l'invention, et même celui de la composition. Catulle, disent - ils, s'appliqua toujours à imiter et même à copier les Grecs; Sapho était son modèle de prédilection; Sapho s'est rendue célèbre par ses épithalames, comme par ses odes; justement Catulle a pris ici un mode lyrique; de plus, il substitue l'acclamation grecque d'hyménée aux acclamations de Thalassius; on conclut de tout cela, qu'il a traduit un ouvrage de Sapho.

Il me semble que c'est se décider par des argumens un peu légers, pour enlever à un auteur sa propriété. Les épithalames de Sapho n'existent plus; on n'a donc nulle pièce de conviction, et l'on ne peut que hasarder des conjectures. Je ferai aussi les miennes.

Que Catulle, imbu des poésies grecques, ait trouvé les chants nuptiaux des latins trop secs et trop grossiers, en comparaison de ceux qu'avaient fait entendre la muse Lesbienne, et Stésichore, et Théocrite; que leur exemple lui ait suggéré l'heureux dessein d'introduire le Dieu d'hymen, si gracieux et si aimable, dans un mariage romain; qu'il leur doive plusieurs images agréables, plusieurs traits brillans; nous n'osons pas le nier; quoique, à l'exception du cri : o hymen! o hyménée, on ne puisse dire positivement, avec la moindre certitude, quelle strophe, quelle phrase, quelle expression il a empruntée. Mais comment soutenir, que ce n'est pas lui qui a conçu l'idée générale de son poème? On a plutôt des motifs d'adopter l'opinion contraire. Beaucoup de cérémonies du mariage romain sont dépeintes, ou indiquées par des allusions, et cet épithalame se recommanderait déja comme un monument précieux d'antiquité par l'instruction qu'il fournit sur une partie importante des mœurs privées des Romains, quand il ne serait pas un des tableaux les plus charmans et les plus achevés, que présente la poésie latine.

L'usage voulait que la mariée parût sortir malgré elle, et être arrachée de la maison de ses parens, soit qu'on retraçât un simulacre de l'enlèvement des Sabines, soit qu'on voulût signifier par là les craintes et les combats de la pudeur virginale; Catulle consacre cette pratique dès le commencement : virginem rapis ad virum. Il n'oublie ni la couronne de fleurs, ni le voile rose (flammeum), symbole de modestie, dont on ornait la tête de la mariée, flammeum cape, flammeum video venire. La ceinture de laine que l'époux devait dénouer dans la

chambre nuptiale est rappelée aussi : zonula soluunt sinus. On conduisait l'épouse future dans la maison conjugale, le soir, à la lueur des slambeaux; Catulle fait briller aussi des flambeaux parmi l'escorte de Julie : tollite, o pueri, faces. Les jeunes garçons qui servaient de paranymphes, les matrones qui menaient l'épouse dans la chambre conjugale, paraissent dans la description de Catulle (181-190). Seulement il n'a point expliqué que les jeunes garçons devaient avoir encore leur père et leur mère, patrimi et matrimi, et que les dames qui faisaient l'office de pronubce n'étaient ni veuves, ni mariées pour la seconde fois. Mais on ne peut pas demander tant de détails à un poète. La mariée ne se mettait point en route sans avoir pris les auspices : transfer omine cum bono: il fallait qu'en entrant elle passât sur le seuil de la porte, sans le toucher du pied; peut-être parce que le seuil était consacré à Vesta, Déesse de la chasteté, et qu'on prenait garde plus que jamais de l'offenser dans cette inauguration; on allègue beaucoup d'autres raisons qu'il serait trop long de rapporter. La mariée venait prendre possession de la maison conjugale, en sa qualité de future matrone; Catulle a consacré dans ses vers toutes ces particularités: transfer limen aureolos pedes.... ac domum dominam voca. Thalassius était le Dieu d'hymen des Romains. Ils l'invoquaient dans les chansons et dans le festin des noces. On dit que, lors de l'enlèvement des Sabines, quelques soldats en prirent une d'une beauté rare, et la conduisirent à un jeune Romain, appelé Thalassius, aussi renommé par sa figure que par son courage. De

peur qu'on ne la leur disputât dans le chemin, ces soldats criaient: « elle est destinée à Thalassius. » L'union de ce Romain avec la belle Sabine fut très-heureuse; et depuis ce temps, on proférait le nom de Thalassius dans les cérémonies nuptiales. On pourrait demander, s'il y eut un enlèvement des Sabines, un Thalassius, et des soldats si officieux et si zèlés pour lui. C'est une affaire à débattre avec Tite Live. D'autres préfèrent l'autorité de Varron, qui tire l'origine du cri Thalassius de Talassio, nom d'une corbeille à ouvrage pour les femmes, et dans laquelle la mariée avait soin d'apporter des aiguilles et de la laine, emblême de ses occupations futures. Catulle ne servira point à résoudre cette question d'histoire, qui embarrassait, je crois, les savans de son temps. Mais il ne néglige pas cette circonstance, une des plus essentielles du mariage latin; nunc servire Thalassio. Il parle aussi des noix que le marié, jetait ou faisait jeter aux enfans, pour déclarer qu'il renonçait aux jeux puérils: neu nuces pueris neget. Enfin la partie la plus caractéristique de la noce romaine, la chanson Fescennine, remplit une assez grande place dans le poème. Il est bien remarquable, que ce peuple si grave, si terrible dans l'histoire, mêlait toujours à des rits vénérables des bouffonneries et des obscénités. On ne célébra point, pendant plusieurs siècles, de solennités religieuses, qui ne fussent accompagnées de farces ridicules, dont la pudeur avait beaucoup à souffrir. Dans les triomphes, les soldats chantaient, autour du char de leur général, des impromptus de leur façon remplis de sarcasmes et de paroles indécentes. Au milieu de la pompe nuptiale, une troupe d'enfans et d'adolescens harcelaient, de propos malins et plus lascifs encore, les deux époux, sans égard pour la timidité virginale de la jeune mariée. On appelait ce badinage le chant Fescennin. Partout le peuple roi portait les vestiges de son ancienne rusticité, et lorsqu'il se parait d'or et de pourpre, il gardait encore quelque chose des manières d'une soldatesque grossière. Catulle sut se conformer à la coutume, sans offenser la délicatesse des gens de goût de son siècle : ne taceat Fescennina locutio.

Certainement on n'imaginera pas, qu'il ait tiré d'un épithalame grec ces détails de mœurs romaines, et c'est bien lui seul qui eut le talent de les distribuer convenablement dans une suite de figures poétiques. L'art d'allier et de fondre ensemble les formes de la mythologie grecque et les coutumes latines, lui appartient encore dans cet ouvrage. Pourquoi ne supposerait-on pas, qu'il en a lui même construit tout l'ensemble et réglé la disposition, puisqu'il en a su manier si habilement la matière?

Le plan est aussi simple qu'ingénieux. C'est un drame lyrique, qui se développe et s'accomplit dans un seul monologue toujours varié, toujours soutenu. Le poète se transporte sur le lieu de la scène; il s'entoure de tous les personnages et de toutes les décorations de la fête; sa voix seule anime le spectacle, dont sa poésie est le miroir. Il chante l'hymen aux portes de la jeune mariée; il appelle la troupe des vierges, qui doivent répéter en chœur l'hymne d'hyménée, et invoquer le Dieu qui préside aux

plaisirs légitimes, et qui ne se rend qu'aux prières d'une bouche innocente et pure.

L'hymne sacré commence par un mouvement d'enthousiasme et d'amour, et il est rempli de l'éloge magnifique des bienfaits, qui signalent en tous lieux la puissance du Dieu d'hymen. Un refrain animé prête à la mélodie de nouveaux charmes, et au chant plus de vivacité.

Quand les vœux des jeunes vierges ont attiré la divinité, dont la présence garantit la sainteté du mystère de l'amour, l'épouse doit paraître: on l'appelle, la pudeur la retient; les instances se renouvellent de moment en moment, et sont interrompues par les louanges qu'elle mérite, et par les promesses du bonheur qu'elle a lieu d'espérer.

Enfin elle cède aux invitations pressantes de la troupe. La joie éclate à son aspect; les flambeaux s'élèvent et s'agitent, les cris d'hymen retentissent, et l'on se livre aux saillies de la gaîté dans les chants Fescennins.

C'est ici que se pratiquent les usages particuliers et les figures symboliques des noces latines.

On jette les noix aux enfans.

On annonce la relégation des jeunes esclaves destinés à des plaisirs infâmes.

Il faut louer ici la sage réserve du poète.

Il avait à donner une représentation des scènes, qui se passaient autour du couple amoureux, pendant qu'on allait de la maison des parens dans celle du mari.

Le libertinage des discours n'avait point de bornes,

Qu'on imagine quels propos pouvaient se tenir en cette occasion, parmi une foule de jeunes étourdis, qui faisaient assaut de mauvaises plaisanteries, et s'amusaient de l'embarras des deux époux. Le charivari qu'on donne aux mariés dans plusieurs pays, a quelque analogie avec cette coutume des Romains.

On appelait ces railleries les chants Fescennins, parce qu'elles étaient exprimées en vers improvisés, dont la ville Fescennia avait, dit-on, donné le premier modèle, et dans lesquels on n'avait pas plus de respect pour le rhythme et pour la mesure, que pour la pudeur. Toutefois le peu de nombre et de cadence qu'on mettait dans cette ébauche de versification, rendait les idées plus piquantes. Pendant long temps les Romains n'eurent point d'autre poésic. Son origine se perdait dans la nuit de l'antiquité; et ils y tenaient beaucoup comme à une tradition de leurs ancêtres. Elle se reproduisait dans leurs fêtes publiques et particulières. Catulle ne pouvait l'omettre, sans négliger une circonstance importante. Il était obligé d'en retracer la licence. Mais son goût l'avertit, que l'art devait représenter la nature en beau.

Quoiqu'il épargnât la modestie de l'épouse, ses ménagements nous semblent encore bien effrontés et bien révoltants. Mais il ne faut pas oublier, qu'il écrivait pour des Romains, chez qui un hideux amour entrait dans les divertissemens permis à la jeunesse, comme on pardonnerait quelques aventures galantes à des jeunes gens chez les modernes.

On se tromperait, si l'on jugeait le chant Fescennin

de Catulle avec nos idées de bienséance et de morale,

Comment, en présence d'une future épouse, d'une vierge pudique, oserait-on parler d'un être tel que le concubinus iners, qui doit être abandonné désormais? Cette espèce de galanterie, si elle n'avait rien d'offensant pour la mariée, laisserait, dans notre opinion, son époux marqué d'une flétrissure dégoûtante. Il n'en était pas ainsi chez les Romains; Catulle nous l'explique:

Scimus hæc tibi, quæ licent, Sola cognita.

Cette différence de mœurs une fois admise, on ne trouve dans ce chant Fescennin qu'une liberté décente, telle qu'elle devait régner dans la fête d'un Patricien, d'un Torquatus. Il y aurait eu bien d'autres gaîtés dans la noce d'un prolétaire.

Le Poète s'amuse aux dépens d'un être dégradé; il donne en riant de sages conseils au mari et à la femme, et leur indique leurs devoirs au milieu des acclamations d'hyménée.

On arrive à la maison de l'époux; ici s'exécutent les formalités prescrites pour l'entrée de l'épouse.

On l'invite à prendre possession du séjour conjugal.

On lui montre la chambre nuptiale, et l'époux amoureux qui l'attend.

Les paranymphes, ou *pronubi*, la quittent. La matrone *pronuba* la conduit à la couche sacrée.

Alors on entrevoit le tableau de leurs amours chastes et brûlants. Catulle y exprime tous les transports d'une passion satisfaite, sans offenser la pudeur. Le concert se termine, quand la félicité des époux commence. La porte de la chambre nuptiale étant fermée, le Poète se retire avec la troupe des jeunes vierges: ses dernières paroles sont un adieu de bon augure.

Que de mouvement, que de vie, que d'énergie imitative dans tout ce poème! Mais combien on doit surtout admirer la simplicité des moyens par lesquels l'auteur produit tant d'effets pittoresques!

Il prend sa lyre, comme un des chantres homériques, dont les concerts charmaient les fêtes et les banquets des héros. Il chante, et toutes les scènes de la cérémonie nuptiale se présentent successivement à nos yeux.

La grace, la force, la majesté, la magnificence, la joie, la passion, les sentiments religieux, varient tour-àtour ses images. Telle est l'illusion magique de sa poésie, que nous croyons entendre les acclamations d'hymen, que nous croyons voir les acteurs de la fête. C'est plus qu'un tableau mouvant, c'est un spectacle animé. Puisse ma foible copie n'en pas trop altérer l'élégante vivacité!

#### ÉPITHALAME

SUR

#### LES NOCES DE MANLIUS ET DE JULIE.

Fils de la sublime Uranie,
Hymen, qui sur le Pinde as fixé ton séjour,
Toi par qui la vierge, ravie
Des bras d'une mère chérie,
Suit un époux qui palpite d'amour,
Salut, hymen, puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Couronné de nouvelles fleurs Répands sur ton chemin leurs suaves odeurs; Prends ton voile éclatant, que la pudeur colore; Du brodequin doré que ton pied se décore; Arrive, et que la joie enivre tous les cœurs.

Dieu de la fête nuptiale, Garant de la foi conjugale, Viens avec ton flambeau sacré, Et frappant la terre en cadence, Des chants d'amour et de la danse Donne le signal désiré.

En ce jour l'aimable Julie,
A Manlius, honneur de la cité,
Sous un heureux auspice heureuse se marie,
Régnant déja sur un cœur enchanté;

#### 596 TRADUCTION EN VERS FRANÇAIS

Telle qu'au Pasteur de Phrygie
Parut la reine d'Idalie,
Dans le combat de la beauté;
Ou tel qu'aux champs de l'Idumée,
Un lys éclatant de fraîcheur
Lève sa tête parfumée,
Croît et fleurit sous l'ombre aimée
Du cèdre, amoureux protecteur.

Accours vers nous d'un pas rapide:

Des monts Aoniens déserte les hauteurs,

Où la fontaine Aganippide
Épanche son trésor limpide

Parmi les verts bosquets qu'habitent les neuf sœurs.

Conduis dans son nouveau domaine

A l'époux qui l'attend sa jeune souveraine;

Unis leurs cœurs par les plus tendres nœuds,

Comme une douce étreinte enchaîne

Le lierre dans les bras de l'ormeau généreux.

Vous, à qui l'avenir amène
Même fête et même bonheur,
Jeunes vierges, chantez en chœur:
Salut, hymen, puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Chantez; le Dieu bientôt va se rendre à vos vœux :

Ce Dieu d'un noble amour sait allumer les feux;

Et de pudeur par lui Vénus paraît ornée.

Quel Dieu bienfaiteur des mortels

Réclame avant lui leur hommage?

Quel Dieu plus riant et plus sage

Voit un plus pur encens fumer sur ses autels?

Salut, hymen, puissance fortunée! Hymen! hymen! salut, doux hyménée! La mère pour sa fille invoque ta faveur.

La vierge, à ton approche, inquiète et timide,
Écoute d'une oreille avide
Le nom d'époux qui fait battre son cœur.

Tu viens en souriant détacher sa ceinture;
Sans voile, sans autre parure
Que sa modeste nudité,
Tu livres la victime pure,

Sortant des mains de la nature,
A l'époux frémissant d'amour, de volupté.
Salut, hymen, puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Si tu ne te joins à Cypris,

Quels plaisirs Cypris offre-t-elle

Que la honte n'ait point flétris?

Viens; et l'honneur marche auprès d'elle.

Hymen, tout fléchit sous ta loi.

Quel Dieu dans l'univers peut s'égaler à toi?

Tu fuis; les maisons solitaires
S'écroulent sans postérité.
Tu parais; ta fécondité
Signale le bonheur des pères.
Hymen, tout fléchit sous ta loi.
Quel Dieu dans l'univers peut s'égaler à toi?

Un peuple, s'il ne t'est fidèle,
Tombe privé de défenseurs;
Mais à tes dons réparateurs
Il doit sa jeunesse immortelle.
Hymen, tout fléchit sous ta loi.
Quel Dieu dans l'univers peut s'égaler à toi?

Portiques, ouvrez-vous; l'épouse se présente. Elle vient combler nos souhaits.

#### 598 TRADUCTION EN VERS FRANÇAIS

Voyez-les, couronnés de flamme étincelante, Ces flambeaux, secouer leur chevelure ardente. Sors enfin; le temps fuit : jeune épouse, parais.

Ah! ce départ n'est pas exempt d'alarmes. Le séjour maternel excite tes regrets; La pudeur fait couler tes larmes;

Et ton effroi te prête encor des charmes.

Sors enfin; le temps fuit: jeune épouse, parais.

Sèche tes pleurs. Crains-tu que la splendeur nouvelle

Du soleil qui viendra redorer nos palais,

N'éclaire une vierge plus belle?
Sors enfin; le temps fuit; jeune épouse, parais.

Tu triomphes des plus jolies,
Comme la rose efface les attraits

Des plus brillantes fleurs qui peuplent les prairies.

Sors enfin, jeune épouse, et comble nos souhaits.

Les vois-tu, couronnés de flamme étincelante,
Ces flambeaux, secouer leur chevelure ardente?

Sors enfin; le temps fuit : jeune épouse, parais.

Tu n'appréhendes pas que ton époux volage,
Pour chercher le plaisir, aille flétrir son nom
Dans un adultère esclavage,
Condamnant ta jeunesse à déplorer l'outrage
D'un indigne abandon.
Comme la tendre vigne étroitement s'enlace
A l'arbre marital que son feuillage embrasse,
Ainsi ton époux désormais,
Dans tes embrassements se captive et se lie;
Et son ame à ton ame est pour toujours unie.
Sors enfin; le temps fuit: jeune épouse, parais.

Lit nuptial, mystérieux théâtre De volupté permise et de chastes amours, Que d'agréables nuits, que d'agréables jours Tu prépares bientôt à l'époux idolâtre! Sors ensin; le temps suit: jeune épouse parais, Parais ensin, et comble nos souhaits.

Enfants, que des flambeaux dans l'air la flamme vole; Du voile virginal j'aperçois l'auréole; Autour d'elle élevez leur cercle radieux.

Que vos concerts harmonieux Chantent l'hymen, puissance fortunée. Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Courage! voici le moment,
Où la lîcence fescennine
Lance les traits légers d'un malin enjoûment.
Esclave aimé jadis, aujourd'hui sans amant,
Cède aux enfants joyeux les fruits qu'on leur destine.
De plaisirs délaissés inutile instrument,
Va, cède-leur ces noix, folâtre amusement,

Bon pour l'innocence enfantine;
Thalassius réclame un auguste serment.
Hier encor le duvet florissait sur ta joue;
Il tombe sous le fer. A l'enfance qui joue,
Va, cède, malheureux, un vain amusement.

Époux, on gémira bientôt de ton absence
Dans ce troupeau voluptueux.
Mais ne crois pas que leur plainte t'offense.
La sagesse est pour toi; le mépris est pour eux.
Salut, hymen, puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hymenée!

Sans crime tu pouvais jouir de leurs appas;
Mais l'hymen à présent ne te le permet pas.
Salut, hymen, puissance fortunée.
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

#### 600 TRADUCTION EN VERS FRANÇAIS

Toi, jeune épouse, crains le danger d'un refus. Un époux rebuté se retire infidèle.

Crains qu'à ton tour ta voix ne le rappelle, Quand déja près d'une autre il ne t'entendrait plus. Salut, hymen, puissance fortunée! Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Viens posséder ces palais opulents,
Le séjour des héros, que dans Rome on admire.
Ils seront ta demeure, ils seront ton empire.
Quand la vieillesse en cheveux blancs
Sur ton col jaunissant ébranlera ta tête,
Les droits chéris de ta conquête
Ne seront pas encore abolis par le temps.
Salut, hymen! puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

L'augure à tes destins promet des jours sans deuil.

De la porte franchis la barrière sacrée.

Mais de ton pied léger la chaussure dorée

Ne doit point au passage en effleurer le seuil.

Salut, hymen, puissance fortunée!

Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Vois, au lit du festin, sur la pourpre de Tyr,
Ton époux, dont le cœur bondit, vers toi s'élance;
Et qui tremblant d'impatience
Dévore tes appas qu'appelle son désir.
Salut, hymen, puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Couple heureux et charmant, vous brûlez tous les deux D'un mutuel amour et d'une même flamme; Mais l'époux indompté laisse hors de son ame Éclater l'ardeur de ses feux. Salut, hymen, puissance fortunée! Hymen! hymen! salut, doux hyménée! Jeune guide, il suffit; là finit ton devoir;
Et le bras virginal te quitte à cette entrée.
Que la matrone sage et d'honneur décorée,
Conduise la vierge adorée
Dans le lit nuptial qui doit la recevoir.
Salut, hymen, puissance fortunée!
Hymen! hymen! salut, doux hyménée!

Époux, tu peux venir; et ton triomphe est prêt; Ton épouse t'attend. Regarde sa figure.

La fleur nouvelle au printemps se revêt D'un moins frais incarnat, d'une blancheur moins pure. Toi, noble époux, aussi, Vénus de sa faveur Ne t'a point envié le céleste avantage; Une mâle beauté brille sur ton visage.

Mais le temps suit; accours, viens hâter ton bonheur.
Te voici! Sois heureux; tu mérites de l'être,
Tu mérites les dons du monarque divin,
Toi, dont tous les plaisirs vont naître
D'un amour légitime, et non pas du larcin.

Ah! qui pourrait compter vos caresses brûlantes,
Et vos baisers délicieux?
On compterait plutôt, sur la voûte des cieux,
Les flambeaux de la nuit et leurs clartés errantes;
On compterait plutôt tout le sable des mers,
Et les feuilles d'été dans les bocages verts.

Livrez-vous à ces jeux par qui tout se féconde, Et propagez ainsi vos illustres maisons. Une si noble race, ornement de ce monde, Ne doit manquer jamais de nobles rejetons.

Puisse en l'autre printemps ta maison réjouie S'accroître, ô Manlius, d'un Manlius naissant!

#### 602 TRADUCTION DE L'ÉPITHALAME.

Et que ce tendre enfant, espérance chérie, Décore la beauté de ta chère Julie; Qu'il te tende les bras, en jouant te sourie, Et bégaye un nom caressant.

Qu'on reconnaisse en lui le portrait de son père Vivant dans tous ses traits, montrant à tous les yeux

> Un témoignage glorieux De la chasteté de sa mère.

Qu'il puise sans mélange en ce flanc vertueux Du sang des Manlius l'héroïque héritage; Comme à son fils aimé des Dieux

Pénélope transmit l'honneur et le courage Avec le sang de ses aïeux.

De la chambre d'hymen on va fermer la porte.
Vierges, retirons-nous; terminons nos concerts;
Venez, laissons en paix ces portiques déserts.
Époux, adieu! L'amour par ma voix vous exhorte
A savoir profiter, toujours heureux amants,
De la faveur des Dieux et de vos jeunes ans.

# DE COMA BERENICES DISSERTATIO ITALICA, AUCTORE UGO FOSCOLO.



### DE COMA BERENICES DISSERTATIO ITALICA.

Quum in eo essemus, ut finis huic libro imponeretur, egregio bibliothecæ Classicorum Latinorum edendæ præsidi, qui unde unde conradit omnia, quibus Collectio sua fiat auctior, et omnium cujuscumque auctoris editionum vices ac locum adimpleat, succurrit secundo et vicesimo abhine anno prodiisse doctissimam de carmine, cui ab coma Berenices titulus ducitur, lucubrationem, italice scriptam, autore Ugo Foscolo; quæ adeo rara, ut vel in bibliothecis publicis desideretur, nec tantum inde pretium habet. Itaque lectori haud ingratum fore existimavit, si a me impetraret, ut selecta ex eximio hoc opere quædam, quippe quod longius sit, quam ut integrum ad calcem hujus libri asseratur, nunc quasi epimetrum apponenda curarem: quod ego non recusavi.

#### DI BERENICE.

Chi delle regine di Egitto fosse questa di Callimaco, è da desumersi da' versi del poeta, applicandovi i documenti delle storie.

— Atque ego certe

Cognoram a parva virgine magnanimam:

Anne bonum oblita es facinus quo regium adepta es

Conjugium, quod non fortior ausit alis?

A questi versi tutti i commentatori applicano concordemente questo passo d'Igino ': «Hanc Berenicem nonnulli

1. Astronom. poet. Lib. 11, cap. 24, in Leone.

cum Callimacho dixerunt equos alere, et ad Olympiam mittere consuetam fuisse. Alii dicunt hoc amplius: Ptolomæum Berenices patrem multitudine hostium perterritum, fuga salutem petiisse; filiam autem sæpe consuetam insiliisse in equum, et reliquam exercitus copiam constituisse, et complures hostium interfecisse, reliquos in fugam conjecisse; pro quo etiam Callimachus eam magnanimam dixit. Eratosthenes autem dicit et virginibus dotem, quam cuique relictam a parente nemo solveret, jussisse reddi, et inter eas constituisse petitionem.» Che molti principi e privati mandassero cavalli in Olimpia ogn' uomo sel vede negli storici e ne' poeti antichi, ma non era merito questo che s'acquistasse il titolo di magnanimo, e men ancora che si dicesse bonum facinus premiato di nozze regali. La terza opinione intorno alle doti fatte restituire alle giovani Lesbie cade sotto la stessa opposizione. La seconda peserebbe, se negli annali de' Tolomei si trovassero Berenici guerriere, il che dubito ricavato da Igino più dalla fama, che da scrittori assennati: se non che dalle varie opinioni da lui recate si manifesta ch' ei pur sospettava di tutte. Quindi gl' interpreti o tacciono, o senz' altri testimoni ascrivono il poemetto alla moglie di Tolomeo Lago, o a quella di Filadelfo. Soli il Doering ed il Valckenario la dicono moglie di Evergete, senza però che nè l'uno nè l'altro appaghino della loro interpretazione rispetto al bonum facinus quo regium adepta est conjugium. Gioseffo Maria Pagnini, quel dottissimo, benemerito più ch'altri mai della poesia greca, reputa il poemetto 1 consecrato a Berenice madre di Filadelfo, ed il Baylli alla moglie di Tolomeo Sotere. Per chiarire questi abbagli toccherò quanto più brevemente le storie de' Tolomei.

vers. 107. Teocrito Idil. xv, 2. Histoire de l'astronomie moderne, tom. 1, chap. 23.

Primo re d'Egitto dopo la morte d'Alessandro Magno su Tolomeo Lago creduto bastardo del re Filippo , o come altri scrive adulando, principe reale di Macedonia, e discendente al pari di Alessandro da Alcide<sup>2</sup>, o, più veracemente, d'umile schiatta ma fortunato soldato, e sapiente politico 3. Serbò il nome paterno, anzi istituì un ordine militare in onore di Lago 4; il che forse guiderebbe a rintracciare l'origine degli ordini da noi chiamati cavallereschi, ed a paragonare i governi ne' quali vennero stabiliti. Scrisse la vita di Alessandro suo capitano 5, e come letterato ch' egli era fondò la biblioteca ed il museo, ospizio di tutti i dotti 6. Ebbe quattro mogli: Artonide, e Taide, privato; Euridice, e Berenice sul trono. Di Berenice, vedova di un guerriero, nacquero Arsinoe, e Filadelfo 7, e tanto poteva sul re, che lo strinse ad associarsi al trono Filadelfo per troncare le speranze e i diritti a' primogeniti nati d'Euridice'8. D'onde ebbe questi ironicamente il cognome di Filadelfo, poichè si sgombrò il trono con l'ingiustizia, ed assicurò le sue ragioni allo stato col sangue de' fratelli. Ed anzichè per riconoscenza e carità figliale, fece deificare la madre per prudenza politica. Morto Tolomeo primo, lasciando specchio di sè a' pastori de' popoli, tacciato solamente come Aurelio di aver troppo compiaciuto all' amore della consorte, Filadelfo sposò

- 1. Pausania in Atticis. Q. Curzio lib. 1v.
- 2. Teofilo Antiocheno lib. 11.— Teocrito Idil. xvII, vers. 18 e seg.
- 3. Giustino lib. xIII, cap. 4. Plutarco de ira cohibenda.
- 4. Epiphanius de mensur. et ponder.
- 5. Plut. in Alex. Arriano in præf. exped. Alex. Plin. lib. x11 et x111.
- 6. Gioseffo antich. giud. lib. x11, cap. 2.—Ateneo lib. 1.— Emendisi il Montucla Histoire des Mathématiques, part. 1, lib. v, cap. 1, che senza autorità ascrive la fondazione della biblioteca a Filadelfo.
- 7. Ateneo lib. xIII, cap. 13.— Teocrito Idil. xVII, vers. 57.
- 8. Laerzio in Demetrio Falereo num. 8. Eliano storia varia lib. 1111, cáp. 7. Cicer. de finibus l. v.

Arsinoe di Lisimaco, da cui nacque Evergete '. Ma ripudiatala per congiura, raccolse la sorella Arsinoe male avventurata nelle sue nozze in Siria, e menatala moglie, l'amò si caldamente 'che la tristezza per la morte di lei gli affrettò il fine della vecchiaia. Fu principe di alti vizj comandati dalla necessità del trono, ma compensati da somme virtù; ospite delle scienze e delle arti, felice in guerra, e primo de' re lontani che si alleasse co' Romani già illustri per la ritirata di Pirro 3.

Ma Berenice che preoccupò il soglio d'Alessandria per Filadelfo, ottenne, con quella medesima persuasione che le schiudeva l'animo del marito Tolomeo Lago, il regno di Cirene ad Aga 4 suo figliuolo dal primo marito. Temendo poi Aga il diritto degli Egizj al suo regno mosse guerra con gli ajuti del suocero Antioco Sotere 5 contro Filadelfo suo fratello uterino. Ma forzato dalla fortuna delle armi a domandar pace, l'ebbe con questi patti : che s' ei non avesse successione maschile tornasse il regno di Cirene alla casa de' Tolomei come dote di Berenice unica figlia di Aga, la quale andrebbe in Egitto sposa all' erede di Filadelfo. Morto Filadelfo, ed alcun tempo dopo Aga senza figliuolo 6, la madre di Berenice ambiziosa del regno, chiamò dalla Macedonia Demetrio d' Antioco, anch' egli della stirpe de' Tolomei, promettendogli le nozze e la dote della figliuola. Ma innamorata del genero,

1. Pausania in Atticis.—Scoliaste greco di Teocrito Idil. xvII, v. 130.

2. Teocrito Idil. xvII, vers. 128
e seg. — Ateneo lib. xII, cap. 10.
— Plinio lib. xxxIV, cap. 14.

3. Eutropio l. 11, c. 15 ed altri.

4. Così Giustino. Altri leggono Maga.

5. Pausania in Atticis, descrittore esattissimo di questa guerra. 6. Giustino lib. xxvi, c. 3. Ecco il passo inosservato da tutti i commentatori, ed accennato a me da Luigi Lamberti prefetto della biblioteca Braidense in Milano come scoperta d'Ennio Quirino. Visconti. Dicono che quest' uomo illustre n'abbia scritto una dissertazione, ma o non l'ha stampata, o non mi è toccato di vederla.

ch' era giovine altero della propria avvenenza, si concitò contro l' ira del popolo e la congiura de' militari guidati dalla donzella Berenice. Fu ammazzato Demetrio fra gli abbracciamenti della suocera, che senza la figlia, a cui piangendo gridava pietà, sarebbe stata trafitta sul medesimo letto. Per questi fatti Berenice riebbe in isposo Evergete successore di Filadelfo recandogli in dote il regno di Cirene.

Rex novo auctus hymenæo.
Cognoram a parva virgine magnanimam.
Bonum facinus quo regium adepta es
Conjugium, quod non fortior ausit alis.

Resta ad applicare i documenti storici alla guerra cagione del voto di Berenice.

> Qua rex tempestate..... Vastatum fines iverat Assyrios.

Queste guerre Siriache furono per gli Egizj perpetue, e quasi dote di quella monarchia, causate dalla vicinanza e dal potere reciproco; onde le vediamo sin dalla età di Sesostre . Ma più incitamento di guerra erano a' Tolomei le parentele fonte d'odj a' mortali, e pretesto a' principi di diritti, e la preparava lo stato agguerrito di quegl' imperi nati dagli eserciti e da' capitani d'Alessandro. Fra tutte le guerre, quella mossa da Tolomeo Evergete ci venne serbata da Giustino . Seleuco che ereditò da Antioco il trono della Siria, uccise la matrigna sorella di Tolomeo Evergete, ed il figlioletto di lei. Per la fraterna vendetta e per isperanza di conquiste volò Tolomeo. Ribellarono le città avverse a Seleuco, e con quelle città si univa all' Egizio tutta la Siria, se da domestica sedizione non fosse

2. Lib. xvII, cap. I e seg.

<sup>1.</sup> Bianchini storia universale, Deca III, secolo xxx, cap. 30, num. 28.

stato richiamato a' suoi regni. Rinforzatosi Seleuco assalì l' Egitto, ma vinto, rifuggì in Antiochia al fratello Antioco giovinetto di anni xiv. Assumendo costui virile ardimento ed astuzia principesca, mosse l' esercito sotto sembianza d' ajuto ma per arricchirsi delle spoglie fraterne, abusando della fede ospitale e della sventura del re consanguineo. Tolomeo per rompere le forze collegate, o che si avvedesse che la guerra occulta fra questi due, ove fossero senza timore d' altro nemico, li distruggerebbe alla scoperta, si pacificò con Seleuco. Ed i fratelli d'alleati tornarono nemici implacabili, commettendosi alle armi de' Galli mercenarj che si pasceano dell' oro del vinto e del sangue del vincitore.

Di queste tre guerre la prima e la seconda distano di pochi mesi '. Pongo le nozze di Berenice dopo la prima, perchè fu interrotta da sedizioni domestiche delle quali Callimaco non fa motto, nè il ritorno sarebbe stato si fausto alla regina. Anzi non mentovandosi dagli storicì sedizioni sotto Evergete, credo che le parole di Giustinoi alludano alle insidie tramategli dalla regina di Cirene che per li patti della pace con Aga era sotto la dipendenza dell' Egitto. Nè poteano avvenir molto prima. Aga ebbe lunghissimo regno di anni li. Le quali congetture mi persuadono a porre le nozze pochi di innanzi la seconda guerra, giacchè il re partì nel tempo del nuovo imeneo,

Dulcia nocturnæ portans vestigia rixæ Quam de virgineis gesserat exuviis:

dopo avere colto il fiore della giovinetta, e ritornò trionfando di vittoria presta ed intera:

— Is haud tempore longo
 Captam Asiam Ægypti finibus addiderat.

La terza guerra non fu guerreggiata.

1. Giustino lib. xxv11, cap. 2.

Per liberare d' ogni opposizione le autorità delle quali abbiamo formata la storia, recheremo questi documenti. La guerra Siriaca del terzo re di cui nè lo Scaligero, nè il Mureto, nè il Vossio, e meno i loro seguaci vollero far parola, è celebrata nel monumentum Adulitanum editò in Roma da Leone Allacci, or son anni CLXXII. Nondimeno quantunque molti compilatori di storie lo attestino come irrefragabile, non dissimulo che per molte congetture mi riesce sospetto. Ma nè quel monumento ci è necessario: assai più provano queste memorie di Gioseffo Ebreo \*.: « Ο τρίτος Πτολεμαΐος ὁ λεγόμενος Εὐεργέτης, κατασχών όλην Συρίαν κατά κράτος, οὐ τοῖς ἐν Αἰγύπτω θεοῖς γαριστήρια τῆς νίκης ἔθυσεν, ἀλλὰ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα, πολλάς, ως ήμιν νόμιμόν έστιν, έπετέλεσε θυσίας τῷ θεῷ, καὶ ἀνέθηκεν ἀναθήματα τῆς νίκης ἄξια. Le parole il terzo Tolomeo appellato Evergete, e le altre, e doni degni di tanta vittoria andando a Gerosolima dalla Siria tutta conquistata, unite a queste di Eratostene 2 coetaneo e concittadino 3 di Callimaco: « ὁρῶνθ' ὑπὲρ αὐτὸν (Leonem) ἐν τριγώνω κατὰ τὴν κέρκον ἀμαυροὶ ἑπτὰ (stellæ) οὶ καλοῦνται πλόκαμοι Βερενίκης Εὐεργέτιδος: 4 dove chiamasi l'asterismo trecce di Berenice Evergetide, convincono, 1º. che le cose scritte da Igino 5 ereditate di commentatore in commentatore non sono, come asserisce il Volpi, unice illustrantia Callimachum; 2°. che questa Berenice non è quella di Teocrito come vorrebbe il Pagnini, la quale mostreremo moglie del primo Tolomeo,

1. Contr. Appione lib. 11, c. 5.

Edidit Joannes Fellus, Oxonii 1632.
 Strabo in Libyæ descriptione lib. xvII.

<sup>4.</sup> In catasterismo Leonis, c. 12.

<sup>5.</sup> Oltre le citate al num. 1 di questo discorso, Igino nel medesimo capo 24 del lib. 11 parla dell' argomento del poema nominando Berenici e Tolomei, ma senza i loro cognomi, nè l' anno del loro regno. Cagione degli errori di tutti gli interpreti.

poichè fu la Berenice deificata, nè la moglie di Sotere come narra, senza mai citar autori, il Baylli. Nè ignoro che anche Tolomeo primo fu detto Sotere SALVATORE da' Rodiani 'soccorsi contro Demetrio e mantenuti da lui in libertà, e che prevalendo questa adulazione fu poi eredità di tutti i successori; ma il Tolomeo cognominato propriamente Sotere fu re in Alessandria ottavo, quando Conone e Callimaco non viveano più se non nella memoria degli uomini; 3.º che se il Conti, il Doering, il Volpi e gli altri i quali la chiamano Evergetide ma figlia anch' ella di Filadelfo, interpretando col costume recato da Diodoro di sposar le sorelle il verso

Et fratris cari flebile discidium,

avessero opposto al loro autore tutti quelli citati da noi, avrebber dato lume al passo di Diodoro, ed anzichè ritorcere a proprio soccorso la voce *fratello* avrebbono confermato l'antico uso di chiamare fratelli anche i cugini. Testimonio il poeta forse più dotto de' latini che parlando di antichissime famiglie e di greci costumi chiama Oreste fratello d'Ermione, figlj l'uno di Agamennone, l'altra di Menelao.

Quid? quod avus nobis idem Pelopeius Atreus? Et si non esses vir mihi, frater eras.

Cosi parimenti chiamavansi *fratelli* Berenice di Aga ed Evergete di Filadelfo, quantunque nati da due fratelli uterini.

V. 4. CEDANT CERTIS, etc. L'orto e l'occaso eliaco delle stelle. Conti. — Tutti i commentatori alla parola cedant, espongono decedant, abeant, occidant; senza

<sup>1.</sup> Diodoro Siculo lib. xx.—Plutarco in Demetrio.— Pausania in Atticis.
2. Ovidio in Ermione vers. 27.

notare quanto sia poetica questa espressione che personifica le stelle le quali restano immerse nella luce solare, e mentre il Sole passa cedono per riverenza al suo lume prepotente. Vedi il cedere nello stesso significato al verso 47.

V. 10. POLLICITA EST etc.

Taluni credono che Catullo di questi due versi, parafrasando, n'abbia fatto quattro. Ma chi proverà che nel greco non vi succedesse il Lævia protendens brachia, lode fine non solo delle belle braccia di Berenice, ma pittura di una mossa calda di passione? Aggiungi ch' era rito de' supplicanti. Cælo supinas si tuleris manus nascente luna; Oraz. od. 23, lib. 111. — Brachia tendens; Tibullo, lib. 111, 4 vers. 64 ed altrove. — Tendens ad sidera palmas; Virgilio, eneid. 1: altrove, dextramque precantem protendens. — Quando i lottatori alzavano le mani si davano per supplichevoli e vinti; Teocrito, inno in Castore e Polluce vers. 129, ed Ovidio più chiaramente:

Confessasque manus obliquaque brachia tendens Vincis, ait, Perseu.

Onde era vietato a' giovinetti Spartani di alzare le mani ne' ludi gimnici quando anche fossero caduti vinti. (Plut. in Licurg. Senec. de benefic. lib. v, cap. 5.) Al costume de' vinti supplichevoli mirò il Petrarca in que' versi trascurati da' chiosatori,

> Or, lasso, alzo la mano; e l'armi rendo All'empia e violenta mia fortuna.

Frattanto il Valckenario non reputa genuino distico Catulliano questo. Per tre ragioni: 1. perchè il multis Dearum escludendo alcuna Dea, non era da presumere che Berg-

nice volesse attirarsi la vendetta de' numi trascurati. 2. Perchè il fulgentem clare non può appartenere alla costellazione Berenicea che è più oscura di tutte le sue vicine: quasichè i poeti non abbelliscano sempre il loro soggetto e questo componimento debba essere un diario astronomico. 3. Perchè gl' interpreti devono sempre dire alcuna cosa di strano, e questa ragione, benchè implicita, non ha risposta.

V. 18. Non 1TA, etc. Qualunque sia la lezione fra le tante e si strane, suonerebbe come la nostra antica e vulgata. Così mi ajutino gli Dei come le spose si dolgono a torto di non vere sciagure. Male gl' interpreti chiosano si dolgono fingendo. Callimaco avrebbe tacciato di simulata verecondia la regina. Non amava lo sposo prima delle nozze; anzi se ne dolea: lo amò tosto che lo conobbe. Onde sono così dilicatamente lodati e la tenerezza conjugale di Berenice, ed i pregi di Evergete.

V. 21. Et tu non orbum luxti deserta cubile, Sed fratris cari flebile discidium? Passo interpolato, e da noi ridotto all' antica lezione. Lo Scaligero e gli altri espongono: Tu non piangesti lo sposo, bensì la partenza del fratello, pretendendo di ritorcere a lode di Berenice la poca tenerezza in amore, e la molta pietà fraterna. Queste varianti accolse anche il Conti quando tradusse:

« Ah tu solinga del vedovo letto

« Non piangesti l'orror, ma del fratello

· La lagrimevol dipartenza!

Ma se questi dotti avessero badato che la passione è l'elemento d'ogni poesia, anzichè far campeggiare un solo affetto ne avrebbono lasciati due. Come lega il non piangere lo sposo con l'asserzione che le nuove maritate si avvedono di avere a torto pianto sul talamo? In tutto il poema dove si parla più di fratello? Bensì sempre di

sposo; perchè qui rinnegarlo? Nè Berenice era sorella, ma soltanto cugina. Alle prove del discorso 11. 5, aggiungeremo queste parole dello scoliaste di Teocrito Idil. xvII, verso 30, notate, ma senza smidollarle, anche dal Volpi. - Πτολεμαίω τῷ Φιλαδέλφω συνώκει πρότερον Αρσινόη ή Λυσιμάχου · ἀφ ής τοὺς παῖδας ἐγέννησην, Πτολεμαῖον, καὶ Λυσίμαχον, καὶ Βερενίκεν. E seguendo a narrare il ripudio e l'esilio di questa prima moglie di Filadelfo, conclude: καὶ εἰσεποιήσατο αὐτῆ τοὺς ἐκ τῆς προτέρας Αρσινόης γεννηθέντας παιδας, ή γὰρ ἀδελφή καὶ γυνή ἀυτοῦ ἄτεκνος ἀπέθανεν. Ebbe dunque Filadelfo due maschi ed una femmina dalla prima Arsinoe poichè la seconda morì sterile. Or dov' è la Berenice moglie e sorella di Evergete, se appunto questo re per la morte dell' unica sorella intraprese la guerra siriaca, guerra che fu cagione del voto della nostra Berenice? Sentì alcuna di queste ragioni il Vossio, e corresse : E tu piangesti lo sposo, e la partenza del fratello; e parimenti il Doering: Oh come allora piangesti lo sposo ec. Ma cangiano il testo. Io l' ho lasciato com' è nell'edizione principe, e nel più fidato mss. Y Ambros. e solo ci aggiungo l'interrogazione: chi non sa che i mss., e spesso le edizioni prime mancano di tutte interpunzioni? Ecco il processo del discorso: Dolgonsi a torto le nuove spose; ben me n'avvidi dalle querele della regina quando partì il marito. Che? Forse tu non hai pianto lo sposo sul freddo letto, ma soltanto il fratello? Risalta non solo il concetto ma la tenerezza conjugale di Berenice. E che questo modo di usare la particella congiuntiva sia aureo te l'attesta Ovidio Amor. 111 eleg. 4.

> At non formosa est, at non bene culta puella, At puto non votis sæpe petita meis?

Et per At in molti, ed in Virgilio Egl. 1 vers. 27.

Et que tanta fuit Romam tibi caussa videndi?

V. 27. Anne fonum etc. Ecco l'esposizione letterale: Forse dimenticasti l'egregio fatto onde t'acquistasti le regali nozze, fatto, da niuno, sebben più di te forse, osato? Pare che qui Callimaco alluda a taluno potente di que' tempi che con viltà sopportasse l'impero della madre di Berenice e l'usurpazione del drudo Demetrio. Callimaco era Cireneo, nec caussas corum procul habebat.

V. 33—36. At quæ ibi, proh, cunctis pro dulci conjuge divis Non sine taurino sanguine pollicita es. Si reditum tetulisset! is haut in tempore longo Captam Asiam Ægypti finibus addiderat.

PROH. CUNCTIS, etc. Achille Stazio ed il Vossio, non ammettendo l' interjezione stampata la prima volta dallo Scaligero e ricettata dal Volpi, spiegano: O quanto hai promesso agli Dei per lo dolce marito e per tutti quelli che lo accompagnavano! Fredda interpretazione che divide l' affetto sopra persone diverse da quella del marito, sconosciute e prima e dopo al lettore.

Haut per haud. Volpi. — Con questo rapido volo dai voti della regina alle vittorie di Tolomeo, finamente il poeta ascrive a lei tutto il merito della conquista come effetto delle sue preghiere. Con pari sublimità è lodato Tolomeo di cui non si parla più in tutto il poema.

ASIAM ÆGYPTI FINIBUS ADDID. Questa espressione. s'io forse non vedo troppo sottilmente, non è come pare al Volpi una nuda figura rettorica prendendosi il tutto per la parte, ma ha per iscopo di magnificare il trionfo di Tolomeo, e di augurargli obbliquamente il dominio di tutta l'Asia. Diffatti questo re sub specie sorcriæ ultionis Asiæ inhiabat. Giustino, lib. xxvii. 3.

<sup>1</sup> Interpunctio versus 35 mihi videtur lectio esse felicissima.

V. 42. Postulet. Si arroga. Achille Stazio predato tacitamente dal Volpi reca due passi di Cicerone ove questo verbo è usurpato nello stesso significato, ed il Valckenario prova con molti autori essere questa maniera tutta greca.

V. 45. PROPERARE. Non posso in coscienza adottare peperere. Il Vossio chiama in ajuto l'eneide, lib. xI.

Ite, ait, egregias animas, quæ sanguine nobis

Hanc patriam peperere suo, decorate supremis Muneribus....

Ma il properare è meno ardito e più lirico perchè accenna la prestezza con che Serse faceva cadere il monte alla sua

possanza, e la fretta che l'esercito avea di passare.

V. 53. UNIGENA. Gemello. Esiodo, Teogonia verso 378, canta l' Aurora madre de venti. Tanto più dev essere madre di Zefiro vento soave e mattutino. Catullo nelle nozze di Peleo, verso 300, chiama Diana unigenam Phabi, i quali Dei sappiamo nati di Latona in Delo ad un parto. A che dunque i commentatori tormentano sè e gli altri per l'interpretazione di questa parola? Il gemello dell' Etiope Mennone è Zestro che spira su l'aurora. Badisi che l'attributo di recare per conforto della terra il vento dato da Callimaco all' aurora, ove non converrebbe fra noi se non ne' mesi estivi, nel caldo cielo degli Egizi e de' Cirenei è giustamente attributo perpetuo.

V. 55. Isque per, etc. Sino a tutto il verso 58. -1.º Fu sotto il dominio de' re d' Egitto il promontorio Zefirio ove Stefano pone il tempio d' Arsinoe Zefiritide, della quale parlò Callimaco, epigramma v, chiamandola or Zesuitide, or Arsinoe ed or Venere. Da un altro epigramma di Posidippo recitato nel vii libro di Ateneo si sa che questo tempio fu consecrato da Callicrate ammiraglio per propiziare la Diva a' naviganti. Posidippo chiama il promontorio Zesirio terra di Filadelfo. 2.º Tolomeo nella geografia pone in Pentapoli d'Africa le due città dette una Berenice, l'altra Arsinoe, ed il promontorio Zefirio. Un altro promontorio Zefirio è negli Abruzzi anticamente Locri de' quali Virgilio, Eneid. 111. 399.

Hic et Narycii posuerunt mænia Locri.

E Servio chiosa a questo verso: « Erano i Locri compagni « d' Ajace Oileo detti altri Epizefirj altri Ozoli. Discom- « pagnati nella navigazione da una burrasca del medi- « terraneo gli Epizefirj approdarono in Italia : gli Ozoli « in Pentapoli di Libia, e tennero il promontorio Zefirio. « Altri Locri Ozoli erano in Grecia presso Delfo. Da « questi vennero i Nasamoni di cui parla Tacito, ed i « Narici di cui Virgilio. » Nè avrei creduto al gramatico s'ei non citava Tacito, ne' cui libri rimasti non vedo orma di queste storie, e doveano essere ne' perduti. Ma de' Locri d'Africa, ov'era il promontorio d'Arsinoe Zefiritide, parla anche Virgilio xi. 265.

#### - Libicone habitantes littore Locros?

3.º Berenice moglie di Tolomeo Lago, ed Arsinoe sorella e moglie di Filadelfo furono indiate, ed associate a Venere, di che ti è bastantemente detto nella nostra considerazione sopra le deificazioni. Zefiritide dunque Arsinoe e Venere sono una stessa persona la quale ha Zefiro, idoleggiato cavallo alato, per ministro, e chiamasi Locride, perchè il tempio di lei era nel mare posseduto un tempo da' Locri, e quindi si esclude la lezione spuria Chloridos, soggetto di molti assurdi commenti.

Per ætherias umbras. Per l'aere ombroso dalle tenebre notturne. La chioma essendo stata rapita di notte, ottimamente lo Scaligero restituì la lezione antica.

V. 58. GRATA INCOLA LITORIBUS CANOP. Ho sbagliato io scrivendo nell'argomento che la chioma fu appesa al tempio

di Venere Zesiritide. Quel tempio era nel promontorio; e qui si parla d'Alessandria dove su appesa la chioma. Arsinoe mandò Zesiro a trasportare in cielo la chioma, come quella che era stata abitatrice e regina del lito d'Alessandria, e grata del culto degli Egizi. Ma questa lezione su abandonata dal Vossio in poi; chi ei sostitu' in loca all' incola, e strepita chiamando la lezione antica turpe mendum, et miratur hactenus non suboluisse tot tantisque interpretibus. Ma parmi che l'eo dell'esametro riesca supersuo ove si accolga la lezione in loca. Ed incola sempinino, sebbene infrequente, non manca d'aurei esempi. Fedro lib. 1, sav. 6: Quædam (rana) stagni incola. Aggiungi che quest'espressione ricorda agli Egizi che la loro Dea era stata pochi anni addietro viva e presente.

V. 90. Festis luminibus. S'è veduto il vocabolo lumen usato per giorno anche al verso 81. Callimaco lo usurpa anche altrove. Inno in Diana verso 182:

— τὰ δὲ Φάεα μηχύνονται. Et lumina ipsa protrahuntur.

Vedi anche inno in Cerere verso 83; e molti esempi nelle Fenisse d'Euripide verso 1315, ediz. del Valcken.

# **TABULA**

RERUM QUÆ IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR,

| PRÆFATIO Editoris Pag. IX                           |
|-----------------------------------------------------|
| Præfatio Doeringii                                  |
| Dedicatio ejusdem                                   |
| Catulli vita                                        |
| Testimonia veterum de Catullo 17                    |
| Diatribe de metris Catulli                          |
| Carmina Catulli hendecasyllaba et varia 33          |
| I. Dedicatio ad Corn. Nepotem 33                    |
| II. In passerem Lesbiæ                              |
| III. Luctus in morte passeris 37                    |
| IV. Dedicatio Phaseli 40                            |
| V. Ad Lesbiam (hortatio amatoria) 44                |
| VI. Ad Flavium (percunctatio de amoribus) 46        |
| VII. Ad Lesbiam (basiorum postulatio) 49            |
| VIII. Ad se ipsum (querelæ de infelici amore) 50    |
| IX. Ad Verannium (congratulatio de reditu) 53       |
| X. De Vari Scorto (lepida narratio) 54              |
| XI. Ad Furium et Aurelium (mandata de remit-        |
| tendo perfidæ nuncio) 60                            |
| XII. Ad Asinium Marrucinum (postulatio de furto) 64 |
| XIII. Ad Fabullum (vocatio ad cœnam) 66             |
| XIV. Ad Calvum Licinium (querela de munere          |
| pessimorum carminum)                                |

| XV. Ad Aurelium (commendatio pueri amati) Pag. XVI. Ad Aurelium et Furium (recriminatio comminatoria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TABULA.                                       | 621 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| XVI. Ad Aurelium et Furium (recriminatio comminatoria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XV. Ad Aurelium (commendatio pueri amati) Pag |     |
| XVII. Ad Coloniam (lusus in stupidum quemdam maritum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XVI. Ad Aurelium et Furium (recrimination     | 12  |
| XVII. Ad Coloniam (lusus in stupidum quemdam maritum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | comminatoria)                                 | 7/8 |
| AXVIII. Ad hortorum Deum (dedicatio agelli Priapo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XVII. Ad Coloniam (lusus in stupidum quem-    | 14  |
| XVIII. Ad hortorum Deum (dedicatio agelli Priapo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dam maritum)                                  | 75  |
| Priapo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XVIII. Ad hortorum Deum (dedicatio agelli     |     |
| XIX. Hortorum Deus (comminatio Priapi in fures)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priapo)                                       | 80  |
| XX. Hortorum Deus (idem argumentum) . 85  XXI. Ad Aurelium(exprobratio penuriæ simul et libidinis, vid. c. xv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XIX. Hortorum Deus (comminatio Priapi in      |     |
| XXI. Ad Aurelium (exprobratio penuriæ simul et libidinis, vid. c. xv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fures)                                        | 82  |
| et libidinis, vid. c. xv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XX. Hortorum Deus (idem argumentum)           | 85  |
| XXII. Ad Varrum (irrisus inficeti auctoris pessimos versus in libro ornatissimo scribentis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |     |
| simos versus in libro ornatissimo scribentis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | et libidinis, vid. c. xv.)                    | 87  |
| XXIII. Ad Furium (exprobratio paupertatis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |     |
| XXIII. Ad Furium (exprobratio paupertatis)  XXIV. Ad Juventium puerum (objurgatio de amato Furio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |     |
| XXIV. Ad Juventium puerum (objurgatio de amato Furio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 90  |
| xxv. Ad Thallum (postulatio de furto) 96 xxvI. Ad Furium (lusus de æris alieni, qua Catullus urgetur, mole) 99 xxvII. Ad Pocillatorem puerum (laus Falerni) xxvIII. Ad Verannium et Fabullum (conquestio de Memmii tenacitate dolosa) 101 xxIX. In Cæsarem (exprobratio de prodigentia erga Mamurram) 104 xxx. Ad Alphenum (querimonia de infidelitate) 108 xxxII. Ad Sirmionem peninsulam (congratulatio ob suum reditum) 110 xxxIII. Ad Ipsithillam (efflagitatio admissionis amatoriæ) 112 xxxIII. In Vibennios (exprobratio furtorum) 113     |                                               | 93  |
| XXV. Ad Thallum (postulatio de furto) 96 XXVI. Ad Furium (lusus de æris alieni, qua Catullus urgetur, mole) 99 XXVII. Ad Pocillatorem puerum (laus Falerni) 100 XXVIII. Ad Verannium et Fabullum (conquestio de Memmii tenacitate dolosa) 101 XXIX. In Cæsarem (exprobratio de prodigentia erga Mamurram) 104 XXX. Ad Alphenum (querimonia de infidelitate) 108 XXXII. Ad Sirmionem peninsulam (congratulatio ob suum reditum) 110 XXXIII. Ad Ipsithillam (efflagitatio admissionis amatoriæ) 112 XXXIII. In Vibennios (exprobratio furtorum) 113 |                                               |     |
| XXVI. Ad Furium (lusus de æris alieni, qua Catullus urgetur, mole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 95  |
| Catullus urgetur, mole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 96  |
| XXVII. Ad Pocillatorem puerum (laus Falerni) XXVIII. Ad Verannium et Fabullum (conquestio de Memmii tenacitate dolosa) IOI XXIX. In Cæsarem (exprobratio de prodigentia erga Mamurram)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |     |
| xxvIII. Ad Verannium et Fabullum (conquestio de Memmii tenacitate dolosa) 101 xxIX. In Cæsarem (exprobratio de prodigentia erga Mamurram) 104 xxx. Ad Alphenum (querimonia de infidelitate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 99  |
| xxix. In Cæsarem (exprobratio de prodigentia erga Mamurram)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 100 |
| XXIX. In Cæsarem (exprobratio de prodigentia erga Mamurram)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . •                                           |     |
| tia erga Mamurram)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 101 |
| XXX. Ad Alphenum (querimonia de infidelitate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 706 |
| XXXI. Ad Sirmionem peninsulam (congratulatio ob suum reditum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 104 |
| XXXI. Ad Sirmionem peninsulam (congratu-<br>latio ob suum reditum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                             | 108 |
| latio ob suum reditum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 100 |
| XXXII. Ad Ipsithillam (efflagitatio admissionis amatoriæ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | 110 |
| amatoriæ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |     |
| XXXIII. In Vibennios (exprobratio furtorum) 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |     |

| XXXV. Cæcilium invitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| XXXVI. In Annales Volusii (pessimi scriptoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| ludificatio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120       |
| XXXVII. Ad contubernales (comminatio in mœ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| chos puellæ suæ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123       |
| XXXVIII. Ad Cornificium (querela de silentio de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| bentis solatia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124       |
| XXXIX. In Egnatium (ludificatio inepti risus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| dentiumque ostentationis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,28      |
| XL. Ad Ravidum (ultio lacessentis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130       |
| XLI. In amicam Formiani (reprehensio stul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| tæ arrogantiæ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| XLII. In quamdam (insectatio furti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133       |
| XLIII. In amicam Formiani (indignatio ob il-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 2       |
| lam cum Lesbia comparatam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135       |
| XLIV. Ad Fundum (lusus in Sextium divitem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.        |
| frigida scripta convivis legentem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137       |
| XLV. De Acme et Septimio (imago mutui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| amoris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140       |
| XLVI. Ad se ipsum de adventu veris (profe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        |
| ctionis apparatus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145       |
| XLVII. Ad Porcium et Socrationem (insectatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ., ~      |
| in comites Memmii dilectos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| XLVIII. Ad Juventium (osculandi cupiditas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| XLIX. Ad M. T. Ciceronem (gratiarum actio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| L. Ad Licinium (narratio lusus poetici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148       |
| LI. Ad Lesbiam (significatio ardentissimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ ~ _     |
| , 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151       |
| LII. Ad seipsum de Struma et Vatinio (in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| sectatio in duo magistratuum dehonesta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .51       |
| I III Do guedam et Calvo (dietum enjugdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154       |
| LIII. De quodam et Calvo (dictum cujusdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155       |
| e turba Calvi eloquentiam admirantis) LIV. Ad Cæsarem (insectatio spurcitiei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| TATE AND CONSTRUCTION OF THE CONTROL | 1 . 1 . / |

| TABULA.                                              | 623 |
|------------------------------------------------------|-----|
| LV. Ad Camerium (objurgatio de celato amo-           |     |
| . ( )                                                | 158 |
| LVI. Ad Catonem (cachinnatio de pueruli pro-         |     |
| tervo tirocinio)                                     | 164 |
| LVII. Ad Mamurram et Cæsarem (ludificatio il-        |     |
| lorum unanimitatis)                                  | 165 |
| LVIII. Ad Cælium de Lesbia (procacissima libi-       |     |
| dinis notatio)                                       | 167 |
| LIX. De Rufa et Rufulo (sordidissimi conjugii        |     |
| insectatio)                                          | 168 |
| LX. Fragmentum imprecationis                         | 170 |
| LXI. In nuptias Juliæ et Manlii (epithalamium)       | 171 |
| LXII. Carmen nuptiale amœbeum et dactylicis          |     |
| versibus senariis conscriptum                        | 197 |
| LXIII. De Aty (carmen Galliambicum)                  | 207 |
| argumentum                                           | 207 |
| diatribe de metro Galliambico                        | 208 |
| carmen                                               | 212 |
| LXIV. Epithalamium Pelei et Thetidos                 | 225 |
| Argumentnm                                           | 225 |
| Carmen                                               | 231 |
| . Valerii Catulli Carmina. Pars altera, quæ          |     |
| Llegiaca continet                                    |     |
| ræfatio Doeringii                                    |     |
| Iovi editoris annotatio in versus Catulli elegiacos. | 291 |
| LXV. Ad Hortalum (obtestatio amicitiæ dum ele-       |     |
| giam Callimachi latine redditam mittit, et           |     |
| luctus in morte fratris)                             | ~   |
| IXVI. De coma Berenices                              | 4.1 |
| LXVII. Ad januam mœchæ cujusdam (narrat Ja-          |     |
| nua quæcunque furta in amore domina                  |     |
| fecerit)                                             |     |
| 1.X.VIII. Ad Manlium (obtestatio amicitiæ et grati   |     |
| animi, intercedente longo Laodamiæ epi-              | *   |

OFFI

## TABULA.

| sodio et querelis de fratris morte) Pag.        | 319             |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| LXIX. Ad Rufum (ludificatio viri qui ob te-     |                 |
| trum alarum odorem a puellis sper-              |                 |
| nitur)                                          | 345             |
| LXX. De inconstantia feminei amoris             | 346             |
| LXXI. Ad Virronem (duorum ludificatio, al-      |                 |
| terius podagra, alterius alarum fœtore,         |                 |
| laborantium)                                    | 347             |
| LXXII. Ad Lesbiam (objurgatio ob perfidiam)     |                 |
| LXXIII. In ingratum                             |                 |
| LXXIV. In Gellium (exprobratio nefandæ libidi-  |                 |
| nis)                                            | 35 r            |
| LXXV. Ad Lesbiam (exprobratio perfidiæ)         | 352             |
| LXXVI. Ad se ipsum (querimonia de impotenti     |                 |
| amore quem deponere frustra conatur)            | 353             |
| LXXVII. Ad Rufum (insectatio in perfidum ami-   |                 |
| cum)                                            | 356             |
| LXXVIII. De Gallo (ultio in infamem amorum      |                 |
| suorum interceptorem)                           |                 |
| LXXIX. In Lesbium (detrectatio prælati rivalis) | 359             |
| LXXX. Ad Gellium (inquisitio de fœdo libidi-    |                 |
| nis genere)                                     | 36 <sub>0</sub> |
| LXXXI. Ad Juventium (objurgatio ob alium sibi   |                 |
| prælatum)                                       | 361             |
| LXXXII. Ad Quintium (deprecatio ut parcat poetæ | 5.0             |
| amoribus)                                       | 362             |
| LXXXIII. In maritum Lesbiæ (interpretatio Le-   | 0.0             |
| sbiæ adversus Catullum maledicentiæ)            | 362             |
| LXXXIV. De Arrio (lusus de vitioso pronun-      | 00.             |
| tiandi genere)                                  |                 |
| LXXXV. De amore suo (professio amantis inviti)  | 365             |
| LXXXVI. De Quintio et Lesbia (discriminis inter | 200             |
| pulchram et formosam definitio)                 | 300             |
| XXXVII. Vid. Carm. LXXV in notis p. 352.        |                 |

| IABULA.                                          | 625   |
|--------------------------------------------------|-------|
| XXXVIII. In Gellium (exprobratio nefariæ libidi- |       |
| nis)                                             | 367   |
| LXXXIX. De eodem (idem argumentum)               | 368   |
| XC. In eumdem (idem argumentum)                  | 360   |
| XCI. In eumdem (insectatio in perfidum suæ       |       |
| puellæ corruptorem)                              | 370   |
| XCII. De Lesbia (deprehensio amoris in assi-     | ′     |
| duitate maledicendi)                             | 371   |
| XCIII. In Cæsarem (contemptus significatio)      | 372   |
| XCIV. In Mentulam (cinædi mæchantis ludi-        |       |
| ficatio)                                         | 373   |
| XCV. De Smyrna Cinnæ poetæ (irrisus Vo-          |       |
| lusii cum Cinnæ laudibus conjunctus)             | 374   |
| XCVI. Ad Calvum de Quintilia (collaudatio        |       |
| amoris vel erga mortuum servati)                 | 376   |
| XCVII. In Æmilium (exprobratio obscenitatis)     | 377   |
| XCVIII. Ad Vettium (cavillatio de lingua im-     |       |
| proba)                                           |       |
| XCIX. Ad Juventium (querimonia de sævitia        |       |
| fastidientis basium)                             | 380   |
| C. De Cælio et Quintio (fausta precatio          |       |
| pro illius amore)                                |       |
| CI. Inferiæ ad fratris tumulum                   |       |
| CII. Ad Cornelium (pollicitatio taciturnitatis)  |       |
| CIII. Ad Silonem (insectatio in perjurum         |       |
| lenonem)                                         |       |
| CIV. Ad quemdam de Lesbia (vindicatio im-        |       |
| portunæ loquacitatis)                            |       |
| CV. In Mentulam (ludificatio de infelici         |       |
| poeticæ artis studio)                            |       |
| CVI. De puero et præcone (cavillatio de am-      |       |
| borum conversatione)                             |       |
| CVII. Ad Lesbiam (congratulatio ob recon-        |       |
| ciliatum amorem)                                 | . 20( |
|                                                  |       |

| CVIII. In Cominium (atrox imprecatio) Pag. 3        | 388  |
|-----------------------------------------------------|------|
| CIX. Ad Lesbiam (vota pro amoris perenni-           |      |
| tate)                                               | 389  |
| CX. Ad Aufilenam (insectatio in meretricem          |      |
|                                                     | 389  |
| CXI. Ad eamdem (exprobratio incesti amoris) 3       | 391  |
| CXII. In Nasonem (cavillatio in pathicum) 3         | 392  |
| CXIII. Ad Cinnam (de insigniter aucto mœcho-        |      |
|                                                     | 393  |
| CXIV. In Mentulam (exprobratio prodigalitatis) 3    | 394  |
|                                                     | 395  |
| ·                                                   | 396  |
| Catulli carmina in Græcam linguam a viris doctis    |      |
|                                                     | 398  |
|                                                     | 108  |
| Commentatio abbatis Arnaud de Catullo gallice       |      |
| •                                                   | 110  |
| Index editionum Catulli                             | 439  |
|                                                     | 463  |
| Index onomasticus et geographicus 5                 | 565  |
|                                                     | 573  |
| Dissertatio de epithalamio Manlii et Juliæ, et idem |      |
|                                                     | 583  |
|                                                     | 584  |
| Dissertation sur l'épithalame 5                     | 585  |
| 1                                                   | 586  |
| De coma Berenices dissertatio Italica               | 000  |
| In hac recudenda Catulli carminum editione ordin    | iem  |
| qui fere omnibus tum manuscriptis tum impressis lil |      |
| tenetur, servavimus; quam vero Grammatici dum stat  |      |
| rent, magis ad metrorum varietates quem ad rerum    |      |
| scrimina attendebant. Commodius forsan, ratione ar  | rgu- |
| mentorum habita, carmina ita digerere fuisset:      |      |

HEROICA.

Carmina LXIII, LXIV.

#### AMATORIA.

Carmina II, III, V, VI, VII, XV, XXXII, XLV, XLVIII, LV, LXII, LXXII, LXXV, LXXXI, LXXXII, LXXXII, LXXXVI, XCII, XCVI, XCIX, C, CVII, CIX.

#### EPIGRAMMATICA.

LYRICA.

Carmina XI, XXXIV, LI, LXI.

QUERULA.

Carmina XXX, XXXVIII, LXV, LXVIII, LXXVI, CI.

VARIA.

Dedicationes I, IV, XVIII.

Vocationes XIII, XXVII, XXXV.

Gratulationes. Gratiarum actiones. Officiorum obtestationes. IX, XXXI, XLVI, XLIX, CII.

Narrationes facetæ X, L, LIII, LVI, LX.

Inscriptiones XIX, XX.

FINIS.

















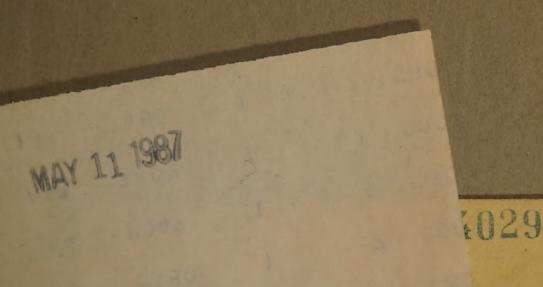

CATULLUS'
PA 6274
A21061

### BOSTON COLLEGE LIBRARY

UNIVERSITY HEIGHTS CHESTNUT HILL, MASS.

Books may be kept for two weeks and may be renewed for the same period, unless reserved.

Two cents a day is charged for each book kept overtime.

If you cannot find what you want, ask the Librarian who will be glad to help you.

The borrower is responsible for books drawn on his card and for all fines accruing on the same.



